





Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa

## COURS COMPLET

#### D' AGRICULTURE

Théorique, Pratique, Économique, et de Médecine Rurale et Vétérinaire.

Ayec des Planches en Taille-douce.

# TOTAL CHANNEL

## COURS COMPLET

#### D'AGRICULTURE

Théorique, Pratique, Économique, ET de Médecine Rurale et Vétérinaire:

O U

# DICTIONNAIRE UNIVERSEL D'AGRICULTURE;

Par une Société d'Agriculteurs, et rédigé par L'Abré ROZIER.

#### TOME NEUVIEME.



RUE ET MAISON SERPENTE

M. D C C. X C V I.



The state of the s · R3 1791 · V.9-· Cut. + 12



### COURS COMPLET

#### D'AGRICULTURE

THÉORIQUE, PRATIQUE, ÉCONOMIQUE, ET DE MÉDECINE RURALE ET VÉTÉRINAIRE.

#### S A B

#### SAB

ABINE. Voyez Planche XL, page Les fleurs mâles sont raffemblées sur 689 du tome VIII. Elle est, d'après le système de Tournefort & de Von-Linné, de la même classe que le genévrier. Consultez cet article, tome V, page 274. Il convient de revenir ici fur fa description, parce qu'elle n'est pas affez détaillée.

Fleur; les fleurs mâles & femelles font sur des pieds différens. La branche A montre le sabinier mâle, & la

Tome IX.

un petit chaton D conique & écailleux. Les écailles qui constituent sa forme, sont les sleurs mêmes comme on le voit dans la figure E; c'est une écaille presque ronde, terminée en pointe, creufée en cuilleron, à la base de laquelle sont placées les trois étamines qui caractérisent son sexe.... Les fleurs femelles naissent au sommet de petites branches courtes, qui sembranche B le fabinier semelle. Les blent destinées à faire l'office de péindividus mâles naissent au sommet dicule. F représente une portion du des branches, comme on le voit en C. chaton, terminé par la fleur, & G représente une fleur isolée. Celle-ci est composée de plusieurs seuilles qui paroissent être les mêmes que celles de la branche, qui lui tiennent lieu de calice & de corolle; on y trouve un ovaire.

Fruit; l'ovaire devient par sa maturité un fruit H & I; c'est une baie prefque ronde, charnue, composée de trois à quatre éca lles réunies, représentées transversalement coupées en K, dans laquelle se trouve un noyau ou offelet L.

Le reste comme dans l'article deja cité.

SABLE. Matière pierreuse réduite en parties fort menues. On pourroit compter autant d'espèces de sables qu'il y a d'espèces de pierres, parce que le frottement qu'éprouvent les pierres que conques, roulées & charriées par les courans, égrife leurs angles, & la portion qui s'en détache forme le fable. Ainfi, plus une pierre est roulée pendant longtemps, & plus elle diminue de volume, & plus ses parties sont réduites en fable. Les pierres vitrifiables, en général, réfissent beaucoup plus longtemps aux effets du frottement que les pierres calcaires, parce qu'elles font d'un tissu plus fin & plus serré. Il faut cependant excepter de cette règle les pierres schisteuses. Leur texture est par feuillets, & moins cohérente que celle des premières. Ce sont ces schistes qui produitent ces petits fables brillans fur le bord des rivières, & qu'on jugeroit, par leur couleur & leur éclat, être de l'or ou de l'argent. D'après l'idée qu'on a de leur formation, on est en droit de conclure qu'il est trèsdifficile de trouver des fables homogenes, c'est-à-dire composés d'une seule substance pierreuse, sur-tout quand la couche sablonneuse est dûe au dépôt des eaux d'une rivière dont le cours est prolongé.

La formation du dépôt de sable reconnoît deux causes; la force du courant, & la ceffation de cette force dans l'endroit où s'établit le dépôt. Prenons le Rhône & la Loire pour exemple. Le fable, plus léger que les cailloux que roulent ces fleuves. à mesure qu'il s'en détache, est porté fur leurs bords, & les cail'oux font entraînés par le courant. On obferve également que les petits cailloux fuivent la même loi, & que leur grosseur augmente à mesure qu'ils sont plus rapprochés du lit de la rivière. Cela doit être, puisque ces derniers, pour être entraînes, exigent une plus grande force dans le courant, les autres une force moindre, & le fable enfin presqu'ancune force. Ainfi, comme corps plus légers, ils fe rendent sur les bords, où ils s'accumulent. Supposons que les bords de ces fleuves forment une plage ou pente douce jusqu'au dit ordinaire de la rivière, ce qui arrive toujours lorsque les sleuves à cours rapide ne sont pas encaisses; que sur cette plage croissent des arbustes; à coup sur, derrière eux s'accumulera un monceau de sable. Ces arbrisseaux ont présenté un obstacle aux cours de la rivière ; il s'est formé contre eux un courant particulier, qui s'est divité en deux parties; ces deux courans partiels ont établi un lieu de stagnation à l'eau entre eux deux, & ce lieu de repos a été remp!i de fables jusqu'au point où le courant a commencé d'agir. Ainfi la formation des dépôts de fable fur les bords

des rivières, est due à la légéreté spécifique du fable, comparée à la force du courant, & tous les dépôts locaux par l'opposition de deux courans; mais fi dans une même masse d'eau deux courans agissent en sens contraire, c'est-à-dire, si l'un vient du midi & l'autre court au nord, comme on le voit souvent en mer, alors le dépôt de fable s'établit entre ces deux courans, & bientôt il s'y forme des isles. C'est par la même raison que les deux sleuves déja cités font chargés d'isles sablonneufes, quoique leurs courans ne foient pas en sens contraire. Toutes les fois que dans la masse d'eau de ces fleuves il y a un seul courant, ce qui arrive toujours dans les endroits où les eaux font encaissées, il ne s'y forme jamais d'ifles; mais fi ces fleuves roulent dans la plaine, s'ils s'y étendent avec liberté, alors plufieurs courans s'établissent, & dans l'entre - deux les fables s'y accumulent. C'est toujours au point de la jonction de ces courans que commencent les dépôts ; de là l'origine des isles placées à l'embouchure des grandes rivières qui se jettent dans la mer.

On cst tout étonné de trouver aujourd'hui dans les montagnes des dépôts de sables assez nets, quoique leur base soit de beaucoup au-dessus du lit actuel des rivières. Ces dépôts ont été formés dans le temps, de la même manière que nous les voyons s'accumuler sous nos yeux dans le cours des rivières rapides, & on les trouve assez communément sur la droite ou sur la gauche de la montagne qui domine la plaine, suivant la direction qu'a dù avoir le courant auquel ils doivent leur existence.

Toute terre actuellement existante n'est autre chose que la décomposition des pierres quelconques, à laquelle il faut réunir celle des animaux & des végétaux. Toute espèce de terre renferme encore du plus au moins des portions de fable, & ce fable ne s'est pas encore réduit en terre, parce qu'il est trop dur, & qu'il n'a pas encore eu le temps de fe décomposer, ou par les acides contenus dans le sol, ou par ceux de l'atmosphère, ou enfin par les effets des météores. Ce qui les a garanti ou ce qui a retardé leur décomposition, est leur nature vitrifiable, sur laquelle les acides ont peu ou point d'action, tandis qu'ils agissent avec force sur les substances calcaires, les dissolvent & les réduisent en terreau ou humus.

Il est facile de juger de la nature du fol d'un champ; il fuffit, après une grande pluie, de suivre les dépôts que les eaux ont laissés après leur écoulement. Elles ont entraîné & dissout toute la terre végétale, & déposé sur leurs bords la terre sablonneuse ou vitrifiable. Or, plus on trouve de fable, & moins le fol du champ est fertile. Je conviens que cette affertion est trop générale; cependant elle est vraie quant au fonds, parce que la fertilité du champ tient aux combinaisons des autres terres qui en forment le sol. Dans ce cas le sable n'y est que comme terre matrice, nullement productive, & uniquement destinée à recevoir les racines des plantes. Il n'existe qu'une seule terre vraiment nourricière des plantes, c'est l'humus ou terre vegétale, foluble dans l'eau, & uniquement formée par les décompositions des plantes & des animaux. Confulte; le mot TERRE. Actuellement,

si vous désirez connoître combien une portion donnée de ce fable contient de parties calcaires ou vitrifiables, prenez-là, lavez-là à grande eau, afin de la détacher de toutes ses parties terreuses. Ensuite faites sécher & évaporer toute humidité. Quand ce fable fera chaud, verfez aussitôt du fort vinaigre, & encore mieux de l'acide nitreux ou eau-forte, dans le vaisseau de verre ou de faience. où on aura jeté le fable. Si l'on appercoit un bouillonnement, une effervelcence, c'est une preuve que les acides trouvent des substances calcaires, & qu'ils les dissolvent. Laiffez jusqu'au lendemain le tout en repos; après cela, remplissez au trois quarts le vaisseau avec de l'eau commune; remuez, agitez cette eau, verfez-la doucement & par inclination; ajoutez de nouvelle eau, & recommencez jusqu'à ce que dans le fond du vase il ne reste plus que le sable pur; vous trouverez que c'est un sable vitrifiable, peu susceptible de décomposition, & par conféquent infertile. Si, après le premier lavage du fable, & après son séchage, vous avez pefé la totalité du fable; fi, après la dernière opération, vous pesez le résidu, vous connoîtrez combien le vinaigre ou l'acide nitreux ont diffout de portions de fable calcaire, & cette proportions vous indiquera sa qualité. On peut faire la même expérience fur la terre d'un champ, afin de connoître dans quelles proportions se trouvent les substances qui en forment la masse. Il fuffit d'en prendre une portion, & de la dessécher exactement au four ou au foleil, de la pefer, & de procéder comme pour le fable.

Si j'infiste sur cette manière d'opé-

rer pour connoître les terres ; c'est afin de détruire une foule d'erreurs que plusieurs écrivains sur l'agriculture propagent avec complaifance, parce qu'ils prennent quelques exceptions isolées pour des loix générales, & ne veulent pas remonter aux principes des choses; ils prononcent que le fable noir est fertile, que le jaune l'est moins, que le rouge l'est un peu, &cc. Je leur demande à quoi tient cette couleur? est-elle inhérente au fable? quand elle ie feroit, en quoi la couleur contribue-t-elle à la qualité du fable & à fa fertilité? A mon tour je dis la couleur est accidentelle & ne prouve pas sa bonté. Si le sable est vitrifiable. qu'il foit blanc, noir, rouge, &c., il n'en yaudra pas mieux. Le fable réfultant du froissement & du frottement du granite, quelle que soit sa couleur, par lui-même, sera toujours infertile. Le fable calcaire, au contraire, quelle que soit sa couleur, fera toujours fertile, & son degré de plus ou moins grande fertilité, tiendra à fa plus forte ou moindre combinaison avec des parties vitrifiables. Les fables fur les bords de la mer font dans le même cas ; avec cette différence cependant, quant à leur fertilité, que quoique sur certaines plages ils soient presqu'entièrement vitrifiables, ils font toujours mêlés avec un grand nombre de débris de coquilles, de dépouilles d'infectes & d'animaux marins; toutes ces fubiliances étant calcaires fe décompofent aifément, & leur décomposition rend féconds les fables vitrifiables. ou plutôt les interstices entre ces fables font autant de loges, autant de réceptacles où se cache la terre calcaire. Alors les fables vitrifiables

n'ont plus d'autres fonctions que de devenir terre matrice & fables capables de loger l'humus qui torme la charpente des plantes après s'être féparé des matériaux fluides de la sève. On doit encore ajouter aux réfultats des décompositions des parties calcaires, les principes du sel marin qui restent attachés à ces fables; or, ce fel est à base terreuse & calcaire, & il a la propriété d'attirer l'humidité de l'air ; c'est à ces qualités qu'est due la grande fertilité que ce fable procure aux terres fortes fur lesquelles on le répand, & avec lesquelles on le mêle; il est lui-même fertile & très-avantagenx pour la culture de certaines plantes, pour l'ail, par exemple, (confultez ce mot ) pour les oignons, si les pluies ne sont pas rares dans le canton, & si on a le soin de couvrir la superficie avec des algues ou autres productions marines; ces algues, ces plantes sont naturellement salées, & par cette qualité elles ont le double avantage d'absorber l'humidité de l'air, ainti qu'on a déja dit, & de retenir & s'opposer en grande partie à l'évaporation de l'humidité du fol. C'est donc des principes constituans des sables, & non de leur couleur, que dépend leur fertilité. En effet, que l'on suppose un fleuve, une rivière, un ruisseau, encaissés par des montagnes de granite, n'importe leurs couleurs; que dans leurs débordemens ces eaux délavent & détrempent des couches ocreuses, rouges, noires ou jaunes, les fables granitiques paroîtront avoir ces couleurs; mais comme les ocres font le réfultat de la décomposition du fer, il n'en suit pas que ces sables colorés foient fertiles. Il n'en est pas ainsi des

fables schisteux, tels que ceux de l'Isère, de la Mozelle; parce qu'ils se brisent facilement & sedélitent en parties très-subtiles, & pour peu qu'ils soient mêlés avec des substances calcaires, ils deviennent très-productifs.

Si les sables vitrescibles sont mêlés avec de grands dépôts de terres calcaires, ils augmentent, dans ce cas, la fertilité du champ, parce que fans cux cette masse deviendroit trop compacte, & pas affez perméable à l'eau & aux influences de l'air. Ils la divisent, en séparent les molécules, les rendent douces au toucher, faciles à travailler; mais dans tous ces cas, ils ne font que secours auxiliaires, fecours mécaniques, & c'est dans ce sens, & non par leurs principes, qu'ils concourent d'une manière efficace à la beauté de la végétation. C'est par une sage conféquence de cette loi de la nature, que les auteurs ont conseillé l'emploi du sable pur pour fertiliser les terres argileuses & tenaces. Je me sers de leur expression fertiliser; on devroit dire concourir à la fertilité des terres tenaces. Mais fi au lieu d'un fable vitritiable on n'employoit qu'un fable vraiment calcaire, la bonification feroit excellente pendant plusieurs années confécutives; elle diminueroit penàpeu. & finiroit enfin par être nulle, parce que ces sables calcaires se décomposant plus ou moins promptement, suivant la nature du gluten qui lie leurs molécules, deviendroient à la longue presqu'aussi tenaces que les argiles. Le grand avantage qui réfulte du mélange des fables avec les terres tenaces, c'est de les diviser & d'empêcher qu'elles ne retiennent tron d'eau; car la bonne végétation, (fuivant la destination de chaque plante en particulier) dépend de la juste portion d'eau que retient la terre confacrée à la culture. Voilà pourquoi dans les années pluvieuses les récoltes sont abondantes dans les terres fablonneuses, nulles ou presque nulles dans les terres sortes & tenaces. C'est précisément tout l'opposé dans les années de séchereffe. Le transport des sables dans les terres argileuses, & celui des terres tenaces dans les terres fablonneuses, est le grand correctif dans l'agriculture : personne n'ignore cette vérité, mais très-peu de cultivateurs font dans le cas de la mettre en pratique; elle est trop coûteuse, & trop au dessus de leurs moyens.

SABLER. Expressions des jardiniers, qui déligne l'opération de mettre du fable fur la superficie d'une allée, afin de la rendre propre & empêcher l'herbe d'y croître. On se sert ordinairement du fable de rivière, mais quand on n'en a pas, on emploie du fable que l'on tire des terres. Dans les lieux où le fable manque, on a foin de ratisser souvent les allées. D'autres y répandent des recoupes de pierres qu'ils battent bien, & qu'ils recouvrent d'un aire de terre des salpêtriers. C'est ainsi que s'explique l'auteur du Dictionnaire Economique. Je ne conçois pas trop ce que fignifie cet aire de salpêtre : est-ce pour endurcir la croûte de l'allée, ou pour empêcher l'herbe d'y croître? dans le premier cas, le but est manqué, parce que le salpêtre ou nitre attire puissamment l'humidité de l'air, conserve la fraicheur dansle fol, & le rend par conféquent mobile fous l'homme qui le piétine en marchant; dans le fecond cas, cette opération, quoique très coû-

teufe, devient utile pendant un certain laps de temps. Tant que subsistera l'abondance du sel, les plantes ne poufferont pas, mais elles végéteront avec beaucoup plus de sorce quand les pluies auront entraîné cette furabondance, & qu'il n'en restera plus qu'une quantité proportionnée, capable de former une bonne combinaison favonneuse par son union avec les principes huileux, & graisseux, contenus dans la terre. Sur ce point de fait, consultez les expériences indiquées au mot ARROSEMENT tom II. pag. 10 : ainti le con eil donne de l'emploi du salpêtre est au moins invtile. J'aimerois mieux, après avoir bien régalé la superficie des allées. répandre par - dessus une certaine quantité de chaux réduite en poudre par fon extinction à l'air : avec le dos du râteau on en égalife la couche fur toute la superficie, & on la bat enfuite à deux ou trois volées confécutive, afin de l'incorporer dans la terre. Pour cette opération on choifit un temps où la terre est encore un peu fraîche, & lorsqu'on ne craint pas qu'il furvienne auffitôt après de la pluie. Mais comme une des propriétés des fels alkalins, tel que celui de la chaux, est d'attirer l'humidité de l'air, la croûte des allées s'humecte un peu pendant les premières nuits, & on profite de cette légère humidité pour rebattre à la volée, & pendant plusieurs jours de suite, la superficie des allées : après cette opération 1 s'y forme reellement une croûte tresdure, à peu près semblable à celle du mortier, sur laquelle glissent les eaux pluviales; & tout le monde connoît la proprieté & la corrofiveté de la chaux pour faire périr les plant s, Dans les provinces où les pluies sont

rares,c'est presque un travail perdu que celui de passer sans cesse la galère sur les allées; il vaut mieux conferver leur croûte une fois formée, mais dès qu'il y paroît une plante, l'enlever avec la pointe du couteau, & presser avec le talon la terre du petit creux qu'on vient de faire. Dans les provinces pluvieuses il convient de multiplier le fable sur les allées, & encore mieux la chaux éteinte, ainsi qu'il a été dit. Plusieurs propriétaires veulent que la terre de leur allée ait toujours l'air d'avoir été fraîchement remuée; alors, tous les deux jours, & même fouvent chaque jour, des que l'on a marché sur le sol, il faut passer la galère & le râteau. C'est un moyen afluré de n'avoir point d'herbes, d'offrir un joli coup-d'œil; mais il faut être grand seigneur pour avoir les moyens d'entretenir pendant toute l'année un jardinier & un cheval uniquement occupés à promener une galère.

SABLONNEUX. (TERRAIN) Celui où le table domine. C'est la quantité de fable qui détermine le point de fa fecondité, ainsi que la qualité de ce fable; (voye; le mot SABLE) mais les terrains uniquement composés de tables tecs & purs, font complétement nuls pour la végetation; tel est en général celui des Dunes, qu'on peut appeler fable mouvant, parce que n'ayant point de lien, le vent l'enleve couche par conche & lui fait changer de p'ace. Il est bien disficile qu'un fable formé, par exemple, par les débris du grès : devienne fertile, il est trop s. c & ne se décompose pas. Cependa, i à la longue, dans les cantons pluvieux teulement, à force d'y femer de la graine de différentes

herbes & arbuftes, il s'y formera un peu de terre végétale, & petit à petit le tol prendra de la confistance, Heureux fera le propriétaire, si la graine des ajones ou autres arbustes & arbrisfeaux, & despins de Bordeaux, peut y germer & s'y foutenir pendant la première année; leurs racines pivotantes iront chercher la fraîcheur & l'humidité, à une profondeur convenable. Je préférerois les pins de Bordeaux à tout autre aibre ou arbuste: une sois maîtres du terrain, ils formeront une forêt très-utile. La difficulté oft dans la confervation de la petite plante pendant la première année.

Les terrains où le fable est moins abondant & plus mélangé avec une terre quelconque, mais non pas en proportion suffisante avec cette dernière, demandent à être labourés profondément, sur-tout pour le dernier labour avant les semailles. Comme le grand défaut de ce sol est d'être trop meuble, trop délié, le feigle, par exemple, y germera & percera avec facilité la couche qui le recouvre, asin de mettre à l'air ses premières pouffes. Il en réfultera que fa premiere racine, qui est toujours pivotante, plongera profondément, fera par la finte plus à l'abri des impresfions des fortes chalcurs, & par conséquent la plante craindra moirs les effets de la chaleu & de la secheresse. Le grand défaut de ces chimps cft d'être trop perméables aux caux de p'me, de ne pas allez retenir l'eau, & de laisser trop sacilement évapoier l'humidité par sa superficie; on le corrige par le transport des terres franches, & les frais de ce transport excèdent fouvent la valeur du champ. Ces grands correctifs fi vantés font excellens dans les livres; les confeils donnés par les auteurs ne leur coûtent rien; il n'en est pas de même de leur exécution pour le cultivateur.

Si cependant le champ n'est pas très-mauvais, on le rend productif lupins, que l'on enterre par un fort coup de charrue lorsque ces plantes sont en pleine sleur. Ce n'est qu'en y créant de la terre végétale ou humus, ou terre provenant des débris des végétaux & des animaux, qu'on peut, à la longue, lui faire acquérir de la consistance & le rendre productif. C'est sur ces champs qu'on doit faire passer la nuir au gros bétail. Leurs excrémens forment un lien, & donnent du corps à leurs parties isolées. Si le champ est très-mauvais, qu'on sème de l'herbe, on aura au moins un pâturage d'hiver & de printemps pour les troupeaux. Confultez ce qui a été dit à l'article SABLE.

SABOT. Chaussure de bois faite toute d'une pièce, & creusée de manière qu'elle emboîte le pied fans le gêner. Plusieurs peuples voisins de la France, & les Anglois sur-tout, se moquent de cette chaussure adoptée par presque tous nos payfans, fur-tout dans les provinces froides ou humides. Ces railleries font bien peu fondées, puisqu'aucune chaussure ne tient plus chaud, ne garantit mieux de l'humidité, & n'est plus économique. Le prix commun des grands sabots est de 15 à 18 sous, & il est rare qu'un homme dans une année en use plus de trois paires. Je vois avec peine que cette chaussure n'est pas preférée par le pauvre peuple habitant dans les villes. Il est obligé

de dépenser quatre liv. à cent sous pour une paire de fouliers, & il a moins chaud & se garantit trèspeu de l'humidité. Il faut, il est vrai, avoir l'habitude de marcher & d'agir avec les fabots. C'est une affaire de huit jours au plus pour la conen y femant des pois, des vesces, des racter. Habitans de la campagne, laissez rire les étrangers, prouvez que vous êtes plus raisonnables qu'eux, & n'abandonnez pas l'usage de cette excellente & économique chaussure. Peu doit vous importer qu'elle ne colle pas sur le pied comme des souliers, leur forme ne nuit pas à votre fanté, leur usage vous la conserve, c'est tout ce que vous devez désirer.

> SABOT. MÉDECINE VÉTÉRINAIRE. Se dit de la corne du pied du cheval. Etonnement du sabot, maladie qui lui furvient. (Confulter ce mot)

SAFRAN. Tournefort le place dans la seconde section de la neuvième classe, qui comprend les herbes à fleur régulière d'une feule pièce en rose, divisée en six parties, & dont le calice devient le fruit ; il l'appelle Crocus fativus. Von - Linné lui conserve la même dénomination, & le classe dans la triandrie monogy-

Fleur, liliacée, le tube simple, trèsalongé, en forme de fil, sa partie supérieure droite divisée en six découpures ovales, oblongues, égales. Un spath tient lieu de calice ; il est d'une seule pièce, & il part de la racine. Le centre est occupé par trois étamines & un pistil.

Fruit ; l'espèce de calice devient le fruit ; le germe , placé sous le réceptacle de la fleur, se change en une

capfule

empfule arrondie, à trois lobes; à trois loges & à trois valvules.

Feuilles; elles partent de l'oignon, font étroites, longues, cylindriques,

en forme de glaive.

Racine, bulbeufe, recouverte de tuniques, composée de plusieurs oignons les uns sur les autres.

Port; les feuilles & les fleurs partent de la racine, fans tiges; la fleur paroît en juin, avant les feuilles.

Lieu; originaire des montagnes des Alpes, des Pyrénées, d'où il a été tiré pour être cultivé en grand dans plusieurs de nos provinces, telles que le Gâtinois, le Poitou, l'Angoumois, le Languedoc, &c.

Le fafran qui donne fa fleur au printemps, est une variété de celui dont il est ici question, & tous deux produisent de jolies variétés qu'il ne faut pas confondre avec les colchiques. Les fleurs de ces dernières plantes ont six étamines, & celles des fafrans n'en ont que trois.

Les variétés du fafran d'automne font, ou à une fleur bleu pâle, ou à plufieurs fleurs bleuâtres, ou à plufieurs fleurs de couleur bleu-célefte, ou

enfin d'un bleu foncé.

Tome IX.

Les variétés du fafran printanier font, ou à feuilles larges & à fleur de couleur pourpre & rayée, ou rayée & d'un bleu-foncé, ou à une feule groffe fleur blanche foncée, ou à fleurs blanches & à fond pourpre, ou blanches & rayées, ou d'un pourpre violet rayé de blanc, ou à fleurs de couleur de cendre, ou à fleurs d'un

jaune plus ou moins foncé, ou jaunes rayées de noir, ou de couleur de foufre; ou enfin, à fleurs blanches.

#### S. PREMIER.

De sa culture.

Je n'ai jamais été dans le cas de cultiver cette plante, je ne puis donc pas parler d'après ma propre expérience. Je préviens que je vais copier ce qu'en a dit M. Duhamel, qui a fuivi avec roin cette culture dans le Gâtinois, où elle est en grande recommandation, & ce grand homme auquel l'agriculture est si redevable, a joint aux connoissances de théorie celles de la pratique. J'ajouterai seulement quelques observations que j'ai faites dans l'Angoumois.

Les terres légères sont les plus propres pour le fafran. Cette plante ne réuffit pas bien dans les fables maigres, ni dans les terres trop fortes, argileuses ou humides (1). Les terres pierreuses ne doivent pas être rejetées, pouvu qu'on ait l'attention d'en ôter toutes les pierres plus grosses que de petites noix. Ce travail est pénible à la vérité, néanmoins nos payfans l'exécutent avec beaucoup d'exactitude... En général, on peut dire qu'il y a deux fortes de terrain qui sont propres au safran; favoir, les terres noires, légères & un peu fablonneuses, & les terres rousfâtres : il faut que l'une & l'autre fe trouvent avoir huit à neuf pouces de fond (2).

(2) Si sous cette couche il s'en trouve une d'argile, ou ce que l'on nomme un ger, très-peu perméable à l'eau, l'oignon y pourrira pendant l'hiver.

<sup>(1)</sup> Note de l'Editeur. Il en est ainsi de presque tous les oignons, ils n'ont communément besoin que de l'humidité qu'ils absorbent de l'air pour commencer leur végération, & elle sustitute pour celle de plusieurs.

On remarque que les oignons profpèrent admirablement bien dans les terres noires qui ont un peu de substance; ils y deviennent gros & produisent beaucoup de gros cayeux; mais dans les terres roussâtres, la récolte des fleurs est plus abondante. Ceci a quelque rapport avec ce que remarquent les fleuristes. Leurs oignons fe fortifient dans les terres un peu fortes & qui ont de la substance, mais les fleurs deviennent plus belles dans les terres légères & maigres.

On trouve dans la même terre deux fortes d'oignons; les uns, larges, aplatis, fournissent plus de cayeux; les autres, arrondis, donnent plus de fleurs..... Il y a aussi des oignons qui ont leur robe ou enveloppe d'une couleur fauve, rouge & foncée, & d'autres qui l'ont blanchâtre, mais ces petites différences n'influent en rien sur les productions tant en fleurs qu'en

oignons.

On prépare les terres qu'on deffine au fafran par trois bons labours qu'on donne dans l'efpace d'une année avec la houe ou la bêche; on remue la terre jusqu'à neuf ou dix pouces de profondeur, de forte qu'une terre bien préparée doit être prefque aussi meuble que de la cendre. On a grand foin de l'épierrer & de l'émotter. Le premier labour, qu'on nomme entre-hiver, se fait vers Noël;

le second, qu'on appelle biner, se fait au mois d'avril, & le troisième, qu'on défigne indifferemment par le terme de rebiner, se fait un peu avant de

planter (1).

La Rochefoucault dit que dans l'Angoumois on fume deux fois les terres à fafran avec du fumier trèspourri & réduit en terreau, & qu'on ne rejette que le fumier de pourceaux; ceux de brebis, de chevaux & de bœufs font bons pourvu qu'ils foient pourris. Jamais dans le Gâtinois on ne fume les terres à fafran; peutêtre est-ce par cette raison que le fafran de cette province est plus estimé que tout autre (1).

Quoique Pline dise que le safran doit avoir été foulé aux pieds, on évite cependant de marcher ni de faire paffer aucun animal fur les fafranières, fur-tout quand la terre est humide. D'ailleurs le pas des hommes & des animanx endurcit la terre & forme alors un obstacle à la fortie

de la fleur.

Les oignons fouffrent beaucoup lorsque l'on retranche l'herbe ou la fane du fafran. C'est pourquoi les pâtres ont grande attention d'empêcher leurs bostiaux de la paître. Quelques cultivateurs entourent leurs champs de fossés & de haies qui les défendent du bétail; mais ces moyens ne suffisent pas pour arrêter les lièvres & les lapins, qui sont très-friands

<sup>(1)</sup> Dans l'Angoumois on sème sur le premier labour de grosses séves, & après leur récolte on couvre le champ de fumier, qui est aussitôt enterré par le second labour.

<sup>(2)</sup> Je croirois plutôt que le Gâtinois étant plus tempéré que l'Angoumois & le Languedoc, la végétation de l'oignon se trouve plus rapprochée de celle qu'il auroit éprouvé sur les Apes ou sur les Pyrénées qui sont son pays natal. Cependant l'usage du fumier peut contribuer à diminuer l'odeur de la plante.

de cette herbe. Lors donc qu'une fafraniere est exposée à ce gibier, on est obligé de l'entourer avec des palis ou échalats, qu'il faut placer assez serrés pour qu'un lièvre ou un lapin ne puisse y pénétrer.... On doit aussi faire la guerre aux taupes; elles ne mangent point, il est vrai, les oignons, mais elles sont des routes sourceraines, dont les mulots, les rats & les souris prositent pour arriver aux oignons dont ces animaux se nourrissent.

Lorsque la terre a été bien ameublie par trois ou quatre bons labours, on niet les oignons en terre dans les mois de juin, de juillet & d'août. Voici comment cette plantation doit le faire... Un ouvrier, avec la houe ou avec la béche, ouvre une tranchée ou un fillon de fept pouces de profondeur; il est suivi par une feinme ou par quelque enfant qui arrange les oignons dans cette tranchée à un pouce les uns des autres (1). Cette première rangée finie, l'homme qui mène la houe ou la bêche, forme un autre fillon & comble le premier, de sorte que les premiers oignons fe trouvent recouverts de fix pouces de terre. Il a encore l'attention que le second sillon qu'il forme soit assez éloigné du premier, ainfi que les autres, pour que ces rangées d'oignons soient écartées les unes des autres de six à sept pouces. Les ouvriers sont tellement accoutumés à ce travail, que les oignons fe trouvent aussi régulièrement rangés que s'ils étoient dirigés par un cordeau, quoiqu'ils ne fassent cette opération qu'à vue d'œil.

Pendant que nous fommes occupés de la plantation du fafran, nous devons faire remarquer, 1°. qu'il y a des perfonnes qui replantent leur safran presqu'aussitôt qu'ils l'ont arraché, prétendant qu'il en fleurit mieux; d'autres, qui ont levé leurs oignons en juillet, ne les remettent en terre qu'en feptembre, difant que l'oignon qui s'est ainsi desséché est moins sujet à pourrir. Comme nous ne voyons point pourquoi les oignons pourriroient plutôt la première année qu'on les met en terre, que la seconde & la troisième, nous inclinerions pour la pratique des premiers (2).

2°. La plupart mettent leur fafran en terre avec leurs enveloppes, d'autres les en dépouillent, parce qu'en voyant le corps de l'oignon à découvert, ils font en état de rejeter ceux qui font attaqués de la mort ou de la carie; (il fera ci-après question de ces deux maladies) ou bien, ils emportent avec un couteau les endroits afficétés, si la maladie ne pénètre pas trop avant; quoique cette opération d'éplucher les oignons ne laisse pas d'être très-longue, nous la jugeons cependant très-utile.

3°. La Rochefoucaule dit qu'on peut couper en deux ou trois parties les gros oignons pour en multiplier le nombre. Nous convenons bien que si l'on coupe en plusieurs portions un gros oignon, il pourra faire des productions, pourvu que l'on ait eu l'attention de le couper de façon que chaque portion d'oignon ait un mamelon d'où doivent fortir les feuilles & les sleurs, Néanmoins

<sup>(1)</sup> En Angoumois on les plante à trois pouces les uns des autres.

<sup>(2)</sup> C'est au mois de mai qu'on lève de terre l'oignon dans l'Angoumois.

nous ne conseillons point de suivre cette pratique, & nous croyons qu'il est plus avantageux d'avoir un petit nombre d'oignons bien conditionnés, qu'un plus grand nombre de mauvais.

Peu de temps après que le fafran a été planté, il produit des racines; & quand l'humidité de l'autonne commence à pénétrer la terre, la fleur commence à s'élever : alors on lui donne un labour fuperficiel ou un ratiffage qui ne s'étend qu'environ à deux pouces de profondeur; car il faut éviter de couper les fleurs avec le tranchant de l'instrument.

Les fleurs paroissent au commencement d'octobre, alors on les cueille & on les épluche, comme nous le dirons dans la fuite. Quand les fleurs sont passées, les seuilles se montrent, & les champs de safran restent verts pendant tout l'hiver. Vers la fin de mai, lorsqu'elles sont presque desséchées, on les arrache pour les donner aux vaches. Pendant tout ce temps on ne donne aucun labour à la terre.

Vers la mi-juin on donne le premier labour à la profondeur de trois ou quatre pouces. On en donne un parcil à la fin du mois d'août; vers la fin de feptembre on donne le troitième labour, qui n'est, comme celuide l'année précédente, qu'un ratisfage qui ne remue qu'à deux pouces de profondeur. Vers le commencement d'octobre on voit paroître la fleur. On continue une pareille culture pendant trois années confécutives, & ce n'est que dans la quatrième qu'on relève les oignons; opération qui s'exécute ordinairement dans les mois de juin, de juillet & d'août.

Pour lever ou arracher les oignons, on suit l'une après l'autre toutes les rangées, on les découvre avec la houe, ou avec la bêche en prenant bien garde d'endommager les 01gnons. Pour cet effet on doit faire la tranchée plus basse que l'endroit où l'oignon a été posé. Ensuite des femmes & des enfants qui fuivent celui qui mène la houe, ramassent foigneusement tous les oignons qu'ils mettent dans des paniers pour les porter vers un coin du champ, oit l'on en fait de gros monceaux. La Rochefoucault dit, qu'après les avoir mis dans des sacs, on les porte dans des greniers où on les remue comme les noix. Nos payfans ne prennent point cette precaution : les uns, comme nous l'avons dit, les laiffent fur le champ pendant un mois ou fix femaines, & les autres les replantent peu de temps après les avoir arrachés : quelques-uns les dépouillent de leurs robes, d'autres les mettent en terre sans les dépouiller; mais tous changent de champ pour les planter : car la terre se trouve tellement épuifée, qu'elle a besoin de fe repofer quinze ou vingt ans avant de recevoir de nouveaux oignons de safran (1).

<sup>(1)</sup> Dans l'Angoumois on ne laisse reposer la terre que pendant s'ept ans, elle est eccupée par ues récoltes en blés. Ce laps de temps écoulé, on y replante de nouveau le sahan. Ces coutumes confirment ce que j'ai dit si souvent dans le cours de cet ouvrage, que toure culture étoit sondée sur la manière d'être des racines des plantes. Il en est de la luzerne &c. comme du safran, (confultez ce mot) ces plantes épuisent la

S. 11.

Comme dans la première année la terre n'est pas fournie de toute la quantité d'oignons qu'elle pourroit nourrir, la récolte des fleurs n'est pas abondante. Elle devient beaucoup plus avantageufe dans la feconde année, & il y a encore plus de fleurs à recueillir dans la troisième; mais elles ne font pas ordinairement auffi belles que celles de la feconde, parce que le terrain commence alors à se trouver surchargé: c'est pour cette raifon qu'on lève les oignons dans la quatrième année. Un demi-arpent fournit ordinairement affez d'oignons, pour en planter un en plein (1).

La Rochefoucault propose de ne lever les oignons que dans la cinquième année, mais je crois qu'il y auroit à craindre qu'ils ne se trouvassent alors trop pressés les uns par les autres & ne fussent très-petits. Six boisseaux d'oignons en ont produit treize en deux aus, & cinq boisseaux en ont tourni vingt en quatre ans,

Quand les hivers tont doux, il y a de l'avantage à ne planter les oignons qu'à cinq pouces de profondeur, parce que les fleurs pourront plus aifément fortir de terre; mais comme les oignons de fafran font fenfibles à la gelée, & que chaque année ils s'élèvent de leur épaiffeur, c'est-à-dire d'environ un pouce, il vaut mieux, pour éviter de les perdre lorsqu'il arrive un hiver rude, les placer à fept ou huit pouces de profondeur.

#### De la récolte du safran.

Les fleurs de fafran se montrent plutôt ou plus tard, suivant que les automnes sont sèches ou humides, chaudes ou froides. Quand fur la fin de septembre il survient des pluies douces & qu'il s'y joint un air chaud, les fleurs paroissent avec une abondance extraordinaire. Tous les matins les champs semblent être recouverts d'un tapis gris de lin. C'est alors que les payfans n'ont de repos ni jour ni nuit; mais il arrive, malgré tous les foins que l'on se donne, qu'ils perdent une partie de leurs fleurs, sur-tout quand il survient des vents qui les mûrit ou la pluie qui les fait pourrir. Ces tristes circonstances se réunirent en 1753. Il y eut alors une prodigieuse quantité de fleurs perdues, quoique l'on donnât 50 fous pour éplucher une livre de fafran vert. Ce qui augmentoit encore l'embarras de cette récolte, étoit qu'elle se rencontra dans le même temps que les vendanges, qui, cette année, furent tardives. Il y a au contraire des années ou les fafrans ne paroiffent qu'après les vendanges faites, & où les fleurs ne se montrent que les unes après les autres : alors, comme la récolte du fafran dure plus longtemps, on a le loifir de tout éplucher fans laisser rien perdre. Je me souviens, continue M. Duhamel, qu'une

terre à une certaine profondeur, tandis qu'elles n'épuisent pas les sucs contenus dans la partie supérieure. C'est pourquoi le froment. & toute espèce de plante à razines chevelues, réussissent très-bien après la soustraction des plantes à racines pivotantes.

<sup>(1)</sup> On compte dans l'Angoumois que pendant le premier hiver un oignon en reproduit jusqu'à trois, & qu'après l'hiver suivant on en compte jusqu'à sept ou huits.

année il furvint de fortes gelées après que les premières fleurs eurent été épluchées, & que l'on fut plus de quinze jours sans en voir paroître de nouvelles. On croyoit alors que la récolte étoit finie; mais le temps s'étant adouci, les fleurs reparurent les unes après les autres, de forte que la récolte se trouva assez bonne. Ordinairement la récolte du safran dure trois semaines ou un mois; pendant ce temps les hommes & les femmes surtout vont dès la pointe du jour dans les champs avec des paniers & des manes garnies d'antes. Ils écartent les jambes, & placent leurs pieds entre les rangées de fafran : ils en cueillent les fleurs en les rompant au-dessous de leur bassin, & quand ils en ont rempli leur main droite, ils les mettent dans le panier qu'ils tiennent de la main gauche. Lorsque le panier est plein, on verse doucement les fleurs, foit dans les manes, foit dans de grands paniers garnis d'anses, dans lesquels on les transporte dans la maison.

On doit cueillir les fleurs de safran aussitôt qu'elles paroissent, & même avant qu'elles soient épanouies. Si l'on différoit plus longtemps, elles feroient plus difficiles à éplucher; & comme ces fleurs paffent promptement, on commence à les cueillir avant que la rosée du matin soit dissipée. Quand on est dans le sort de la récolte, on cueille encore les fleurs le soir; cependant celles du matin sont toujours plus fermes, car il paroit que le fafran, qui est une plante automnale, croît plus pendant la nuit que pendant le jour.

de couper les fleurs avec l'ongle,

parce qu'il observe que si on les rompt au lieu de les couper ainsi, le puffil reste, & que la fleur que l'on emporte à la maison se trouve vide. Il ajoute que l'eau s'infinuant par cette rupture, pourrit par la fuite l'oignon.... Les paysans du Gâtinois ne coupent point les fleurs avec les ongles. Après les avoir saisses près de terre, entre le pouce & le milieu du second doigt, ils plient la fleur & la rompent aifément. De cette façon le pistil ne reste jamais attaché à l'oignon, & on ne s'apperçoit point que ces oignons pourrissent. Les ouvrières que l'on emploie à cette cueillette, exécutent cette opération avec tant d'adresse & de promptitude, que l'œil peut à peine suivre la main d'une cueilleute.

Quand il n'est pas possible d'éplucher sur le champ toutes les sleurs que l'on a cueillies, on les étend sur le plancher d'un grenier, & par ce moyen elles se conservent d'un jour à l'autre: sans cette précaution elles s'échausseroient, & il ne seroit presque plus possible de les éplucher.

Aussitôt que les fleurs ont été transportées à la maison, on les répand sur de grandes tables autour desquelles sont assises des éplucheuses qui ont à leur côté droit une affiette. Elles prennent chaque fleur de la main droite; elles les portent à la main gauche qui la faisit à l'endroit où commence l'évasement du tuyau. Elles coupent le pétale à cet endroit, après quoi saisissant de la main droite un des stigmates, elles le jettent tous trois ensemble sur l'assiette..., Les habiles éplucheuses coupent le pistil environ deux ou trois lignes au - dessous des stigmates; sans cela ces sligmates se sépareroient, & il faudroit employer trop de temps à les ramasser. D'ailleurs les connoisseurs ne sont pas sâchés de voir un petit bout de blanc, parce qu'il arrive que quelques paytans mêlent du fafranum ou carthame (confutez ce mot) avec le safran, & ce petit bout blanc sert à reconnoître la fraude.

Les acheteurs redoutent fur-tout de trouver des fragmens des pétales dans le fafran, parce que ces parties qui se moisissent, lui communiquent une mauvaise odeur. Comme les étamines n'ont aucune odeur, elles doivent être regardées comme des parties étrangères ou au moins inutiles: quand les éplucheuses s'appercoivent qu'il en reste quelques-unes attachées au pistil, elles les font tomber en frappant le poignet de la main droite sur la table. Tout cela s'exécute si promptement, qu'une éplucheuse habile peut charger son affiette d'une livre de fafran vert dans l'espace d'une journée.

Quoiqu'une famille entière foit occupée jour & nuit à éplucher le fafran, ceux qui en recueillent une quantité confidérable, tont obligés de louer des cueilleuses pendant un mois entier, qui est à peu près le temps que dure la récolte. On voit à cette époque transporter dans les villes & dans les villages où l'on ne cultive point cette fleur, des charretées de safran à éplucher : on paye ordinairement cet épluchement à raifon de cinq ou fix fols la livre, mais quelquefois auffi julqu'à quarante & cinquante fous, fuivant que la fleuraison est abondante, ou que les fleurs sont plus ou moins difficiles à éplucher.

A mesure qu'on épluche le fasran

il faut le faire sécher au feu: & comme cette opération exige beaucoup d'attention, c'est ordinairement le maître ou la maitresse de la maison qui prend ce soin, parce qu'un feu trop vif pourroit tout perdre. Pour faire fécher le fafran, il y a quelques provinces où l'on le met dans des terrines dont le bord est cassé d'un côté; d'autres le font fécher dans des espèces de tourtières; mais dans le Gâtinois on l'étend en le soulevant sur des tamis de crin à l'epaisseur d'environ trois doigts. On fulpend ces tamis avec des cordes à environ un pied & demi de terre; on met au-dessous de la braise allumée & couverte de cendre chaude, & à mesure que le safran perd son humidité, on le remue doucement & on le retourne: si le seu étoit trop vif, le fafran fe brûleroit & feroit presqu'entièrement perdu. La fumée lui communique une mauvaile odeur, & lui fait perdre l'éclat de sa couleur. Quand le safran est fec au point de fe brifer entre les doigts, on le met dans des boîtes garnies de papier & qui ferment exactement. Quand les payfans font fur le point de vendre leur safran, ils mettent pendant un jour ou deux leurs boîtes à la cave, afin d'augmenter le poids de leur marchandise; mais les facteurs ou les commissionnaires l'humectent beaucoup plus & quelquefois au point de le faire pourrir. Le prix du fafran est tort diminué depuis quelque temps, car on le vendoit autrefois jusqu'à vingt écus la livre, & maintenant il ne vaut communément que vingt à vingt-quatre livres.

La première année, un arpent produit tout au plus quatre livres de safran sec; mais dans la seconde & la troisseme, il en donne jusqu'à vingt..... Le safran, pour être réputé bon, doit être fort sec, en gros brins, d'un rouge vis sans fragmens de pétales ni d'étamines, & non sophistiqué avec le safranum. On pratique peu cette fraude dans le Gâtinois. De plus, son odeur doit être forte & absolument exempte du goût de sumée.

S. III.

Des maladies qui attaquent les oignons de safran.

On en distingue trois principales, 1°. le sausset, 2°. le sacon, 3°. la

mort.

Le fausset est une production monstrueuse qui se forme auprès du jeune oignon. On lui a donné ce nom parce qu'il a la figure d'un petit navet, assez approchante de celle d'un fausset. Elle arrête la végétation du jeune oignon dont elle s'approprie la substance. Cette maladie fait par conséquent un obstacle à la multiplication des oignons. Je crois, continue M. Duhamel qu'elle est produite par une abondance de sève qui occasionne une espèce de tumeur anévrismale. Lorsque cette tumeur à fait peu de progrès, on peut, quand on arrache les oignons, remédier à ce mal en en faifant l'amputation; au reste cette maladie cause peu de dominages.

Le tacon est une maladie qui attaque le corps même de l'oignon, & qui ne se maniseste pas sur les enveloppes.... Cette carie se fait connoître par une tache pourpre ou brune qui dégénere en un ulcère sec, qui entame de plus en plus la substance de l'oignon, & qui en le conformant gagne le cœur, & le fait périr entièrement. Nous ignorons ce qui peut produire cette maladie. Il paroît feulement qu'elle est plus fréquente dans les terres roussaires que dans les noires, & l'on prétend qu'elle n'est devenue commune dans le Gâtinois que depuis une trentaine d'années (1).... Le seul moyen qu'on puisse employer pour guérir cette maladie, est d'emporter l'ulcère avec la pointe d'un couteau, & de laitler l'oignon se dessécher un peu avant de le mettre en terre; mais il faut pour cela que l'ulcère n'ait pas pénétré trop avant dans la substance de l'oignon. La Rochefoucault qui contond ensemble les différentes maladies du fafran, propose néanmoins ce remède; mais il veut qu'on plante à part les oignons entamés, & iI affure que l'année fuivante on en trouvera la meilleure partie parfaitement guérie.

La mort s'annonce par des symptomes bien singuliers. Elle est à l'égard de plusieurs plantes, ce que la peste est aux hommes & aux animaux. Elle attaque d'abord les enveloppes, qu'elle rend violettes & héristes de petits filamens. Elle attaque ensuite l'oignon même, qu'elle fait périr, parce qu'elle en détruit totalement la substance. On s'apperçoit aisément du désordre qu'elle y cause, & sans qu'il soit besoin d'arracher l'oignon, car on voit les seuilles qui jaunissent & se déta-

<sup>(1)</sup> M. Duhamel écrivoit ainsi en 1762.

chent.... Dès qu'un oignon est attaqué de cette maladie, il devient contagieux & meurtrier pour les oignons voifins. Cette maladie fe communiquant de proche en proche, fait périr tous les oignons dans un efpace circulaire dont le premier oignon attaqué est le centre, & en même temps le foyer.... Si on plante par mégarde un oignon malade dans un champ fain, la maladie s'y établit en peu de temps, & fait les mêmes ravages que nous venons de dire. Ce n'est pas encore tout, une pellée de terre prise dans un endroit infecte, & jetée fur un champ dont les plantes sont saines, y porte la contagion.

On ne connoît point de remèdes pour les oignons attaqués de cette maladie; on tait seulement les en préserver par la même précaution que l'on emploie pour arrêter les progrès de la peste. Pour cet effet on fouille, dans le mois de mai, tout autour des endroits infectés, des tranchées profondes d'un pied, & l'on jette la terre que l'on en tire, fur celle où les oignons font morts. En coupant ainfi la communication entre les oignons fains & ceux qui font malades, on parvient à arrêter les progrès de la contagion, qui est telle, qu'en une année de temps, un seul oignon infecté fait périr ceux qui l'entourent à un pied de distance. Ils y a encore une circonstance bien singulière, c'est que l'impression de cette contagion reste tellement adhérente au terrain, que les oignons fains qu'on voudroit y planter après douze, quinze ou vingt ans, se trouveroient en peu de temps attaqués de cette même maladie.

La Rochefoucault, qui, comme je Tome IX.

l'ai dit, a confondu toutes les maladies du fafran, affure que quand cette plante à pourri dans une terre, elle y laisse une infection & une odeur maligne qui existe assez longtemps pour faire pourrir le fafran qu'on y replate. M. Duhamel a observé que les oignons du centre fe trouvoient totalement détruits. Leurs enveloppes étoient d'un brun. terreux fort désagréable à la vue. Une grande quantité de corps glanduleux, gros comme des fêves, & d'un rouge obscur les couvroit extérieurement. Le corps de l'oignon étoit réduit en une substance terreuse dans laquelle on appercevoit les principales fibres de la bulbe.... Les oignons de la circonférence qui étoient les moins attaqués de la maladie, n'avoient d'autres marques de la contagion, que quelques fibres violettes qui traversoient les membranes de leurs tégumens. Quelques - autres avoient sur leurs tégumens & entre les lames qui les forment, quelquesuns de ces corps glanduleux dont il est question, & on n'appercevoit fur les enveloppes de ces oignons que quelques taches violettes...Les oignons qui étoient à la partie movenne, c'est-à-dire entre le centre & la circonférence des endroits infectés, étoient dans un état mitoyen de maladie; mais la tare étoit entièrement traverfée par des filets violets extrêmement déliés & aifés à rompre.

Ces corps glanduleux ressemblent assez à de petites truses; mais leur superficie est velue: leur grosseur m'excède pas celle d'une noisette. Ils ont l'odeur du champignon avec un tetour terreux, sont a lhérens aux oignons de safran, & les autres en sont éloignés de deux à trois pouces.

Les filets sont ordinairement de la groffeur d'un fil de lin & de couleur violette, velus comme les corps glanduleux: quelques-uns s'étendent d'une glande à l'autre; d'autres vont s'inférer entre les tégumens des oignons, se partagent en plusieurs ramifications, & pénètrent jusqu'au corps de la bulbe, fans paroître fenfiblement y entrer: ils forment dans cette route une infinité d'anastomofes & de divisions, & sont parsemés de petits nœads on ganglions, qui ne paroissent être autre chose qu'un amas de la laine qui recouvre les corps glanduleux & les filets. Ces observations m'ont fait penfer que ces tubercules font des plantes parasites qui se nourrissent de la substance de l'oignon, & qui, comme les trufes, se multiplient dans l'intérieur de la terre sans se montrer à la superficie. Cette maladie fait presque tous fes progrès dans les trois mois du printemps. Pour m'affurer de ce fait, continue M. Duh.imel, j'ai planté quelques tubercules de mort dans des pots où j'avois planté dans la terre faine des oignons de différentes fleurs. En un an de temps ces tubercules se sont multipliés dans ces pots, & ont attaqué les oignons que j'y avois plantés. J'ai depuis ce temps-là trouvé cette même plante, qui causoit le même dommage à des hièbles, à l'arrête-boeuf, à des plants d'asperges. Elle n'attaque point les plantes annuelles ni celles qui ont leurs racines à la superficie de la terre.

S. IV.

De ses Propriétés.

I. Propriétés d'agrément. Les nom-

breuses variétés du safran printanier sont fort recherchées par les fleuristes. En effet, elles produisent un tresjoli effet, & il est très-agréable à voir une petite étendue de terrain jonchée de fleurs de toutes couleurs & bien variées. Ces variétés ne fleurissent pas en même temps, il faut donc rapprocher les unes des autres celles dont la fleuraison est parsaitement analogue. En général tous les terrains conviennent aux oignons de ces fleurs, cependant ils reuffissent mal dans les fols argileux, tenaces & humides; mais le fleuriste fait bientôt, par l'addition du fable ou du terreau bien consommé, le rendre propre à la végétation de ces plantes. La plus grande partie de ces variétés pousse ses fleurs des que les gelées cessent, & même elles paroissent en janvier & février, si le troid ne s'est pas fait sentir jusqu'à cette époque, ce qui dépend beaucoup & de la faison & du climat.

L'amateur qui se propose de lever les oignons chaque année, après que leurs feuilles sont fanées, ne doit les planter ensuite qu'à la profondeur de deux pouces, & à deux pouces de distance les uns des autres. Si au contraire il les laisse enterrés pendant quatre à cinq ans, il les plante, l'œil en haut, à quatre pouces de profondeur, parce que l'oignon s'elève sans cesse & cherche à venir à fleur de terre. Afin de donner un ordre, un air d'arrangement, il trace des rigoles au cordeau; il plante dans ces rigo; les, & ensuite passe par-dessus le rateau, sans déranger l'oignon de sa position, ce qui le recouvre de terre. Si les oignons doivent rester en terre pendant le laps de temps indiqué,

il enlève la terre à la profondeur convenable, place ses oignons, & les recouvre avec la même terre ou

avec de la meilleure.

Apres que les fleurs font passées, les feuilles commencent à paroître; quoiqu'elles ne foient pas agréables à la vue, il est important de ne les point couper ni froisser; elles doivent végéter dans toute leur liberté, sans quoi l'oignon périroit. Il faut même débarrasser la place qu'elles occupent, de toutes espèces d'herbes, qui deviennent parasses & la cause de la pourriture de la bulbe.

On lève de terre les bulbes, seulement lorsque les seuilles sont sances, & on les transporte dans un grenier bien aéré; on les ctend sur des claies, & sur-tout on les préserve de la voracité des rats & des souris, qui en sont très-friands.

Si l'amateur prend la peine de récolter la femence que produifent les variétés du fafran printanier, de les femer & de conduire leurs productions avec le foin convenable, il est affuré d'avoir de jolies variétés, & fouvent des variétés nouvelles: ce n'est que par les femis qu'il peut s'enrichir; fans eux il augmente il est vrai chaque année le nombre des espèces qu'il a déja, mais il ne fait aucune nouvelle acquisition.

Les variétés du fafran d'automne doivent être traitées pour la culture airfi qu'il a été dit en parlant du fafran en général, c'est-à-dire, la plantation doit en être faite au commencement d'août, tandis que les printanières ne demandent à être mises en terre qu'à la fin de septembre ou d'oc-

tobre, suivant le climat.

Les peintres emploient les stigmates du safran ordinaire pour les

couleurs. Leur infusion donne un très-beau jaune, utile dans les miniatures. Les teinturiers s'en serviroient plus fréquemment pour les étoffes, si le prix n'étoit pas aussi, haut.

II. Propriétés alimentaires & médicinales. Les métayères ajoutent quelques fligmates dans le lait qu'elles battent pendant l'hiver pour avoir le beurre plus coloré. Ceux qui travaillent les pâtes afin de les réduire en vermicelli, en lazagne, en macaroni, &c., les colorent de même. En Efpagne & dans quelques autres royaumes, les fligmates font trèsemployés dans la préparation des viandes & des alimens.

Les stigmates ont une odeur aromatique, assez agréable, une saveur amère. Ils sont réputés anodins, stomachiques, expectorans, légérement cordiaux, emménagogues &

diaphorétiques.

On ne se sert que des stigmates, mais on doit craindre de les donner à trop haute dofe; ils provoqueroient l'assoupissement, le ris fardonique, accompagnés de vomissement, le délire.... Ils calment les coliques d'estomac causées par des humeurs pituiteuses; ils échauffent, excitent le flex menstruel. les lochies, les pertes blanches sufpendues par les vives passions de l'ame.... Extérieurement en poudre fur la tête des enfans, ils passent pour distiper la rache, effet moins certain que l'espèce d'assoupissement où cette poudre jette le malade lorfqu'elle est appliquée à haute dose & souvent reiterée. Il est douteux qu'étant mêlés avec la mie de pain & le lait, ils calment la douleur & facilitent la résolution des tumeurs phlegmoneuses. La teinture de safran ranime puissamment les forces vitales; quelquesois elle rappelle le flux menstruel suspendu par l'impression des corps froids.

On prescrit les stigmates séchés & pulvérifés, depuis dix grains jufqu'à une dragme, incorporés avec un firop ... Stigmates fecs, depuis cinq grains jusqu'à deux dragmes, en macération au bain marie dans cinq onces d'eau. On donne la teinture de fafran depuis demi-dragme jufqu'à deux onces dans trois onces de véhicule aqueux. Cette teinture n'est autre chose que quatre onces de stigmates mis à infuser dans une livre d'esprit de vin, le tout tenu pendant quinze jours à la chaleur de l'étuve ou au foleil, dans une bouteille bien bouchée. Après cette époque on tire à clair, & on obtient la teinture de safran.

L'odeur du safran affecte plus particulièrement certaines personnes que d'autres, & leur procure un sommeil suivi de désaillances. Les cueilleufes en sont souvent attaquées, & les éplucheuses sur-tout, s'il ne règne pas un très-grand courant d'air dans leur attelier. Dès que l'on sent naître l'afsoupissement, il convient d'abandonner l'ouvrage, de se promener au grand air, & encore mieux d'y travailler autant que les circonstances le permettent. Il seroit trop long de rapporter ici les sunesses effets causés par l'odeur de

ces fleurs.

SAFRAN BATARD, ou fafranum. Voyez CARTHAME.

SAGE - FEMME. MÉDECINE RU-RALE. Est celle qui pratique l'art des accouchemens.

Une sage-semme doit avoir des qualités physiques & morales, & fur-tout de la probité. On conçoit aisément qu'elle pourroit faire d'autant plus de mal, que très-souvent la vie des mères & des enfans, l'intérêt & l'honneur de toute une famille lui sont confiés. Elle doit être douce, consolante, charitable, & connoître les parties de la génération de la femme, la conformation du fœtus relativement à l'accouchement, le mécanisme de l'accouchement naturel, & les foins qu'il peut exiger; la manière de terminer les accouchemens difficiles, les soins qu'on doit donner aux femmes, foit avant, foit après l'accouchement; il faut enfin qu'elles sachent pourvoir aux divers besoins de l'enfant. Il seroit à fouhaiter, pour le bien de l'humanité, que les sages-femmes de la campagne eussent reçu une instruction suffisante pour pouvoir se bien conduire dans la pratique des accourchemens; mais la plupart, affervies à une routine meurtrière, & dénuées de tous principes, entraînées par des préjugés aussi funestes que nombreux, tâtonnent & marchent à l'aveugle. Leurs fautes sont ordinairement graves & mortelles. Aussi que d'enfans périssent en venant au monde, ou même avant que de naître, par l'impéritie des sages-semmes! Les abus font d'autant plus funeffes, que la science est plus importante. Les provinces méridionales sont trop éloignées de la capitale pour pouvoir profiter des cours publics qui s'y font sur les accouchemens; rien en effet de plus sage & de plus nécesfaire que l'établissement d'un cours gratuit sur cette matière, dans toutes les villes confidérables du

royaume, conformément à celui qui a été fait pour la généralité de Soissons, sous les autpices de M. le Péletier de Mortefontaine, intendant de cette généralité. Ce fage administrateur, comme le dit fort bien M. Augier Dufot, docteur en médecine & professeur d'accouchemens, dans fon Discours préliminaire, dont l'attention porte de préférence sur les objets qui tendent à la confervation des hommes, affligé des malheurs qui arrivent presque journellement dans les campagnes par l'impéritie des fages-femmes, n'a · trouvé d'autre moyen d'en arrêter le cours, que l'instruction publique & gratuite fur un art qui, devant faire jouir l'homme de la vie, ne lui donnoit que trop souvent la mort.

Ce fut aussi pour des motifs semblables que, parmi les Athéniens, il étoit défendu aux femmes d'étudier la médecine; mais cette loi ne resta pas long-temps en vigueur. Elle fut abrogée en faveur d'Agnodice, jeune fille qui se déguisa en homme pour apprendre la médecine, & qui, fous ce déguisement, pratiquoit les accouchemens. Les médecins la citèrent devant l'aréopage; mais les follicitations des dames Athéniennes qui intervinrent dans la cause, la firent triompher de ses parties adverses, & il fut dorénavant permis aux femmes libres d'apprendre cet art.

On ne peut néanmoins disconvenir que l'art des accouchemens convient mieux aux senmes qu'aux hommes; il n'est pas douteux que la décence & la pudeur répugnent également à ee que les hommes le pratiquent; mais l'ineptie des senmes est telle, que la concurrence des accoucheurs n'a encore excité chez elles aucune émulation; & depuis qu'il y a des accoucheurs, & qu'à l'envi chacun cherche, par fes talens & fon travail, à illustrer sa profession, on n'a pas vu les sages-semmes faire un pas de plus. Ensin, foit faute de courage ou d'émulation, il y a actuellement beaucoup moins de sages-semmes qui en méritent le nom qu'autresois, M. AMI.

SAGOU. Il est inutile de décrire ici l'arbre qui produit le fagou, cycas circinalis. Lin. Il croît dans l'Inde, dans le Malabar & au Japon. C'est une espèce de palmier dont la substance médullaire fournit cette nourriture, blanchâtre, inodore, d'une saveur sade, qu'on nous apporte sous forme de grains d'une grosseur approchant de celle du millet, & d'une couleur grisâtre. L'éducation du cycas exige une serre très-chaude.

Le fagou est très-recommandé dans les maladies où les espèces d'orchis (consultez ce mot) sont célébrées, particulièrement dans plusieurs espèces de phthises pulmonaires & atrophies. Il porte souvent un préjudice réel, lorsque la fièvre lente est considérable, lorsque la toux est vive & quand l'estomac fait mal ses sonctions; accidens ordinaires dans ces deux genres de maladie. On le donne depuis demi-dragme jusqu'à deux dragmes, en décostion dans dix onces d'eau ou de bouillon, ou du lait, jusqu'à entière solution.

SAIGNÉE. MÉDECINE RURALE. C'est l'ouverture taite à un vaisseau sanguin pour en tirer le sluide qui y est contenu.

L'origine de la faignée oft encore inconnue, il confte néanmoins qu'elle a été pratiquée dans les temps les plus reculés; elle est plus ancienne qu'Hippocrate; Etienne de Bizance nous en a transinis le premier exemple, & la fait remonter à l'époque

22

de la guerre de Troie, qui eut lieu sept cents ans avant le père de la médecine.

C'est lui qui nous apprend que Podalyre, en revenant de cette guerre, sit jeté sur les côtes de Carne, où il guérit Syrna, sille du roi Danxthus, tombée du haut d'une maison, en la saignant des deux bras, & qu'elle

l'épousa en reconnoissance.

Il ne paroît pas que Galien ait connu ce trait d'histoire, puisqu'il attribue l'origine de la saignée à la guérison qu'une chèvre fort sujette à l'inflammation de l'œil, obtint d'une blessure faite par une branche d'arbre qui lui fit répandre beaucoup de sang. Pline le naturaliste differe peu du fentiment de Galien, en la rapportant à l'instinct du cheval marin, qui se frotte les jambes contre les pointes des rofeaux & des joncs du fleuve du Nil, pour désemplir fuffisamment ses vaisseaux, lorsqu'il est trop plein de sang, & va ensuite fe vautrer dans le limon pour en boucher les ouvertures.

Mais il est plus naturel de croire que de tous les temps il y a eu des hommes qui ont observé les efforts & les crises salutaires de la nature, & qui ont cru avec juste raison pouvoir l'imiter dans sa marche & ses opérations. D'après cela ils ont senti & connu la nécessité & la possibilité de prévenir ou de combattre une inslammation, en diminuant la masse générale du sang, ou en pratiquant l'ouverture d'un vaisseau sur un organe assecé.

Rarement on ouvre les artères; & quand on y est forcé, c'est toujours sur l'artère temporale qu'on sait cette opération, parce qu'on peut se rendre maître du sang en faisant une compression sur les os du crâne, qui sournissent un point d'appui.

Mais les veines qu'on peut ouvrir font en très-grand nombre. Les modernes se sont bornés à ouvrir celles du cou, du bras & du pied, & ont mal à propos abandonné la pratique des anciens, qui recommandoient l'ouverture de la veine frontale dans les douleurs qui affectoient la partie postérieure de la tête, & celle de la veine temporale dans les douleurs aiguës & très-invétérées de la tête.

Ils faisoient encore ouvrir la veine angulaire qui est stude dans l'angle interne de l'œil, dans les fortes opthalmies; la veine nazale, dans les diverses maladies cutanées du vifage, & la veine ranule, ou ranine, dans les différentes espèces d'esqui-

nancie.

On fait que les instrumens dont on se sert ordinairement pour saigner, sont la ligature & la lancette; nous ne parlerons point de quelle manière on doit ouvrir les veines & les artères. Nous nous contenterons d'indiquer seulement les différens ces où la saignée est indiquée & contre-indiquée, & de la préférence qu'on doit donner, dans certaines circonstances, à la saignée du bras sur celles du cou & du pied.

La faignée convient en général dans la pléthore, les inflammations, tant internes qu'externes; dans l'épailliffement inflammatoire du fang, & fa raréfaction dans le délire phrénétique, dans les hémorragies qui ne dépendent point de la diffolution

du fang, la trop grande force, la roideur des solides, le mouvement tumultueux & accéléré des fluides, les douleurs vives & les contufio. s.

Elle est au contraire contre-indiquée dans le défaut de partie rouge dans le fang, les édèmes, les engorgemens féreux, l'âge trop ou trop peu avancé, les fièvres intermittentes, la transpiration arrêtée, la foiblesse du corps, & la lenteur de la

circulation.

Boerhave veut qu'on saigne dans les grandes inflammations internes, avant la résolution commencée, avant le troisième jour fini, par une large ouverture faite à un gros vaisseau; qu'on laisse couler le sang jusqu'à une légère défaillance, & qu'on la répète jusqu'à ce que la croûte inflammatoire foit diffipée. Il foupconne que les saignées abondantes pourroient écarter la petite vérole, ou dissiper la matière varioleuse sous une forme plus avantagense que l'é-

ruption.

On diffingue la faignée, relativement à ses effets, en évacuative, en spoliative, en révultive & dérivative. On appelle faignée évacuative celle où l'on se propose de désemplir les vaisseaux en diminuant le volume du fang; la faignée spoliative est celle ou l'on se propose aussi de diminuer la quantité proportionnelle de pelle faignée révultive, celle qui fe fait dans un lieu éloigné de la partie affectée, & dérivative celle qui se fait au voifinage. C'est mal à propos qu'on a voulu appliquer des raifons théoriques, mécaniques, hydrauliques, aux loix du choix des veines qu'on doit ouvrir dans les inflam-

mations & autres maladies; elles ne peuvent qu'entretenir l'erreur & le vice dans l'art de guérir. Il vaut mieux fe contenter des vraies observations

pratiques.

Hippocrate nous apprend que lorfqu'une fluxion menace une partie, il faut pratiquer la faignée dans les endroits les plus éloignés, pour diminuer la tendance des humeurs vers la partie affectée, en procurant un affoiblissement dans la partie éloignée. C'est ce qu'a très-bien vu Sthal, qui reconnoît dans une partie fujette à la fluxion, une espèce de spasme qui ne peut être emporté que par une saignée révultive. Haller a obfervé que si on pique la veine d'un animal vivant, le fang se porte & se dirige même, contre les loix de la circulation, dans la veine piquée; les bords de la plaie rougissent & s'enflent tout comme fi, dans une fluxion imminente, on faignoit dans une partie volfine, il se feroit à coup sûr un affoiblissement qui aideroit l'effort du sang dans cette partie.

Mais, lorsque la fluxion est décidée, il faut diftinguer deux cas; le premier. où il ne faut qu'une faignée pour la folution de la maladie; lefecond, où une feule saignée ne suffit pas. Dans le premier Hippocrate veut qu'on fasse la faignée dans un organe voifin; & dans le second, après une saignée dérivative, il veut qu'on en vienne aux la partie rouge du fang; mais j'ap- révulfives, par la raifon que dans les fluxions, déja faites & avancées, il faut procurer un affoibliffement, ou diminution de forces, & qu'il a lieu d'une manière plus parfaite en faignant dans une partie voifine, que

dans une éloignée.

Il y a de plus des loix de sympathie dans tous les organes, & une fympathie dominante furtout dans les organes voifins; ce qui fait que, dans la pleuréfie, fi on faigne du bras, l'affoibliffement se communique bien plus à la plèvre, que si on faigne du pied. Il ne faudroit pas, en suivant trop loin cette vue, employer la saignée dans l'endroit même affecté; il y auroit à craindre, comme l'a très-bien remarqué Haller, que l'irritation & l'affoibliffement local n'y entraînassent les humeurs avec plus de force.

Cette sympathie entre les parties voisines ne doit pas être regardée comme une règle générale; elle n'est pas la feule qu'on doive confidérer. On a observé que l'orsque la nature résout une phrénésie par une perte de fang, l'hémorragie se fait le plus souvent par le nez; de même, dans l'affection du toie, par les hémorroïdes; ce qui fair une sympathie dans des lieux peu voifins. Hippocrate retiroit beaucoup plus d'avantage des faignées au bras que de celles du pied, dans les maladies au deffus du foie; & des faignées du pied dans les maladies au-dessous de ce viscère; il les prescrivoit jusqu'à défaillance; mais il paroît moins dangereux de les faire à petits coups & à des intervalles courts. Il est néanmoins des cas où une faignée dérivative feroit très-nuisible, surtout, si la fluxion étoit fixée fur la jambe gauche, & qu'on faignât du pied, & même de la poplitée du même côté : il vaut toujours mieux pratiquer la faignée fur l'autre pied, quoique Hippocrate ait guéri une colique néphrétique, du côté gauche, avec stupeur & rétraction de la cuisse, en saignant du même côté : Galien, une sciatique, en saignant la poplitée. M. Barthez, célèbre professeur de l'université de

Montpellier, a guéri une suppression d'hémorroides en faignant du pied. Il guérit aussi une dame qui étoit grosse, & qui éprouvoit des douleurs très-fortes à la région hippogastrique & aux lombes, avec stupeur & rétraction de la cuisse, causées par une suppression de flux utérin, en la faisant saigner du pied, aux approches des règles. Il est vrai que ces douleurs avoient résisté à l'usage des narcotiques, & de plusieurs saignées du bras : les médecins qui lui avoient auparavant donné des soins, étoient fort surpris de la manière d'agir de cet illustre médecin; & ils craignoient que la saignée du pied ne procurât une inflammation à la matrice, & l'avortement : mais cet observateur vit une fluxion décidée, & fit faire une faignée dérivative, qu'il auroit regardée comme dangereuse si la fluxion avoit été imminente.

On ne peut pas donner des règles précifes sur l'usage de la saignée. Mais, en général, il faut avoir égard aux mouvemens forts ou lents des humeurs, & s'ils s'exécutent d'une manière uniforme, ou par intervalle, Hippocrate veut la saignée dérivative lorsqu'il n'y a point de paroxismes; mais lorsque la fluxion se fair en plusieurs reprises, on doit pratiquer la saignée révuisive, si la dérivative

ne réussit pas.

Il est quelquesois très-difficile de se conduire dans le choix des saignées, attendu que la sluxion n'est pas encore parvenue à son état; mais il sussit, pour se décider, de faire attention aux considérations suivantes. Quand, par exemple, la sluxion instammatoire est sixe, est décidée à la tête, ce qu'on reconnoît à la boussissure des extrémités, à leur froideur, à leur

pâleur,

påleur, la faignée à la jugulaire est essentielle, tout comme dans les coups de soleil, où la fluxion est concentrée vers la tête; tandis que se sele fait à plusieurs reprises, & que le raptus des humeurs n'ait pas encore décidé un état inslammatoire, la saignée du pied est présérable. Enfin, les alternatives & les reprises décident mieux la saignée du pied que celle du bras, comme l'a très-bien observé Régu, sans en donner la raison.

On a long-temps disputé si on doit appliquer la faignée au même côté de la douleur, ou à l'opposé. Frein.! a décidé que le choix en étoit trèsindifférent. Sans vouloir dire qu'il peut s'être trompé, il semble qu'il a été induit en erreur par l'application qu'il a voulu faire des loix de la circulation du sang d'après Harvey. Trales vein que dans la pleurésie on saigne du coté affecté, & Triller recommande auffi la saignée sur le côté affecté, comme plus utile, à cause de la sympathie qui se fait secundum recticudinem loci affecti. Cette observation est conforme à celle d'Hippocrate, qui nous a dit que dans les maladies de la rate, lorsque la solution se fait par les hémorragies, celle du côté gauche du nez étoit plus générale; & au contraire, celle du côté droit du nez, dans les affections du foie.

Il est des saignées perturbatrices, dont l'application est différente de la dérivative & de la révultive. Elles doivent être faites sur le côté opposé à l'endroit affecté. Elles ont lieu dans les sluxions invétérées, & non dans les aiguës. Hippocrate faisoit ouvrir avec succès la veine du front, dans les douleurs vives de la partie postérieure de la tête, & a guéri des ophtalmies chroniques en faisant scarifier les

Tone IX.

parties occipitales. C'estàla methode perturbatrice qu'il en devoit tout le fuccès.

Il y a encore des saignées locales, dont l'emploi est si avantageux, qu'il feroit très-dangereux de les négliger dans certaines circonstances. Ces faignées affoibliffent beaucoup plus que les révultives & dérivatives; mais elles ont un inconvénient, qui est cette attraction, ce mouvement indiqué par Haller. Les scarifications aux cuisses déterminent quelquefois le flux hémorroïdal qui avoit été supprimé. La sympathie augmente, il est vrai, dans les parties affectées; & c'est ce qui pourroit en taire préférer l'usage; mais auffi cet inconvénient peut devenir très-confidérable, si l'on n'a fait précéder les autres évacuations générales, pour affoiblir la fluxion, & évacuer suffifamment les vaisseaux pour se mettre à l'abri de l'inflammation.

On a vuguérir des maladies du foie par l'application des sangsues à la par-

par l'application des langfues à la partie affectée, de même que les scarifications produire d'heureux effets dans la sciatique. Mais il est plus avantageux d'entremêler les faignées dérivatives & révulfives avec les locales; c'est ce que Galien a très-bien vu, quand il a dit que souvent, dans les pleuréfies, on répéteroit inutilement les saignées dérivatives & revulsives, si on n'appliquoit en même temps des véficatoires, (qui font sonction de faignées locales) des fangfues & fearifications à l'endroit affecté : methode qui diminue la fensibilité locale, ce que les faignées, tant dérivatives que révultives, ne feroient point feules, ou du moins très-impartaitement.

Enfin, nous terminerons cet avticle en observant que la quantité du sang qu'on vent tirer, do têtre re'arive au caracture de la mu'adie, au tempérament, aux forces, au fexe, & à l'âge plus ou moins avancé du malade; & qu'on doit éviter tous les accidens qui peuvent en désendre, tels que les dépôts, le tron tus, l'échymose, la tumeur lymphatique, la douleur & l'engourdisserent, la piquiredu tendon dumussele bieces & de son aponévrose, le périoste, l'artère, & la syncope où tombe quelquesois le malade. M. A MI.

SAIGNÉE. Médecine vétérinaire. Notre but est uniquement de fixer les idées des personnes qui saignent les animaux; car si cette opération n'est pas dirigée convenablement, elle peut avoir des suites sunesses. Ains, tel maréchal qui désire de sauver la vie à l'animal qu'on lui confie, peut lui causer la mort par une tentative téméraire; & tel autre, dans la crainte d'agivinconsidérément, reste tranquille & le laisse périr, sons tenter de le secourir, lors même que les secours sont sous da main.

Comme le but de tout citoyen senfible est d'éviter ces deux écueils, nous ne pouvons nous empêcher de croire que ce ne foit lui faire plaifir, de lui indiquer ce qu'il doit faire dans les occasions où le besoin de secours devient très-pressant; car il y a peu d'opération plus fouvent nécessaire que la saignée : c'est pourquoi il y en a peu qu'on doive mieux connoître & favoir mieux appliquer. Mais nous ne pouvons nous distimuler que parmi les personnes qui la pratiquent tous les jours, il n'y en a qu'un très-petit nombre qui fachent bien décider quand elle est nécessaire ou quand elle ne l'est pas Cependant c'est une opération souvent de la plus grande importance, & qui doit, lorsqu'elle est faite à propos & convenablement, être de la plus grande utilité dans les maladies. Nous diviserons donc la saignée en six sections.

SECTION PREMIÈRE. Des effets de la jaignée sans ligature.

SECT. II. Des effets de la saignée avec ligature.

SECT. III. Idée générale des maladies dans lefquelles la faignée est indiquée & contre-indiquée.

SECT. IV. Du temps qu'on doit pratiquer la siignée.

SECT. V. Du choix du vaisseau.
SECT. VI. Du nombre des saignées qu'on doit faire.

#### SECTION PREMIERE.

#### Des effets de la saignée sans ligature.

Pour donner une idée exacte des effets de la faignée sans ligature, il taut d'abord les considérer dans l'état le plus simple, dans un animal sain & bien constitué. L'expérience faite sur les animaux vivans peut seule être notre guide, toute autre nous conduiroit à l'erreur.

Si j'ouvre un vaisseau sarguin, veineux ou artériel, peu importe lequel, pourvu que la circulation ne soit gênée par aucune ligature, le sang qui est toujours prêt à s'échapper, prosite de ce nouveau passage & s'écoule dans une quantité proportionnée à la pression, au mouvement qu'il essue, à la studité, à l'ouverture & au calibre du vaisseau. Le jet sera soutenu avec la même sorce, ou diminuera intensiblement, si le vaisseau est veineux : il

ira par bonas s'il el artériel. On concoit aifément, d'après les loix de la circulation, que l'un & l'autre jets fuivent le mouvement imprimé par le cœur, immédiatement dans les artères, & modifié par l'action des muscles & des vaisseaux capillaires dans les veines; on sent aussi que la plus grande partie du sang qui sort par l'ouverture, est sournie dans les artères par le courant qui est entre cette ouverture & le cœur, dans les veinesentre elles & les extrémités.

Lorfquele vaisseau ouvert est mince jusqu'à un certain point, le sang ne peut sortir que goutte à goutte; la même chose arrivera à un gros vaisseau, la colonne de sang qui se prétente à la circulation, se partageraen deux portions inégales; l'une fuivra le cours naturel, l'autre s'échappera par la plaie. Cette seconde fera plus confidérable que la première, parce que le fang n'aura point à vaincre la réfistance que préiente la colonne de fang contenue dans les veines entre le cœur & la plaie, dans les artères, entre cette dernière & les extrémités. Si au contraire cette ouverture est plus grande que le calibre du vaisseau, le sang resferré, comme nous l'avons vu, cherchant à s'échapper, se jetant avec précipitation dans l'endroit où il trouve le moins d'obstacles, accourra des deux côtés de la veine ou de l'artère; les deux colonnes de fang se heurterortpar des mouvemens directs & rétrogrades pour sortir par la plaie. Quoique le mouvement direct soit toujours le plus fort, il n'empêchera pas que la colonne rétrograde ne fournisse à l'évacuation, plus ou moins, Inivant la grandeur de l'ouverture.

Cest cette expérience faite par de Heyde contre Bellini, que Haller a répétée une multitude de fois sur les animaux vivans, de différentes manières, qui sert de base à la théorie que ce dernier donne pour la saignée.

Pendant que le fang s'écoule, il arrive que la colonne de sang qui vient immédiatement du cœur dans les artères, qui est obligée de traverfer les vaisseaux capillaires pour remplir les veines, rencontrant moins d'obstacles, à raison de l'augmentation des orifices par lesquels elle doit s'échapper, accélère son mouvement. Les vaisseaux collatéraux. en comprimant le fang qu'ils contiennent, en cherchant à rétablir l'équilibre, envoient une partie de ce fang dans le vaisseau où il éprouve le moins de résistance. Mais ( ce qu'il est très-important de remarquer ) le vaisseau ouvert contient moins de fang, ses parois font plus rapprochés qu'ils n'étoient avant la saignée; & quoique dans un temps donné il s'écoule à travers le vaissau une plus grande quantité de sang, l'augmentation, loin d'être supérieure à la perte, lui est toujours insérieure par le frottement qui y met un obstacle, la force d'inertie & le temps nécessaire pour qu'il parcoure l'espace compris entre le lieu d'où il part & l'ouverture du vaisseau. Bientôt ce mouvement se communique des vaisseaux collateraux, successivement à tous ceux qui parcourent le corps, fanguins, féreux, bilieux, &c.; mais d'aurant plus foiblement, dans un espace de temps d'autant plus long, qu'ils font plus éloignes, plus petits, & plus hors du courant de la circulation du fang contenu dans les

vaisseaux qu'on évacue; ou dans ceux qui y correspondent immédiatement.

28

Cet afflux de fang, augmenté pendant la saignée dans le vaisseau ouve t, a été appelé par les médecins dérivation; cette diminution de la quantité de fang contenu dans les vaisseaux les plus éloignés, qui vient fe rendre au lieu ouvert, ou qui coule en moindre quantité dans cette partie éloignée, parce qu'il faut que le cœur fournisse davantage au vaisfeau le plus vide, parce que le fang se jette toujours du côté de la moindre réfistance, s'appelle révulsion. Tel est l'avantage de la saignée à la jugulaire dans les pléthores particulières de la tête, qui caufent des céphalagies, des vertigo. Nous aurons lieu d'examiner cet objet en détail; pafions aux autres effets de la suignée.

Si le fang coule goutte à goutte, il se formera peu à peu sur les bords de la plaie un caillot, par l'application & la coalition fuccessive de la partie rouge du fang épaisse & desséchée par le défaut de mouvement & le contact de l'air. Ce caillot, observé si constamment par Haller, arrêtera l'hémorragie, collera les bords de la plaie, & enfin laissera voir la cicatrice par sa chute. Cette cicatrice resserrera le vaisseau, en diminuera le diamètre dans l'endroit où elle fe trouvera placée, à moins qu'il ne survienne à l'artère un anévrifme, auquel la force & l'inégalité du jet donneroit lieu en dilatant les membranes affoiblies par la plaie, en empêchant la réunion de la plus intérieure; ce qu'on peut prévenir par les moyens détaillés dans l'article ANEX-RISME. Voyez ce mot.

Si on enlève le caillot avant la

réunion de la plaie, & que le vaisseau soit considérable, les symptômes précédens se renouvelleront, la saignéz tombera en défaillance, la circulation sera interrompue dans tout le corps de l'animal, or l'hemorragie arrêtée par ce nouvel accident. Ce dernier effet fera d'autant plus prompt, que le fang coulera en plus grande quantité dans un temps donné. Il fera dû à l'état des vaisseaux sanguins & du cœur, qui n'étant pas remplis au point nécessaire pour la propagation du mouvement, suspendront leur action, juiqu'à ce que la nature etfrayée, ranimant les forces, fasse resterrer le calibre de tous les vaisfeaux, & foutienne cette compretfion du fang nécessaire à la vie. Si alors le fang s'échappe de nouveau, le caillot, à la formation duquel la défaillance donne lieu, ne s'étant point formé par la dissolution du sang, ou par la force avec laquelle il est poussé, la compression étant détruite ausiitôt qu'elle est formée, les defaillances répetées ameneront la mort.

Si au contraire l'hémorragie est a:rêtée naturellement ou artificiellement, le resserrement général & proportionné de tous les vaisseaux, & la loi posée que le sang en mouvement se tourne toujours du côté où il trouve moins d'obstacles, seront que l'équilibre se rétablira bientôt dans les vaisseaux sanguins; de manière que chacun d'eux éprouvera une perte proportionnelle à fon calibre. Cette perte le propagera fuccessivement dans les vailleaux sereux, &c., qui enverront leurs fues remplacer en partie le fang évacué, ou qui en sépareront une moindre quantité.

Par l'augmentation de ces liqueurs

blanches avec le sang, & par la fultera une proportion différente entre la partie rouge du fang & la partie blanche : le trombus diminutra. Rien n'est plus constant que cet effet de la saignés : il augmentera suivant la quantité du sang évacué ; si elle est grande , le sang plus mobile, circulant plus aifement, éprouvant moins de frottement, la nature étant affoiblie par les efforts qu'elle aura faits pour rétablir cet équilibre nécessaire, les torces, les fécrétions, la chaleur diminueront, pendant que la facilité à prendre la fièvre & la sensibilité croitront.

Si on faigne un grand nombre de fois répétées coup sur coup, avant que la régénération du fang ait pu fe faire, l'animal le plus fain & le plus vigoureux, on enlève une si grande quantité de cette partie rouge, que l'assimilation du chyle ne pouvant s'exécuter, les forces, les fécrétions & les excrétions étant languissantes, tout ce qui étoit destiné à l'évacuation étant retenu dans les vaisseaux téreux, &c., des fucs mal digérés, fragnants dans le corps, ne pouvant être préparés, corrigés, nettoyés; cet animal, dis-je, deviendra bouffi, bydropique; il pourra même arriver que ces maux lui donnent la mort; ils influeront au moins fur tout le reste de la vie. Il faut une certaine partie de rouge pour qu'elle puisse s'assimiler au chyle.

Le mal que produit une évacuation d'une partie de rouge fera bientôt réparé; il aura cté à peine fenfible dans un animal formé & robuste. Il n'en est pas ainsi dans un jeune animal, chez qui la faignée & les hémorragies enlevent l'elément des

blanches avec le sang, & par la diminution des sécrétions, il résultera une proportion différente Elles sont donc en général nusibles ou du moins très-deangereuses avant que l'animal n'ait entiérement prisminura. Rien n'est plus constant tout son accroissement.

Tel est le tableau des effets des hémertagies, & de la suignée faite sans ilgature dans un animal sort & robuste; passons à l'examen de ce que cette dernière produit dans le même animal avec une ligature, telle qu'on la pratique communément.

#### SECTION II.

Des eff.ts de la saignée avec ligature.

Il est deux manières de saigner les chevaux avec ligature. L'une, à proprement parler, n'est qu'une simple compression des doigts sur la jugilaire, & c'est la seule qu'on devroit mettre en ulage. L'autre est une ficelle dont les maréchaux peu expérimentés dans l'art de faigner, font un ou plusieurs tours autour du coa de l'anima!. Celle-ci peut être suivie d'accidens; car toutes les fois que cette petite corde comprime avec trop de force les vaisseaux de l'encolure, elle intercepte la circulation du fang, l'animal vacille, chancelle & tombe comme prêt à être futfoqué. En lâchant la ligature, on le rappelle à la vie : mais cette manière d'opérer étant dirigée par une main aveugle, peut produire un germe qui, par la fuite, donne naissance à des maladies très - graves. De là les perfonnes qui ne peuvent saigner les chevaux à la jugulaire sans ligature. pour éviter les maux auxquels elle peut donner lieu, ne doivent la comprimer qu'autant qu'il est nécessaire pour pratiquer la saignée, tans occas

sionner un étranglement qui porte toujours une atteinte plus ou moins dangereuse à la vie de l'animal qu'on leur confie. Pour lors la ligature ne produit dans le cerveau qu'un engorgement léger, insensible, par la facilité que le fang trouve à sortir par la jugulaire externe opposée, parce que les carotides sont presque autant comprimées que les veines, & parce qu'on n'interrompt jamais entièrement la circulation du sang dans la veine même qu'on veut ouvrir. Cet engorgement est bientôt détruit, & même surabondamment, par l'ouverture de la veine dans laquelle le fang circule alors avec plus de vélocité, sans être retardé dans les autres veines de l'encolure : la circulation devient donc par là un peu plus rapide dans le cerveau, le fang qui monte par les carotides & les vertébrales rencontrant moins d'obstacles; cependant la quantité du fang qui monte est encore inférieure à celle qui est évacuée par l'effet du frottement, de la force d'inertie, & par le temps nécessaire pour que le tout se sépare. La saignée de la jugulaire diminuera donc plus promptement que celle des autres veines. la pléthore du cerveau, quoiqu'elle y accélère le cours du fang. Cette accélération même fera utile dans quelques occasions pour en entraîner le fang épais, collé contre les parois des vaisseaux; de là naitront plusieurs avantages que les animaux éprouvent dans les maladies du cerveau, où il y a des obstacles particuliers à la circulation: ces obstacles se présentent affez fouvent dans les différentes parties du corps : c'est alors que la faignée locale mérite la préférence & réuffit fouvent.

La ligature qu'on applique au bras lorsqu'on veut ouvrir la veine des ars ou veine céphalique, répondant dans cette extrémité à celle qu'on nomme veine saphène dans l'extrémité postérieure, sert en arrêtant le cours du sang dans les veines qui se distribuent dans les bras, à les remplir davantage, à en faciliter l'ouverture & l'évacuation. La compression ne fe fait pas feulement fentir aux veines extérieures, les artères les plus profondes en sentent communément l'effort; mais d'autant moins qu'elles sont plus cachées, fortes, élastiques & à l'abri, que le sanz y circule avec plus de vélocité. Le cours du fang n'étant jamais subitement & totalement arrêté par aucune ligature dans toutes les artères d'un membre, il arrive toujours un engorgement sanguin au-dessous de la ligature, qui, pour être bien faite. doit être serrée de manière à interrompre la circulation des veines. & à ne la ralentir que foiblement dans les artères: dans cet état les veines s'enflent. Si alors on fait une ouverture plus large que le diamètre du vaisseau, comme il est ordinaire, tout le fang qui auroit dû retourner au cœur par la veine ouverte, s'écoule par la plaie; il s'y joint une partie de celui qui cherche inutilement un passage par les autres veines, & qui se débouche par l'endroit où il rencontre le moins d'obstacles.

La quantité de fang qui fort dans un temps donné de la veine des ars, ouverte avec une ligature au-dessus, est donc supérieure à celle qui couleroit pendant le même temps dans le vaisseau ouvert. On peut l'évaluer au double, si l'ouverture de la veine est égale à son diamètre; mais elle est de beaucoup inférieure à celle du même fang qui s'éconleroit par la somme de toutes les veines du bras. Il arrive donc alors qu'il circule moins de fang dans les artères brachiales, dont le diamètre est diminué par la compression de la ligature, dont le fang rencontre plus d'obstacles dans son cours, & moins d'écoulement; ce qui est contraire à ce que nous avons obierve dans l'effet de la saignée sans ligature. Le fang ne viendra pas non plus par un mouvement rétrograde, se présenter à l'écoulement; mais la veine ouverte recevant toujours du fang, n'en renvoyant jamais au cœur, laissera défemplir tous les vaisseaux veineux qui font placés entre la plaie & le cœur. La défaillance que produira leur affaissement, s'il est poussé trop loin, exigera de la nature & de l'art les mêmes efforts que nous avons vu nécessaires dans les saignées sans ligature.

Par les règles que nous avons établies, que le feul bon fens nous paroît démontrer, quand même le calcul & l'expérience ne s'y joindroient pas, il est aifé de conclure que la saignée & la ligature produisent deux effets opposés, que l'un accélère le cours du fang, que l'autre le retarde; que la première détruit en partie l'engorgement auquel la dernière a donné lieu, & que comme les faignées se font presque toutes avec une ligature, comme l'accélération du fang, produite par la saignée, est inférieure au retard que celle-ci y met, il en résulte une effet opposé à celui que soutenoit Bellini & Sylva, que les artères apportent moins de sang pendant la saignée à l'avantbras, & conféquemment à toutes es parties voifines avec lesquelles il est lié par l'articulation, qu'elles n'en apportoient avant, qu'elles n'en apporteront lorsque, la ligature ôtée, le cours du sang étant devenu libre & égal, chaque vaisseau verra pasfer une quantité de sang proportionnée à son diamètre & aux sorces qui le sont circuler dans son centre.

#### SECTION III.

Idée générale des maladies dans lefquelles la Jaignée est indiquée & contre-indiquée.

Pour développer à fond l'usage de la saignée, il faudroit descendre dans le détail de toutes les maladies, & même dans leurs différens états. Le champ seroit trop vaste : obligés de nous resserrer, nous verrons les maladies sous un autre jour; nous rechercherons, 1º. les indications de la saignée; 2°. les contreindications. Mais avant que de suivre ces points de vue, élevons-nous contre deux abus plus nuisibles à l'humanité & aux animaux, que la saignée faite à propos n'a jamais pu leur être utile : abus d'autant plus répréhensibles, que quoique trèscommuns, ils ne font fondés que fur une aveugle routine, hors d'état de rendre raison de ses démarches. Ces abus font les saignées prophilactiques on de précaution, & celles qu'on se croit indispensablement obligé de faire précéder les médicamens évacuans.

La plupart des habitans des campagnes, & des maréchaux qu'ils appellent au fecours de leurs animaux, font dans l'utage de les faire fuigner au printemps & fur la fin de l'au-

tomne; ignorant les efforts & les ressources de la nature pour conserver l'économie animale & rétablir les dérangemens, ils se flattent de trouver des secours d'autant plus efficaces, qu'ils sont appliqués plus promptement. Parmi ces secours ils donnent le premier rang à la saignée. Croyant voir par tout un fang vicié ou trop abondant, qu'il faut évacuer au moindre fignal, dans la crainte de je ne fais quelles inflammations, putréfactions, &c., ils le versent avec une profusion qui prouve qu'ils sont incapables de foupçonner qu'en enlevant le fang, ils détruisent les forces nécessaires pour conserver la fanté; ils donnent lieu à des stases, des obstructions, au défaut de coction, aux maladies chroniques & à une vieillesse prématurée. Saigner, felon eux, est une affaire de peu de consequence, & dont tout homme raisonnable peut être juge par sa propre fenfation, dont il est difficile qu'il méfarrive. On diroit que, réformateurs de la nature, ils lui reprochent fans ceffe d'avoir trop rempli leurs vaisseaux de sang. Tant que le fujet faigné par précaution jouit de toutes les forces d'un âge moyen, on s'apperçoit peu de ces fautes; mais bientôt un âge plus avancé met dans le cas de s'en repentir, & interdit un remède qu'on n'auroit peutêtre jamais dû mettre en usage.

Le second abus se trouve dans les sugnées qu'on fait précéder sous le nom de remèdes généraux avec les purgatits, aux remèdes particuliers, lorsqu'il n'y a point de contre-indication grave. Abuser ainsi de la dication grave a d'ouvrir la veine, c'est regarder la faignée comme indisserente & par conséquent inutile;

c'est du moins être esclave d'une mode si fort opposée à tous les principes de la medecine, qu'elle est ridicule. Une conduite aussi erronée fuit tous les raisonnemens, parce qu'elle n'est appuyée sur aucun; & tout médecin vétérinaire fenté doit rougir d'avouer d'avoir faigne l'animal qu'il foigne, par cette seule raison qu'il vouloit le purger, lui faire prendie des sudorifiques, qu'il falloit donner du large & du jeu à ces médicamens. De semblables maximes ne furent pas même enfeignées par Botal. Mais la plupart des jeunes gens qui fortent des écoles vétérinaires, ne se livrent que trop souvent à l'aveugle routine de quelques-uns de leurs confrères, & au goût des personnes qui les appellent pour foigner leurs animaux. « 11 » feroit à défirer pour le bien public, » que tous les élèves qui entrent dans » les écoles vétérinaires, fussent à » même de lire les ouvrages de mé-» décine concernant la faignée, qui » méritent d'être lus; ils les détour-» neroient d'une méthode meur-» trière, qui, en affoiblissant les or-» ganes, précipite inévitablement, " d'un temps plus ou moins long, " la vieillesse ou la mort ". Mais c'est trop discuter une pratique ausli peu conféquente; tâchons d'établir fur fes ruines, des principes adoptés par la plus faine partie des médecins.

Si nous cherchons dans les causes des maladies l'indication de la saignée, nous trouverons que la trop grande abondance de sang, la pléthore générale ou particulière, & sa confistance trop épaisse, couenneus, inflammatoire, sont les deux seules qui exigent ce remède. La saignée agit dans ce premier cas, par l'évacua-

cuation, dans le fecond, par la spoliation; tels sont les deux principaux essets qu'elle produit; la dérivation & la révulsion devant être comptées pour des minimum momentanés, &

par conféquent négligés.

Quoique nous n'admettions que ces deux indications générales pour la saignée, nous n'ignorons pas qu'une fièvre commençante ou trop forte, un excès de chaleur, les convulsions, les hémorragies, toute inflammation, font autant d'indications pressentes pour la saignée : mais nous favons encore mieux que fi les maux doivent être guéris par leurs contraires, la saignée ne convient dans aucun de ces cas; à moins qu'il n'y ait en même temps pléthore ou confistance inflammatoire; qu'elle n'est là qu'un palliatif dangereux par fes fuites, qu'elle est le plus souvent inutile pour les guérir; & que ces différens symptômes doivent être appaifés par les anodins, les narcotiques, les rafraîchissans, les relâchans, les aftringens, les doux répercussifs, & les délayans. Nous croyons que communément on juge mal des efforts de la nature, qu'on les croit excessifs lorsqu'ils sont proportionnés à l'obstacle, & nous sommes convaincus avec Celse, que ces feuls efforts domptent fouvent, avec l'abifinence & le repos, de très-grandes maladies: multi magni morbi curantur abstinentia & quiete. Cels. Après avoir parcouru tous les temps & estrayé mal à propos les propriétaires des animaux, le médecin vétérinaire peu accontumé à observer la marche de la nature abandonnée à elle même. a recours à la saignée, qui, loin de ralentir le mouvement du fang, l'accélère, à moins qu'il ne sasse Tome IX.

tomber l'animal en défaillance, ainfi qu'il est aisé de l'appercevoir dans les sièvres intermittentes qui se changent en continues, ou bien il survient des accès plus sorts & plus longs après

la saignée.

Le plus grand nombre de ceux qui exercent la médecine des animaux, croiroit manquer aux loix les plus respectables, s'il s'abstenoir d'ouvrir la veine lorsqu'il est appelé au secours d'un animal malade en qui la fièvre se déclare; & il accuse la maladie des foiblesses de la convalescence, tandis que les évacuations follicitées mal à propos, n'y ont que trop fouvent la plus grande part. Il croit reconnoître, ou du moins il suppose alors des pléthores fausses, des raréfactions dans le fang. A entendre ces nouveaux esculapes, on croit voir tous les vaisteaux prêts à fe rompre par la dilatation que quelques degrés de chaleur de plus peuvent procurer au fang, & qui, s'ils l'avoient foumis au calcul, n'équivaudroit pas à l'augmentation de masse & de volume qu'un verre d'eau avalé produiroit. Le gonflement des vaisseaux qui paroît sur l'habitude du corps, le rouge animé qui se répand sur la cornée opaque, dans les naseaux, dans l'intérieur de la houche, &c., leur fert de preuve. Ils ne voient pas dans l'intérieur la nature foulevée contre les obstacles & les irritations, resserrant les vaisseaux intérieurs, & chassant fans aucun danger, dans les vaisseaux cutanés, un fang qui n'y est trop à l'étroit que pour quelque temps, qui l'est peut-être utilement, & qui sera nécessaire dans la suite de la maladie. Ils oublient que ces efforts sont falutaires s'ils sont modérés, & que

dans peu le sang qu'on croit surabondant, se trouvera être en trop petite quantité. Les hémorragies critiques leur servent de preuve, & ne sont que le principe de l'illusion, parce qu'ils négligent de faire attention, que pour que les évacuations soient salutaires, il faut qu'elles soient faites dans les lieux & dans les temps convenables; qu'elles ne doivent pas être estimées par leur quantité, mais par leur qualité; & qu'enfin les hémorragies furviennent fouvent fort heureusement, malgré les saignées répétées.

Tout ce que nous avançons ici aura l'air paradoxal pour plusieurs, jusqu'à ce qu'ils l'aient comparé avec l'observation qui nous doit tous

juger.

34

Après avoir puifé les indications de la saignée dans les causes, cherchons-les dans les symptômes qui annoncent la pléthore & la confif-

tance inflammatoire.

La nourriture abondante & de bonne qualité, le peu d'exercice auquel certains animaux font affujettis, donnent fréquemment lieu à la pléthore générale, qu'on reconnoît par la difficulté qu'ils ont à se mouvoir, l'affoupissement, la force, la dureté & le gênement du pouls. La pléthore particulière a pour figne la tumeur, la chaleur, quelquefois pulfative & fixe d'une partie. La confistance inflammatoire doit être soupconnée toutes les fois que l'animal nous paroît atteint d'une fièvre aiguë; on n'en doutera plus, si les fymptômes sont graves, & le sujet pléthorique. Dans ces deux cas, la partie rouge surabonde, la nature, lorsqu'il y a pléthore, se débarrasse de la portion du sang la plus ténue,

du ferum qui peut plus aisément enfiler les couloirs excréteurs; pendant que la plus épaisse est continuellement fournie, accrue par des fourrages trop nourrissans, trop abondans, ou que faute d'exercice elle n'est pas décomposée ou éva-

Lorsque la pléthore est légère, la diète & l'exercice sont un remède bien préférable à la saignée; mais, parvenue à un certain point, elle exige qu'on diminue fubitement la trop grande proportion de la partie rouge avec la férofité, dans la crainte de voir survenir des hémorragies, des states, des épanchemens mortels ou du moins dangereux, des anévrismes, des apoplexies, & des inflammations, se former dans les parties du corps dont les vaiffeaux fanguins font le moins perméables. Cette pléthore exige qu'on tire du sang par une large ouverture, de la jugulaire, si elle est générale, 3 de la partie malade, si elle est devenue particulière. Cependant, si on ne fe précautionne pas contre les retours en en évitant les causes, ou la verra revenir d'autant plus vîte, d'autant plus fréquemment, qu'on aura davantage accoutumé l'animal malade à la saignée. La nature se prête à tout, elle suit en général le mouvement qu'on lui imprime. Tirer fouvent du fang, c'est lui en demander une réparation plus prompte; mais qu'on ne s'y trompe pas, il y a toujours à perdre : la quantité de fang croitra par la dilatation des orifices des veines lactées, par une moindre élaboration, par des excrétions diminuées; le sang ne sera donc jamais aussi pur qu'il l'eût été, si on en eût prévenu ou corrigé l'abondance par toute autre voie que par la faignée. Ménageons donc une liqueur précieule à tout âge, mais spécialement dans le plus tendre comme dans le plus avancé; n'ayons recours à la faignée que dans les cas où le mal est inguérissable par tout autre remède, & dans ceux qui présente-roient trop de danger à tenter d'au-

tres moyens. Lorsque la fièvre se déclare avec la pléthore, les dangers augmentent; & on doit alors, dans la crainte des inflammations, des hémorragies fymptomatiques, &c., qui ne tarderoient pas d'arriver, tirer du fang pour les prévenir : mais fans pléthore générale ou particulière, ou fans inflammation, on ne doit faire aucune saignée. C'est une maxime qui nous paroît démontrée par l'obfervation des animaux malades abandonnés à la nature, comparée avec celle des fièvres qu'on croit ne pouvoir appaifer qu'en verfant le fang, comme si c'étoit une liqueur qui ne pût jamais pécher que par la quantité; comme si la soustraction de sa plus grande partie, & l'abattement des forces qu'elle procure, étoient des moyens plus sûrs de le dépurer, que la coction que la nature fait de fa portion viciée. Nous aurons lieu d'examiner la pléthore particulière, en parlant du choix des vaisseaux: passons aux inflammations.

Il est tellement saux que toute inflammation exige des saignées répérées dans ses distérens temps, que, sans parler de celles qui sont légères, superficielles, nous avançons hardiment qu'elles nuisent dans plusieurs qui sont graves & internes, & qu'il en est même dans lesquelles elle est interdite. C'est ici où nous

répétons qu'il seroit à désirer pour le bien public, que tous les élèves des écoles vétérinaires fussent à même de lire les ouvrages de médecine concernant la saignée, qui méritent d'être lus. S'ils croient qu'abandonnés à une hypothèse, nous en fuivions les conféquences fans prendre garde à l'expérience des grands médecins, au moins ils pourroient confulter les ouvrages de ceux qui n'ont pas été livrés, comme Botal, avec fureur à la saignée; ils verroient avec le même étonnement que M. Paul, correspondant de la société royale des sciences, qu'un ancien médecin d'hôpital, qui se croyoit lui-même un Hippocrate, a fait faigner un pleurétique jusqu'à trentedeux fois. Le malheureux fuccomba à la perte de fon fang, l'orsqu'il ne lui en resta plus dans les veines, & le vieux docteur, qui ne fe reprochoit rien, dit froidement & gravement en apprenant sa mort : il fallait sans doute que cette pleurésie sût indomptable, puisqu'elle n'a pas cédé à tant de saignées. Mais en lifant Baillou, praticien aussi sage qu'heureux & éclairé, qui exerçoit la médecine dans le pays où la mode & les faux principes ont voulu que la saignée répétée jusqu'à douze, quinze, vingt & trente-deux fois, fût le remède des inflammations; ils fauroient qu'il est un grand nombre de pleuréfies & de péripneumonies ( maladies qui exigent plus que les autres la faignée) dans lesquelles elle est multible : ils apprendroient partout que la pléthore, & le temps de l'irritation passés, on doit fuir toute perte de fang comme le poison le plus dangereux; qu'elle trouble la coction, qu'elle empêche même la dépuration, & qu'elle est propre à

jeter les malades dans des foiblesses & des récidives, dont la convalefcence la plus longue aura peine à les tirer: en les consultant dans les inflammations extérieures, ils verroient si les dartres, la gale, le roux vieux, la clavelée, le charbon, les ulcères, les plaies enflammées peuvent être guéris par la feule saignée; si elle n'aggrave pas ces maux, fur-tout lorfqu'ils portent un caractère gangréneux. Ils verroient si la nature n'en est pas le véritable médecin, & l'excrétion d'une petite portion de matière élaborée, le remède. Ils verroient en même temps quels maux étranges peut produire la saignée, faite malà-propos, en arrêtant la suppuration, en donnant lieu à des métaftases, des rentrées de pus; & ils seroient convaincus de ces deux vérités, que toutes inflammations n'exigent pas la saignée, & que celles même qui l'indiquent, ne l'indiquent jamais dans tout leur cours. Mais dans les inflammations fimples & graves, où il n'y a aucun vice particulier gangréneux, &c. où l'animal malade jouit de toutes ses forces, la saignée faite dans le principe de la maladie, est le plus puissant remède qu'on puisse employer.

En effet, dans ces inflammations, on trouve en même temps la pléthore & la confiftance inflammatoire du fang; on trouve un refferrement fpalmodique de tous les vaiffeaux, un embarras général dans la circulation par la réliftance que le fang oppose au mouvement du cœur, particulier par l'engorgement, l'arrêt du fang épaissi dans les vaisseaux capillaires de la partie affectée, collé fortement -contre leurs parois, & interdisant la circulation dans les

plus ténus. Or le vrai remède de tous ces maux est l'évacuation & la spoliation de ce sang qui, devenu plus aqueux, moins abondant, qui, poussé plus fréquemment, avec plus de vélocité, détruira, entraînera avec le temps & l'action ofcillatoire des vaisseaux sanguins, ce fluide épais collé contre ses parois, qui peut-être n'auroit pu, fans ces fecours, fe diffiper que par la suppuration, ou qui interrompant entièrement le cours du fang & de tous les autres fluides, auroit fait tomber la partie dans une gangrène mortelle, si le siége de la maladie eût été un viscère. La saignée concourra alors à procurer la réfolution, cette heureuse terminaison des tumeurs inflammatoires qu'on doit hâter par les autres moyens connus.

Nous avons avancé que les hémorragies, la vivacité des douleurs, le délire, l'excès de chaleur, une fièvre trop forte, n'étoient point par euxmêmes des indications fuffifantes pour la faignée; parcelque chacun de ces maux avoit des spécifiques contraires à sa nature. Retraçons-nous les effets de la faignée dans ces différens cas pour nous en convaincre.

L'hémorragie est critique ou symptomatique. Critique, elle ne doit être arrêtée par aucun moyen, elle ne doit être détournée par aucune voie; la saignée ne sauroit donc lui convenir: symptomatique, elle est l'effet de la pléthore, de la dissolution du sang, de la foiblesse ou de la rupture des vaisseaux. Dans le premier cas, on n'hésitera pas de saigner; mais ce sera à raison de la pléthore, & non point de l'hémorragie; dans les autres, on portera du secours par les astringens, les roborans, les topi-

ques répercussifs, absorbans, tous très-différens de la saignée. La désaillance que procure une saignée saite par une large ouverture, facilite, à la vérité, quelquesois la formation du caillot qui doit fermer l'orifice des vaisseaux rompus ou dilatés; mais il la prudence ne tient pas les rênes, si elle n'est pas éclairée par la raison, on en hâte les progrès par la dissolution du sang que cause la spoliation.

Si les douleurs font immodérées, elles demandent l'usage des relâchans, des anodins, & des narcotiques. La saignée procure bien un relâchement, si on la pratique; mais lorsque nous avons sans cesse sous la main des remèdes qui peuvent produire un esset plus sûr, plus durable, plus salutaire, plus local, qui n'emporte avec lui aucun des inconvéniens de la saignée, pourquoi n'y aurions-nous pas recours présérablement? Nous en disons de même du délire, en en appelant toujours sur ces objets à l'experience de tous les vrais praticiens.

L'excès de chaleur trouvera bien plus de foulagement, s'il n'y a ni pléthore ni inflammation, dans les rafraîchiffans acidules, aqueux, dans les bains, le renouvellement de l'air, les vapeurs aqueufes végétales, l'évaporation de l'eau, le froid récl, l'éloignement de la caufe, que dans une faignée qui, comme nous l'avons déja prouvé, entraîne avec elle tant d'inconvéniens.

Si la faignée peut changer les fièvres intermittentes en continues, par la vélocité que le fang acquiert après qu'elle a été faite, en conféquence de l'augmentation des forces respectives du cœur; on sent déja qu'il n'est qu'une faignée jusqu'à détaillance qui puisse faire tomber la sièvre qui

se renouvellera même bientôt; on sent aiscment tous les maux que de semblables saignées peuvent causer; abstenons-nous en donc, jusqu'à ce que nous ne trouvions dans les remèdes proposés contre l'excès de chaleur, aucune ressource suffisante, ou que nous ayons reconnu la pléthore & l'inflammation.

Quant à l'idée générale des maladies dans lesquelles la saignée est indiquée, c'est dans le commencement de toutes les maladies inflammatoires. comme la pleurésie, la péripneumonie; dans les inflammations locales. comme celles du foie, de la rate, des reins, de l'estomac, des intestins, de la vessie, des parties de la génération de l'un & de l'autre fexe, de la gorge, des yeux; comme dans la pousse, le vertigo idiopatique, les toux, l'apoplexie fanguine, l'épilepfie, la clavelée, &c.; comme après des chûtes, des contusions, des meurtrissures, ou d'autres coups violens reçus, foit extérieurement soit intérieurement. La saignée est encore nécessaire lorsque les animaux ont été suffoqués par un manyais air on par un air mephitique. En un mot, il faut ouvrir la veine toutes les fois que le mouvement vital a été arrêté subitement par une cause quelconque, excepté dans la syncope occasionnée par la foibleff.

Contre-indication de la faignée. Si la faignée est indiquée dans la pléthore & la consistance inflammatoire du sang, il est évident qu'elle doit être détendue dans les cas opposés, lorsque les forces sont abattues, comme après de longs travaux, lorsque le sang est dissous, & la partie rouge dans une petite proportion avec la sérosité. C'est ainsi que l'âge trop ou trop peu avancé, les tempéramens bilieux ou flegmatiques, la longueur de la maladie, l'œdème & toutes les hydropisies, les hémorragies qui ont précédé, les évacuations critiques quelconques, & toutes celles qui sont trop abondantes, les vices gangréneux, font des contre-

indications pour la saignée.

Lorsqu'on admet un usage immodéré de ce remède dans la plupart des maladies, on est sorcé d'établir une longue suite des contre-indications pour en empêcher les trifles effets dans un grand nombre de cas; mais lorsqu'on l'a réduit dans ses vraies bornes, on fe trouve bien moins embarrassé par cette combinaison de causes & d'effets, d'indication & de contre-indications, qu'il est bien difficile d'apprécier.

La modération dans l'usage des remèdes, la crainte de tomber dans un abus trop commun, la confiance dans les efforts de la nature, feront que, indépendamment des contre-indications, fi le mal est léger, si on peut raisonnablement compter que la nature fera victorieuse, on la laissera agir, on exercera du moins le grand art de l'expectoration, en se bornant aux foins & au régime, pour ne pas faire de mal, dans la fureur de vouloir agir, lorsqu'on devroit n'être que

spectateur.

La justesse & la modération doivent donc être nos règles. Nous ne devons saigner que dans le besoin & qu'autant qu'il est nécessaire. Cette opération est contre-indiquée nonfeulement aux animaux épuisés & débiles, même dans les maladies aigues, mais aussi nous devons nous en abstenir dans les gourmes, dans la clavelée, lorsque les forces de la nature n'excè-

dent point, dans la crainte de s'opposer à l'évacuation de la matière morbifique; dans les fièvres lentes, malignes & excetsivement putrides, dans l'apoplexie séreuse, dans la péripneumonie ou fluxion de poitrine, lorsque l'animal expectore aisément, quoique la fièvre soit forte dans le vertigo symptomatique, &c. La loi générale est de ne jamais saigner au commencement d'une fièvre, à moins qu'il n'y ait des symptômes violens d'inflammation; car toutes les fièvres ne demandent pas de saignées, elles y font fouvent inutiles & quelquetois dangereuses, principalement dans les épizooties. Il n'y a donc que les symptômes de l'inflammation qui puissent indiquer avec certitude la nécessité de la saignée, tels qu'un pouls fréquent, plein, dur, une chaleur forte, la sécheresse de la peau, la vivacité & la rougeur des yeux, la difficulté de respirer, &c. Enfin nous devons tenir pour certain, qu'on ne peut jamais faire fortir toute l'humeur morbifique avec le fang, à moins qu'on ne l'épuise entièrement. Cette sortie est l'ouvrage de la nature feule.

Pour donner une connoissance un peu plus étendue de l'indication & de la contre-indication de la faignée, aux personnes entre les mains desquelles se trouve cet ouvrage, jetons un coup-d'œil avec elles fur la marche de quelques - unes des maladies qui attaquent leur bétail, & qui sont fréquemment épizootiques. Par exemple, dans les fièvres intermittentes, leur caractère est de paroître & de disparoître entièrement, & de revenir à plusieurs reprises au bout de vingt-quatre heures, au bout de deux, trois jours, &c.; ces retours se nomment accès. Dans l'intervalle qui règne

d'un accès à l'autre, l'animal est absolument sans sièvre & paroît souvent jouir de la meilleure santé.

Tout ce qui tend à relâcher les folides, à diminuer la transpiration, à arrêter la circulation des fluides dans les plus petits vaisseaux du corps, dispose aux sièvres intermittentes.

La faignée n'est indiquée dans une stèvre intermittente, que lot squ'il y a lieu de soupçonner une instammation violente qui se maniseste par la chaleur excessive, le délire, &c.: mais comme dans cette espèce de stèvre, le sang est très-rarement dans un état instammatoire, la saignée s'y trouve aussi rarement nécessaire; & dans le cas où elle seroit indiquée, si on la répétoit plusieurs sois, elle ne tendroit qu'à prolonger la maladie.

Les fièvres continues - aiguës, font de deux espèces, l'une bénigne & l'autre maligne : cette distinction est fondée en raison du danger & des symptomes, qui, familiers à la maligne, ne s'observent pas dans la fièvre bénigne, qui n'est accompagnée d'aucun symptome dangereux; si elle s'écarte quelquesois de cette marche connue, si elle prend un aspest de malignié, on doit l'attribuer à un mauvais régime, ou à un traitement malentendu.

Tout ce qui peut échausser le corps de l'animal & augmenter la quantité de son sang, comme des courses violentes; le dormir au soleil; une nourriture trop abondante, sans faire un exercice sussidant; une transpiration supprimée, l'habitation d'une écurie humide, ou la boisson d'eau froide lorsqu'il est en sueur, &c.; toutes ces causes peuvent donner lieu à la sièvre continue - aiguë bénigne,

La faignée est de la plus grande importance dans cette espece de fierre, ainsi que dans toutes celles qui sont accompagnées d'un pou's vis, dur, plein, &c. Elle doit toujours être faite dès l'instant que les symptômes de l'instanmation se manisestent.

Si après la première suignée, qui doit être copieuse, le pouls devenoit plus dur, il seroit nécessaire, quatre ou fix heures après, de venir à une seconde saignée. Si après la seconde saignée, le pouls conferve encore les mêmes qualités, il faut, dix ou douze heures après, procéder à une troisième, qui fouvent & presque toujours doit faire la dernière, quand les trois saignées ont été faites dans les vingt-quatre heures; car on ne doit point faigner pour éteindre entièrement la fièvre, mais sculement pour en modérer l'excès. La fièvre est si nécessaire pour la coction & la réfolution, que trèsfouvent, dans la pratique, on est obligé d'en exciter une artificielle, foit pour soutenir ou ranimer les forces de la nature dans les maladies aigues, foit pour donner du mouvement aux humeurs qui croupissent, dans les maladies chroniques.

Mais si le médecin vétérinaire a prescrit des remèdes contraires, ou un régime mal entendu, la fièvre aigue bénigne dégénère en sièvre maligne; on le connoît à la petitesse du pouls, au grand abattement de l'animal malade, à la dissolution du sang & à la putridité insecte de ses excrémens.

En supposant même le régime bien indiqué & bien exécuté, il sera insuffisant, si l'animal atteint de la servicionime bénigne, respire un air mal-sain, si son habitation est humide, obscure, mal-propre, si elle est exposée aux inondations, si elles sont

précédées ou suivies de grandes chaleurs, ou que l'air extérieur ne circule pas librement, s'il est sans cesse imbibé par des brouillards épais; si l'animal a été épuisé par des travaux rudes & excessifs; par des fourrages de mauvaise qualité, ou gâtés par des pluies, ou qu'on ne lui en ait pas fourni une quantité suffisante pour l'entretien & la conservation de sa santé, &c. Toutes ces causes doivent être connues du médecin qui traite la fièvre continue bénigne, afin qu'il puisse ajouter au régime les antiseptiques, qui, en prévenant la putréfaction des humeurs, empêchent qu'elle ne dégénère en sièvre maligne.

Nous continuerions ainsi de donner une idée du détail de toutes les maladies qui affectent les animaux, & même de leurs différens états, dans lesquels la faignée est indiquée & contre-indiquée : mais ce champ seroit trop vaste; obligés de nous resserrer, nous allons examiner dans quel temps de la maladie on doit

pratiquer la faignée.

# SECTION IV.

Du temps qu'on doit pratiquer la saignée.

Nous avons rejeté toutes les faignées prophylactiques, ainsi nous n'avons aucun égard aux phases de la lune, ni même au cours du soleil, pour conseiller des faignées toujours nuisibles, lorsqu'il n'y a pas dans le mal une raison suffisante pour les faire. Lorsqu'il y a pléthore sans sièvre, le temps le plus propre pour la faignée est le plus prochain, ayant cependant le soin d'attendre que la digection du repas précédent soit saite. Mais dans les sièvres aigues avec pléthore, ou dans les inflammations qui exigent la faignée, nous devons examiner dans quel jour de la maladie, fon commencement, son milieu ou fa fin, à quelle heure du jour, avant, pendant ou après le paroxysme & l'accès, il est plus avantageux de faire

la saignée.

Le temps de l'irritation, qui est celui de l'accroissement de la maladie, est le seul où la saignée doive être pratiquée; alors les efforts de la nature peuvent être extrêmes; les forces de l'animal n'ont point été épuifées par l'abstinence, les évacuations & la maladie; la circulation fe fait avec force, les vaisseaux resferrés gênent le fang de toutes parts; la confistance inflammatoire, si elle existe, & l'obstacle, croissent; la suppuration se fait craindre, & la réfolution peut être hâ ée. S'il y a pléthore, on doit appréhender les hémorragies symptomatiques, la rupture des vaisseaux, les épanchemens fanguins: ce sont ces momens qu'il faut faisir; mais lorsque la maladie est dans son état, que la coction s'opère ( car quoique la nature commence à la faire dès le principe de la maladie, il est un temps où elle la fait avec plus de rapidité ), elle ne convient plus: l'inflammationne peut être résoute alors que par une coction purulente, qui seroit troublée par la saignée. Dans le tems du déclin ou de la dépuration, ôter du fang, ce seroit détruire le peu de forces qui restent, ce seroit donner lieu à des métassases, ou tout au moins empêcher que cette matière nuisible, préparée pour l'évacuation, soit évacuée; ce seroit troubler des fonctions qu'il est important de conserver dans toute leur intégrité; ces

maximes

maximes font si vraies, les médecins du corps humain les ont de tout temps tellement connues, que si quelqu'un d'eux s'est conduit différemment, aucui n'a ofé le publier comme principe; la feule difficulté a roulé fur la fixation des jours où s'opéroit la coction; les uns ont cru la voir commencer au quatrième, & ont interdit les saignées après le troisième; les autres ont été plus loin, mais aucun n'a passé le dixième ou le douzième. Il est mal-ailé de fixer un terme précis dans des ma'adies qui sont de nature fi différente, dont les symptômes & les circonstances sont si variées, qui suivent leur cours dans un temps plus ou moins long; on fent aifément que plus la maladie est aigue, plus le temps de l'irritation est court, plus on doit se hâter de faire les saignées nécessaires, plutôt on doit s'arreter; c'est au médecin vétérinaire a prévoir sa durée. Nous pouvons ejouter que ce temps expire communément, dans les fièvres proprement dites & les inflammations, au cinquième jour; mais nous répéterons fans cesse que le temps qui précède la coction ou l'état de la maladie, est celui auquel on doit borner la saignée.

Les paroxytimes ou les acces font comme des branches de la maladie, qui, femblables au tronc, ont comme lui un cours régulier, un accroiffement; un état & un déclin; ce que nous avons dit de l'un doit s'étendre aux autres; c'est après le frisson, lorsque la fièvre est dans son plus grand seu, qu'on doit signer.

L'interdiftion de la fuignée dans le fiisson, nous conduit à remarquer qu'on tomberoit précifément dans la même faute, si on faignoit dans le principe de la maladie, des inflam-

Toric I.Y.

mations, avant que la nature foit foulevée & fes premiers efforts développés.

#### SECTION V.

Du choix du Vaisseau.

Appliquons à l'usage de la saignée les maximes que nous avons établies en parlant de ses effets. La pléthore est générale ou particulière; générale, elle suppose une égalité dans le cours de la circulation, & un équilibre entre les vaisseaux & le sang, qui fera détruit si on ouvre une veine pendant tout le temps que le fang coulera, mais qui se retablira bientôt lorique le vaisseau sera fermé; il est donc égal, dans ce cas, d'ouvrir la veine des ars, ou la saphène, ou la jugulaire, avec ou fans ligature : il n'est qu'une règle à observer, c'est d'ouvrir la veine la plus grosse, parce qu'en fournissant dans un même espace de temps une plus grande quantité de fang, elle produira, avec une moindre perte, l'effet souvent desiré, de causer une légère défaillance.

Mais lorsque la pléthore est particulière, il faut connoître ou se rappeler qu'il peut se former dans les veines d'une partie, ou dans les artérioles, des obstacles au cours de la circulation, qui feront l'effet d'une contraction spasmodique de ces vaisfeaux ou des parties voifines, d'une compression extérieure ou interne, d'un épaissiffement inflammatoire particulier du sang, ou des autres humeurs; d'un féjour trop long du fang accumulé dans une partie relâchée, dans une suite de petis sacs variqueux, qui circulant plus lentement, s'épaiffira, se collera contre les parois des vaisseaux, ce qui torme une pléthore particulière dont l'existence est démontrée par les hémortagies critiques, les inflammations, les épanchemens, &c.

Dans tous ces cas la saignée doit être faite dans le siége du mal, ou du moins aussi près qu'il est possible, pour imiter la nature dans ses hémorragies critiques, & pour se conformer aux loix du mouvement les plus fimples; c'est ainsi qu'on ouvre les varices quelconques, qu'on scarifie les yeux enflammés & les plaies engorgées, qu'on faigne au dessous d'une compression forte qui est la caufe d'un engorgement, qu'on ouvre les veines jugulaires dans plufieurs maladies de la tête avec fuccès, & qu'on éprouve continuellement de ces saignées locales des effets avantageux. Qui ne riroit d'un médecin vétérinaire qui ouvriroit la saphène pour dissiper l'engorgement inflammatoire des glandes parotides? ici l'expérience vient conftamment à l'appui de la raison; l'une & l'autre veulent qu'on attaque le mal dans fon fiége & qu'on vuide le canal par une ouverture faite au canal lui même, fans recourir aux branches les plus éloignées.

Comme la flamme ne seroit pas toujours un instrument propre à attaquer le mal dans son siège, on peut y suppléer par les sangsues, par les ventouses sèches ou humides; elles sont indiquées dans le vertigo idiopatique, dans l'inflammation des yeux, dans celle des reins, dans la suppression & rétention d'urine, dans l'apoplexie sanguine, dans l'inflammation des mamelles des jumens & des vaches qui allaitent, &c. &c.

Avant que d'appliquer les sangsues, on les lave dans de l'eau; ensuite on échausse la partie dont on

vent tirer le sang, en la frostant ou en la mouillant avec de l'eau tiede, du lait chaud, ou du fang de pigeor. Sans l'un ou l'autre de ces moyens. elles s'attacheroient difficilement. Dès qu'elles sont gorgées de sang, elles quittent prife pour l'ordinaire; mais si l'on juge que la quantité de sang qu'elles ont tiré ne suffit pas, on coupe la queue des fangfues, afin que le fang quelles fucent de plus, puisse couler par cette ouverture. Quand on juge qu'elles ont assez tiré de lang, on leur jette fur le corps du sel, des cendres, ou on les coupe, le plus près qu'il est possible, de la tête. Le sang s'arrête pour l'ordinaire dès qu'elles ont cessé de fucer; s'il arrivoit qu'il ne s'arrêtât pas, il faudroit appliquer fur les petites ouvertures de l'amadou ou de l'agaric, qu'on assujettit au moyen d'une compresse & d'une bande.

Quand il s'agit d'appliquer les fangiues dans l'intérieur des nafezux, &c., il faut user de beaucoup de précaution & d'adresse, afin qu'elles ne pénètrent point dans les cavités plus avant qu'on ne le défire; accident qui, comme on le fent assez, mettroit la vie de l'animal en danger : si par malheur elles venoient à se glisser dans l'estomac par les nasaux, il faudroit fur le champ faire avaler force eau falée, ou du vinaigre, ou des purgatifs, & des lavemens âcres, afin de les empêcher de pincer ces parties & d'en sucer le sang : si elles étoient arrêtées dans les nasaux, de forts sternutatoires les feroient rejeter.

Les fangsues s'attachent quelquefois aux jambes, fous le ventre & à d'autres parties du corps des chevaux qui vont dans des mares d'eau pour manger les joncs ou la lèche; la seule manière de les faire quitter prise, est de les couper avec des cifeaux, le plus près qu'il est possible de la tête. On observera de ne jamais les arracher de force, parce qu'elles laisseroient leurs dents dans la chair, ce qui poarroit occasionner une inflammation suivie de suppuration : nous disons de les couper le plus près possible, de la tête, parce que ce ver, comme un grand nombre d'autres, survit lors même qu'il a été coupé en plusieurs morceaux, & que moins la partie coupée qui tient à la chair, est grande, moins elle vit.

Avant que de décrire la manière d'appliquer les ventouses, nous obferverons que ce font de petits vaiffeaux, ordinairement de verre, faits en cône, à peu près comme les verres à boire, dont on peut même se servir

au défaut d'autres.

Après avoir coupé le poil, on applique les ventouses par la partie large & ouverte, fur le fiège du mal, pour attirer avec violence les humeurs du dedans au dehors : pour cet effet on remplit le verre à moitié d'une étoupe de mêche ou de coton, qu'on fait tenir dans le fond avec de la cire ou de la térébenthine. On commence par faire chauffer légérement le vaiisseau, ensuite ou met le feu à l'étoupe ; on place auffitôt la ventouse sur la partie malade ou sur la partie qui en est voisine : la flamme s'éteint peu à peu; mais la chaleur qu'elle a communiquée en raréfiant l'air contenu dans le vaisseau, attire la peau du dedans au dehors : cette peau te lève & forme une veffie; il est des cas où elle fussit : on appelle cette ventouse sèche; mais le plus souvent OR fait des incitions fur cette vessie avec une lancette, après quoi on applique de nouveau la ventouse, avec les mêmes attentions, & elle attire abondamment le fang & les autres humeurs. On a donné à ces incifions le nom de scarifications, d'où vient que cette ventouse s'ap-

pelle ventouse scarifiée.

Ce remède ne le cède point à la saignée pour les bons effets; on l'estime même plus utile, car la douleur que cause la ventouse sacrifice, & que ne procure pas la faignée, a cet avantage, qu'elle dissipe l'engourdiffement des fens; ce qui la rend très-importante dans toutes les maladies accompagnées d'assoupissemens; elle procure les plus grands foulagemens dans la pleuréfie, fur-tout dans la fausse-pleurésie, quand elle est appliquée près du fiège de cette maladie.

#### SECTION VI.

Du nombre des saignées qu'on doit faire.

Si l'on fait un grand nombre de faignées, ou que l'on tire une grande quantité de fang, le dépouillement de la partie rouge devient de plus en plus confidérable, fur-tout fi les faignées ont été copieules ou fe sont fuivies rapidement, parce qu'alors la perte de la partie rouge est plusgrande proportionnellement; bientôt on ne trouve plus que de la férofité dans les veines, ce qu'on appelle faigner jusqu'au blane; dans cet ctat le fang est devenu si fluide qu'il est presque incapable de concourir à la coction, qu'il ne peut qu'a la longue affimiler le chyle qui lui est pretenté; ce défaut de coction laisse subsister les engorgements qui forment la maladie, ce qui arrive spécialement dans les fievres d'accès. On fent déja qu'il

est de bornes plus étroites qu'on ne pense vulgairement, à la quantité du sang qu'on doit tirer; elle doit toujours être réglée sur les forces, l'âge, la constitution, & le travail ou le repos auguel est soumis l'animal qui est dans le cas d'être saigné. Il seroit aussi ridicule que nuisible de vouloir tirer la même quantité de fang à un poulin qu'à un cheval formé; à un animal délicat, qu'à un qui feroit robuste, &c. On ne doit pas même, dans certaines maladies, faire faigner les animaux jusqu'à défaillance; car un animal peut tomber en l'yncope à la premiere ouverture de la veine, tandis qu'un autre perdratout fon fang avant qu'il éprouve la moindre foiblesse. Ce n'est pas qu'il n'y ait certaines maladies où les saignées jusqu'à défaillance ne foient trèsimportantes : par exemple, lorsque le cheval est atteint du vertigo, le boeuf du mal-de chèvre; cette maladie est connue en Franche-Comté, sous ces dénominations; le délire phrénétique qui l'accompagne, étant caufé par une constriction qui est telle, qu'il faut que le relâchement foit porté julqu'à la syncope, pour que la détente te faffe, &c. Mais nous nous garderons bien de conseiller à qui que ce soit d'employer ces suignées : si nous en faisons mention, e'est pour que, par ignorance, on ne traverse pas les vues d'un médecin vétérinaire éclairé, qui les pratique parce qu'elles lui paroident nécessaires.

Ce n'est pas non plus sur la demande du propriétaire d'un animal, que le maréchal, ou le médecin vétérinaire doivent se décider à pratiquer la faignée; mais uniquement par l'indication que présentent les symptomes de la maladie dont il est at-

taqué; car il est nombre de personnes qui sont saigner leurs animaux par pure fantaisse, & il est rare qu'alors la saignée ne soit nuisible. Il n'y a que la maladie & les symptômes qui l'accompagnent, qui puissent & doivent saire décider quand il saut saigner, où il saut saigner, & combien de fois il saut saigner. M. BRA.

SAI

SAIN-DOUX. Graisse molle & blanche qu'on tire du porc. Avant de le faire fondre, il est essentiel de le laver à grande eau, de l'y pétrir fortement afin de le dépouiller des parties fibreuses contre lesquelles cette graisse est attachée, & des caillots de sang & autres impuretés dont elle est imprégnée. Apres cela on coupe le fain-doux en petits morceaux & on les lave de nouveau; enfin on les jette dans une poêle, fur un feu clair, pour les faire fondre. Pendant qu'ils font fur le fen, on en sépare encore les cartilages avec une écumoire, & lorsque le tout est bien fondu, on en verse la graisse dans un pot bien net. Il vaut infiniment mieux lui substituer des vessies qu'on a en la précaution de laver à l'intérieur & à l'extérieur à plusieurs eaux, & que l'on ballonne & lie ensuite pour les faire sécher. Les amateurs de la grande propreté & de la confervation du fain-doux lavent encore les vessies, soit en dedans soit en dehors, avant de s'en fervir, les rebillonnent de nouveau en les soufflant, & les laissent sécher. Cest lorsque ces vessies sont dans cet état qu'on les remplit de fain-doux à l'aide d'un entonnoir : il ne faut pas que le fain-doux de la poêle foit excetfiyement chaud; il feroit crifper le

tissu de la vessie. Aussitôt & même un peu avant qu'il soit entièrement resroidi, on fait une ligature trèsferrée vers le sommet de la vessie, & on la suspend, au moyen de l'excédant de la ficelle, à un plancher, dans un lieu où il ne fasse ni trop chaud ni trop froid. On est assuré, en suivant ce procédé, de conserver tres-long-temps le saindoux sans qu'il subsisie aucune sâcheuse altération.

SAINFOIN ou ESPARCETTE. Cette double dénomination a été cause que plusieurs auteurs ont fait de fort longs mémoires sur la même plante, comme si le sainfoin & l'esparcette étoient deux plantes différentes; ou ils parloient sans le connoître, ou ils l'ont mal décrit. Von-Linné le place dans le genre des hedysarum, dont il compte quarante-six espèces. Les décrire ici, ce feroit faire parade d'une érudition inutile. Il n'y sera quession que du sainfoin ordinaire ou esparcette, & du sainfoin d'Espagne ou Sulla.

# CHAPITRE PREMIER.

## SECTION PREMIÈRE.

Description du Sainfoin ou esparcette.

Tournefort le place dans la première tection de la dixième classe des herbes à steur de plusieurs pièces irrégulieres & en papillon, dont le pishi devient une gousse courte, & à une seule 'ogo, & il l'appelle onobrychis folt s vicia, f uéla echinato naper. Von lance le classe dans la diadelphic decembre, & le nomme hedyfaram on Eychis.

Fleur en papillon, cannelée, purpurine; l'étendard réfléchi, comprimé, ovale, oblong; les ailes oblongues, droites, plus courtes que le cafice; la carène droite, comprimée, large à l'extérieur, presque tronquée, divisée en deux depuis sa base jusqu'à sa convexité. Le calice d'une seule pièce, divisé en cinq découpures droites & pointues.

Fruit; légume presque rond, irrégulier, renssé, hérissé de pointes, ne contenant qu'une semence en sor-

me de rein.

Feuilles, ailées; les folioles ovales, en forme de fer de lance, terminées par un flyle.

Ra ine, dure, ligneuse, fibreuse, noire en dehors, blanche en dedans, longuement pivotante, & ra-

menfe vers fon collet.

Post; tige d'un à deux pieds de hauteur, suivant le terrain & la saison, droite ou inclinée, dure; les fleurs nauseur des aisselles, portées sur de longs péduncules, accompagnées de deux feuilles florales; les stipules sont pointues, & les feuilles placées alternativement sur les tiges.

Lieu. Les montagnes sèches de la province de Dauphiné, où on appelle communement cette plante efpareette; la Sibérie, l'Angleterre, la Bohôme, dans les terrains ciétacés & expofés au foleil. Le fain-

toin eft vivace.

## SECTION II.

Du terrain qui lui convient.

Pour le connoître, étudions la manière de végéter de cette plante, & dats quel tol elle croît (pontanément. On ne l'y trouvera pas aussi belle que dans nos prairies, mais elle indiquera jusqu'à quel point elle peut être utile, soit dans son état presque de simple nature, soit lorsqu'elle reçoit par la culture & par la main de l'homme toute la perfection dont elle est susceptible.

Je la vois remplir sa destination & fe reproduire dans de mauvais terrains, pour peu qu'ils soient abrités des vents du nord ; je la vois végéter dans le pays froid de la Sibérie, dans les champs de l'Angleterre, &c. Je dois donc dire, cette plante réuffira presque par-tout, & si elle craint quelque chose, c'est la trop grande chaleur. Mes craintes feront cependant bientôt dissipées si je fouille la terre & fi j'examine ses racines; alors je découvre qu'elle a deux grands moyens de pourvoir à la nourriture, sans parler de celle qu'elle abforbe de l'air par ses feuilles. C'est d'abord une racine pivotante qui va très profondément puiser l'humidité & recevoir les fucs nourriciers qui maintiennent la plante contre la fécheresse. L'expérience a prouvé que ces racines plongent quelquefois jusqu'à 10 & 12 pieds de profondeur. D'un autre côté, par ses racines latérales, qui naiffent près du collet, elle s'approprie les sucs de la superficie; ainsi, d'une manière ou d'une autre, elle est assurée de sa fubsistance. Ces racines du collet font cause qu'on n'obtient pas, après avoir détruit une esparcette, d'aussi belles récoltes en blé, & pendant le même nombre d'années, qu'après la destruction d'une luzernière ou d'un champ auparavant couvert par le grand trèfle, dont les racines sont purement pivotantes, Malgré cela,

cette plante a la propriété d'engraiffer les champs où elle a été femée. Voilà les ressources que la nature a ménagées pour la végétation de cette plante; quant à fon utilité comme fourrage, l'expérience a démontré qu'il étoit excellent, Il reste donc à conclure que le fainfoir est une des plantes les plus utiles, qu'elle peut croître & prospérer du plus au moins dans toutes les espèces de terrains, & que pour peu que l'on aide sa végétation, l'homme est assuré de trouver en elle la qualité & la quantité réunies pour la nourriture de ses bestiaux.

Il faut convenir cependant qu'il y a beaucoup de terrains cù le fainfoin réuffit beaucoup mieux que dans d'autres, & ajouter en même temps qu'il croît par-tout : c'est déja un très-grand point, & le premier apperçu d'une récolte quelconque sur un terrain réellement mauvais, je dirois presque infertile. Le premier qui a introduit en France la culture du fainfoin, mériteroit une statue élevée par les mains de la reconnoissance des habitans dans les cantons dont le sol se refuse à la production du fourrage. Le fainfoin végète dans les terres fablonneuses, caillouteuses, pierreuses, & même crayeuses, & si on n'a pas de récoltes brillantes, on tire au moins des fecours, pour la nourriture du bétail, d'un terrain qui feroit resté inculte. Que sera-ce donc si le fond du fol est bon? Le produit est considérable. Cependant je ne conseillerai jamais la culture du fainfoin dans de telles circonstances; il vaut mieux confacrer les champs à celle de la luzerne, & encore mieux à celle du grand trèfle, parce qu'il fert non-seulement à produire beaucopp de sourrages, & une superbe récolte de froment dans l'espace de deux années, (consultez les articles TRÈFLE & LUSERNE, ainsi que l'article ALTERNER,) mais encore parce qu'il n'épuise pas la superficie du sol, & lui rend plus en substance qu'il n'en a reçu de lui. C'est pourquoi les plantes graminées réussissent si bien après de telles cultures. Cultivateurs, alternez vos terres, c'est le plus sage conseil qu'on puisse vous donner.

Plusieurs auteurs ont pris la peine de défigner par la couleur le fol le plus convenable à l'esparcette. Une excellente terre ou une trèsmauvaise peuvent être blanches, brunes, noires ou rouges, &c. En général, les couleurs sont accidentelles & tiennent beaucoup à celles des pierres décomposées qui les ont formées ; j'en ai vu de très-noires, très - mauvaises & très - maigres, quoique presque par-tout la couleur noire ou brune annonce la fécondité, lorsqu'elle reconnoît pour principe le detritus des plantes ou des animaux. Les fables purs, mêlés par la craie ou l'argile, auront une couleur blanchâtre, & cependant ils conviendront à l'esparcette. La couleur n'est donc pas un indice certain. Les productions annuelles d'un champ en feroient un meilleur, mais non pas un indice abfolu. En effet, un champ qui a huit ou dix pouces de bonne terre, quoiqu'il repose sur un banc de craie ou sur du gor, donne affez ordinairement de bonnes récoltes ; cependant le sainfoin n'y prospérera que pendant la preruere ou la feconde année, rarement pendant la troifième, attendu que ses racines n'auront pas la facilité de pivoter; elles s'entreméleront les unes & les autres, se nuiront, se détruiront, & la plante fusera sur terre. S'agit-il d'établir une excellente esparcette, choifissez un bon champ, dont la terre foit douce, bien nourrie, légère, mais qui ait beaucoup de fond. Si on approche des provinces du midi, le fainfoin y réuffira moins que dans une terre un peu forte, qui retient plus long-temps l'humidité que l'autre; & plus elle aura de fond, & meilleure elle sera. Les circonstances locales influent donc encore fur le choix, & rendent les préceptes généraux abusifs. Je le répète, on auroit tort de facrifier de pareils champs à cette culture ; j'ofe dire plus; on ne doit lui facrifier que des terrains mauvais ou médiocres. Cette affertion paroîtra un paradoxe aux auteurs qui ont prôné le sainfoin comme une des sept merveilles. Ils ont eu raison, mais il faut s'entendre avant de prononcer.

## SECTION III.

Des avantages de la culture du fainfoin.

Je conviens que le fainfoin est un magnifique présent de la nature pour les pays qui manquent de fourrages, en raison du peu de valeur de leurs champs; jusqu'à ce-jour on n'a connu aucune plante capable de le suppléer. Ainsi tous les soins des cultivateurs doivent tendre à y multiplier cette culture. Le trèsse ni la luzerne, malgré leur excellence, ne les en dedommageroient pas, puisque dans de tels champs ils ne sauroient prospèrer; mais dans les bons sonds, les produits de l'une ou de l'autre l'emporteront de beauccup sur ceux de l'esparcette, soit par la quantité, soit par la quantité, soit par la qualité du sourrage. On doit donc en bonne règle choisir la culture qui rend le plus. C'est par la même raison que, pour les champs médiocres ou mauvais, l'esparcette mérite la présérence. Elle lui est due 1°. parce qu'elle est un bon sourrage& une excellente ressource dans les pays où il en manque; 2°. parce qu'elle fert à engraisser les rendre plus productives en grains, & par une longue suite de culture, plus productives même

en fainfoin ou esparcette.

Il vaut mieux avoir un peu de fourrage que point du tout; que ce fourrage foit de bonne qualité, c'est le second avantage. C'est précisément ce que l'on obtient par le fainfoin, même dans les plus mauvais terrains; fans lui, leurs produits feroient nuls. A préfent montons de progressions en progressions, fuivant les petites honifications qui se rencontrent dans les différents fols, quoique toujours supposes médiocres, & nous verrons les produits y correspondre; enfin la récolte fera bonne dans les terrains où celle du trèfle & de la luzerne auroit été mauvaite. Il est donc précieux & très-précieux pour ces pays d'avoir une femblable ressource, ausli petite même qu'on voudra la supposer. On ne niera pas que si la récolte n'est pas abondante, on aura au moins un pâturage pour l'automne & pour l'hiver, si on fait le ménager; & c'est déja beaucoup dans la supposition prétente.

l'ai vu du faintoin petit, il est vrai, mais couvrir entièrement à la seconde année la superficie d'un

champ de craie pure, au point qu'on distinguoit tres-peu la couleur du sol. C'etoit dans la Chainpagne pouilleufe. Il est vrai que la faison & les pluies de l'année précédente avoient beaucoup contribué à la prospérité, & elle avoit été soutenue par le printent, s, au moment que je l'obt rvai. Si on n'avoit pas feine du fantoin, le champ auroit éte nu, comme il l'étoit auparavent. Tel étoit en général l'état des terres de cette partie des champs de la Champagne, avant qu'on y eut introduit cette culture. Cette affreu e craie qui fatique l'œil du voyageur, & annonce la misere du canton, commence à changer de face depuis qu'on peut y nourrir du bétail. Or s'il est potfible de fertilifer les craies pures, on peut donc à plus forte raison fertiliser des sols qui ne sont infertiles que par le défaut d'humus ou terre végétale, ou terre toluble dans l'eau, qui leur manque (confultez l'aiticle CRAIE, essentiel ici, afin d'éviter les répéritions), & par une fuite naturelle de ce raitonnement, il faut donc multiplier l'esparcette partout où manque le fourrage & partout où il est cher, puisque l'expérience a démontré d'un bout du royaume à l'autre, qu'elle réufissoit part out.

Le fecond avantage de cette culture est de rendre les champs plus fertiles & plus productifs en grains. Prenons encore une leçon dans le grand livre de la nature.

Suppotons que dans un terrain jaune, rougeâtre, &c., on ouvre une tranchée fur fes bords, ou que par quelque éboulement il préfente une furface coupée perpendiculairement.

Suppoions

Supposons encore que ce banc de terre ait une certaine épaisseur, & qu'il ait été traversé par des racines d'arbres ou par celles de quelques plantes pivotantes, jusqu'à la profondeur, par exemple, de cinq ou fix pieds. Ce banc supposé d'égale couleur, me laisse découvrir, lorsque je l'examine, une couleur plus brune dans la partie de terre qui environnoit auparavant la racine, & cette couleur a quelquefois un à deux pouces d'épaisseur. Cette obfervation ne peut certainement pas manquer d'être faite, si on a des yeux accoutumés à voir. Je demande comment s'est formée cette couleur plus brune dans ce banc supposé de couleur homogène? font-ce les eaux qui ont dissous la terre végétale & l'ont entrainée dans l'intérieur du banc ? Si cela étoit . la couleur brune seroit répandue également dans le banc. Elle se manifeste, il est vrai, dans la partie supérieure, mais non pas à la profondeur indiquée. Dans ce cas, l'extérieur de la racine a-t-il fervi de conducteur à ces eaux chargées de parties colorantes? Cela peut être; mais il est bien plus probable que cette couleur est due à la matière rejetée de l'intérieur de la plante en dehors, par les fécrétions qui s'exécutent autant par les racines que par les branches de l'aibre, ou simplement par les feuilles de l'herbe. Ces sécrétions ont commencé à produire de la terre végétale, & la dissolution de la partie colorante surabondante dans l'écorce de la racine, & quelquefois dans sa propre substance, pénètre la terre voisine. Il est de fait que les racines pivotantes des plantes herbacées colorent beaucoup plus que Tome IX.

celles des arbrisseaux & des arbres. Je trouve donc déja que, par le fecours des racines & de leurs fécrétions, il se forme une portion de terre végétale dans la portion imprégnée de parties colorantes. Mais si on suppose une multiplicité de racines, il y aura donc un changement de couleur, de rougeâtre, par exemple, en brun, comme on le voit après la feconde ou troisième année qu'un semblable terrain a été semé en pré, & comme on l'obferve encore très-bien à la supersicie supérieure du banc dont on a parlé, jusqu'à l'endroit où les racines des plantes ont cessé de s'enfoncer. Pour prévenir toute objection, je dis que cette terre végétale que j'indique, est en petite quantité & ne suffiroit pas à la nourriture d'une semblable racine, si elle s'étendoit dans la même place & dans la même direction. Le point est que la terre a changé de couleur, qu'elle a perdu de sa ténacité, & que quand même cette racine n'auroit pas servi jusqu'à ce moment à former de la terre végétale, elle auroit toujours produit un trèsbon effet, celui de rendre la terre plus perméable à de nouvelles racines. C'est aussi le point où je voulois venir. Si actuellement on fuppose, non pas l'éboulement du terrain, mais la destruction de l'arbre ou de la plante qui a fourni les racines supposées, leurs débris qui restent en terre, & personne ne le niera, sont un réservoir de terre végétale, & de tous les matériaux de la sève, qui n'attendent plus que le moment de servir à la nouvelle végétation de quelques plantes.

Le fait que je viens de prendre

pour exemple fait bien connoître comment l'esparcette concourt à bonifier un terrain, même crayeux, & à plus forte raison tous les autres. Dans la craie il faut que la plante végète & suive les loix que lui a prescrites l'auteur de tous les êtres. Sa racine a une tendance forcée à plonger; elle le fait, à moins que l'obstacle ne soir insurmontable, & personne n'ignore qu'une seule racine un peu forte suffit à la longue pour séparer les plus gros blocs de pierres, pourvu que ses chevelus y trouvent le plus léger interstice. Or le vice essentiel de la craie est sa grande ténacité; les racines de l'esparcette peuvent seules la diviser. Dès-lors la craie commence à devenir susceptible de culture; dès-lors les autres terrains moins tenaces profitent beaucoup plus.

Actuellement ce fainfoin, qui végète sur divers terrains, sert à y nourrir un très - grand nombre d'infectes, dont les dépouilles, pendant leurs métamorphofes & leur destruction, fournissent la substance graiffeuse animale qui concourt à la formation de la sève. Cette reffource, qui paroît si mince au premier coup d'œil, ne l'est pas autant qu'on le pense. On comptera au moins pour beaucoup la quantité de feuilles de la plante, qui s'en détachent lors de la fauchaison, & que le râteau ne fauroit raffembler; la quantité de feuilles qui pourrissent pendant l'hiver, & qui donnent les matériaux tous formés de la terre végétale. Si on ajoute encore les excrémens & les urines des bestiaux que l'on mone paître fur ces champs pendant l'hiver, on conceyra qu'a-

près la troisième ou quatrième année, leur superficie sera bien plus riche qu'elle ne l'étoit auparavant. Ces raisonnemens, quoique fondés sur les loix de la saine théorie, seroient cependant peu concluans, si l'expérience de tous les temps & de tous les lieux ne prouvoient que les récoltes en blés, qui succèdent après la destruction d'une prairie artificielle, sont plus belles que si cette prairie n'avoit pas existé. D'où l'on doit nécessairement conclure que plus le pays est pauvre par fon fond, plus on doit s'attacher à la culture du sainfoin, & que par le moyen de cette culture, on alterne les récoltes & on bonifie les plus mauvais sols. Les auteurs ont donc eu raison de vanter cette plante comme une des plus précieuses: examinons comment elle doit être cultivée.

#### SECTION IV.

De la culture du Sainfoin.

Afin de ne pas trop généraliser les préceptes, & par conséquent, afin qu'ils ne soient pas nuls ou contradictoires, on doit distinguer les fonds de terre, 1°. en mauvais & médiocres, 2°. en bons & trèsbons.

Dans les terrains mauvais & de médiocre qualité, il est essentiel de préparer le sol, au moins une année d'avance, par quelques coups de charrue. Le premier labour doit être sait à l'entrée de l'hiver, le plus prosond qu'il sera possible, avec la charrue à roue, afin que l'eau des pluies & des neiges pénètrent & s'insinuent prosondément. Plus le sol

fera mouillé, plus les gelées feront fortes & prolongées pendant l'hiver, & mieux & plus profondément le terrain fera foulevé & émietté par le froid, qui est le meilleur de tous les laboureurs. Si on a la facilité d'attacher deux à trois paires de bœus ou de chevaux à la charrue, l'ouvrage n'en vaudra que mieux. Peu importe qu'on amène à la superficie la terre crue ou gor; tout le travail tend à donner plus de prise aux gelées, & à rendre une plus grande masse de terre perméable à l'eau.

Aussitôt après l'hiver, & lorsque la craie, ou l'argile, oit le mauvais terrain sont assez ressure re durcisse pression de la charrue ne durcisse ni ne pétrisse la terre, on laboure de nouveau, & on passe deux sois la charrue dans la même raie, asin de la creuser plus prosond. Quelques jours après on recroise ce labour, & dès que la faison est venue, on y sème très-épais, ou des pois, ou des vesces, ou des lupins, ou ensin du farrasin, vulgairement nommé blé noir, ensin la graine dont l'achat est le moins dispendieux.

Lorsque les plantes, quelles qu'elles soient, sont en pleine fleur, on les enterre par un sort coup de charrue, & on laisse le champ s'hiverner dans cet état. Ces plantes pourrissent, & de leur décomposition résultent les premiers matériaux, ou au moins une bonue provision de terre végétale. Ces plantes, jusqu'à leur dernière décomposition, tiennent la terre soulevée, & la rendent plus perméable aux influences météoriques. (Consultez le mot Amendement, & l'avant dernier chapitre du mot Agriculture.)

Après le second hiver & dans

l'état convenable du fol, on le laboure de nouveau, & encore plus profondément, s'il est possible, qu'avant & après le premier labour. Le travail sera facile, si les gelées ont été fortes & ont pénétré assez avant en terre. Enfin, labourez plusieurs fois, jusqu'à ce que le grain de terre foit meuble & en état de recevoir la semence du sainfoin ou esparcette. Le dernier labour doit être très-peu profond, parce que la graine ne germe pas si elle est trop enterrée. On la sème sur le champ ainsi préparé, dès qu'on ne craint plus les gelées. Il n'y a point de jours fixes pour cette opération. La semaille dépend du canton que l'on habite, de la manière d'être de la saison, & de l'état du sol; en un mot, pour tous les pays c'est après l'hiver, excepté dans les provinces méridionales, où il convient de semer en feptembre, attendu que les jeunes plantes acquièrent affez de forces avant l'hiver pour résister aux petites gelées qu'on y éprouve. D'ailleurs, c'est presque une année entière que l'on y gagne. Cette méthode feroit presque toujours funeste dans des climats plus froids.

La quantité de femence du fainfoin doit être double de celle du blé ou feigle que l'on sème dans le pays fur la même superficie de ter-

rain.

Après qu'on a femé on passe & repasse la herse, qui traîne après elle des sagots, afin que la graine soit mieux enterrée. La meilleure semence est celle de l'année, sur-tout si on a eu l'attention de la choisir sur les esparcettes en pleine sorce, par exemple, de deux à trois années. Il vaut mieux payer un peu plus cher

G 2

cette graine, & être affuré de fa bonne qualité, sans quoi on court les risques de perdre une année.

On objectera sans doute que cette première culture occasionne beaucoup de travaux, & par conséquent beaucoup de dépense. Je réponds, un bon agriculteur calcule & dit, voilà un mauvais terrain, un champ crayeux, dont le produit est nul ou presque nul. Je manque de fourrages pour nourrir mes bestiaux, & ils font très - chers dans le canton; ainfi la première mise en travaux me reviendra à telle somme : actuellement quel fera le produit en fainfoin? Quand même ce produit ne feroit pas égal, pendant la première année, à l'intérêt de la mise en avant pour les travaux, ce qui est impossible, il faudra calculer la valeur d'un champ qui sera à l'avenir susceptible de porter de bonnes récoltes en grains. C'est donc une acquisition réelle que l'on fait, plutôt qu'une simple bonification. (Consultez ce qui a été dit sur ce sujet à l'article CRAIE.)

Dans plusieurs cantons, après les travaux indiqués ci-dessus, on sème en feptembre ou au commencement d'octobre le fainfoin avec les blés. Cette méthode seroit admissible jusqu'à un certain point dans les provinces méridionales du royaume, & l'expérience a prouvé qu'elle est trèscasuelle dans celles dunord. D'ailleurs on doit être bien convaincu que les racines chevelues des plantes graminées absorberont une grande partie du peu de terre végétale qui se trouve dans la couche supérieure du terrain, & que cette soustraction nuira ensuite à la bonne végétation de l'esparcette. Le sol est supposé déja affez pauvre en principes, pour ne pas laisser dérober dans ce cas, par des plantes parasites, une partie de ceux qu'il renserme.

Il est constant qu'après les travaux préparatoires dont on a parlé, la récolte de feigle fera belle; mais c'est précisément en raison de sa beauté que l'esparcette en souffrira. Les racines & le chaume qu'on laiffera après avoir coupé le feigle, ne fuffiront pas pour rendre au sol la portion d'humus ou terre végétale absorbée par le seigle; ainsi, de quelque manière que l'on confidère ce mélange de plantes, il est nuisible dans la supposition d'un sol crayeux ou d'un terrain médiocre ou mauvais, & furtout encore si l'on n'a pas d'engrais à répandre fur le champ de fainfoin avant les semailles. Dans de tels cantons les engrais sont très-rares, puisque les bestiaux ne sauroient y trouver un fourrage proportionné à leurs besoins.

Tous les pays ne ressemblent pas à la Champagne pouilleuse, dont le hanc de craie commence à Sainte-Seine en Bourgogne, & finit en Angleterre au cap Lézard; ( confultez le mot AGRICULTURE, au chapitre des Bassins) mais les dépôts d'un sable presque aride ont en France encore plus d'étendue : dans le premier cas, il faut diviser les terres, leur faire perdre leur compacité; & dans le second, il s'agit de leur en donner; l'un & l'autre nécessitent à des grandes opérations. L'agriculteur le plus sage est celui qui ne précipite rien, qui agit d'après ses moyens, qui fait peu à la fois, mais bien.... Le fainfoin vient ici à son fecours comme dans le premier cas.

Ces terrains trop sablonneux, composés par un sable qui ne se décompose pas aisement, (confultez ce mot) quelle que soit leur couleur, font peu productifs, parce qu'ils sont friables & fans liens, fans confiftance, fouvent à une très-grande profondeur. C'est précisément la cause de leur infertilité, parce qu'ils ne retiennent point affez les eaux pluviales, qui agissent dans de tels sables comme à travers un filtre ; fans parler de la quantité d'humidité attirée par la chaleur, que ces sables laissent évaporer par leur superficie. Malgré ces mauvaises qualités, je préférerois, pour le commencement de l'opération, un femblable terrain à la craie pure & en banc; il en coûtera beaucoup moins pour lui donner une certaine valeur; mais la craie, une fois défoncée & déliée à la profondeur de douze à quinze pouces, l'emportera de beaucoup en valeur, par ses produits, sur ceux du fol fablonneux, tel qu'on le suppose. A force de labourer, de femer & d'ajouter des engrais, la ténacité de la première peut être rompue; mais on ne peut réellement donner du corps à ces sables que par qui devient très-dispendieux, & le plus souvent au-dessus des forces du cultivateur. J'aimerois beaucoup mieux femer dans ces fables le pin maritime ou pin de Bordeaux, (confultez ce mot) qui y réuffiroit à merveille. On auroit au moins des échalats pour les vignes, du bois de chauffage, &, à la longue, des pièces propres à la charpente. Le bois de Sainte-Lucie, les cerifiers fauvages y croîtront passablement : mais enfin, si le cultivateur défire en retirer du fourrage, il doit confidérer, avant de faire aucune dépense, que l'esparcette y réuffira mal, y fera calcinée

dans les provinces du midi du royaume, & que ce ne sera qu'autant que la faison sera pluvieuse, qu'elle donnera de fourrage dans celles du centre

& du nord du royaume.

Il est inutile de fillonner aussi profondement les terrains fablonneux que les crayeux, puisque les premiers pèchent par le manque de compacité, & que le but des labours est de diviser les molécules de la terre. On se contentera au contraire de labourer légérement, & de femer peu épais, afin que chaque plante trouve dans ce fol de quoi vivre. Si le cultivateur est à même de donner des engrais, qu'il les répande avant de tracer le premier fillon, & les enterre exactement, afin que la chaleur & le soleil ne fassent pas évaporer leurs principes. Les engrais terreux sont à préférer à tous les autres; fi on ne les répand qu'au moment de semer, suivant la coutume de plusieurs cantons, il est à craindre, dans le cas où il surviendroit une fécheresse & une forte chaleur. qu'ils ne soient plus nuisibles que le transport des terres compactes, ce profitables, sur-tout s'ils ne sont pas très-confommés, S'ils sont à ce point, il vaut mieux en couvrir le champ avant de donner le dernier labour. Le cultivateur intelligent profitera des jours de gelée pour le charroi des engrais. Le bétail a moins de peine, & il peut traîner une plus forte charretée, ou de terre, ou de fumier. Le temps de semer est à la fin de l'hiver, en février, mars ou avril, suivant le climat, en un mot, lorsque le retour de la belle saison est assuré. Le produit d'un tel terrain ne fera jamais brillant; malgré cela, il deviendra très-précieux dans une métairie où le fourrage manque, & oft 54

l'on ne peut s'en procurer qu'à trèshaut prix d'achat. D'ailleurs, c'est donner une valeur réelle à un sol qui n'en avoit point, & il vaut mieux avoir peu que rien du tout. Lorsque eette esparcette commence à se détruire (toujours dans la supposition d'un sol très-sablonneux), il ne faut pas songer, aussitôt après l'avoir dérompue, à se procurer des récoltes de seigles. Je préférerois de laisser subsister les pieds de sainfoin qui n'ont pas péri, & je labourerois légérement tout le terrain, afin d'y semer l'espèce de froment la plus dure. (confultez le mot PRAIRIE) Ce feinis doit avoir lieu, dans les provinces du nord, au commencement d'août, & au commencement d'octobre dans celles du midi. L'herbe aura le temps de germer, de croître, & de se soutenir contre les sortes gelées. Chacun doit étudier son climat; fi les gelées y sont naturellement précoces, il vaudra mieux attendre après l'hiver.

Le conseil que je viens de donner paroîtra bien fingulier, pu fqu'il est contraire aux pratiques reçues; cependant il est fondé en principes. Le sol, tel qu'on le suppose, est mauvais, parce qu'il n'a point ou pen de liaison, & sur-tout qu'il contient très-peu d'humus ou terre végétale; donc si, après la destruction de l'esparcette, on sème du seigle, cette plante s'appropriera une grande partie de l'humus qui s'étoit formé pendant l'existence du sainsoin. Après la récolte du seigle, le sol se trouvera à nu & exposé à l'ardeur du soleil, qui sera évaporer le reste des substances graisseuses qui n'a pas été employé à la végétation du feigle; enfin les pluies délayeront & entraî-

neront le surplus de cette terre végétale, qui a été cinq ou six ans à fe former. Au contraire, si l'herbe tapisse la superficie du sol, il y aura peu d'évaporation; elle accroîtra chaque année la couche de terre végétale, & fervira elle-même d'engrais lorsque le temps sera venu de la retourner avec la charrue, & de femer une nouvelle esparcette. Si cette herbe fournit peu de tourrage, il n'en est pas moins vrai que le sol offre un pâturage aux troupeaux, & c'est déja beaucoup que d'avoir de l'herbe sur un sol tel qu'on le suppose. Peu à peu la substance animale & végétale s'y multiplie, & à la longue, le propriétaire acquiert un champ; que si on ne veut le couvrir d'herbe, qu'après le défrichement du fainfoin, il foit feméen lupins, en raves, en carottes, &c., & que ces plantes soient enfouies par la charrue lors de leur pleine fleur; enfin, que l'on continue la même opération pendant quatre ou cinq ans de suite. espace de temps qu'il faut laisser passer avant de semer une nouvelle esparcette. Plus un pays est naturellement pauvre à cause de la modicité du fol, & plus le cultivateur doit employer les moyens capables de lui procurer du fourrage. Je n'en vois pas d'autres, toujours dans la supposition d'un champ trop sablonneux, & je ne connois que l'esparcette capable de remédier à ce vice essentiel de composition. J'en conviens, c'est un terrain qu'il faut faire. Pour peu que le cultiteur foit à son aise ou actif, à coup sur il ne l'abandonnera pas à lui-même.

Dans les champs plus fertiles, ces attentions sont moins nécessaires. Si les champs sont capables de produire de beau froment, il est inutile, & même contre l'intérêt du propriétaire, d'y femer du fainfoin, qui occupera le terrain pendant huit à dix ans de fuite. Il fera bien plus avantageux pour lui d'y établir une bonne luzernière, à tous égards plus productive que le fainfoin; & encore mieux, d'alterner ses récoltes, une année par le froment, & une année par le grand trèfle, ainsi qu'il sera détaillé dans cet article. Les champs qui ne produisent que du seigle, font les feuls qu'on doit facrifier à l'esparcette; leur 'emploi annonce affez leur peu de valeur, au moins pour la luzerne; car pour peu que le pays soit pluvieux, le grand trèfle les alternera très-bien; ainfi on aura toujours affez de fourrage fans diminuer & même en augmentant la quantité des grains, puisque ce trèfle engraisse le sol, & la récolte suivante en grains est toujours trèsbelle, à moins que la faifon ne s'y oppose. Le cultivateur fensé ne sacrifiera que ses mauvais champs à la culture du fainfoin, & confervera les autres, ou pour la culture du grand trèfle, ou pour celle de la luzerne, fuivant le grain de terre & fuivant fa profondeur.

# SECTION V.

# De la récolte du Sainfoin.

L'époque varie suivant les cantons; elle se borne cependant à trois points. lci on coupe l'esparcette au moment qu'elle est en pleine fleur; là, on attend que la graine foit formée; & ailleurs qu'elle foit complétement mûre. Les partifans de la troisième méthode disent, nous avons le fourrage pour la nourriture, & la graine pour vendre; ainsi c'est un

double bénéfice : les feconds penfent que la graine formée contribue beaucoup à la nourriture du bétail; les premiers enfin affurent qu'au moment que la plante est en pleine fleur, elle contient alors en plus grande abondance que dans aucune autre époque, les vrais principes nutritifs. Pour apprécier la juste valeur de ces trois manières de juger, & afin d'éviter des répétitions, il faut lire ce qui a été dit sur la récolte du foin. dans l'article PRAIRIE, tome VIII, page 355; & quant à fa defficcation, consulter le troisième & le quatrieme

de l'article Foin.

Le propriétaire raisonnable ne donne rien au hafard; les prejuges ne le dominent pas ; il voit , il compare, & se décide ensuite, C'est d'après un examen réfléchi qu'il fait choix de la graine qu'il se propose de semer. Est-on déterminé à détruire une esparcette, on la laisse grainer à fa dernière année; mais pourquoi veut-on la détruire ? parce qu'elle n'est presque plus productive. & qu'elle est dégarnie & épuisée. Or, si elle est épuisée, elle ne peut donc produire qu'une graine médiocre & petite. C'est précisément ce qui arrive. Avant qu'une plante, produite par une graine rachitique, parvienne au point de perfection dont elle étoit susceptible, il faut plufieurs années pour réparer fon vice de naissance, & c'est un temps presque perdu pour la destruction. Le plus grand mal est que la majeure partie de ces graines ne germe pas, ce qui fait perdre une année complette, & force fouvent le propriétaire à recommencer son travail sur de nouveaux frais. Au contraire, la bonne graine germe sans peine,

pourvii qu'elle ne soit pas trop enterrée. On en a sans cesse l'exemple fous les yeux; il fuffit de regarder un champ sur lequel on a laissé grainer l'esparcette. Il tombe beaucoup de graines pendant la récolte, & ces graines, quoiqu'exposées à la pluie, au foleil, aux frimats, germent dès que la température de l'air est au point nécessaire pour développer leur germination. Peu importe au paysan, & à celui qui vend cette graine, si elle germe ailleurs; il en a reçu le prix, & il est satisfait. Mais le propriétaire attentif, & qui travaille pour lui, attend que son esparcette foit dans fa plus grande force; c'est ordinairement à la troisième année; il facrifie un coin de son champ où il la laisse grainer, il la récolte, & la conferve foigneusement pour lui. Si son ami a de trèsbelle graine dans un pays montagneux, il échange avec lui celle qu'il a récoltée dans la plaine, & tous deux gagnent beaucoup dans cet échange réciproque. En général, on n'est pas assez scrupuleux sur le changement de femences, & leur transport d'un canton dans un autre; cependant il en résulte de grands avantages, dont je ne parlerai pas ici, parce que la question est déja traitée dans le chapitre troisième de l'article FROMENT, tome V, page 108.

Habitans des campagnes pauvres, remerciez le ciel de vous avoir procuré la connoissance du sainfoin. Cette plante est pour vous presque aussi précieuse que le seigle, puisqu'elle vous fournit les moyens de le cultiver en nourrissant votre bétail.

## CHAPITRE II.

Du Sainfein d'Espagne, ou SULLA, ou SCILLA.

Les papiers publics ne se lassent pas depuis long-temps de préconiser la culture de cette plante. Il est temps de mettre le lesteur à même de la juger & de prononcer sur sa juste valeur. C'est pourquoi j'ai cru nécessaire d'en faire un article à part, & de ne pas le consondre dans l'article du saintoin ordinaire.

#### SECTION PREMIÈRE.

# Description du Sulla.

Tournefort le place dans la troissième sestion de la dixieme classe destinée aux herbes à fleurs de plusieurs pièces, irrégulière & en papillon, dont le pistil devient une gousse articulée, & il l'appelle hedifarum clypeatum flore suaviter rubente-Von-Linné le place dans la même classe & le même genre que le sainfoin ordinaire, & le nomme hedisarum coronarium.

La fleur a les mêmes caractères que celle du fainfoin ordinaire, elle n'en diffère que par sa grandeur, qui est du double, & par sa couleur d'un beau rouge vis.

Fruit; légume long, aplati, nu, droit, hérissé de pointes, qui diffère de celui du sainfoin ordinaire par ses articulations marquées comme celles d'une chaîne.

Feuilles; ailées, très-amples, terminées par une foliole impaire plus grande que les autres; les folioles ovales, épaisses, charnues.

Racine,

Racine, rameule, fibreule.

Port. Plufieurs tiges herbacées, cannelces, rameuses, diffuses, hautes de deux à trois pieds en France, dans les jardins, & souvent de plus de cinq, à Malthe, en Sicile, ou en Espagne.

Lieu; cultivé en Espagne, en Italie, fleurit en France au mois de mai

ou de juin.

#### SECTION II.

De sa culture dans l'île de Malthe & en Calabre.

La culture du fulla varie beaucoup dans ces deux parties de l'Italie. Il convient donc de décrire les mé-

thodes adoptées.

1. Culture suivie à Malthe. Le sulla est presque le seul fourrage qu'on peut le procurer dans cette île. Il y croît dans toute espèce de terrain, mais infiniment mieux dans ceux qui ont du fond & dont le fol est substanciel & doux. Il ne craint que le voifinage des mauvaifes herbes, & fur - tout du gramenchiendent, dont la végétation est prodigieuse à Malthe. Il faut le détruire jusqu'à son dernier nœud & à sa dernière racine, avant d'établir la prairie artificielle du fulla.

au moins une année; celle de deux à

est du double de celle qu'on sacrifie en blé.

On sème le sulla en divers temps de l'année, c'est-à-dire depuis le premier avril jusqu'à la mi-août, observant cependant que si on le sème en avril ou mai, il fuffit de jeter la graine fur place fans aucun labour préliminaire : pendant ces deux mois, avril & mai, les bœufs & les autres animaux vont fur les femis pâturer l'herbe qui y végète; par le trépignement de ces animaux, la coque dure qui environne la graine est brifée, & la graine suffisamment enterrée ; cependant il n'est pas absolument nécessaire d'y conduire les troupeaux (2).

On seme encore cette graine fur les blés prêts à couper ; le piétinement des moissonneurs la couvre &

l'enfonce affez en terre.

Comme le fulla est un excellent fourrage pour les chevaux, m'lets, hœufs & moutons, & qu'ils le mangent avec beaucoup d'avidité, soit en vert, soit en sec, il est néceffaire d'avoir grande attention à l'époque de sa récolte, sans quoi l'on n'en retireroit aucun profit. C'est en mai qu'on récolte le sulla femé l'année précédente, au temps de la moisson des blés; cepen-La graine que l'on sème doit avoir dant si le sol est bon, & la faison précoce, il vaut mieux le couper trois ans est préférée (1). La quantité en avril, afin que la tige ne s'enà jeter sur une étendue de terrain, durcisse pas trop. Si elle durcit, le

<sup>(1)</sup> J'ai semé en Languedoc de la graine que je conservois depuis cinq ans, & elle a fort bien levé.

<sup>(2)</sup> Dans les premiers essais que je sis de cette graine, considérant sa grosseur, j'en enterrai une partie à trois pouces, la feconde à deux, & la troisième à un pouce. Aucune des deux premières ne germa, la troissème réassit passablement. Le terrain des deux premières sur travaillé à la sin de l'éré : sans doute qu? ces graines surent ramenées à la superficie; un grand nombre germa au printemps suivant. Tome IX.

58

bétail la mange avec moins de plaifir. C'est au cultivateur intelligent à faisir le moment favorable (1). Lorsque cette plante est coupée on la laisse fécher & on la bottelle ainfi qu'il a été dit du foin à l'article PRAIRIE.

Pour avoir sa provision de graines de femence, on laisse sur pied une certaine quantité de fulla dans le coin d'un champ, & on aitend qu'il foit bien mûr, ce que l'on reconnoît lorsque la graine est prête à se détacher d'elle-même de la plante. La récolte s'en fait avant le foleil levé, afin d'éviter la chute de la graine. La réussite de cette plante dépend 1°. de la qualité du fol; 2º. de la manière d'être de la faison; 3º. principalement de l'attention foigneuse de détruire les mauvaises herbes, depuis l'instant de sa végétation. S'il pleut avant le mois d'octobre, le succès est complet; sans pluie, la plante reste languissante. Le sulla craint beaucoup le froid, même les petites gelées; s'il en est préservé, une prairie artificielle de cette nature fubfiste en bon état pendant plusieurs années confécutives.

. 2. Culture dans la Calabre. Je préviens le lecteur que cet article va être extrait de la collection des Mémoires publiés par la Société économique de Berne, & il a été communiqué par M. le marquis

Dominique Grimaldi.

forment des prairies artificielles avec la plante nommée sulla. C'est, parmi les cultivateurs de ces cantons, une opinion fondée sur une pratique suivie depuis un temps immémorial, que cette plante ne réuffit que dans une terre forte, crétacée & blanche, la plus propre, quand elle est bien préparée, à produire des grains de la plus belle qualité. C'est dans les feuls champs de cette espèce que le sulla se seme suivant une méthode qui paroît extravagante, puifqu'après les moissons faites au commencement de juillet, la graine est jetée au hafard par-desfus le chaume, auquel on met le feu le lendemain, sans y apporter après cela aucune espèce de soin ni de culture.

Cette graine recouverte seulement par les cendres des chaumes brûlés, pénètre d'elle-même dans la terre, & commence à végéter au mois de novembre, quatre mois après avoir été femée. Chaque pied produit plusieurs tiges qui croissent lentement pendant tout l'hiver, mais au retour du printemps la terre se trouve couverte de la prairie la plus épaisse & la plus agréable qu'on puisse voir. Si le mois d'avril est un peu pluvieux , les plantes s'élèvent jusqu'au dessus de la hauteur d'un homme. On peut commencer à faucher la plante au mois de mai, dans le temps même de fa fleur; alors on la donne en vert aux Les habitans du territoire de Se- chevaux & aux mulets, qu'elle purge minara, dans la Calabre ultérieure, & engraisse dans peu de jours. Cet ex-

<sup>(1)</sup> Pai observé que cette plante étoit dans son état parfait au moment où elle donnoit ses premières fleurs. Si on attend que roures ses fleurs, ou une grande parrie soit passée, il y aura à cette époque un grand nombre de graines très-formées, & les tiges deviennent dures. En Languedoc, sa floraison se continue pendant près d'un MOIS.

cellent fourrage est si recherché, qu'on n'est pas dans l'usage de le sener. On en fait mûrir quelques plantes de temps à autre pour se procurer la semence.

Après la récolte du fulla, qui dure dans ce pays jusqu'à la fin de juin, on laitse reposer la terre jusqu'en automne, alors elle est labourée suivant la méthode ordinaire, pour être ensemencée en grains, & la moisson est à peu près plus riche dans les champs qui ont été sullés. Il suffit qu'après la moisson on mette de nouveau le feu au chaume, pour que, fans autre culture, dans le mois de novembre fuivant, le fulla recouvre de nouveau le champ, après avoir été pendant une année entière, pendant la culture & la récolte du blé, caché dans le tein de la terre, fans nuire le moins du monde à la qualité de ce dernier & fans qu'il en ait paru un indice à fleur de terre avant le mois de novembre de l'année de repos ou de jachère, où le fulla germe & croît avec le même fuccès que la première année où il fut femé. C'est ainsi que des champs une fois fulles donnent pendant l'efpace de quarante années successives & au-delà, régulièrement & alternativement de deux années l'une, une récolte abondante de fulla, & l'autre, une moisson du plus beau blé, sans que, pour conserver une prairie si fingulière, il faille d'autres foins que de répandre la graine dans la première année & de la manière indiquée ci-deffus.

On peut, après avoir récolté le sulla, donner un labour au champ asin de le préparer pour les semailles de blé. On a essayé à Malthe de le laisser jusqu'à la seconde année; mais il a rarement repoussé, & tous les culti-

vateurs assurent unanimement qu'il ne produit jamais une troisième récolte.

Une des circonstances les plus remarquables de la sécondité de cette plante dans les champs de la Calabre, est celle de sadurée presque incroyable après qu'elle a été une sois semée, quoique de deux années l'une, alternativement, la racine de sulta repousse de sa propre force & rende de nouveau un sourrage abondant: cette circonstance paroit contredite par la culture de Malthe.

La graine germe facilement en Languedoc & dans le Lyonnois & même en Suisse, après quinze ou vingr jours, & souvent plutôt, si la chaleur està un degré convenable; ce qui parcît confirmer le soupeon que le retard de sa végétation dans la Calabre depuis le mois de juillet jusqu'en novembre, a moins sa cause dans la nature de la graine même, que dans le désaut d'humidité des terres pendant cette saison.

#### SECTION III.

Peut-on admettre en France la culture du fulla.

L'expérience que j'avois faite dans le jardin de l'école vétérinaire de Lyon, m'avoit prouvé depuis trèslong-temps qu'il falloit placer le sulla dans l'orangerie afin de le garantir des rigueurs de l'hiver, & que deux ou trois degrés de froid le taisoient périr. Vingt ans après j'essayai en Languedoc d'en cultiver un certain nombre de pieds dans mon jardin, & j'ai continué ces essas pendant trois années consécutives. J'étois obligé de rentermer ces plantes dans un jardin, parce que dans ce pays, où les

propriétés ne sont pas assez respectées, elles auroient été dévorées dans les champs par les troupeaux. Au commencement de mars 1781 je semai dans des caisses & en pleine terre. Les graines des caisses & quelquesunes de celles dont il est question dans la note 2 ci-dessus, dès qu'elles furent en état d'être transplantées, furent placées dans une platebande dont la terre avoit été bien préparée. La chaleur se soutint constamment pendant tout l'été & bien avant dans l'automne; malgré cela aucune des plantes ne se disposa à fleurir. L'hiver de 1781 à 1782 fut pour ainsi dire nul, & je préservai mes plantes du peu de froid qui se fit sentir, en les couvrant avec de la paille, & au printemps leurs tiges fleuries s'élevèrent à la hauteur de trois pieds. Le bétail mangea avec avidité celles que je coupai à cette époque, & le reste graina sur pied & se dessécha après la complette maturité de la graine. Celles que j'avois fauchées restèrent vertes & pousserent de nouvelles feuilles jusqu'à l'hiver. Jugeant qu'elles étoient dans leur plus grande force, & qu'elles foutiendroient les petites gelées des climats méridionaux, je ne les couvris pas, & un froid de quatre degrés les fit périr. J'ai fait répéter chez un de mes amis les mêmes expériences à Lyon; toutes les plantes ont péri pendant l'hiver, ainfi que quelques pieds renfermés dans une orangerie où les orangers avoient un peu souffert de l'âpreté du froid.

Il réfulte donc de ces expériences, 1°. que le fulla ne fleurit point pendant la première année, quoique femé en avril; 2° que fes feuilles restent couchées sur tetre & sont peu nom-

breuses, jusqu'au moment où la plante commence à pousser ses tiges; 3°. que ce qui constitue vraiment la récohe, ce sont les tiges fleuries & feuillées; 4°. que dans la première année, même un peu avant l'hiver, la totalité des feuilles radicales, ne vaut pas la peine d'être fauchée; 5°. enfin, que quand même l'hiver seroit affez doux pour conserver la plante & la mettre dans le cas de monter en tiges, cette plante n'est que bisannuelle pour nos climats, & ne produit pas autant que nos lusernes, parce qu'elle ne sousser sui la plante coupe.

N'envions donc pas à Malthe, à la Calabre & aux pays méridionaux le fulla; nos lufernes font préférables, puifque lorsque le sol leur convient, elles y substitent en pleine force pendant douze & même jusqu'à vingt ans. Toutes belles spéculations faites sur le sulla, sur ses avantages à le naturaliser en France, sont brillantes dans le cabinet, où tout paroît possible; mais le cabinet ne donne ni le sol service de la Ca-

labre ni son soleil.

D'autres cultivateurs ont sans doute été plus heureux que moi, si leurs écrits sont sondés sur l'expérience & la vérité. Je dis ce que j'ai fait, ce que j'ai observé avec le plus grand soin, & j'assure que mes résultats n'ont pas été heureux.

SAISON. C'est une des quatre parties de l'année divisée par trois mois, connues sous la dénomination de printemps, été, automne & hiver. Au printemps, le foleil entre dans le premier degré du bélier, & cette faison dure jusqu'à ce que le soleil arrive au premier degré de l'écrevisse. Ensuite l'été commence & subsiste

jusqu'à ce que le soleil se trouve au premier degré de la balance. L'automne commence alors, & dure jusqu'à ce que le folcil se trouve au premier degrédu capricorne. Enfin l'hiver regne depuis le premier degré du capricorne jusqu'au premier degré du bélier. Cette distribution des saisons n'est admissible que pour les lieux qui sont au nord de l'équateur.

En agriculture chaque faison est marquée par des travaux différens. L'hiver est destiné aux travaux morts, c'est-à-dire simplement accessoires. Tels sont les transports des terres, des engrais, la coupe des bois. Plusieurs auteurs admettent la plantation des arbres. Cette opération est moins avantageuse, moins profitable que si elle avoit été faite sur la fin de l'automne. Confulrez à ce fujet l'article PLANTATION, & ce qui a été dit fur chaque espèce d'arbres en particulier.

Dans les provinces méridionales du royaume, où il pleut rarement, on dit, lorfqu'il furvient une pluie un peu abondante, foit au printemps, foit en été, nous avons eu une bonne faison; en effet, cette pluie affure presque toujours les progrès, la va-

leur de la récolte.

Ce qui fatigue le plus le bon agriculteur, celui qui règle & compasse tous ses travaux d'après l'ordre des faifons & dans les temps les plus convenables, c'est de voir ces mêmes travaux rendus presque inutiles par la contrariété des saisons, tandis que dans d'autres années tout réuffir selon ses fouhaits. Auffi Toaldo a eu raifon de dire annus fructificat & non terra; en effet, la fin de l'automne, l'hiver & le commencement du printemps préfentent la plus belle apparence d'une récolte superbe, il survient des plaies

froides & continues lorsque les épis sont en fleur; la fleur ne noue pas, & l'on ne trouve que de la paille & peu de grains. La même cataftrophe a lieu fur les vignes, fur les fruits au moment de lasleura (on. On doit l'appeler le moment critique, puifque c'est de lui que dépend l'abondance ou la difette.

Dans plufieurs provinces on appelle saison ou sole une étendue de terre destinée à une culture relative à l'année; par exemple, dans la première on cultive fur cette portion de terre, du froment; dans la feconde, du feigle ou autres menus grains; enfin, pendant la troisième, la terre se repose ou reste en jachere. Consultez ce mot, qui devroit être banni de notre langue & encore plus de la pratique en agriculture.

SALADE. Mets formé par une feule espèce d'herbe, ou par la réunion de plusieurs, le tout assaisonné avec le poivre, le fel, le vinaigre & l'huile. Les laitues, les chicorées, le pourpier, la pimprenelle, le cerfeuil, l'estragon, sont les plantes les plus communes & le plus fouvent employées pour la falade. Les capucines, les concombres, la percepierre, confits au vinaigre, fervent encore à varier les falades. Les falades de cresson, de cocliféaria sont indiquées dans les maladies scorbutiques ; celle de chicorée amère pour donner du ton à l'estomac ; celle de lairues pour rafraîchir.

SALAISON. Action de faler les viandes ou autres provisions en quantité pour les conserver long-temps. L'époque la plus avantageuse pour faler les viandes dans les métairies, est lorsque le froid commence, & le sel ne prend jamais mieux que lorsqu'il gêle. Il est dissicile de bien saler pendant les hivers humides; on confomme alors beaucoup plus de sel, on sale moins bien, l'opération est beaucoup plus longue, & les viandes ne se conservent pas aussi longtemps. Le meilleur sel pour les falaisons des viandes; même des morues, des harangs, des enchois, & c., est le sel de France; il est moins acre, moins caustique, moins corrodant que celui des pays plus méridionaux.

SALEP. Substance farineuse qui nous vient du levant par la voie de Marseille. On la prépare en Perse & en Turquie, & on la retire des bulbes ou tubercules de l'espèce d'orchis, appellée par Von-Linné orchis mafcula. Cette plante est assez commune dans nos campagnes, elle croît dans les lieux incultes, & on la trouve fréquemment dans les prairies du centre du royaume. Il ne manque plus que d'avoir le procédé des Levantins pour mettre à profit ce que la nature nous offre avec prodigalité, & dont nous ne faifons aucun usage. J'ai essayé de préparer le salep, & j'en ai varié les procédés. Après avoir enlevé de terre les bulbes dès que les feuilles de la plante étoient sorties de terre, j'enlevai l'écorce des bulbes & les mis dessécher dans un four médiocrement chaud. La farine que j'en obtins par leur pulvérifation, étoit désagréable au goût. Je jetai ces bulbes dans l'eau chaude pour les dérober à la manière des amandes, ce qui réuffit. Mifes à dessécher dans le même four, la farine n'avoit pas la même faveur que celle du levant; mais ayant fait

cuire ces bulbes, & après les avoir fait s'écher, la farine fut excellente. Il paroît que l'eau dans laquelle on fait cuire ces bulbes, se charge des principes âcres contenus dans l'eau de végétation de ces plantes, ou que cette acrimonie est contenue dans le mucilage qu'elle dissout pendant & peut - être à l'aide de l'ébullition. La description de la plante servira à la faire reconnoître dans nos prés; on trouvera sa gravure au mot Saturion.

Tournefort place l'orchis ou fatirion mâle dans la troisième fection de la onzième classe qui comprend les herbes à sleur de plusieurs pièces, irrégulière, anomale, dont le calice devient le fruit. Il l'appelle orchis morio mas. Von-Linné la classe dans la gynandrie diandrie, & l'appelle

orchis mascula.

Fleur soutenue par le germe; quatre spathes épars; cinq pétales, trois extérieurs & deux intérieurs, réunis en forme de casque; un nectar d'une seule pièce, coloré, attaché au réceptacle entre la divission des pétales; composé d'une lèvre supérieure droite, très - courte; d'une inférieure grande, ouverte, large, avec un tube alongé en dessous en manière de corne; dans cette espèce la lèvre inférieure est divisée en quatre lobes & crénelée; le tube en sorme de corne est court & obtus; les pétales du dos sont recourbés.

Fruit. Capfule oblongue à une feule loge, à trois fillons, à trois valvules, & s'ouvrant en trois. Les femences nombreuses, petites, en forme de sciure de bois.

Feuilles, très-entières, alongées, embrassant la tige en manière de gaîne,

lisses, quelquefois marquées de ta-

ches d'un rouge brun.

Racine; bulbes, ordinairement au nombre de deux, arrondies, en forme de testicules, d'où vient la dénomi-

nation d'orchis.

Port. Tige haute d'environ un pied, herbacée, ronde, droite, cannelée; les fleurs au fommet, difpofées en longs épis; les teuilles alternativement placées. La présence ou l'absence des taches ne conttitue que des variétés.

Lieu; les prés, les terrains humides. La plante est vivace par ses racines; ses pailles périssent chaque année. Elle fleurit au printemps.

Il y a une seconde espèce qu'on trouve affez communément dans les mêmes lieux que la précédente, appellée improprement fatirion femelle. Orchis morio famina. Tour. & orchis morio par Von-Linné. Elle diffère de l'autre par ses pétales réunis, par ses feuilles plus étroites, légérement veinées, cannelées, ressemblant à celles du plantin à feuilles étroites, mais liffes.

C'est des bulbes de ces plantes qu'on retire le falep. On prescrit la racine pulvérifée & cuite dans l'eau, ou du lait, ou du bouillon, suivant les cas. Elle convient dans la toux essentielle, dans la toux convulsive, la phtifie pulmonaire effentielle avec toux sèche, l'expectoration difficile, la phtifie par inanition, l'atrophie par des médicamens mal indiqués, l'atrophie nerveuse, l'amaigrissement des nourrices, l'atrophie causée par des pertes blanches. Il faut cependant le tenir en garde contre les mauvais effets, qui sont d'augmenter quelquefois l'oppression, la fièvre lente & la touv, de causer des renvois chez les personnes dont l'estomac est foi-

ble, ou contient des humeurs acides. Elle est rarement utile sur la fin de la dyssenterie bénigne, dans la colique néphrétique par des graviers, dans la goutte, dans la colique des entans fans présence d'acides dans les premières voies.

On donne la racine de falep, desséchée & pulvérifée depuis demi-dragme jusqu'à deux dragmes, macérée fur les cendres chaudes pendant fix heures, dans un vase de terre, avec huit onces d'eau, ou de lait, ou de bouillon, suivant l'indication. Si on ajoute deux livres d'eau, on aura une espèce de tisane à prendre par verres dans le jour. Pour corriger la saveur fade de ce médicament, on propose de l'aromatiser avec la canelle ou avec des girofles, & de l'édulcorer avec du fucre.

SALICAIRE. (Voyez Planche XL, page 689 du Tome VIII.) Tournefort la place dans la troisième section de la fixieme classe, qui comprend les herbes à fleur de plusieurs pièces, régulière & en rose, dont le pistil devient un fruit divifé en deux capfules ou à deux loges. Il l'appelle salicaria vulgaris purpurea. Von-Linné la nomme lythrum salicaria, & la classe dans la dodécandrie monogynie.

Fleur; en rose composée de quatre à fix pétales B, & communément de cinq, alongés & arrondis à l'extrémité, attachés fur un rang à la même hauteur par l'onglet de leur base, au haut du tube du calice, comme on le voit dans la figure C, où l'on a laissé subsister un de ces pétales. La même figure qui représente le calice ouvert, offre les étamines alternatives avec les pétales. Le pistil est placé au fond du calice. Toutes les parties de la fleur reposent dans le calice D; c'est un tube presqu'égal dans sa longueur, divisé à son extrémité en huit à douze dents inégales

& terminées en pointe.

Fruit; le pissil se convertit dans sa maturité en une double capsule ovoide E, qui se sépare par le sommet; comme on le voit en F. La seconde capsule G est rensermée dans celle-ci, elle est partagée en deux loges, ainsi qu'on le voiten H, où elle est coupée transversalement, & renserme de nombreuses semences I.

Feuilles; fans pétioles, très-entières, oblongues, en forme de cœur

alongé,

Racine A; de la grosseur du doigt,

ligneuse, blanche.

Lieu; les faussaies, les fossés. La plante est vivace, & sleurit en juillet, en août & septembre, suivant les climats.

Port. Les tiges, quelquefois de la hauteur d'un homme, roides, anguleuses, rameuses, rougeâtres, noueufes Les fleurs naissent en épis colorés en lilas. Les seuilles sont opposées.

Propriétés. Les feuilles & la tige ont une saveur médiocrement amère, & une saveur austère. Les fleurs sont sans odeur. Je réponds, d'après ma propre expérience, de ses bons effets dans les dyssent ries séreuses & épidémiques, & je m'en suis servi avec le. plus grand succès dans cette cruelle dyssenterie qui causa tant de ravages en 1779 dans la partie occidentale du royaume. Il est reçu en médecine que le traitement dans ces maladies doit commencer par l'adminiftration de l'ipécacuanha, & même donner cet émétique à plusieurs reprises, & faire prendre les remèdes généraux avant de passer aux astrin-

gens. Ils furent largement adminiftrés pendant cette épidémie, à laquelle fuccomba un très - grand nombre d'individus : j'ose assurer que je guéris complétement tous ceux qui se contenterent de boire la décoction de la falicaire. On fait bouillir une poignée des sommités fleuries & des tiges feuillées dans une pinte d'eau. J'avois éprouvé le même fuccès 15 ans auparavant dans deux épidémies femblables, qui se firent sentir dans le Lyonnois & dans le bas-Dauphiné... L'eau distillée de cette plante est estimée contre l'inflammation des yeux. L'eau du Rhône a autant d'efficacité, & produit tout autant d'effet qu'elle.

SALIVATION. MÉDECINE RU-RALE. Abondante excrétion de falive. Cette évacuation est fouvent spontanée, mais, pour l'ordinaire, elle est excitée par des remèdes qui agissent immédiatement sur les différentes parties de la bouche.

La falivation paroît presque toujours dans les maladies inflam natoires qui affectent les organes de la déglutition, sur-tout dans l'esquinancie. On l'observe encoretrès-souvent dans la petite vérole confluente, de mauvais caractère; dans la mélancolie, dans les Juxations de la mâ-

choire, & notamment dans les maladies vénériennes, lorsqu'on a administré aux malades une trop grande

dose de mercure.

Pluficurs causes peuvent déterminer la falivation; de ce nombre sont les alimens âcres & échaussans, l'usage abusif des liqueurs spiritueuses; elle dépend très - souvent des vives passions de l'ame. Le mercure prisintérieurement, les veilles immodé-

rées, le vice fcorbutique, & le vice cancéreux, lui donnent aussi naissance. Elle est quelquesois occasionnée par le gonslement & le relâchement des glandes falivaires, qui ne pouvant plus contenir la salive, la laissent échapper par la bouche.

La falivation peut être d'une grande utilité dans la paralyfie de la langue, fur-tout lorfqu'elle dépend du relâ-chement des nerfs qui se distribuent dans cet organe. Dans l'asshme vraiment pituiteux, je l'ai vu rendre les attaques moins fréquentes & moins laborieuses.

On a prétendu pendant longtemps, que la falivation étoit nécetfaire pour guérir la vérole; l'expérience & l'observation ont démontré le contraire. Nous en donnerons les raisons au mot Vérole. Buchan veut qu'on l'excite dans la goutte sereine & dans la rage. Ce n'est pas seulement dans ces deux dernières maladies qu'elle a produit de bons effets; on sait encore qu'elle convient dans certaines affections soporeuses, dans les fluxions lymphatiques, dans la surdité, & les maladies de la peau.

On doit respecter la salivation dans la petite vérole; & quoiqu'on l'obferve moins souvent dans les pays du midi que dans ceux du nord, on doit l'aider par l'usage de l'oximel, les vapeurs du lait, & autres décoctions émollientes, lorsqu'elle est languissante, & l'exciter par des gargarismes irritans, tels que la décoction de moutarde, si elle est peu considérable; l'application d'un vésicatoire à la nuque peut être d'un grand secours dans cette maladie, si l'on en craint ou si l'on en soupçonne la suppression subite.

Tome IX.

La falivation est très-nuisible aux personnes qui ont un tempérament sec, vis, ardent- & bilieux, dans lesquelles la sérosité manque, bien loin d'être surabondante; à celles qui sont soibles, maigres & languissantes, qui ont la poitrine délicate, l'estomac mauvais, & sont sujettes au vomissement & au crachement de sang. Personne n'ignore que la trop grande excrétion de falive trouble les digestions, excite la soif, & conduit même à la consomption.

Le mercure n'est pas le seul médicament propre à procurer la salivation : les plus usités sont le gingembre, la zéodaire, l'azarum, le tabac, la canelle, le poivre, la pyrèthre, la racine d'angélique. On fait mâcher la plûpart de ces différentes substances, afin d'exciter un écoulement de salive abondant. On peut encore s'en servir en insuson & en décoction; elles produisent les mêmes effets, pourvu qu'on s'en rince la bouche, M. AMI.

SALPÊTRE ou NITRE. Sel neutre composé d'un acide particulier connu fous le nom d'acide nitreux, & d'un alcali fixe semblable à celui qu'on tire de tous les végétaux par la combustion. Le nitre se trouve tout formé dans certaines plantes : la moëlle desséchée de la plante nominée tournefol ou foleil, celle du mais ou ble de Turquie, grosblé, déflagre à la manière du nitre, & quand on lui a communiqué le feu par un bout, (la première fur-tout), elle fufe fans interruption jusqu'à l'autre extrémité. On retire également le nitre par la lessivation des terres, & on fait ensuite évaporer les eaux; on en rapproche ainfi les parties falines, qui se réunissent ensuite par la cristallisation. Par quels procédés la nature parvient-elle à former ce sel? c'est un problème laissé à résoudre aux chimistes : ils sont assez d'accord entre eux que le nitre est produit par le mélange putrésié des substances animales & végétales; mais comment une terre qui a été lessivée, dont on a enlevé tout le nitre, redevient-elle nitreuse & boune à être lessivée de nouveau, après qu'elle a été pendant quelques mois exposée au courant d'air sous des hangards? La

folution est embarrassante. On trouve le falpêtre tout formé fur les parois des murs des caves, des écuries, près des fosses d'aifance. Il y est même cristallité en filets ou aiguilles très-fines : on peut l'appeler naturel & pur, tandis que celui que l'on obtient par les manipulations, ne le devient qu'après qu'on a précipité l'eau mère ou nitre à base terreuse. MM. les Régisseurs généraux des poudres & falpêtres publièrent par ordre du Roi, en 1777, une inftruction très-détaillée fur l'établissement des nitrières & fur la fabrique du falpêtre. Elle a été imprimée à l'imprimerie royale. Cette instruction, claire, précise, à la portée du plus commun des lecteurs, suffit pour engager les cultivateurs, dans chaque province, à établir chez eux des nitrières, & leur étendue sera proportionnée à leurs facultés. J'ai vu dans plusieurs villages un procédé bien fimple. Les habitans raffembloient les eaux pluviales qui couloient dans les rues, dans des fosses où l'on jetoit une quantité suffisante de terre, (le pays étoit crayeux) jusqu'à ce que cette terre eût ablorbé l'eau & formé une pâte. On la

retiroit de la fosse, sur les bords de laquelle on la p'acoit, & l'eau superflue y retomboit. Quand cette masse humectée étoit assez ressuyée, on la transportoit, non loin de là, dans des moules à peu près semblables à ceux dont on fe fert pour construire en pifai, (comfultez ce mot), avec cette différence qu'on ne pitoit pas cette terre : elle finissoit de se ressuyer dans ces moules, hauts de quatre à cinq pieds fur un pied de diamètre; quant à la longueur, celle des moules la détermine : étant presque sèche, on enlevoit les moules, & cette espèce de mur restoit exposé à l'air. Douze à quinze jours après l'enlevement des moules, (l'opération commence au printems) le falpêtre le manifestoit fur la furface des murs, & chaque femaine, pendant les grandes chaleurs, on la faifoit tomber avec un balai, & la terre détachée avec le nitre étoient portés dans la cave du lessivage. A la fin de l'été le mur étoit réduit à rien, toute son épaisseur & sa hauteur ayant été enlevées par couches fuccessives. On auroit pu les couvrir, afin d'empêcher que les pluies n'entrainassent le salpêtre, mais cet inconvénient n'en faisoit point perdre : au pied de chaque mur étoit ménagé une petite rigole, qui conduitoit les eaux pluviales falpétrées dans la grande fosse, & imbiboit & enrichissoit la terre qui devoit servir à son tour à la construction de nouveaux murs. Je puis certifier qu'à la fin de la saison ces murs avoient rendu une affez grande quantité de falpêtre.

Je suis fâché que l'abondance des matières ne me permette pas d'entrer ici dans les détails de la fabrication du salpêtre : cette petite branche d'économie seroit avantageuse & lucrative dans les campagnes, si elle étoit aussi multipliée qu'elle mérite de l'être. On peut consulter l'instruction citée ci-dessus.

SAIPÈTRE OU NITRE. Médecine rurale. Ce sel n'a point d'odeur, il imprime fur la langue une faveur fraîche, ensuite fade, & légérement âcre. Le nitre purifié, & que l'on vend dans les boutiques, doit être blanc, criftallisé en prismes à six pans, souvent strié dans la longueur, & terminé par deux pyramides à six côtés, très-courtes..... Il excite médiocrement 'e cours des urines, il tempère la chaleur de tout le corps, particulièrement celle des voies ordinaires; il calme la soif. En géréral, il est indiqué dans les maladies de l'homme & des bestiaux où il y a inflammation on disposition versicet état, foit, chaleur dans tout le corps, diminution ou ardeur des urines, excès de forces vitales.... A forte dose il purge légérement, & cause un espèce d'anxiété dans la région épigaftrique, & des coliques... On donne le nitre du commerce, appelé nitre purifié, ou de la troisieme cuite, depuis fix grains jusqu'à une dragme dans huit onces d'eau;.. en lavement, jusqu'à demi-once.

SALSEPAREILLE, appelée dans le Breil, d'où elle est originaire, jua-pécanga. Racine inodore, insipide, longue, menue, slexible, d'un gris brun en dehors, b'anche intérieurement; elle appartient à la plante nomée par Ven-Linné, smilax sals apartilla. Elle est fort estimée au Pérou, au Brésil, au Mexique, & dans toute l'Amérique méridionale, comme sudorisique & très-utile dans les mala-

dies vénériennes; mais elle produit moins d'effets dans nos pays froids, où la peau est plus resserée & moins disposée à laisser échapper la sueur.

SALSIFIX ou CERCIFI commun. on ne doit pas confondre cette plante avec celle qu'on nomme mal à propos, à Paris & ailleurs, sulsifix d'Espagne; c'est la scorsonère, qui n'est pas du même genre que la plante que l'on va décrire. Ce vice de nomenclature a fouvent trompé les écrivains & les cultivateurs. Tournefort place le falfifix dans la première section de la treizieme classe des herbes à fleurs à demi - fleuron, dont les semences font aigrettées, & il l'appelle tragopogon purpuro-ceruleum, porii folio, quod art fi vulgo. Von-Linné le classe dans la fingénéfie polygamie égale, & le nomme tragopogon porri folium.

Fleur; composée de demi-fleurons, d'un bleu pourpré, imitant par la forme ceux de la scorsonère; rassemblés dans un calice simple, à huit côtés, divisé en folioles aiguës, égales, réunies à leur base, & plus longues que les corolles.

Fruit, femences folitaires, oblongues, auguleufes, rudes, terminées par une aigrette plumeufe, qui a environ trente rayons, & qui est portée fur un pédicule en forme d'a'êne. Les femences font renfermées dans le calice, qui s'est resserré; elles font p'acées fur un réceptacle nu, plane, raboteux.

Feuilles; embrassent les tiges par leurs bases; elles sont étroites, roides

& entieres.

Racine; en forme de fuseau, longue, droite, tendre, laitcuse, b'anche.

Part; tige haute de deux à trois

I

pieds, suivant le terrain; creuse, herbacée, rameuse. Les fleurs naissent au sommet, solitaires, portées par des pédicules renssés par le haut; les seuilles alternativement placées sur les tiges.

Lieux; les jardins potagers. La plante

est bis-annuelle.

Propriétés. La racine est douce au goût, apéritive, pectorale, stomachique. C'est un aliment très-sain.

Culture. La forme de la racine de cette plante, la croissance qu'elle doit acquérir dans la terre, indique qu'elle aime à végéter dans une terre profondément défoncée, légère, donce & substantielle. Elle ne redonte pas les engrais les plus actifs, & elle brave les hivers dont le froid excède dix-sept degrés. La gelée fane ses feuilles, mais elle n'endommage pas tes racines.... Dans les provinces méridionales du royaume, on peut femer la graine de falfifix, dans une terre bien préparée, depuis la fin de février jusqu'au commencement de mars. Je conviens que s'il furvenoit une gelée tardive, la jeune plante périroit; mais le jardinier intelligent la garantit de ses effets en la couvrant avec des feuilles ou avec un peu de paille, qu'il enlève dès que le moment d'alarme est passé. Il gagne beaucoup à femer de bonne heure, parce que les racines du falsifix iont beaucoup plus groffes & plus nourries à la fin de l'automne, & font beaucoup plus de profit pendant l'hiver suivant. On sème par raies assez près, sur la même ligne, mais chaque raie doit être espacée convenablement, afin qu'on puisse arroser par irrigation, (confultez ce mot) fuivant la coutume & les besoins du climat. Après chaque irrigation, il convient de travailler le fol, quand il est un peu ressuyé, ainsi qu'il a été dit dans cet article; parce que l'irrigation rend la terre trop compacte relativement aux besoins de cette racine, qui aime les terrains légers. On peut, si on le veut, pendant la première année, couper la fane épaisse & considérable, & la donner au bétail, qui la mange avec avidité.

Dans les provinces du nord du royaume, on la sème en avril ou mai, suivant les climats; on la sème par raies, à six ou à huit pouces de distance les unes des autres. Quelques petits binages & arrosemens au besoin, sont les seules attentions qu'elle exige.

On a la coutume, environ vers la toussaint, & plus tard si la saison des froids n'est pas avancée, d'enlever de terre les racines des salssis, de les transporter dans les serres ou jardins d'hiver, & de les enterrer, lit par lit, ou dans de la terre meuble ou dans du sable, qui les conservent fraîches pendant l'hiver. On réserve communément ces racines pour le carême.

Dans les provinces du midi, comme dans celles du nord, on laisse en terre une quantité de pieds suffi-sante pour la quantité de graines que l'on se propose de cueillir, soit pour vendre, soit pour son usage; & on réserve les plantes les plus vigoureuses. L'époque de la maturité de la graine dépend & de la saison & du climat. La plante ne donne plus qu'à la feconde année, après quoi elle périt.

Le fallifix est moins délicat que la fcorsonère, mais il réussit mieux dans les provinces du midi, & on le mange dès la première année, tandis que dans les provinces du nord, il faut attendre à la feconde pour avoir des fcorsonères d'une grosseur con-

venable.

## SABOT. ( Voyez PIED )

SANG (Maladie du ) MÉDE-CINE VÉTÉRINAIRE. En 1782, je présentai un mémoire sur la maladie du fang, à la fociété royale de médecine; ce mémoire n'étant pas affez détaillé, j'ai cru devoir placer ici les observations M. l'abbé Tesser, relatives à cette maladie. La tâche que je me fuis imposée est d'être de la plus grande utilité aux cultivateurs, auxquels il importe de faire connoître tous les moyens de remédier aux pertes de bétail qu'ils essuyent, parce qu'ils

en ignorent les causes.

A examiner, dit M: l'abbé Teffier, les différentes causes des maladies les plus communes des bestiaux, il semble qu'il y ait toujours quelque chose à redouter pour eux dans le fol & dans le climat qu'ils habitent. Les terrains humides de la Brie, de la Sologne, & de plusieurs autres provinces, donnent la pourriture aux bêtes à laine. Sur les coteaux arides & dans les plaines sèches, elles font fujettes à la maladie du fang. C'est à la vigilance des propriétaires ou gardiens des troupeaux, à les mettre, autant qu'il est possible, à l'abri de l'influence du local, par des compensations, des toins bien entendus. La peine qu'il en doit coûter, & l'intelligence nécessaire pour en rendre la dépense peu considérable, y mettront fans doute des obstacles pendant longtemps; mais il faut espérer qu'insensiblement on pourra les vaincre. Il est donc du devoir des hommes, qui s'occupent de l'examen des malauies des bestiaux, d'en indiquer les causes, & de présenter les moyens les plus faciles & les plus sûrs

pour les prévenir; quelques cultivateurs en profiteront les premiers, & ferviront d'exemples aux autres.

J'ai plufieurs fois été témoin des ravages que faifoit la maladie du fang ou de chaleur sur les bêtes à laine dans un certain nombre de paroisses de la Beauce. Ce fut en 1775 que j'y fis attention pour la première fois; alors elle y étoit confidérable. Depuis ce temps - là je l'ai vu reparoître fouvent & caufer plus ou moins de pertes. Il peut y avoir toute l'année, dans certains troupeaux, des bêtes à laine qui périssent du sang; mais, en général, c'est en été que cette maladie règne sensiblement. Elle commence quelquefois au mois de juin, on la voit dans toute sa force pendant les mois de juillet & d'août; elle décline en septembre. Plus commune dans les années sèches que dans les années pluvieuses, elle enlève un plus grand nombre d'animaux les jours où il fait le plus chaud, & sur-tout les jours d'orage, & il semble que la mortalité fe ralentisse par un temps frais & après les pluies. Elle attaque les moutons, les béliers, les agneaux, les antennois. Plus un animal est bien constitué, moins il en est à l'abri. On remarque que les moutons y font le plus fujets.

Symptômes & effets de la maladie du Sang.

Lorsque j'ai fait voir la différence de la maladie rouge & de la maladie du fang, j'ai rapporté une partie des symptômes de cette dernière. Je ne puis m'empêcher de les rappeler ici, afin d'en préfenter l'enfemble. Soit que les bergers ne fachent pas ou ne puisfent distinguer les premiers signes de la maladie du fang, foit qu'elle produise subitement tes funettes effets, on ne prévoit pas d'avance qu'un animal en doit être frappé. Il s'arrête tout à coup, paroît étourdi, chancelant, trébuchant fur les quatre jambes; il rend du fang par le fondement & par le canal des autres. Bientôt il tombe à la renverse & meurt en peu de temps ; quelquefois dans l'espace d'un quart d'heure ou d'une demi - heure. Alors on voit fortir de sa gueule & de ses narines un sang noir & épais; son corps ne tarde pas à se gonfler & à se putrésier. Malgré l'appât du gain, on ose à peine en écorcher la peau, dans la crainte que quelques gouttes de fang, en jaillissant sur le visage ou sur les mains, n'occasionment des maux dangereux. (1)

Lorsqu'on ouvre le corps d'une bête morte de cette maladie, les vaisseaux de la peau, & ceux qui sont les plus superficiels, paroissent remplis de sang, & les chairs sont violettes. On trouve les intestins & la caillette vides. Il n'en est pas de même des trois autres estomacs, qui sont toujours pleins. Les matières que contient le feuillet sont dess'échées; la rate, plus volumineuse que dans l'état ordinaire, est, ainsi que le cerveau, gorgée de

sarg. Ce qui a fait donner aussi le nom de sang de rate. (2)

Perteoccasionnée par la maladie du sang.

Il m'est aussi difficile d'estimer au juste la perte causée par la maladie du fang, que celle qui est occasionnée par la maladie rouge. Ce que je puis affurer par un témo gnage certain, c'est que, dans une paro sie, fur 800 bêtes à laine, année commune, la maladie du fang en enleve 80. Un fermier d'une autre paroisse, & dont le troupeau écoit de 350 bêtes à laine, en perdit 80, de la même maladie, en 1780. Quoique la perte varie selon les années, il paroit qu'on peut l'estimer à un neuvième ou un dixième au moirs. En supposant un troupeau composé de 300 bêtes, sur lesquelles il en meurt 30, ou un dixième, tavoir, un tiers en moutons, un tiers en brebis & un tiers en agneaux; le fermier auquel il appartient, perd fur cet objet 240 livres; prix moyen de la valeur des moutons & des agneaux.

Je n'ai point essayé de faire faire du parchemin ni de la colle avec les peaux des bêtes mortes de la maladie du sang; je sais teulement qu'elles ne sont pas essumées des mégissiers ni des parcheminiers. Si l'on en prépare quelques-unes pour en for-

<sup>(1)</sup> On agit bien différemment dans le diocèfe de Lodève, en bas-Languedoc, où la maladie dont il s'agit est enzoorique dans un certain nombre de parosifes. Nous pouvors citer S. Jean de la Blaquière, le Bose, le Puech, Celles, Veton, Sacelles, la Roquette, &c. Les paysans lèvent les peaux de tous les moutons qui périssent, sans en excepter un seul; aussi souvent la vistime de leur imprudence. En 1784, j'en vis quelques uns enlevés dans l'espace de trois jours, par une espèce d'Anthrax, appelé dans le pays, lou vilain (Le charbon). Note de M. Thorel.

<sup>(2)</sup> On l'appelle, en bas Languedoc, lou mal de la melfo.

mer des housses aux colliers des chevaux de trait, la laine n'y reste pas long-temps. Employée dans des matelats, ou à d'autres usages, elle se remplit d'insectes.

### Causes de la maladie du sang.

Les causes qui déterminent la maladie du sang sont, à ce qu'il me semble, 1°. La constitution des bêtes à laine de Beauce; 2°. leur régime pendant toute l'année & fur-tout à l'époque de la maladie; 3°. la sécheresse ou la chaleur de la faison où elle se manifesse. (1)

Les bêtes à laine élevées & confervées en Beauce, font plus fujettes à la maladie du fang, que celles qu'on amène des pays humides, car leurs fibres font sèches, leur fang est épais & contient peu de térosité. Elles ont le jarret foit & résistent vigoureusement lorsqu'on les prend par la jambe. Leurs yeux sont vermeils; tout annonce en elles un tempérament fanguin. La pourriture ne les attaque jamais tant qu'elles restent dans le pays.

On a observé que plus les troupeaux sont nourris abondamment & long-temps à la bergerie, plus ils communément on commence à leur donner à manger yers la Saint-Martin, quelquefois plutôt; & l'on continue ainsi jusqu'à la mi avril, & même beaucoup plus tard, felon qu'il y a plus ou moins d'herbe aux champs. D'abord on ne les nourrit qu'en partie; enfuite on les nourrit en entier, & on diminue par degré les alimens qu'on leur donne. En réunissant le temps de la nourriture en partie, & celui de la nourriture en entier, on peut estimer qu'on les nourrit en entier pendant cinq mois. Lorsqu'il ne s'agit que de suppléer à ce qu'il faudroit de plus de nourriture aux troupeaux, ou, ce qui est la même chose, de ne les nourrir qu'en partie, on se contente de mettre dans leurs rateliers du froment en gerbe, qui a été presque toutà-fait battu ; mais si on veut les nourrir entièrement, on y ajoute le matin des gerbes de froment qui n'ont pas été battues, & le foir des bottes de vesce qui contiennent tous leurs grains.

On mène en Beauce les bêtes à laine aux champs en tout temps, excepté quand la terre est couverte de neige. On les retient encore à la bergerie les jours où il tombe de la grêle ou de la pluie froide. Vers la Toussaint on commence à ficonner les terres qui ont rapporté du froment, afin de les disposer à recevoir des grains de mars. Ces facons

<sup>(1)</sup> Cette maladie est commune dans le bas-Languedoc aux bêtes à laine, aux bêtes à coines, & aux chevaux même. Elle dépend de la constitution des animaux qui sont plus sanguins les uns que les autres; de la chaleur générale de l'air, & de la chaleur particulière qu'éprouvent certains animaux, soit dans leurs bergeries, soit dans leurs parcs, soit ailleurs; des alimens plus capables d'échausser que de rafraichir; telles sont les plantes aromatiques, communes dans cette partie de la province; de la manière dont sont conduits certains troupeaux, qu'on même aux champs par la chaleur, qu'on presse chemin, ensin consiés à des bergers ou des bouviers peu soigneux, &c. La rare étant un viscère lâche, le sang s'y amasse plus aisément que dans un autre. Note de M. Thorel.

ne se donnant que successivement, les troupeaux paissent dans celles de ces terres qui ne sont pas encore labourées. Ils sont conduits en même temps dans les champs qui ont récemment produit des grains de mars, mais moins fréquemment d'abord, afin de les leur conserver comme une reffource pour le temps où toutes les terres qui ont produit du froment sont labourées.

A cette époque, les bêtes à laine ne trouvant que très-peu d'herbe à brouter, on les nourrit de la manière que je viens de détailler.

C'est peu de temps après Pâques qu'on donne la première façon aux terres qui ont rapporté des grains de mars; ce qui se continue jusqu'à la mi-mai, temps où fe donne, mais lentement, la seconde façon appelée binage. La troisième ne doit se donner qu'après la moisson, immédiatement avant les semailles.

S'il vient un temps favorable, il croît de l'herbe dans les labours de première & seconde façon. Cette herbe propre à rafraîchir les bêtes à laine, corrige les effets de la nourriture sèche & échauffante qu'elles prennent à la bergerie. Aussi est-elle fort recherchée; mais s'il ne tombe point d'eau, en sorte que l'herbe ne puisse pousser sur les jachères, on nourrit encore plus ou moins les troupeaux en leur donnant des gerbes de froment presqu'entièrement battu, & en leur faisant paître sur les champs de la vesce en herbe, fur-tout à l'approche de la moisson.

Dans les cantons où j'ai observé la maladie du sang, on ne parque ordinairement que pendant environ trois mois, depuis la moisson, qui commence à la mi - juillet, jusqu'à

la Toussaint. C'est parce qu'il n'y a que très-peu ou point d'herbe sur les jachères, que les fermiers ne veulent pas parquer plutôt. Il est à remarquer qu'en Beauce les parcs s'établissent au milieu des plaines, où il n'y a nul abri contre l'ardeur du foleil, qui tombe à plomb fur les bêtes à laine qu'on y renferme au milien du jour.

Pendant que la moisson se fait. on conduit les troupeaux, d'abord dans les chaumes du froment, où ils trouvent beaucoup d'herbes & des épis de froment; c'est alors que la maladie du sang est dans toute sa force : on les mène ensuite dans les champs où l'on a récolté des grains de mars. Ils n'ont point d'autre pâ-

turage jusqu'à la Toussaint.

A ces circonstances, capables de déterminer sans doute la maladie du sang, il s'en joint une autre qui dispose les bêtes à laine à la contracter; c'est l'état des bergeries de la Beauce, toujours trop étroites, trop basses, trop peu aérées. On y laisse amonceler des fumiers qu'on n'enlève qu'une ou deux fois par an. en sorte qu'en tout temps il y a une chaleur & une fermentation considérables.

Enfin, plus les mois qui précèdent la moisson sont secs, plus il fait chaud dans les mois de juillet & d'août, & plus on perd des bêtes à laine de la maladie du fang. Lorfqu'elle se déclara en 1775, année où elle fut meurtrière, il faisoit depuis long-temps une grande fécheresle qui avoit tari les mares & empêché les herbes de pousser. En 1730 & en 1781 les circonstances ayant été les mêmes qu'en 1775, on éprouva une mortalité aussi suneste dans les sermes où l'on ne prit aucune précaution.

# Moyens de guérir la maladie du sang.

Quoigu'il foit généralement vrai que la maladie du fang tue les bêtes à laine auffitôt qu'elle les attaque, i'en ai vu quelquetois qui en paroiffoient menacées d'avance, & auxquelles il étoit utile d'appliquer des remèdes convenables. On doit préférablement, dans ce cas, faire ufage de la faignée, plutôt à la tête que dans d'autres parties du corps, afin de ne pas gâter la laine; mais il faut n'en attendre du fuccès qu'autant qu'elle est employée de bonne heure, avant que l'engorgement foit fait dans le cerveau. M. Daubenton conseille de la pratiquer à une veine qui est au bas de la joue, à l'endroit de la racine de la quatrième dent mâchelière, la plus épaisse de toutes. ( Foyez l'article SAIGNÉE où il est traité au long de la manière de la pratiquer dans les moutons) Les autres remèdes qui conviennent aussi, étant plutôt des préfervatifs que des remèdes curatifs, se trouveront à l'article fuivant.

## Préservatifs de la maladie du fang.

Puifque la maladie du fang des bêtes à laine de Beauce dépend, pour ainfi dire, de deux fortes de caufes, dont les unes font éloignées & les autres prochaines, c'est en les arrêtant toutes à leurs sources, qu'on peut espèrer d'en prévenir les essets, ou de les rendre peu sensibles.

Les causes éloignées de la maladie du fang, sont la constitution propre des bêtes à laine de Beauce, la nour-

Tome IX.

riture qu'on leur donne. & l'état de leurs bergeries. On doit regarder comme causés prochaines la chaleur du foleil, la fécheresse de l'été, & les épis de froment qui se trouvent dans les chaumes où paissent les animaux lorsqu'ils sont le plus sujets à être frappés de cette maladie.

Pour remédier aux premières, il faudroit changer la constitution des bêtes à laine, leur procurer d'autre nourriture, & corriger les vices de leurs habitations. La constitution primitive n'est susceptible que de quelques modifications ou changemens; & ce sont les alimens qui peuvent seuls l'opérer. Au lieu donc de ne donner aux bêtes à laine que du froment en gerbe, ou de la vesce en grain, je confeille d'y substituer quelquefois, fur-tout vers la fin du temps où on les nourrit à la bergerie, du fon délayé dans de l'eau, ou de l'avoine, moins échauffante que le froment & la vesce. On aura foin que ces animaux ne manquent jamais d'eau pour boire.

M. Daubenton parle d'une espèce de chou qui se multiplie facilement de boutures, & réfitte à la gelce. Si des fermiers intelligens vouloient prendre la peine de le cultiver en Beauce, ils en jetteroient de temps temps des feuilles dans les râteliers de leurs troupeaux. On fuppléeroit encore aux pâturages naturels dont la Beauce est privée, comme je l'ai déja dit, en employant un plus grand nombre de champs qu'on n'en emploie pour y femer des pois, qu'on feroit manger en herbe. Au reste, je ne propose ces moyens de prévenir les effets des causes cloignées de la maladie du fang, qu'autant qu'apres des calculs exaets, on y trouvera de

l'avantage.

Les conseils que je crois devoir donner font d'autant mieux fondés, qu'ils se trouvent confirmés par un ufage utile, introduit depuis longtemps dans la Beauce. Des fermiers de cette province louent fur les bords & au milieu de la forêt d'Orléans, des pâturages frais & abondans, pour y mettre à la fin de mai leurs moutons feulement, qu'ils en retirent à l'approche de la moisson. Cette petite émigration a deux avantages; 10. de corriger par des alimens aqueux la constitution des moutons, & les effets de la nourriture sèche qu'on leur donne pendant cinq mois; 2°. de réserver pour les brebis & les agneaux les herbes qui croissent sur les jachères, & de prévenir ainfi la maladie du fang dans les uns & dans les autres. Ces pâturages étant bornés, il n'y a qu'un petit nombre de fermiers qui puissent en profiter, & beaucoup n'y ont pas de confiance, parce qu'en voulant éviter à leurs moutons la maladie du fang, ils leur ont quelquefois procuré la pourriture. (voyez ce mot) Mais on préviendroit ce dernier inconvénient, qui n'est dû qu'à l'ignorance & à l'inattention des bergers, si on exigeoit d'eux qu'ils ne conduisissent qu'avec réserve leurs moutons dans les endroits les plus humides de ces pâturages, & qu'ils leur fissent paître de temps en temps des herbes moins aqueuses.

Il est indispensable d'enlever souvent le sumier des bergeries, & d'y pratiquer assez de senêtres pour entretenir des courans d'air, avec l'attention de les laisser ouvertes même en hiver. On évitera de mettre enfemble un trop grand nombre de bêtes à laine relativement à l'étendue des bergeries.

L'influence des caufes prochaines de la maladie du fang peut aussi fe corriger. On préservera les bêtes à laine du soleil & de la grande chaleur, si on les mène aux champs de bon matin, & si elles n'y retournent que tard; mais au lieu de les tenir dans leurs parcs au milieu du jour, on les ramènera à la ferme, pour les mettre sous un hangar ou sous des arbres, ou le long d'un mur à l'ombre.

Les bergers ne conduiront leurs troupeaux dans les chaumes de froment nouvellement coupé, que quelques jours après l'enlèvement des gerbes, fur-tout au commencement de la moiffon, parce qu'on a remarqué que les épis des fromens les premiers coupés étoient dangereux, vraifemblablement parce qu'ils ne font pas dans une maturité parfaite.

Je ne puis mieux indiquer les remèdes qu'il convient de donner aux bêtes à laine, lorsque la maladie du fang se déclare dans un troupeau, qu'en exposant les moyens que je vois réussir sous mes yeux depuis quelques années, & pour lesquels mes conseils n'ont pas été inutiles.

En 1775, on se contenta d'établir dans un parc, où la mortalité étoit considérable, des baquets qu'on remplit d'eau, dans laquelle on sit dissoudre quelques poignées de sel marin. Les premiers animaux qui en burent y revinrent plusseurs fois, & accoutumèrent les autres à s'abreuver de cette eau salée, en sorte que dans le troupeau auquel on ne donna que ce remède simple, la maladie du sang cessa, tandis qu'elle

continua à exercer fes ravages dans les troupeaux voifins livrés aux foius

de gens pen instruits.

Cette manière d'arrêter les effets de la maladie du fang n'a été employée d'abord que par un feul fermier. Les autres l'emploient maintenant & s'en applaudiffent.

En 1781, un troupeau étant attaqué de la maladie du fang, on fit bouillir plufieurs poignées d'ofeille de jardin dans vingt-cinq pintes d'eau; on y fit diffoudre une livre de fel de nitre & une livre & deune de fel marin. On en fit avaler à chaque bête à laine un petit gobelet tous les matins à jeun, & on en mit dans l'eau qui fervoit de boiffon; on vit bientôt la mortalité s'appaifer. Il feroit utile, avant l'ufage de ces remèdes, de faigner les bêtes les plus vigoureufes.

Quelques fermiers, à cette époque, conduifent une fois feulement leurs troupeaux à la petite rivière de Juine, dont ils ne font qu'à quelques lieues. Là, ils font passer chaque bête dans l'eau, l'une après l'autre, au-dessous de la vane d'un moulin. Cette espèce de douche ne leur est pas falutaire, puisque la mortalité continue après. En esset, on ne doit attendre

aucun avantage des bains de rivière, que je ne confeille, dans ce cas, pour les troupeaux qui font dans le voifinage, que lorfqu'ils font répétés plusieurs fois par jour & pendant quelquetemps (1).

De tout ce que j'ai exposé jusqu'ici, fur la maladie du fang, il réfulte, 1°, qu'elle a des fymptômes qui la caractérisent, & qu'elle ne peut être confondue avec aucune autre, ni par rapport à la manière dont elle attaque les bêtes à laine, ni par rapportà ses essets; 2° qu'elle caufe des pertes confidérables aux fermiers, dans les troupeaux defquels elle se déclare; 3°. qu'elle dépend des causes éloignées & prochaines, dont les premières sont la constitution des animaux, leur régime, & l'état de leurs bergeries; & les dernières, la chaleur du foleil, l'aridité de la terre, & les grains nouveaux; 4°. que la connoissance de ces caufes en indique les moyens préservatifs, presque toujours les feuls qu'ils convient d'employer; 5°. que ces moyens font la plûpart fimples, d'une exécution facile, & exigent, ou feulement quelques foins, ou très-peu de dépenses; 6°. enfin, que l'expérience a prouvé qu'on

<sup>(1)</sup> L'observation suivante vient à l'appui de celle de M. l'Abbé Tessier. Le 18 juin 1784, la maladie du sang faisoit les plus grands ravages dans la paroisse du Puech, au diocèse de Lodève. Requis par les Consuls du lieu, je m'y rendis le 20 du même mois. Sur un troupeau composé de cent douze moutons gras & de belle taille, j'en trouvai quarante morts de la maladie. J'appris que le pain béni que les paysans ont coutume de donner pour remède, n'avoit produit aucun esser. J'ordonnai la faignée aux veines des yeux, au bout des oreilles, à la queue, &c. suivie des bains dans la rivière de Lergue, distante d'un quart de lieue de l'endroit. Le reste du troupeau sut entièrement conservé; depuis ce temps les paysans sont dans l'usage de conduire tous les ans, à la même époque, leurs troupeaux plusieurs sois à gette rivière, pour les faire baigner, & ils ont la faitsfaction de voir leurs moutons à l'abri de cette maladie enzootique. (Note & M. Thorel.)

pouvoit prévenir, au moins en grande partie, la maladie du fang dans la Beauce, & vraisemblablement dans d'autres pays; car je ne doute pas que les confeils que je donne ici, ne foient applicables à beaucoup d'endroits très-éloignés les uns des autres. M. T.

SANG-SUE. Hirudo nigrieans. LIN. Ver trop connu pour le décrire. On le trouve communément dans les eaux douces, dans les lieux où le cours de l'eau est à

peine fenfible.

70

La fang-fue s'attache à une portion des tégumens, y cause une douleur pungitive plus ou moins vive, fuce le fang, s'en remplit jufqu'au point d'acquérir un volume confidérable; ordinairement elle en dévore une once. Si un instant après qu'elle a commencé à fucer le fang, on lui coupe la queue, elle en rend quelquefois un peu plus d'une once, mais fouvent elle en donne moins, parce qu'alors elle se detache plutôt. Auffitôt qu'elle a quitté prise, il s'échappe de la blesfure qu'elle a faite, une petite quantité de fang ordinairement pendant l'espace d'une heure. Ce ver produit fréquemment de bons effets dans les espèces de maladies où il faut tirer du fang des hémorroïdes, ou rappeler le flux hémorroidal supprimé; dans les espèces de maladies où le malade a une horreur invincible pour la faignée; où il faut produire une lente évacuation du fang, pour ménager les forces vitales & mufculaires : dans les espèces de maladies où il est essentiel de produire une dérivation du fang. La douleur occasionnée par la succion

de ce ver, fait toujours déterminer une plus grande quantité de sang vers la partie succe, & par conséquent le ver établit une dérivation; aussi est-il démontré par l'observation, que pour l'ordinaire la fang-sue est nuifible lorfqu'elle agit immédiatement sur une partie enflaminée. Elle est spécialement recommandée fur les hémorroïdes ou aux bords de l'anus, pour combattre l'affection hypocondriaque, le vertige, la manie, la sciatique, la difficulté d'uriner; fur les tempes pour dissiper les violens maux de tête, l'ophtalmie, les violentes douleurs de dents; . . fur les parties affectées de la goutte. pour calmer les douleurs; . . fur la caroncule lacrymale, pour diminuer l'inflammation de l'œil; .... fur les bords de l'anus, pour accélérer le retour du flux menitruel, & en accroître la quantité; .. pour détruire les ulcères anciens & rebelles, entretenus par la fuppression du flux menstruel.... En général, elles sont nuifibles dans les maladies convulfives, à moins que ces maladies ne viennent de la suppression des hémorroides ou du flux menstruel, ou d'une hémorragie, soit par le nez, foit par le fondement, foit par la bouche.

On prend les fang-fues dans les eaux douces & pures, on les renferme dans un grand vaisseau de verre, rempli d'eau pure, & qu'on bouche avec un linge clair; cette eau doit être changée tous les trois jours pendant l'été, & toutes les femaines pendant l'hiver. Ce vaiffeau doit être tenu dans un endroit où la chaleur foit modérée... Avant d'appliquer les fang-fues, on les place dans un vaisseau vide, où elles restent

pendant une heure; elles mordent ensuite plus promptement. Il convient que la partie où l'on veut les faire mordre foit propre; si malgré cette précaution elles ne s'arrêtent pas à l'endroit qu'on désire, frottez - le avec un peu de lait ou de sang récent, ou avec de l'eau dans laquelle on aura fait dissource du sucre. Plusieurs piquent légérement la partie avec une aiguille, & y appliquent la sang-sue lorsque le sang commence à s'échapper, en faissifant le corps de l'animal avec un

linge fin.

Le nombre des fang-fues à appliquer fur une partie quelconque du corps, ne fauroit être fixe; cela dépend de l'espèce de maladie, du tempérament, de l'âge, du fexe du fujet, de la constitution de l'air, & d'une multitude d'autres circonstances que l'observateur a sans cesse l'esprit.... Pour empêcher les sangfues de dévorer une trop grande quantité de fang, & les détacher de la partie où elles font fixées, verfez-y desfus de l'eau faturée de sel de cuisine..... Si en voulant les appliquer fur les bords de l'anus, elles pénétroient dans l'intestin rectum, injectez cette même dissolution de fel.... Si un homme, en buvant de l'eau, avoit avalé une fang - fue, faites-lui boire abondamment de cette cau falée.

M. Alphonse le Roi, dans un ouvrage intituié, Moyen de conserver les enfans, sur-tous à l'époque de la dentition, dit : « La mortalité des enfans prouve l'infussifiance des moyens qu'on oppose ordinairement aux défordres de la dentition. C'est vers le bas-ventre qu'on porte ses vues; c'est vers la tête qu'il faut les diri-

ger. On peut, par un moyen bien fimple, prévoir & s'oppofer à la multiplicité des défordres que produit l'engorgement à la tête. Ce moyen le voici : une fang-fue derrièrs l'oreille.

» Lorfqu'un enfant est malade, portez la main à son front; & s'il est plus chaud que le reste du corps, préfentez à la partie inférieure du pli de l'une & l'autre oreille, une fang-fue moyenne, par fon extrémité aigue; elle s'attache, & loriqu'elle est remplie elle tombe, & enfuite le fang coule goutte à goutte par l'issue établie. Le fang coule d'autant plus long-temps, d'autant plus abondamment, qu'il y a plus de chaleur & d'engorgement. Ce moyen fimple a un avantage bien précieux, c'est que son efficacité est proportionnée au befoin. On ne peut en abufer, car il est presque nul lorsqu'il n'y a ni engorgement ni cha-

» Dans le cas de convulsion, une fang-sue appliquée derrière l'une & l'autre oreille, est le seul remède qui soit d'une efficacité merveilleuse & constante. L'emploi de ce moyez sur toute autre partie de la tête, ne produiroit pas des essets aussi prompts, aussi falutaires. Le sang qui coule derrière les oreilles dégorge les vaisseaux du cerveau, mais c'est en dégorgeant sur-tout le tissu spongieux.

"Ce remède est très-recommandable dans les maladies longues, appelées Chroniques. & dans les maladies aigués des entans. On en voit qui, malgré les soins les plus grands, sont disposés au nouage: c'est souvent l'esset de la plétore: dissipezla par des sang-sues derrière l'oreille,

& bientôt l'enfaut marche & s'affermit.

» Lorsque les vingt premières dents sont poussées, l'engorgement subsiste encore pendant quesque temps; il porte le plus souvent alors ses essets sur le bas-ventre: l'enfant paroît atteint d'une sièvre continue putride. Mettez en liberté le cerveau au moyen des sang-sues, l'ordre des mouvemens est rétabli & l'ensant est guéri. On est quelquesois obligé, mais rarement, de revenir à ce moyen jusqu'à trois, quatre ou cinq sois de fuite, asin de rétablir l'unisson entre la chaleur du front & celle du corps.

"Ce remède est plus nécessaire pour les garçons, & surtout pour ceux dont la tête est plus volumineuse; chez eux l'engorgement est plus considérable; leur dentition est plus difficile que celle des filles; on en trouve la raison en recherchant La différence des développemens, disférence qui tient à celle des rapports des parties de l'un & de l'autre

fexe.

" C'est depuis le neuvième mois jusqu'à trois ans passés, que ce remède est le plus nécessaire. Les enfans arrivés à trois ans ont franchi les premiers & les plus grands dangers de la vie; & quand on a connu l'art de conduire l'enfance jusqu'à ce terme, il est facile de combattre, par les mêmes moyens, les désordres qui surviendront par la même cause, depuis cinq ans jusqu'à six ans & demi.

» Si la nature a subjugué l'engorgement, il reste une petite portion d'humeur qu'on appelle gourne, que la nature est plus ou moins lente à rejeter. On l'observe très-peu chez les enfans auxquels on a appliqué les sang-sues; il est facile d'en trouver la raison. Il faut aider à la nature à donner issue à cette humeur acre par la voie dont elle fait ordinairement choix. A cet esset on appliquera de temps à autre de petits emplâtres vésicatoires derrière le pli de l'oreille des enfans, le cerveau rejettera à l'extérieur ses impuretés & prendra plus d'énergie. On laissera tarir les écoulemens, on les rétablira de temps en temps, & ainsi l'on fortissera les enfans par une gourme artissielle.

"Je crois ce moyen plus efficace, plus au gré de la nature, que les
cautères fur d'autres parties, furtout fur celles éloignées de la tête.
D'ailleurs les cautères entretenus habituellement, font des couloirs par
lesquels ils se fait évaporation d'un
principe d'élassicité nécessaire à l'accroissement, mais surtout au développement de certains organes:
aus li les ensans qu'on a sauvés par
les cautères des dangers de la dentition, m'ont paru avoir une puberté
plus tardiye & moins vigoureuse.

» En publiant l'avantage pour la fanté & pour la vie, de l'application d'une fang-fue derrière l'oreille des enfans lors de leur dentition, je n'afpire point au mérite d'une découverte; je erois même que quelqu'auteur, qu'Hippocrate entr'autres, a prescrit ce moyen; mais j'ose croire que personne n'a eu plus que moi le sentiment de son esficacité; que nul ne l'a employé aussi fréquemment & n'a fait surtout une attention aussi particulière à la chaleur de la tête des enfans. J'ai été conduit à ce remède par une attention spéciale au développement successif





La Samuele ?

La Salma

de nos organes, & l'expérience m'a prouvé, depuis plus de huit années, que ce moyen est généralement le plus nécessaire pour s'opposer à l'engorgement à la tête des enfans, engorgement qui est la cause la plus générale de presque toutes leurs maladies. C'est donc un grand moyen de population qu'une sangue derrière l'oreille des ensans: les estets les plus grands dérivent des moyens les plus grands dérivent des moyens les plus

simples ».

Les bestiaux, & principalement le cheval, en buvant des eaux bourbeuses, peuvent y rencontrer des fang-fues qu'ils avalent ou qui s'attachent dans leurs nafaux loifqu'ils trempent dans ces eaux impures l'extrémité du nez. Alors les sang-sues s'atta. hent aux vaisseaux de la membrane pituitaire, & l'hemorragie est plus ou moins confidérable, fuivant la quantité, la qualité & la grandeur des vaisseaux sanguins affectés. On doit foupçonner cette hémorragie nafale, loriqu'elle arrive quelque temps après avoir fait boire le bétail dans une eau bourbeuse. Pour les faire fortir, injectez dans les nafeaux de l'eau très - salée, faites recevoir à l'animal, par les nafcaux, la vapeur du foufre allumé; les fang-fues lâcheront prife, & l'hémerragie cessera .-Si l'animal est soupçonné avoir avalé ce ver, fa tes-lui boire, au moyen de la corne, une quantité d'eau trèssalce. -- On a confeillé dans ce cas d'ajouter à cette cau de l'agaric, du vinaigre, & même de l'huile; le fel fuffit.

Les sang-sues rensermées dans des bocaux, peuvent, dit-on, tenir lieu de baromètre & indiquer quel temps il doit saire le jour suivant.... Si le temps continue à être serein & beau, la fang-fue reste au fond du bocal fans mouvement & roulée en ligne fpirale; ... s'il doit pleuvoir avant ou après midi, elle monte jusqu'à la surface, & y reke jusqu'à ce que le temps se remette; .... si ondoit avoir du vent, la fang-fue parcourt son habitation liquide avec une vîtesse surprenante, & ne cesse de se mouvoir quand le vent commence à fouffler; ..... s'il doit survenir quelque tempête avec tonnerre & pluie, la fang-fue reste presque continuellement hors de l'eau pendant plufieurs jours; ellese trouve mal a l'aise & dans des agitations violentes & convulfives.... Mais elle reste conftamment au fond pendant la gelée, de même qu'en été dans le temp; clair... Au contraire, dans les temps de neige ou de pluie, elle fixe fon habitation à l'embouchure du bocal. Ces observations, supposees barométriques, sont tirées du journal économique du mois de sevrier 1754, & ont ensuite été citées comme nouvelles dans les années fuivantes. Si les faits sont tels qu'ils sont rapportés, ils sont tr.s-curieux & méritent d'etre vérifiés de nouveau. Personne ne le peut mieux que les apothicaires, qui ont toujour; une provision de ces animaux pour les appliquer au besoin.

SANICLE, (Planc. I.) page 79, Tournefort la place dans la neuvième fection de la feptième classe, qui comprend les herbes à fleur en rose & en ombelle, ramasses en forme de tête arrondie. Il l'appelle Sanicula officinarum. Von-Linne la classe dans la pentandrie digynie, & la nomme Sanicula europæa.

Fleur; l'ombelle universelle ch

composee de plusieurs rayons qui soutiennent les ombelles partielles. L'assemblage des seuilles qui l'accompagnent à l'origine des rayons, & qu'on appelle enveloppe univerfelle, paroît formée des feuilles mêmes de la plante. La fleur est composée de cinq pétales égaux B recombés. Les cinq étamines, qui sont placées dans les intervalles des pétales, sont représentées en C dans la fleur ouverte.... Le pistil D, qui est placé au centre, est composé de l'ovaire, de deux stiles & de deux stigmates, qui ne sont point distingués des fliles.... Le calice E accompagne l'ovaire jusqu'a sa maturité, en l'enveloppant fous l'apparence d'une pellicule fine. Il fait corps avec lui; on le reconnoît par cinq petites dents qui couronnent l'ovaire.

Fruit F; hérissé de poils durs; il se partage en deux parties, l'une ovoide G, & l'autre plane H.

Feuilles, fimples, palmées, digirées, découpées en cinq lobes ovales & en forme de fer de lance. Les feuilles partent des racines, sont porrées par de longs pétioles; celles des tiges y sont presque adhérentes & solitaires.

Racine A, en forme de navet, blanche dans l'intérieur, noiratre en dehors.

Port; riges herbacées, presque nues, simples; les fleurs naissent au fommet, où les petites ombelles font disposées en rond & ramassées en

Lieu; les bois de l'Europe; la plante est vivace, & fleurit en mai, juin & juillet.

Propriétés. La racine a une saveur amère & austère. Les feuilles sont inodores, vulneraires, aftringentes, détersives; on ne fait usage que des feuilles. Elles entrent dans les tifanes, portions & apozemes aftringens. On en retire par la distillation une eau fans efficacité & en tout semblable à l'eau de la riviere.

SANTOLINE. Ce genre renforme plusieurs espèces, dont nous decri ons les deux plus intéressas tes. Tournéfort les place dans la troisieme section de la douzieme classe des herbes à fleur à fleuron, qui laissent après elles des semences sans aigrettes. Il les appelle Santolina. Von-Linné conferve la même dénomination, & les classe dans la fingenéfic polygamie égale.

Santoline à feuilles rondes, on garde-robe. ou auronne femelle. Santolina foliis teretibus. Tourn... fantolina chamæ-cyparissus. LIN.

Fleur, composee de fleurons hermaphrodites dans le disque & à la circonference, en forme d'entonnoir, découpés à leur limbe, en cinq parties recourbées; rassembles dans un calice commun, hémisphérique; les écailles du calice ovales, oblongues, aignes, réunies à leur base.

Fruit; semences solitaires, oblongues, à quatre côtés, nues ou couronnées d'une aigrette à peine visible; placées dans le calice sur un réceptacle plane, couvert de lames concaves.

Feuilles, fans pétioles, fimples, étroites, à quatre côtés, dentelées, resseniblant pour la forme aux seuilles de cyprès.

Racine, dure, ligneuse, rameuse. Port. Espèce d'arbrisseau dont les tiges, d'un pied environ ou un peu plus de hauteur, sont ligneuses, grêles, couvertes d'un duvet

blanchatre

blanchâtre; les fleurs naissent au sommet, une seule sur chaque péduncule; les seuilles sont placées alternativement sur les tiges.

Lieu; les provinces méridionales de France, l'Espagne, l'Italie cet arbrisseau sleurit en juillet & août.

Santoline à feuilles de romarin....
fantolina repens & cane[cens. TOURN.
fantolina roris marini folia. LIN.
Elle diffère de la précédente par fes
feuilles étroites, linéaires, imitant par
la forme celle du romarin; leurs bordures chargées de petits tubercules

glanduleux.

Culture. On some en mars, ou avril, ou mai, fuivantles climats, la graine dans une terre substancielle & legère, & fur couche, dans le nord du royaume. Si on la tient dans l'eau pendant deux jours, elle levera plus facilement. La voie du semis est longue, & il faut attendre deux ou trois ans avant d'avoir des pieds sufceptibles de figurer dans des bosquers d'hiver. Si on a la facilité d'avoir des drageons, desplans enracinés, on jouit bien plus vîte. Les drageons pullulent de nouveau chaque annee, & forcent d'enlever de temps à autre les vieux pieds & de renouveler la plantation.

On trace de jolis compartimens, en mariant le romarin avec la fantoline. Le blanc des feuilles de celleci contrafte finguliérement avec le verd brun du dessus des seuilles de romarin. Chacun de ces arbrisseaux pousse beaucoup de petites tiges retenues & mises de niveau par le ciseau, d'où il résulte que chaque arbuste conserve une forme semblable à celle de son voisin. On peut plantet une fantoline, ou deux ou trois pieds de santoline, ensuite autant de romarin & ainsi de suite, ou

Tome IX.

une rangée de romarin entre deux de fantoline, & ainfi de fuite, soit suivie, soit entrecoupée par l'un & l'autre arbrisseau.

Propriétés. Les fantolines ont une odeur aromatique, forte, une faveur amère & âcre; les feuilles échauffent beaucoup, font souvent mourir les vers lombricaux, cucurbitins & ascarides elles font indiquées pour les pàles couleurs, pour les fleurs blanches, sans disposition inflammatoire & avec foiblesse des forces virales; ... elles excitent la sueur lorsque le corps y est disposition et constituent des constituent & donnent des coliques aux enfans. La dose des seuilles seches est depuis demi-drachme jusqu'a une once en insusion dans six onces d'eau.

SAPIN. Tournefort le place dans la troisième fection de la dixneuvienne classe, destinée aux arbres à chatons, dont le fleurs males sont séparces des fleurs femelles sur le même pied, dont les fruits sont écailleux, quelques-uns en forme de cônes; ce qui leur a fait donner le nom de conséres. Il l'appelle abies. Von-Linné le classe dans la monécie monadelphie, & l'appelle pinus, parce qu'il le place dans le même genre que les pins & les meliés, &c.

# CHAPITRE PREMIER.

Des espèces de Sapins.

1. SAPIN COMMUN, SAPIN A FEUILLES D'IF OU A FEUILLES ARGENTEES, SAPIN BLANC, SAPIN FEMELLE, pinus pica. LIN. abies taxi-folio, fruêlu sursum spectante. Tourn.

Fleurs à chaton, males & femelles

fur le même pied. Les fleurs mâles font disposées en grappes, composées de plusieurs étamines réunies par leur baic, en forme de colonne & de plusieurs écailles qui tiennent lieu de calice, & forment un chaton écailleux; . . . les fleurs femelles sont composées d'un pistil, rassemblées deux à deux, sons des écailles qui forment un corps ovale & cylindrique, qu'on nonnne cône ou pomme. Ces écailles sont oblongues, disposées en manière de tuile, dures, minces, & subsistement une après la maturité des graines.

Fruit; lorsque le fruit mûrit, les écailles du cône s'ouvrent, & on voit sous chacune d'elles deux semences ovales, anguleuses, obtuses, gatnies d'une aîle membraneuse.

Feuilles, étroites & affez longues, échancrées à leur extrémité, scules, detachées les unes des autres à leur base, blanchâtres en dessous.

Racine; rameufe, ligneufe.

Port; très-grand arbre, tige droite, nue jusqu'à son sommet; les branches parallèles à l'horison; la tête en pyramide; l'écorce blanchâtre, soible, friable; son bois tendre, réfineux. Les fleurs mâles sont disposées en grappes qui partent des aisselles des feuilles. Les fleurs femelles ou cônes, sont portées par des pédicules; ... ces cônes sont rougeâtres à leur maturité, leur pointe tournée vers le ciel; ... les feuilles sont attachées des deux côtés d'un filet ligneux, à-peu-près sur un même plan.

Lieux; sur les hautes montagnes, les pays élevés; très-commun en Allamagne, dans les environs de Strasbourg, en Suisse. Tournefort fait mention dans ses voyages, des fapins qu'il a vus sur le mont Olympe, & il en patle comme des plus beaux arbres qu'il ait vus en Orient. Cette espèce eit la plus commune dans beaucoup d'endroits; on l'appelle pesse, & plus particuliérement encore la cinquième espèce.

Tournefort avoit établi pour caractère distinctif du genre du sapin, d'avoir le fruit ou cône la pointe tournée contre le ciel. Ce caractère est saux & insussissant, ainsi qu'on le verra par la description des espèces suivantes; mais ce grand-homme est certainement bien excusable, puisque ce n'est que longtemps après lui qu'on a connu les especes ou variétés dont on va parler.

2. SAPIN A FRUIT ROND. Abies taxi-folio, fruclu rotundiori obtufo M. C.

3. SAPIN, die BEAUMIER DE GILEAD. Abies taxi-folio, odore balsumi, Gileadensis, RAI. M. le baron de Tschudi, dans son Traite des arbres réfineux & coniferes, dit que les espèces 2 & 3 s'appellent indistinctement beaumiers de Gilead, & sont cependant très-différentes; ... Rai, dans le Supplément de son Histoire des plantes, dit que l'espèce 2 porte des cônes très-longs & très-pointus, dont la pointe regarde le ciel. Ses rameaux sont plats & garnis de feuilles trèscourtes; . . . l'espèce no. 3, produit des cones qui ressemblent beaucoup aceux du mélèse appelé cèdre du Liban; ses seuilles sont d'un verd plus soncé, & sont plus proches les unes des autres que celles de l'espèce no. 2, de manière que cet arbre est un des plus beaux de son genre. . . . Lorsqu'on froi!le les feuilles de ces deux espèces de fapin, elles exhalent une odeur balfamique très-forte. Il découle des

incifions faites dans leur trone, une térébentline fort claire & de fout bonne odeur, que l'on vend ordinairement en Angleterre pour le beaume de Gilead; c'est pourquoi l'on a nommé ces arbies beaumiers de Gilead; quoiqu'ils foient bien différens du vrai beaumier de Gilead, qui femble appartenir au genre des pistachiers.

Le beaumier de Gilead est de tous les sapins connus jusqu'a présent, le plus beau tant qu'il est jeune; mais il est arrivé par-tout ou l'on a planté cet arbre, qu'au bout de dix ou douze ans, il a commencé à dépérir, & d'autant plus vite, que la croissance avoit été plus prompte. Loifqu'il est près de décroître, on s'en aperçoit a la prodigieuse quantité de fleurs mâles & de cônes dont il est chargé; ensuite les branches verticales s'inclinent, & il fort de son tronc beaucoup de térébenthine; hientôt il perd ses seuilles, ce qui lui cause enfin la mort a un an ou deux de la. Cette courte durce a mis cet arbre en mauvaile répuration. Si on défire qu'il réuffisse, il faut le planter dans un terrain dont la couche de suble soit très-prosonde.

4. SAPIN D'AMÉRIQUE à fruit très-long & pendant. Abies taxi-folio, fruëlu longissimo, deors à minstexo. M. C. Les premiers arbres ou leurs semences ont été apportes d'Amérique, & plantés ou semés en Angleterre dans la province de Devon-hire: on y en trouve à présent de fort gros, & c'est par leurs semis qu'on les a multiplies dans les jardins de Londres. M. Tschudi regarde cette espèce comme une varieté du sapin n° 5, il n'en distère que pat ses seuilles, qui sont en plus grand nombre, & par ses cònes qui sont plus longs. Cet arbre

est très-grand & d'un très-belesset, en ce que le dessous de ses seuilles est blanchâtre, & le dessous d'un beauverd de mer, & qu'elles sont très-proches les unes des autres sur les rameaux, ce qui rend cet arbre très-toussu: il est d'une sorte complexion.

- 5. SAPIN ou PESSE, à feuilles étroites, à cônes pendans, ou EPICEA ou SAPIN DE NORVÈGE. Abies tenuiori folio, frudu deorsum inflexo. TOURN. Pinus Abies. LIN. C'est l'espèce la plus commune en Norvège, qui nous procure le bois qu'on appelle Sapin blanc: j'en parlerai dans la fuite.
- 6. PESSEDE VIRGINIE, à feuilles disposées en peigne, & à petits cônes ronds. Abies minor pectinasis foliis, virginiana conis parvis rotundis. PLUTK. Cet arbre originaire de Virginie, en avoit été apporté en Angleterre. M. Fairchild de Hoxon l'a tiré de nouveau de la Nouvelle-Angleterre. Cet arbre resiste parfaitement au froid du climat des provinces fituées au nord de la France; il demande une terre humide, & il languit dans une terre seche. Il ne vient jamais bien hauten Angleterre, ni mime dans son pays natal, & il étend ses branches au loin horisontalement, ce qui fait qu'il est moins beau que les sapins des autres espèces.
- 7. PESSE à feuilles courtes, ou EPINETTE NOIRE du Canada. Abies pica, foliis brevilus, conis minimis. RAND.
- 8. PESSE à seuilles très-courtes, à petit fruit peu serré, ou EPINETTE BLANCHE de la Nouvelle-Angleterre. Abies piex soliis brevioribus, conis pars is biuncialibus luxis. RAND. Ces

deux fapins font originaires de ces parties froides de l'Amérique, dont le climat est semblable à celui de Canada. Ils sont plus touffus & perdent plus difficilement leurs feuilles & leurs branches que ceux des autres espèces: mais ils ne deviennent jamais bien grands & ne parviennent guères qu'à la hauteur de 20 à 30 pieds. L'un de ces sapins porte au printemps des fleurs mâles d'un beau pourpre, & l'autre d'un verd clair ; ces deux arbres portent fort jeunes une quantité de cônes, ce qui arrête lenr croiffance, & leur fait prendre la forme de buissons (I); aussi on n'en voit point en Angleterre qui aient plus de six on sept pieds de haut. Leurs feuilles exhalent une odeur très-forte. lorsqu'on les froisse, & il transude de leurs troncs une térébenthine trèsclaire & très-active.

.10. PESSE D'ORIENT, à feuilles

courtes & quarrées. Abies orientalis; folio brevi & tetragono, fruêlu minimo, deorsum inflexo. Cette espèce sut découverte en Orient, par M. Tournesort qui en envoya des cônes au Jardin du Roi à Paris. Ce sapin est très-commun dans les montagnes des isses de l'Archipel, aussi-bien que dans l'Istrie & la Dalmatie.

- 11. SAPIN DE CHINE, à fruit perpendiculaire, dont les feuilles font épineuses, ainsi que les écailles des cônes... Abies major sinensis, pedinatis axi-foliis, subtùs cossis, conis grandioribus sursum rignitibus, foliorum squammeum apiculis spinosis.
- 12. SAPIN très-grand DE CHINE, non épineux. Abies maxima sineusis, pessimatis taxi-foliis, apiculis non spinoss. Ces deux espèces sont très-communes en Chine.

Quelques botanistes n'admettent que deux espèces de sapin, celui à

<sup>(1)</sup> Note de l'Editeur. Je crois qu'il scroit possible d'exciter & de soutenir la croiffance de ces deux arbres, en supprimant rigoureusement toutes les fleurs & les cônes à mesure qu'ils paroissent. L'expérience de tous les jours, de tous les lieux, prouve que lorsqu'une gelée tardive enlève toutes les fleuts de nos arbres à pepins, ils pouffent beaucoup plus en bois, parce que la séve n'est pas employée à la nourriture des fruits; dès-lors elle travaille en bois ; ce fait est encore prouvé d'une autre manière , par l'exemple des lambourdes & des brindilles, que l'on remet à bois, en les raccourcisfant à un œil ; les bourses mêmes (confultez ces mots) se mettent à bouton à bois, so on rabar très-près de la mère branche. On voit encore les plantes à fleurs trèsdoubles, cultivées dans les parterres, subsister bien plus long-temps que les mêmes plantes simples. Le but de la nature est de perpétuer les individus par la semence ; du moment qu'elle est formée, tous les sucs de la plante se réunissent pour sa nourriture, & des qu'elle est mûre la plante meurt, si elle est annuelle, ou bien la tige se flétrit si la plante est vivace. Les scuilles des cerisiers, d'abricotier, &c. n'ont pas la même fraîcheur, la même couleur, dès que le fruit est mûr, dès qu'il est tombé, parce que ces plantes, ces arbres, ont rempli leur destination, tandis que les arbres & les plantes à fleurs très-doubles conservent bien plus long-temps leur fraicheur; la sève n'est pas épuisée par la nourriture des fruits. Je n'ai jamais cultivé ni même vu les espèces de sapin dont parle M. le baron de Tschudi, mais je suis intimement convaince que si on prenoit la précaution que j'indique, ces arbres s'éleveroient beaucoup plus haut. Quand ils auroient acquis la hauteur desirée, on seroit alors le maître de les livrer aux soins de la natute.

feuilles d'if, qui donne la térébenthine, & l'épicea d'où découle la poix graffe. Ils pensent que tous les autres ne sont que des variétés provenues de la graine de ceux-ci; cependant j'ai constaté, continue M. le Baron de Tschudi, que les semences de toutes les espèces de notre catalogue, rendent constamment les-mêmes arbres fans nulle difference, excepté l'épicea ou pesse, qui m'a donne souvent, par sa graine, des variétés dans la longueur des feuilles & des cônes; ce qui m'a potté à croire que le sapin à fruit long incliné, en est une, quoique l'on assure que la première semence avec laquelle on l'a clevé en Angleterre, nous a été apportée d'Amérique; d'où réfulte une confusion d'idées; car la nomenclature des fapins variebeaucoup Ce qu'onnomme à Paris & dans presque toute la France, vrai sapin, est appelé en Suiffe & dans les provinces voifines, comme la Franche-Comté & l'Alface, SAPIN BLANC; & ce qu'on appelle à Paris epicia ou epicea, est appelé dans les mênies pays SAPIN ROUGE, & dans les provinces meridionales du royaume, FAUX SAPIN.

13. SAPIN ou ABRI-TEMPÈTE. Je ne cite point cet arbre comme une espèce distincte, je pense au contraire que c'est le sapin commun, nº 1.; mais il devient sing slier. Les habitans des montagnes de la Suisse lui ont donné ce nom, par ce qu'il étend ses branches latéralement, de saçon à faire un ombrage immense & très-épais, sous lequel les hommes & les troupeaux vont se mettre à l'ahri dans le temps des orages qui sont très-fréquens dans ces montagnes. On conserve précieusement de tels arbres

par l'utilité dont ils sont, & il est défendu de les abattre. Le point de la difficulté sur les particilarités de leur forme, est de savoir si c'est par art on naturellement que ces arbres prennent cette forme. Les uns aflurent qu'on coupe la tête de ces arbres, & que cette opération force les branches à s'alonger, & comme les branches croiffent parallelement, elles forment à la longue ces abris salutaires. J'ignore si telle est la méthode suivie, & je ne le crois pas, parce que j'ai toujours observé que les sap ns dont la tige avoit été rompue, foit par un coup de vent, foit autrement, ne profitoient plus, & que la pourriture qui s'établissoit dans l'endroit de la cassure, gagnoit insensiblement jufqu'aux racines. Il n'est donc pas vraisemblable que la cassure d'un sapin deja un peu fort, puisse le convertir en abri - tempéte. Si cette opération doit reuffir, ce doit être plutôt lorfque l'arbre est encore trèsjeune; mais dans ce cas il repousse une nouvelle tige qui s'elève fièrement, It le climat & le fol conviennent à l'arbre. Il me paroît que l'explication de ce phénomiene tient à une cause pius simple . . . . Lorsqu'on est arrive fur les montagnes à une certaine hauteur, le sapin n'y croît plus, & même on pourroit calculer la ha :teur de la montagne, par celle des fapins, c'est-à-dire, que si leurs tige: font altières, à 20, 30, ou 40 toises plus bas, & si leur hauteur diminue à mesure qu'on s'cleve sur la montagne, il y aura un point de demarcation ou le sapin ne croitra plus. Actuellement que l'on suppose un sapin isolé, comme la sont presque tous les abris-tempetes, ce fera done a fon isoloment & ala hante et

de la montagne où il végète que fera due sa forme. Je dis plus : je suis presque persuadé que son isolement est la seule cause du vaste abriqu'il présente. En effet, nous voyons les chénes, les châtaigniers, les noyers venus de femis, & près-à-près, s'elancer & former des tiges droites de 50 à 70 pieds, ne confervant des branches qu'à leur sommet, tandis que si ces arbres sont isolés, ils s'étendent majestucusement, & couvrent de leur ombre une surface souvent de 80 pieds de diametre. Il est plus naturel au fapin isolé de former de grands abris, qu'aux arbres dont on vient de parler. Ceux-ci étant jeunes élancent leurs branches fur un angle de dix degrés relativement au tronc, ensuite de 20, de 30, &c.; parce que chaque branche veut jouir des bienfaits de l'air, & fur-tout de la lumière du foleil. C'est donc à la longue que les branches inférieures s'alongent & parviennent à décrire avec le tronc un angle de 50 à 80 degres. Leur longueur, la pesanteur des feuilles & des fruits, concourt fans doute à cet abaissement, mais leur alongement tient au besoin qu'elles ont de recevoir la lumière du foleil. Aussi voit-on que ces arbres ne sont seuilles qu'à l'extérieur, & que leurs rameaux descendent jusques pres de terre, & l'ensemble forme une voûte presque impénetrable aux rayons du foleil. . . . Les branches du fapin, au contraire, poussent parallelement & sans s'écarter de la ligne horifontale, ou du moins, elles s'inclinent très-peu. Il faut donc que les inferieures s'alongent beaucoup si elles veulent profiter de la lumière du solcil, des-lors l'abri devient trèsvaste; mais comme la tige d'un sapin

isolé ne s'elève jamais à la hauteur du sapin placé en soiét, la longueur des branches insérieures gagne en largeur ce que le tronc autoit acquis en hauteur. . . Si on suppose actuellement que ce sapin soit planté isolé, juste à la ligne de démarcation ou les tiges de sapin ne peuvent plus s'elever, on trouvera la solution du problème, & on verra que l'isolennent de le gissement de l'abrie concoutent, ou ensemble ou separément, à donner la sorme à l'abri-tempète.

### CHAPITRE II.

De la culture des sapins.

La plupart des auteurs affirment que le sapin ne croit qu'a 900 toises au-dessus du niveau de la mer. Cette affertion trop génerale est dementie par les expériences les plus confrantes. En effet , M. Duhamel , cet homme dont la mémoire seratoujours chère aux agriculteurs, a semé & planté une quantité assez consicérable de sapins dans une de ses terres, près de la forêt d'Orléans. M. de La Chaussee d'Eu en cultive beaucoup; enfin tous les jardins que l'on appelle anglois, en fourmillent. Ainfi l'elévation indiquée ci-deffus n'est donc pas absolument nécessaire. Les auteurs auroient dù dire : la nature a placé la première région des sapins à 900 toises au-dessus du niveau de la mer, comme elle avoit placé les melèzes (consultez ce mot) au-dessus de la région des sapins; mais soit par les foins que les hommes ont donne à ces aibres, foit que la semence ait été entraînée parles eaux ou parles vents, ces especes d'arbres se sont ou peuvent être, jusqu'à un certain point,

naturalifées par-tout, excepté dans les expositions très-chaudes. Ils ne formeront jamais, il est vrai, des forêrs aussi majestueuses que celles qui croissent spontanément à 900 toises au-dessus du niveau de la mer, mais ces forêts seront tonjours d'une très-

grande utilité.

Il n'en est pas ainsi, si l'on monte à une certaine élévation. & proche du fommet des montagnes les plus élevées. On trouve audessus de la région des sapins, celle des mélèses, des Alvies, & ceux-ci, à leur tour, ne fauroient croître dans une région plus élevée. Il est démontré qu'à mesure que ces arbres végètent dans un fol audessus de la ligne de démarcation en hauteur que la nature leur a indiquée, ils rabougrissent; & le lapin altier y devient une espèce d'arbre nain. On pourroit, abfolument parlant, calculer la hauteur des montagnes par la nature des arbres qui y vivent. Dans la région inferieure, le chêne; dans celle audessus, le hêtre; dans la troisième, le lapin; dans la quatrième, l'alvies, le mélèse; la cinquième est deftince aux paturages, & au-deffus des pâturages, les neiges & les glaces eternelles. Ces arbres peuvent descendre dans les régions inférieures. & y réuffir, comme on l'a démontié à l'article mélèse, mais ils ne peuvent pas gagner une région plus élevée. Les Pyrénées, les Alpes, les Jurats, les Volges, fournissent la preuve de cette affertion.

Le fapin aime les expositions au Nord, les terres fraîches & qui ont du sond, ou qui reposent sur le rocher à larges & prosondes scissures, obliques ou perpendiculaires. Si les racines rencontrent le rocher, elles tracent, s'étendent sur sa surface, jusqu'à ce qu'elles puissent plonger dans une de ces seissures ou crevasses.

Le sol des anciennes sapinières n'est sur toute sa superficie qu'un amas de terre végétale, sormé par la pourriture des vieux troncs, des vieilles racines, & sur-tout par celle des branches inférieures des sapins, qui meurent à mesure que l'arbre

gagne en hauteur.

1. Du choix de la semence. C'est en janvier, février & mars qu'on cucille les cônes des sapins; à cette époque les écailles qui forment chaque cône sont fortement réunies par un gluten réfineux, dont la destination est d'empêcher que les eaux pluviales ou la neige ne pénètrent dans l'intérieur; ce cône est le berceau qui renferme l'amande ou graine. Lorsque par la maturité les écailles se dessechent, elles s'ouvrent & la graine tombe; c'est le moment où les écureuils, qui font très-friands de cette nourriture, s'en emparent. Les cônes restent sur l'arbre malgré leur maturité, & le rapprochement de leurs écailles pourroit fervir d'hygromètre; si le temps est très-humide, on croiroit que la femence est encore renfermée dans le cône; si le temps est sec, les écailles sont ouvertes & séparées.

Il y a plusieurs manières de faire fortir la graine des cônes; on les met dans un four modérément chaussé, & la chaleur fait ouvrir les cônes; cette opération est délicate, un peu trop de chaleur agit sur la semence, & on a beau la semer ensuite avec le plus grand soin, elle ne lève pas; il vaut beaucoup mieux exposer les cônes dans des caisses ouvertes par-dessus, à la rosée & à la vive ar-

deur du soleil. L'opération sera encore plus simple si on étend ces cônes sur de larges toiles, parce que la rosée & la chaleur auront successivement plus d'action sur eux.

2. De la manière de semer. Dans les pays élevés, dans la région nasurelle des fapins, & oit subfiftent deja des forêts de cet arbre, il est inutile d'y faire des senis, à moins qu'on ne veuille avoir un jour une forêt, où il n'en existoit pas auparavant; alors c'est le cas de labourer très-ferré le fol qu'on lui destine, afin de bien l'émietter. On ne craint pas de femer épais, fauf, à la seconde on à la troisième année, d'enlever les pieds surnuméraires, & ainsi de fuite quelques années après. Pour peu que le sol soit trop expose au soleil, il est nécessaire de méler à la graine de fapin, huit on dix fois autant d'avoine que l'on seme tout à-la-fois. L'avoine en grandissant couvre de son ombre la graine, maintient la fraîcheur, & préserve du hâle la jeune plante à mesure qu'elle végète. Lorsqu'on veut récolter l'avoine, on la coupe au dessous de l'épi; & le reste du chaume sert encore d'abri pendant l'année fuivante; alors la plante n'a plus besoin des soins de l'homme.

Aussitot après qu'on a semé l'avoine & la graine de sapin, on liesse rigoureusement, & on passe sur le champ, & a plusieurs reprises, la herse armée de sagots, asin que toute la graine se trouve bien enterrée.

Si on défire faire de femblables femis dans la plaine, je dirai: femez également l'avoine avec la graine de fapin, mais ajoutez autant de graine de genêt commun que de graine de

fapin; parce que, une fois que l'avoine aura été recoltée, l'abri ne fera pas suffisant; dans ce cas, quatre parties d'avoine suffiront.

Lorsque j'indique le genét commun, c'est parce que cet arbuste est très-commun, & qu'on peut facilement s'en procurer la semence. Si dans le pays on en trouve un autre & encore plus commun, on pourra tout aussi bien s'en servir. A mesure que les sapins crottront, ils se débarrasferont, & détruiront sans retour les genêts qui ont protégé leur ensance.

Les aniateurs se contentent de quelques pieds, foit pour former des groupes, soit pour les planter isolés. Ils ne réussissent jamais aussibien dans cetta dernière position, & ils s'élèvent peu. Leurs semis ont lieu dans des caisses & encore mieux dans des vases, dans des pots, parce qu'à la troisseme année ils peuvent dépoter, mettre en terre & en place chaque pied, fans déranger & separer les racines de leur terre. Ils remplissent les vases avec le terreau le plus confommé; celui que l'on prend dans les troncs de faule & de noyer, &c. est excellent; fi on n'en a pas, on y supplée en faisant pourrir des feuilles, ou des gazonnées minces qu'on lève dans une prairie. Il est bon d'avancer la végétation pendant la première année; c'est pourquoi on place le pot dans une couche. & lorsque la graine germe, on l'abrite des rayons du foleil dans le gros été, avec des paillassons, en observant cependant de laitler un grand courant d'air. Lorsque les couches sont placées contre un mur, on voit la plante s'alonger du côté opposé, & aller chercher le grand air; mais si, pour la garantir de l'ardeur du folcil, foleil, on place un paillasson pardevant, alors, pour ainsi dire claquemurée, elle file, elle s'étiole & n'acquiert qu'une foible confissance. Il vaut donc mienx placer la couche au milieu d'un jardin, & garantir le semis du soleil, depuis neuf heures du matin jusqu'à trois de l'aprèsmidi. La terre demande à être teme toujours humide, mais non pas trophumectee, trop penétrée par l'eau; & on ne doit jamais perdie de vue que le terreau se dessèche tres-facilement. Pendant les deux premières années, & à l'entrée de l'hiver, les caifses ou les vases doivent être déposés dans un lieu où il ne gele pas & qu'on tient ouvert autant que les circonftances le permettent & le plus longtemps qu'on le peut. Sur les hautes montagnes, la neige sert de toit & d'abri aux jeunes semis. A la troisième année, les pieds ont acquis affez de force & ne craignent plus les gelées. Le temps de la transplantation ou plantation à demeure, est en avril ou mai, & même plutôt, fuivant le climat que l'on habite, & la manière d'être de la faifon. Cependant si le temps faisoit craindre une gelee tardive après la transplantation, on préviendra ses effets funestes en couvrant les jeunes pieds avec des feuilles sèches ou avec de la paille coupée menue.

3. Du join des semis. Aucune herbe ne vigete dans les forêts de sapins, à l'exception de quelques meusses & de soph is uid fosseaux. Onne craint pas Pentrée du bétail. Si un coup de vent, si le tonnerre, si un accident quelconque renverseut quelques arbres, & cu est est une clarière, alors il y croit de s'harbe, ensuite des framboisiers, dont la semence est apportée

Par les oiseaux; enfin sous cette herbe & sous le sous-arbi sieau, la graine de sapin germ., bientot la clarière est couverte de jeunes sapins, &, à mesure qu'ils s'clèvent, les framboissers & s'herbe disparoissent; mais, si on laisse aller le bétail paître cet arbre, il déracine les jounes plants, il les piètine, il les brise, & la clarière substite que l'entre n'est pas dérendue aux animaux. Il en est ainsi des sapinieres que l'en forme par les semis; il faut les clotre avec des broussailles ou avec des branches inferieures, qui meurent sur le tronc-

des grands fapins.

C'est une erreur de penser qu'il faille élaguer des sapins. Si on élague, on est affuré que l'arbre ne prospérera pas. On a vu, à l'article racine, que chaque branche, que chaque rameau correspond à sa razine, peutêtre même chaque feville à fon chevelu; il est donc cl ir que, si on coupe une branche (fur-tout un fapin), avant que la nature ait determiné sa chûte, on nuit à son accroiffement. Il est presqu'impossible de traverser, dans une jeune sapinière, à cause de l'entrelassement de ses branches. Si on reflechisseit, on verroit qu'elles su vent la loi de la niture, qui ne fait rien en vain; que ces branches, couvrant le fol de leur ombre, en empêchert l'évaporation & v retiennent l'hun idite; que par leur coartement elles ctorffent les pieds les plus feibles, & qu'a la longue, chaque pied fe trouve convenablement espacé des pieus vois fins. Enfin tous les pieds croillent à-la-fois, & presque avec la même force. Si on demande pourquoi les les branches inferieures le defs chent, & meurent à mesure que le trone

Tome IA.

M

s'eleve ; on trouvera la solution du probleme, en confiderant que les branches du sommet du tronc forment une voûte impénétrable à la lumiere du foleil; des-lors las branches inférieures, privées de ce principe de vie, & de l'action de l'air supérieur, languissent pendant quelques années, & meurent enfin d'épulliment. La seve ne peut plus s'epurer & rejeter per la transpiration & par les sécrecions, les matières hetérogènes & faperflucs qu'elle consient; il faut qu'elles se portent aux branches du fommet, parce qu'elles seules eprouvent l'action de l'air & du soleil. Il n'en est pas ainsi, & par la même raison, sur les lisières des forêts, & sur les sapins qui avoifinent les clarieres; les branches inforieure" subsissent dans tout l'extérieur; c'on il résulte que les troncs de ces arbres lifferes ne font jamais aufli éleves que ceux de l'intérieur. Je crois, toutes circonstances égales, qu'un pied cube du bois de ces arbres de lifieres, doit pefer beaucoup plus qu'un semblable bois pris dans un arbre de l'intérieur, & par consequent, qu'une poutre faite du premier, sera plus forte, qu'elle cassera moins que celle tirée du second. Je n'ai fait aucune expérience à ce sujet, je ne présente cette affertion que comme une conjecture qui mérite d'etre verifice; fi elle est vraie, la marine & la charpente en retireroient une grande utilité. On n'estime pas ces arbres, parce qu'ils n'acquierent jamais la hauteur des autres; mais cette hauteur ne doit pas être un titre exclusif pour la qualité.

# CHAPITRE III.

De la coupe des sapins.

Avant d'entrer dans le fond du sujet, il est à propos de parler d'une coutume détellable, un abus épouvantable. En Franche-Comté, sur les. Alpes, fur les Pyrénées & presque par-tout où le bois est commun, les bûcherons, pour ne pas avoir la peine de se courber, coupent les sapins à un pied & demi, & même à deux pieds au-dessus du sol. Cependant c'est la partie la plus grosse du tronc, & dont on peut tirer le plus grand avantage. Il vaudroit bien mieux que le propriétaire salariat mieux les ouvriers, & les forçat à couper le sapin comme le chêne à fleur de terre. Si on coupoit le chêne à la hauteur d'un à deux pieds, on auroit pour excuse, (quoique mauvaise, ) que de ce tronc sottiront de nouvelles branches; mais à quelque hantent que l'on coupe celui du fapin, l' rbre mentt, son tronc & ses racines se convertissent à la longue en terreau. On fe prive donc en pure perte de deux pieds du plus excellent bois. Coutume, coutume, que ton empire est for & tyrannique! Il faudra que la disette du bois fasse ouvrir les yeux. C'aft elle qui a introduit dans le canton de Berne & dans les principauxes de Neufchâtel, la bonne & la feule bonne manière de couper les sapins. Comme la foret d'Athos dans les Pyrénees a cté exploitée pour le compte du Roi, cette méthode y a cte introduite.

Dans quelle saison doit-on faire la coupe des sapins? Dans beaucoup d'endroits on tend à l'économie, & on les abat quand les journées font les moins chères, époque qui commence aussitôt que les champs sont ensemencés sur les montagnes; c'estadire, à la fin de septembre. On a le temps jusqu'à ce qu'il gèle, jusqu'à ce que la neige couvre la terre,

d'achever l'exploitation.

Si on ne confidère que l'économie & non la qualité du bois, cette pratique mérite la préférence; mais la qualité du bois est un objet important; & comme le fapin ne repousse jamais par le pied, il convient donc de l'abattre lorsqu'il est dans sa plus grande séve. Il n'en est pas de cet aibre comme du chêne, comme du châtaignier. Dans ceux-ci la fêve est presque toute aqueuse, tandis que dans celui-là elle est presque toute réfinense. La seve dans le chêne se dislipe difficilement, à cause de la dureté du bois; & si on emploie ce bois avant qu'il foit bien fec, il fe fend & pourrit facilement, à caufe de l'humidité qui y reste concentrée. La refine au contraite nourrit le boi. & empêche que l'humidité ne le pénètre. Il est donc à propos de couper l'arbre au moment qu'il en oft le plus chargé: cette époque est dans les mois de juillet & d'août, lorsque l'arbre végète d'us un terrain gras, & an printemps, file fol est maigre. Les vessies ou loupes qui contiennent la térébenthine, indiquent le moment. C'est à ces diverses époques de la coupe des fapins, qu'on trouve une difference si marquée dans la pesanteur spécifique des troncs de la même foret; je conviens qu'il doit se trouver une variation de pefanteur spécifique, par exemple, entre les fapins des Alpes & ceux des Pyrenées;

entre les fapins qui ont végété à une exposition au nord on au n'ili; mais avant de se livrer à la comparaison de ces poid, il conviendroit de s'assurer de celle de l'epoque de

la coupe. Voici encore une question pour le moins aussi intéressante que la précédente : doit-on couper à blanc les forêts de fapins, ou simplement jardiner, c'est-à-dire, couper cà & là les pieds d'arbres qui ont la groffe: r requite? La coutume la plus suivie est de jardiner; elle entraîne après elle la d'fficulté de tirer de la foiêt les grands arbres, qui fouvent par leur chûte, brifent & endommagent les arbres voifins; fon grand avantage est de ne choisir que les arbies dignes d'être coupés, de ménager les autres & de leur donner le temps d'acquérir la force convenable. Presque tous les auteurs s'a cordent à conseiller ce gante d'exploit tien : cependant en 1767, M. d'Etigav, intendant de Bayonne, fit exploiter a blanc la forct a'Athos; -- il étoit bien perfuadé, ainfi que les gens de la marine du Roi, que le sol produiroit de nouveaux supins. Sont-ils revenus? je l'ignore, je n'ai pas été sur les lieux; une personne cigne de confiance m'a affaré que cette partie commençoit à être couverts de fapins, & une autre a soatenu qu'elle étoit au-deflous du médio. re. l'invite ceux qui sont sur les lieux à vérifier le fait & à le fuire annoncer dans les papiers publics. La que .. ion ét int en ore indécife rel :tivement a moi, il en reste une seconde à poser. Si cette foret n'est pas auffi belle qu'on pourroit l'esperer, est - ce parce qu'elle a eté coupée à blanc, ou bien parce que le bétail a été paître sur le sol qui s'étoit couvert d'herbes auflitôt après la coupe? Lorsqu'ils'agit d'unfait aussi intéressant, il convient, avant de prononcer, de peser toutes les circonstances & de les bien éclaireir, d'autant plus que M. d'Etigny avoit proposé, à l'époque de l'exploitation de la Forêt d'Athos dans la vallée d'Aspre, de mettre en coupe réglée les autres sapinieres de France, & de les diviser en vingt-cinq parties, de forte que la coupe de chaque partie employant fix années, l'état retrouveroit, après cent ou deux cents ans, de beaux arbres qui fourniroient à des coupes nouvelles & successives. Le point unique de la queition est donc d'être convaincu par l'expérience que les forêts de iapin peuvent se renouveler d'ellesmêmes lorsque la coupe en a été faire à blanc.

Je ne puis prononcer à ce sujet, puisque je ne peux pas l'examiner, n'étant point sur les lieux, & n'aimant pas à m'en rapporter au dire des autres. Cependant voici un témoignage qui est d'un grand poids. M. de M\*\*\*, homme très-instinit, qui voit, examine, apprécie les choses, & que sa modestie me defend de nommer, voyageant en Suille, rencontra à Berne & à Lucerne, un Anglois nommé M. Haward, qui lui aflura avoir vu, venant de Zurich à Schewits par le chemin fameux de l'hermitage, de belles forêts de sapins, exploitées à blanc & qui recroissoient à merveille. Il a encore, fur ce fujet, cité sa propre expérience & celle de fon père. L'un & l'autre ont planté de grands bois de sipins dans leurs terres, fituces au nord de l'Angleterre, frontières d'Écosse; leurs semis ont parfaitement réussi quoiqu'ils aient été faits lans abri. Il a ajouté encore avoir déja coupé des parties à blanc, & que le jeune plant revenu d'après le semis naturel des graines tombées des anciens arbres, commencoit deja à former un beau bois. l'infiste sur ces témoignages, parce qu'il est essentiel de détruire l'ancienne methode si l'expérience a confirme la nouvelle. C'est à l'administration à prendre des renseignemens sur ce sujet, & à faire constater le fait de la manière la plus authentique. Il faudroit encore bien distinguer si le fapin blanc No 1 & le fapin rouge ou épicia No 5, font l'un & l'autre susceptibles de la conpe à blanc, car fans cette distinction essentielle l'administration recevroit peut-être des réponfes qui paroîtroient contradictoires, quoique très-vraies dans le fond.

## CHAPITRE IV.

Propriétés des Sapins.

Dans les cantons où le sapin est le bois le plus commun, on s'en sert pour clotures des champs, & même l'épicia souffre le ciseau comme l'is il y a deux manières de les sormer, ou par semis, ou en transplantant de jeunes picds près les uns des autres. La seconde methode est plus expéditive; il suffit de saire une sosse, d'enlever les sujets avec toutes leurs racines & la terre qui les environne, & de les placer à demeure en comblant la sosse à la terre du vossinage; il sussit de garantir les semis ou la jeune haire du pictinement du betail,

Dans les cantons très-élevés de la Suisse, presque la totalité des maisons est faite de ce bois, mais iln'a pas l'avantage, comme le melèze (confultez ce-mot) de laisser transsuder sa résine, & de boucher ainsi jusqu'aux plus légers interstices. Dans la vallée de Grindelwald & sur les montagnes voilines, le sapin y devient presque incorruptible, ou du moins ily dure beaucoup plus longtemps que dans les pays plus bas & moins froids. Cette observation se rapporte à ce qu'on lit dans la relation des voyages de quelques matelots Ruffes qui ont été abandonnés pendant plufieurs années fur une côte inhabitée du Spitsberg, & qui y trouvérent une ancienne cabane construite très-long-temps auparavant par d'autres malheureux, dont le bois se trouva aussi sain que s'il fortoit de dessiis le chantier. Quelle peut être la cause physique de la curce de ce bois dans de pareilles circonstances? Je vais en hafarder plufieurs qui, fi elles font confirmées par l'expérience, ferviront pent-ctie un jour à établir une bonn theo ie fur la conservation de ce bois précieux.

Il est possible que l'alternative de l'humidité & du dessechement, si pernicieuse pour les bois exposes au injures de l'air, se fasse plus rarement sentir dans des pays comme le voisinage des glacieres de Suisse, comme le Spirsberg où il gèle sans intertuption une grande partie de l'année; & c'est par la même raison que les arbres des pays très-froids périssent quelques par le froid dons nos climats temperés. Ce sont les saux dégels qui les sont peris; & ces saux dégels ne sont connus ni

en Canada, ni en Sibérie, ni peutêtre dans les Hautes-Alpes. Outre cela la chaleur attire à l'extérieur la réfine renfermée dans chaque pore de l'arbre, & si elle est tresabondante, comme je l'aivuune fois, elle se rend à l'exterieur, se sèche, devient pulvérulente & se dissipe. Des-lors le bois n'est plus nourri & entretenu par elle, ses pores sont vides, très-ouverts, & l'humidité vient occuper la place de la réfine. L'humidité renfermée dans le bois est le premier principe de sa destruction. On se convaincra facilement de ce fait si on passe une ou plusieurs couches de vernis ou de peinture à l'huile, sur une poutre, sur une boilerie qui n'a pas encore transfudé son humidité. La pourriture ne se manifeste à l'extérieur qu'a la longue; à cette époque l'interieur est reduit en poussière.

Les pilotis des fameuses digues de Hollande, sont en bois de sapin, mais comme ces pilotis sont toujours imbibés d'eau, & comme ils n'éprouvent pas l'alternative du sec & de l'humide, ils se conservent treslong-temps.

Les matelots Ruffes, dont j'ai déja parlé, observerent que le froid faisoit mourir tous les insectes, au point que ces matelots; gens tresmal-propres, surent délivrés, pendant leur sejour dans le Spitzberg, de la vermine dont ils étoient couvetts; ce qui ne leur etolt jamais atrivé que dans ce temps-la. Ne pourreit-on pas conclure de cet exemple, que les insectes microscopiques qui sont la mossible des plantes et des bois, ne peuvent pas substiter dans les froids longs et rigoureux de Grindev ald, et que

c'est peut-étre à leur absence qu'est due la durée des bois employes à la construction des maisons de ces pays froids.

Dans une grande partie de la Franche-Comté & de la Suisse, toutes les maisons, excepté celles des gens riches, font couvertes avec des lattes de sapin, que dans le pays on nomme ancelles.

Dans plusieurs endroits où l'on prépare les cuirs, on emploie le sapin à la place du tan; mais il est moins bon, moins actif que celui du chène. L'abondance du premier & la disette du second forcent a son usage. Souvent on mêle à l'écorce du sapin celle du no setier.

Les vrais sapins sournissent la térébenthine, & cette réfine devient une récolte pour certhins cantons. Je n'ai jamais vu faire cette opération & ne puis par conséquent la décrire. Je vais cop er mot pour mot ce que M. Duhamel en dit dans son Traité des arbres.

« Les fapins, proprement dits, qui ont les feuilles blanchatres par-deffous, & d'un verd clair par-dessus, & que l'on nomme sapins à feuilles d'if, sont les seuls qui fournissent cette refine liquide & transparente, connue sous le nom de térébenthine. Toutes les années, vers le mois d'août, des paysans Italiens, voifins des Alpes, font une tournée dans les cantons de la Suisse où les sapins abondent, pour y ramasser la térébenthine. Ces paysans ont des cornets de fer blanc qui se terminent en pointe aigne, & une bouteille de la même matiere pendue à leur ceinture. Ceux qui tirent la térebenthine des sapins qui croissent sur les montagnes des environs de la grande Chartreuse, se servent de cornes de bœuf qui se terminezt en pointe ainsi que les cornets de fer blanc. C'est une chose curieuse de voir ces paysans monter jusqu'a la cime des plus hauts sapins, au moyen de leurs patins armés de crampons qui entrent dans l'écorce des arbres dont ils embrassent le tronc avec leurs deux jambes & un de leur bras, pendant que de l'autre ils se servent de leur cornet pour crever de petites tumeurs ou des vessies que l'on aperçoit sur l'ecorce des fapins proprement dits. Lorfque leur cornet est rempli de cette terébenthine claire & coulante, ils la versent dans la bouteille qui tient à leur ceinture, & les boutcilles se vident ensuite dans des outres ou peaux de bouc qui servent à la transporter dans les lieux où ils favent en avoir le debit le plus avantageux.

" Comme il arrive souvent qu'il tombe dans les cornets des feuilles de fapin, des fragmens d'écorce & des lichens (conjulter ce mot) qui salissent la térébenthine, ils la purificnt par une filtration, avant de la mettre dans des outres; pour cet effet ils levent un morceau d'ecorce à un ep cia, ils en tont une espèce d'entonnoir, dont ils garnillent le bout le plus erroit avec des pouttes du même arbre ; ensuite ils remplissent cet entonnoir de la terchenthine qu'ils ont ramasse; elle s'écoule peu a peu & les ordures reitent engagees dans la garniture. Voila la scule preparation que l'on donne à cette reline liquide avant de l'exposer en vente.

» Il n'y a que les sapins propre-

ment dits qui fournissent la véritable térébenthine : ce n'est pas qu'il ne se forme quelquefois ausli des vessies fur l'écorce des jeunes épicias, dans lesquelles on trouve un suc resineux, clair & transparent; mais ce suc ne fournit point la vraie térébenthine; c'est de la poix toute pure, qui, en très-peu de temps, s'épaissit à l'air : on aperçoit rarement de ces sortes de vessies sur l'écorce des épicias, & ce n'est que lorsqu'ils font très-vigoureux, & plantés dans un terrain gras. La réfine de ces arbres découle des entailles que l'on fait à leur écorce ; au contraire il ne coule point de térébenthine par l'incision que l'on fait à l'écorce des sapins proprement dits. Si quelquefois on fait par hafard on par expérience, des incisions à l'ecorce des sapins, il en sort si peu de térébenthine, qu'elle ne mérite aucune attention. Il est vrai que ces gouttes de réfine qui fortent liquides des pores de l'arbre, s'épaislissent à l'air presque comme celles des épicias; mais il y a cette différence que le suc des épicias devient en s'epaississant opaque comme l'encens; au lieu que celui des fapins est clair & transparent comme le maftic.

» Il est bon de remarquer que les vessies ou tumeurs qui paroissent sous l'écorce des sapins, sont quelquesois rondes & quelquefois ovales; mais dans ce dernier cas le grand diamètre des tumeurs est toujours horifontal & jam. is perpendiculaire. Dans les endroits ou le fond est gras & la terre subilancieuse, on fait deux 1écoltes de térebenthine dans la faison des deux seves, savoir celle du printemps & celle d'août; mais chaque

arbre ne produit qu'une fois des veffies pendant le cours d'une seve ; il n'en produit même qu'a la feve du printemps dans les terrains maigres. Il n'en oft pas ainfi des épicias; ces arbres fournissent une récolte tous les 15 jours, pourvu qu'on ait foin de rafraîchir les entailles qu'on a deja

faites à leur écorce.

» Les sapins commencent à fournir une médiocre quantité de térébenthine, des qu'ils ont trois pouces de diamètre, & ils en fournissent de plus en plus, jufqu'à ce qu'ils aienc angmenté jusqu'a un pied. Alors les piqures qu'on a faites à leur écorce, forment des écailles dures & raccornies. Le corps ligneux, qui continue de s'étendre en groffeur, oblige l'écorce qui est dure & incapable d'extension, de se crever; & à masure que l'arbre grossit, cette écoice qui, quand l'arbre étoit jeune, n'avoit qu'un quart de pouce d'epaisseur, acquiert jusqu'à celle d'un pouce & demi, & alors elle ne produit plus de veffies.

» Les épicias au contraire fournissent de la poix tant qu'ils subsissent, en sorte qu'on en voit dont on tire de la poix en abondance, quoiqu'ils aient plus de trois pieds de diametre.

» Les sapins ne paroissent pas s'epuifer par la térébenthine qu'on en tire, ni par les piqures qu'on fait à leur écorce. Les écailles qu'elles occasionnent, & les gerçures des écorces des gros fapins, ne leur font pas plus contraires que celles qui arrivent naturellement aux écorces des gros orme, des gros tilleuls ou des bou-

» Il découle naturellement, comme on l'a déjadit, de l'ecorce des épicias, des larmes de réfine qui, en s'epaissif-

fant, font une espèce d'encens; mais pour avoir la poix en plus grande abondance, on emporte dans le temps de la seve, qui arrive au mois d'août, une lanière d'écorce, en observant de ne point entamer le bois.... Si l'on aperçoit sur des épicias qui sont entaillés depuis long-temps, que les plaies sont profondes, c'est parce que le bois continue à croître tout autour de l'endroit qui a cté entamé; & comme il ne fait point de productions ligneutes dans l'étendue de la plaie, peu-à-peu ces plaies parvienneur à avoir plus de dix pouces de profondeur. Les plaies augmentent aufii en hauteur & en largeur, parce que l'on est obligé de les rafraîchir toutes les fois qu'on ramasse la poix, afin de détruire une nouvelle écorce qui se formeroit tout autour de la plaie, & qui empêcheroit la réfine de couler; ou plutôt pour emporter une portion d'écorce qui devient calleuse en cet endroit, lorfqu'elle a rendu faréfine. Bien loin que ces entailles & cette déperdition de réfine fasse tort aux épicias, on prétend que ceux qui font plantés dans des terrains gras, périroient fi l'on ne tiroit pas par des entailles une partie de leur refine.

» Tous les ans, les épicias ordinaires dont les cônes font très-longs, & dont les feuilles sont d'un verd plus clair que celles des sapins, fournissent la poix pendant les deux féves, c'est-àdire depuis le mois d'avril jusqu'en septembre; mais les récoltes sont plus abondantes quand les arbres sont en pleine sève, & l'on en ramasse plus ou moins fouvent suivant que le terrain est plus ou moins substancioux; en forte que dans les terrains gras on fait la récolte tous les quinze jours, en

détachant la poix avec un inflrument qui est taillé d'un côté comme le fer d'une hache, & de l'autre comme une gouge. Ce fer fert encore à rafraîchir la plaie toutes les fois qu'on ramafle la poix.

» Il eit bon de faire remarquer que cette substance refineuse ne sort point du bois; mais la plus grande quantité transsude entre le bois & l'écorce. Elle se fige aussitôt qu'elle est fortie des pores de l'arbre; elle ne coule point à terre, mais elle reste attachee à la plaie en grosses larmes ou flocons; c'est ce qui ctablit une fi grande différence entre la poix que fournittent les epicias, & la térebenth'ne que donnent les sapins.

» Les épicias ne se plaisent pas dans les pays chauds; mais s'il s'y en trouvoit, il pourroit arriver que la poix qu'ils fourniroient seroit coulante presque comme la réfine des fapins. (Con-Jultez ce mot ) On sait que la chaleur amollit les resines au lieu de les dessécher, & ceux qui ramassent la poix des épicias remarquent qu'elle ne tient point à leurs mains lorsque l'air est frais, & qu'elle s'y attache au contraire quand il fait chaud. Alors ils font obliges de se les frotter avec du beurre ou de la graisse, afin d'empacher cette poix, qui est gluante, de coller leurs doigts les uns contre les autres. . . . La poix des jeunes épicias est plus molle que celle des vieux, mais elle n'est jamais cou-

" Dans les forêts des épicias qui font fur des rochers, on apercoit beaucoup de racines qui s'etendent souvent hors de terre. Si on les entaille, clies fournissent de la poix en abondance; mais cette poix est epaisse

comme celle qui coule des entailles faites aux trones... Enfin la poix des épicias est suffamment seche pour être mise dans des sacs. Oct dans cet état que les paysans la transportent dans leurs maisons pour lui donner la préparation dont on va puller.

»On met lapoix avec de l'eau dans de grandes chaudières; un feu modére la fond; ensuite on la verse dans des sacs de toile forte & claire qu'on porte fous des presses, qui appuyant deffus peu-à-peu font couler la poix pure & exempte de toutes immondice; alors on la verse dans des barils. & c'est en cet état qu'on la vend sous le nom de poix grasse, de poix de Bourgogne. On met rarement cette poix en pain, fur-tout quand on veut la transporter au loin, parce que la moindre chalcur l'attendrit & la fait aplatir. On la renferme encore dans des cabats d'écorce de tilleuil. . . . Ce que nous venons de dire, regarde la poix blanche, ou pour mieux dire, la poix jaune. On en vend aussi de noire qui oft préparée avec cette poix jaune & dans laquelle on met du noir de fumée. Pour bien incorporer ces deux fubstances, on fait fondre à petit seu & doucement la poix jaune dans laquelle on mêle une certaine portion de noir de fumée : ce mélange s'appelle la poix noire; mais elle est peu estimée.... Dans les années chaudes & seches, la poix cst de meilleure qualité, & la récolte en est plus abondante que dans celles qui sont fraîches & humides.

» Si l'on met cette poix graffe dans des alambics avec de l'eau, il paffe avec l'eau par la diffillation, une huile effentielle, & la poix qui refte dans la cucurbite est moins graffe

Tome IX.

qu'elle ne i'ctoit auparavant; elle ressenble alors à la colophone; mais l'huile effentielle, montée avec l'eau, n'est pas de l'esprit de térchenthine, c'est de l'esprit de poix qui est d'une qualité bien différente & fort inferieure. Comme on a coutume de le vendre pour esprit de térébenthine. on doit prendre des précautions pour n'être pas trompé, fur-tout lorsqu'il est important d'avoir de véritable huile essentielle de térébenthine, soit pour les niédicamens, foit pour disfoudre certaines refines concrètes .---On fait la véritable essence de térebenthine, on distillant avec beancoup a'cau celle qu'on retire des vessies du fap'n. La térébenthine qui a été ramaffee au mois d'août fournit un quart d'essence, c'est-à-dire que de quatre livies de belle térébenthine. on on tire un livre d'effence.

» Dans les forêts épaisses où le soleil ne peut pénetrer, on fait toutes les entailles du côté du midi; mais dans celles ou le folcil penètre, ce qui est rare, on les fait indifféremment de tous les côtes, pourvu néanmoins que ce ne soit pas du côté du vent de pluie. On fait quelquefois trois ou quatre entailies à un gros épicia; mais on a l'attention de n'en point faire, comme on vient de le gire, du côté où la pluie vient en plus grande abondance. Quand on ne fait qu'une plaie aux épicias, ils fournissent la poix pendant 25 à 30 ans. Il y a des arbres pourris au dedans qui donnent encore de la poix, parce qu'a mesure qu'une couche interieure fe pourrit, il s'en forme de nouvelles à l'extérieur. Lorfque l'on a fait pluficurs entailles, l'humidité, fur-tout dans des temps de neige, pénètre la substance ligneuse & occationne une maladie qui annonce que le bois tombera bientôt en pouistare; le cœur de l'arbre, de blanc qu'il doit être, devient touge; plus le bois rouge s'etend en hauteur, plus il approche de la circonférence du trone, & plus l'arbre a reche de sa fin. .... Les épicias qui ont fourni beaucoup de refine, pourvu toutctois que feur bois ne foir point vouge, sont bons pour faire de la churpente, dela menuiferie, des bardeaux, des feaux, des tonneaux à mettre du vin (1) ou desmarchandises. Il paroît néanmoins que ce bois a souffert quelques altérations, car le charbon qu'on en fait est plus léger & de moindre qualité que celui des arbres qui ont ete entailles.... Cet arbre vigourcux plante dans un bon fond peut rendre par annue 30 à 40 livres de poix ».

Je fuis furpris que dans presque tous les pays à sapins, à pins, &c. on laisse pourrir, sur le sol meme, cet amas de petites seuilles que sour-nissent le branches intérieures; à mediure qu'elles se dessechent elles seroient une excellente litière au betail toujours très-nombreux dans la région des sapins, puisque c'est au-desses de cette région que l'on trouve l'excellence des pâturages dans l'herbe sine & delicate qui y croît. On pour roit consacrer a cet usage les bourgeons inutiles, lorsqu'ils sont encore

tendres & frais. Ils s'imprégneroient des principes de l'urine & des excrémens, qu'ils rendroient à la terre lors de la putréfaction... Sur un champ qui vient d'être femé en lin, on fait très-bien de répandre les feuilles de fapin, de manière que la terre en foit cooverte. Ces le i les garantiflent la graine à mesure qu'elle germe, des cifets du hale, des vents froids, meintient l'humidie; et ensuite par leur decomposition ches deviennent unengrais.

Dans le nord de l'Europe on prépare une c'pale de bière avec es feuilles de Japin. Ce procéaé est décrità l'article Pin, tome 8, pag. 704.

SAPONAIRE ou SAVONIÈRE-(Voyez Planche I, page 79,) Tournefort la place dans la première fection de la hainteme classe qui renferme les herbesà fleur disposée en œillet, dont le pitil devient le fruit, & il l'appeille la chais si va stris qua supponaria va go. Von-Linne la classe dans la décandire digynie, & la nomme suponaria officinales.

Flur à dix étamines C; ces fleuts font attachées au bas du piffil dans un calice D oblong, d'une feule pièce, & decoupee en cinq. Les cinq petrles E, dont elles font compofees, font disposés comme les petales de l'œillet; leurs onglets font etroits,

<sup>(1)</sup> Note de l'Editeur. Je ne conseillerai jamais cet emploi. On a heau avoir tiré & retiré la poix par les incisions, l'intérieur du bois dont on auroit fair des douves, conferve toujours un peu de résine qui seroit dissonte par l'esprit audent du vin, à mesure qu'il pénétreroit le bois, & le vin acquerroit bientôt une odeur se tre de resine. Comme ce bois est très-portux, il permet une trop sorte évaporation de l'esprit du vin & du fluide dans lequel il est contenu, ce qui établit du vide dans le ronneau. On verra à l'article l'in combien il est essentie de le prévenir, si on veut conserver pendant long-temps la liqueur, & empêcher sa pousse ou se of se ditté.

anguleux, de la longueur du calice. Fruit; capfule oblongue, enveloppée dans le calice ou l'on trouve des femences F, menues, prefque rondes en grand nombre, & rougeâtres.

Feuilles, adhérentes aux tiges, ovales, en forme de fer de lance, fim-

ples, entières.

Racines A, longues, noueuses, rampantes, fibreuses, poussent des rejetons B, qui deviennent ensuite

des tiges.

Port; les tiges de deux pouces environ de hauteur, herbacées, cylindriques, articulées, lisses, dures, courbées, rameuses. Plusieurs steurs dont la couleur est d'un lilas tendre, sont portées par des pédicules qui naissent des aisselles, ou qui partent du sommet des tiges. Les feuilles sont opposées & presque reunies à leur base.

Lieu; les bords des champs, les endroits frais; la plante est vivace par fes racines, & fleurit en août, feptembre, octobre, suivant le climat.

Propriétés; feuilles & racines inodores, d'une faveur amère; la racine est moins amere.... Les feuilles tendent à dissiper le dégoût occasionné par des matieres pituiteufes, raniment légérement les forces vitales, accelèrent la digestion, ne produifent ni douleurs dans la region épigastrique, ni col'ques; elles conflipent peu; elles augmentent sensiblement le cours des util es, & rarement la transpiration infenfible d'une très-grande utilité dans les rhumatismes séreux, dans les rhumatilmes inflammatoires, quandla ficvre con mence à se calmer, & can le rhumatifine invetere. Quelquefois elles réutlittent dans les malacies du foie fans inflammation ni spasmes, dans les meladies par des acides contenus dans les premières voies, dans les pales couleurs, dans les ulcères des voies minaires. Il est rare qu'elles fassent mourir les vers contenus dans les premières voies; qu'elles provoquent le flux menstrucl & qu'elles contribuent à la guérison des dartres. de la gale & de l'hydropifie par un vice du foie. La racine proposée pour combattie les mêmes maladies, n'est pas si active que les feuilles.... Cellesci offrent un des meilleurs agens tirés du règne végétal contre les obstructions que produifent dans les vifcères des matières épaisses, grasses & vilqueuses; cette plante contient un savon naturel tout formé, & c'est de cette propriété que dérive son nom. M. Seguy, medecin du Roi, fit imprimer dans un supplément du Journal de Paris, du 3 Fevrier 1784, des détails sur une propriété bien esfentielle de cette plante, dont plusieurs medecins avoient déja parlé, & cont d'autres avoient nie l'efficacité. M. Ségny la regarde presque comme un specifique contre le vice syphillitique, & il détaille ainsi le traitement qu'il fait suivre à ses malades.

On prend deux onces de saponaire seche, favoir, une once & demie de racine & cemi-on e de la plante; apres l'avoir coupé menue, on la fait bouillir dans trois pintes d'eau qu'on laisse réduire à deux; les malades boivent dans la journée, depnis une jusqu'à deux pintes de cette décoction, & meme devantage fi on le juge a propos; je n'ai jamais fait faigner ni purger aucun des malades que l'ai traités avec ce remede ; il peut cependant se trouver des cas ou ils aient besoin de ce. Lecours. Loisque La molacie se manische par des fig es graves, 12 joins ordinifrement la pondre de toute la plante & quelque-



fois fon extrait, à l'usage ordinaire de la decoction, en observant que la poudre & l'extrait soient préparés dans les mêmes proportions de racine & de plante que la décoction, c'està-dire, un quart de plante, for trois quarts de racine. Dans le cas d'ulceration au palais, il faut joindre l'usage de l'extrait à celui de la décoction, & s'abstenir de la poudre, qui irrite les ulceres sur lesquels on l'applique; elle enflamme ausli la gorge de ceux qui la préparent, loisqu'ils ne prennent pas des précautions contre cet inconvénient. Je donne la poudre, depuis un gros jusqu'à trois, à la dose a'un gios à la fois, pis une ou plusieurs fois par jour, & délayé dans la quantité d'eau qu'il faut pour pouvoir l'avaler : quant à l'extrait, on commence par en donner quelques grains, & on augmente ou l'on ciminue la dose selon que les malades le supportent; l'un & l'autre doivent toujours être ailles de la décoction qui fait la base de la cure : les deux pintes de cette décoction, faite comme il est prescrit, contiennent trois gros & den.i d'extrait de confiitance pilulaire.

Le régime qu'exige ce traitement fe réduit à fe priver de laitage, de cradités, d'alimens fales, épicés & échaussans, du casé & même quel quefois du vin; on peut vaquer à ses affaires en prenant ce remède, qui ne fatigue pas; on en continue l'usage

fix femaines ou deux mois.

Pemploie aussi le même remède comme topique, soit en somentation ou en cataplasme, & son extrait en forme d'emplatre, relat vement aux dissertes indications curatives que présentent les circonstances.

Ujages; seuilles récentes depuis 4

onces jusqu'à une livre en infusion dans deux livres d'eau, à prondre par verrées dans le jour... Feuilles seches, depuis deux onces jusqu'à demilivre en infusion dans deux livres d'eau, à administrer de la même manière.... Racine récente, depuis demi-once jusqu'à une once & denvie en insusion dans une livre d'eau. Racine sèche, depuis deux dragmes jusqu'à une once, en infusion dans la même quantité d'eau.

Dans les parties du nord de l'Europe où le favon revient très-cher, on emploie la faponaire pour blanchir le linge. En effet, lorsque l'on laisse tremper cette plante pendant plusseus, jours dans l'eau, on trouve cette eau gluante, douce au toucher; elle devient presente aussi écumeuse, si on l'agite, que l'eau dars laquelle on fait dissoudre du favon. Si on sait bouillir la plante dans l'eau elle est encore bien plus savonneuse. Cette propriété étoit déja connue par les

anciens.

SARCLER, SARCLOIR. Sarcler, c'ett enlever d'un champ, d'une vigne, d'un pié, d'un jardin, &c., le; herbes parafites : fi c'est pour des allées on se sert du farcloir ou ratissoir, (Fig. 8 & 9 de la Planche V , page 347 du Toma VII. ) A l'inspection a'un champ, d'une vigne, &c. on juge fi le propriétaire est un bon cultivateur ; & le plus ou moins de mauvaises herbes annonce au premier coup-c'œil fi un jardinier est paresseux ou s'il aime fon travail. En effet, quoi de plus dégoutant que de voir un bon fond à froment dévoré par les pavots fauviges, les nielles, les vesces sauvages &c.; à coup sûr la récolte en reçoit le plus grand domntage ; car toutes ces plantes ne penvent subfister qu'aux dépens de la récolte qui est sur pied. Ce n'est pas tout, les graines des yvraies, des blés de vache, des vesces, (consultez ces mots) restent en parti melées avec le grain après que le seigle, le froment, l'avoine &cc. &cc. font battus: ce n'est qu'à force de peine, de soins & de machines qu'on parvient à la longue à les en séparer, soit pour avoir un ble net ou un beau ble de semence, & le blé ordinaire ainsi mélangé perd be ucoup de sa valeur loifqu'on le porte au marché. On croit économiser en ne faisant pas sarcler les blés au commencement du printemps, tandis que l'on perd réellement, & fur la quantité de la récolte, & fur la quantité du grein. L'herbe feule que l'on arrache à cette époque ou le fourrige frais est encore race, dédommage amplement des frais fi on le fait consommer par les troupeaux & fur-tout par les vaches; il n'est aucune des herbes citées que cellesci ne mangent avec avidité.

Dans tous les pays de vignobles ou par confequent les prairies ne sont p is communes, on doit farcler rigoureusement, quand ce ne seroit que pour détruire cette petite espece de millet si ordinaire dans le gros été. Il fant cueillir cette plante avant que la graine foit mure, la faire sccher, & elle fournit une excellente nourriture d'hiver au bétail & aux troupeaux. En automne la mercuriale (confulrez ce niot ) fourmille ; arrachez-la , laislezla secher sur le sol, elle y pourrira & deviendra un engrais; mais n'attendez pas que la graine foit mûre, elle fe multiplieroit à l'infini dans le cours de l'année suivante..... On se plaint

de la pouriture des raisins dans les années un peu pluvieuses; mais si, toutes circonstances égales, on jette les yeux sur deux vignes voisices, on verra que dans celle qui est rigoureusement sarclée, le raisin y pourrit moins & beaucoup moins promptement que dans celle dont le fol est couvert d'herbes, parce qu'elles y entretiennent beaucoup d'humidité.

Dans un jardin potager, les mativailes herbes deshonorent le jardinier, & je ne prendiois jamais à mon tervice un homme qui, fous quelque prétexte que ce soit, laisse croître ces plantes paralites. Les excuses ne manquent jamais; aucun raisonnement ne peut les justifier. Si le potager est pour le compte d'un proprétaire qui n'entend rien à fa culture, cette négligence re me furprend nullement quoiqu'elle ne foit pas pardonnable; si au contraire le potager appartient au jardinier, il ne faut plus en parler, il n'est pas digne de le cultiver. A coup sur c'est un ivrogne ou un debauché.

Les herbes appelées mauvaifes, ne méritent cette denomination que parce qu'elles occupent inut lement le terrain, épuisont ses sucs, & tiennent la place d'une plante utile; mais comme il cit demontré qu'une plante quelc nque rend à la terre plus de principes qu'elle n'en a reçus, ces mauvaifes plantes deviennent donc utiles si on les enfouit dans le temps de la fleuraifon & avant qu'elles aient grainé. Cependant un jardinier auroit tort de presenter cette affertion pour excuse, puisque pour un bien à venir les bonnes plantes végètent mal & sont étouffees par les mauvaises.

SARCOCÈLE, ( Médicine vétérinaire, ) tumeur charnue, indolente, dure & inégale, qui a fon fiége dans les tellécules ou dans les vailleaux spermatiques, souvent dans les deux en même temps.

Les causes sont les coups, les chûtes ou un vice quelconque dans les hu-

meurs de l'animal.

Curation. Dès que vous vous apercevrez de cette tumeur, tachez de la réfondre avec le liniment réfolutif fuivant.

Prenez de favon blanc, quatre onces, d'huile de tartre par def.illonce, deux onces, môlez le cort,

& appliquez fur la tumeur.

On peut aussi se servir d'un cataplasme émollient & résolutif; mais il est prouvé par l'expérience que lorsque le sarcocèle est une soi, bien déclaré, les remèdes internes & locaux font fins fueces; alors venezen à la castration, & opèrez l'animal au moyen de la ligature ou ficelle puffee dans la substance du cordon Spermatique. ( Voyez CASTRACION.) Cette méthode doit être preserie a celle des maréchaux qui emploient le seu ou les caustiques pour sepaier le testicule du cordon spermatique: on doit bien comprend e que ces topiques doivent exciter des donleurs enormes & des suppurations abondantes & disficiles à tarir: M. F.

SARCOTIQUE. ( Voyez INCAR-

SARMENT. Bois que la vigne poufie chaque année per l'œil ou par les yeux qu'on a la fits au temps de la taille. Le farment est toujours proportionne à la force du cep, & sa longueur varie suivant

les ciimats & les fa sons. Les farmens se chargent de scuilles, de fruits ou grappe, opposés aux seuilles, & de vrilles ou mains au moyen desquelles ils s'attachent aux plantes voilines. Les viilles tiennent la place des grappes, & même souvent elles portent quelques grains, ce qui fait supposer que les vrilles du farment font des raisins ou grappes avortes. On seroit tenté de le cro re, place que les veilles commendent à pouller fur le farment dans i'n roit ou finitient les grappes. Cependant le but de la naure est de donner d's frariens aux firmin , tan quoi il d vianaro ent li jot et le vent & teroi. in a entite office. Il est done tout auffi namel de penfer que les v illes font auffi efficielles aux farmens que les grapp s.... On appelle plantes s. rmenteuses celles dont les pousses s'étendent & s'accroc tent comme celle de la vigne.

SARRASIN ou BLÉ-NOIR, ou dans qu'alques provinces BOU-QUET ou BOUQUETTE. Il est presque-vraisemblable que cette plante a été apportée en France par les gent l'abommus qui s'armerent pour la conquête de la Terre Sainte; ils fireut un excellent present a leur patrie.

Tournefort le place dans la feconde fection de la quinzieme claffe, qui comprend les herbes à theu s ppétales, à étamines, dont le pitfil devient une femence enveloppee pur le calice. Il cappelle fugopyrum vulgare crétum. Von-Linne le claffe dans Poétandrie trigynie, & le nomme

polyg nun jagopyram.

Fleur; s'ins pitales, composée de huit étamines & de trois pissils rensermés dans un calice colore en blanc, un pen lavé de ronge, & qui tient lieu de pétales. Ce calice est d'une seule piece, ouvert & divisé par ses bords en cinq parties ovales & obtuses.

Fruit; chaque fleur ne produit qu'une feule featence, brune, triangulaire, à trois côtes faillans & égaux.

Feuilles; en forme de cœur en fer de flêche, d'un verd clair; les inferieures font portées par de longs pétioles; les supérieures sont presque adhérentes aux tiges.

Racine; fibreute, composée d'un grand nombre de fibres capillaires.

Port; sa hauteur varie suivant la nature du sol, & suivant le plus ou moins de culture qu'on lui a donnée. On peut dire, en genéral, que la tige s'eleve à la hauteur de deux picds; elle est droite, cylindrique, lisse, branchue; les sleuts naissent au sonnet de chaque branche, disposes en bouquet; les seulles sont alternativement placées sur les tiges.

Lieu; originaire d'Afrique, naturalifée en France. La plante est annuelle dans les terrains sees, & lorsque la faison est belle, elle commence a fleurir quinze jours après qu'elle est sotte de tetre; en général ses fleurs durent très-long-temp, & même plus de la moité des graines est mûre lorsque les fleurs tardives épanonissent encore.

### SECTION PREMIÈRE.

# De sa culture.

Toute espèce de terrain convient au blé-noir, excepté celui qui est trop humide ou aqueux. Cependant on doit prévenir que la plus ou moins grande abondance de sa récolte, tient beaucoup à la qualité du sol, & dépend souvent encore plus de la saison; il présere les terrains sorts à tous les autres, & vient passablement dans les terres légeres, sablonneuses & caillouteuses. L'expérience a démontré assez bien que cette plante, depuis le moment de son sens jusqu'à celui de sa récolte, ne couvre la terre que l'espace de quatre-vingt jours ou de cent, suivant le climat & la saison.

On a le plus grand tort de n'égratigner la terre que par deux simples coups de charrue & labours croises. Il vaut beaucoup mienx l'ouvrir profondément & multiplier les labours, même coup fur coup, fi on ne peut faire autrement. Plufeurs auteurs ont avance que le s redin n'effritoit pas la terre, & qu'il faifoit perir les mauvaifes herbes. Ce second article est très-viai, il les ctouffe par son ombre; mais il n'en n'est pas ainsi du premier. L'on ne me persuadera jamais qu'une plante à racines fibreuses & tres-fibreuses , n'effrite pas la terre de son voisinage & sa superficie, puisqu'elle ne pousse point de racines pivotantes: c'est peut-être la raifon pour laquelle on se contente d'égratigner la terre.

On seme le blé-noir à deux époques, ce qui dépend des circonftances & des climats, ou auflitôt après l'tiver lorsqu'on ne craint plus les gelees tardives, ou après qu'on a levé les récoltes de froment ou de seigle...; la plus petite gelée sait perir cette plante. La première méthode est celle des pays naturellement froids où l'hiver est de longue durée; la seconde est adoptée dans les cantons temperés. Dès que la récolte y est levée, on se hite de labourer, de semer & de herler. Le farrafin ne demande plus à l'homme aucun secours jusqu'au moment de l'enlever de terre. Pour l'étendue d'un champ où l'on seme trois mesures de ble on de seigle, une feule de farrafin fusfit. En genéral cette culture est traitée trop lestement. Il arrive souvent, lotsque l'on fuit la première méthode, que l'on obt ent une récolte des plus abondantes. Elle devient bien précieuse dans les pays élevés où l'on ne récolte qu'un peu de seigle & de pommes de terre. Le blé-noir converti en farine fournit presque tout le prin qu'on y mange. Je dirai à ces pauvres habitans, faites parquer vos troupeaux, votre bétail sur le champ qui doit, l'année suivante, produire votre seigle & votre sarrasin. Labourez-le profondément, & à mesure que les troupeaux en ont engraisse une place. renouvelez le même travail & le même parcage jusqu'an moment ou le froid obligera de conduire les troupeaux dans un l'en moins elevé, Ce terrain se trouvera bien ameubli au temps des neiges & des glaces, & les gelées l'amenbliront encore mieux que les labourages. Soyez assuré qu'à moins que la saison suivante ne foit bouleverfee, vous aurez une récolte abondante, dont le grain fera plus gros, plus multiplié & furtout mieux garni de fatine; car lorsque le grain est maigre, il ne contient presque que du son.

Il y a deux manières de récolter le blé-noir; on le coupe à la faulx ou avec la faucille, on l'arrache à bras d'homme. La première est expéditive; mais le coup de faulx fait tomber beaucoup de

grains, attendu l'inigalité & la perseverance de la fleuraiton; une quant'té est mure randis que l'autre ne l'est pas affez. A bras c'homme, si la terre est humide, comme elle l'est ordinairement en automne, cpoque de la recolte, lorsqu'on a seme apres celle des blés, la plante s'egraine moins, si on a le soin de l'arracher après une légère pluie, ou lorfqu'elle est encore chargee de rosce, ou enfin pendant les prouillards, si

le pays y cft fujet.

Si on attend pour le récolter que les feuilles soient tombées, que les tiges soient seches, que toutes les fleurs soient passées & tous les grains murs, on perdra plus de la monié de la récolte, parce que les graines tomberont, & le mal sera bien plus confiderable si a cette époque il regne des vents impétueux; c'est le meilleur grain que l'on perd. Lorsque les trois quarts des grains ont acquis une couleur brune, c'est le moment de mettre la faulx ou d'arracher.

Des qu'il est coupe ou arraché, on le réunit en javelles que l'on dreile les unes contre les autres, le grain en haut, & en leur donnant une base affez large pour resister aux coups de vent, & afin que l'air penetrant entre les gerbes on javelles, il les dessiche plus promptement.

Le sarrasin peut retter dans cet état une quinzaine de jours ; pendant ce temps le grain se nourrit encore d'un rette de sève, & se murit beaucoup mieux. Ceux qui ne veulent rien perdre, couvrent avec des draps, des toiles &c. , les charrettes, & enveloppent la récolte aussitôt après qu'elle est coupée. C'est sur l'aire, pres de la maison, qu'on la javelle, qu'on la fait sécher & qu'on la bat

enfuite

ensuite comme le blé pour en séparer le grain. Dans ce cas, il saut empêcher les poules & les pigeons d'approcher de l'aire, ces animanx se gorgeroient de ce grain dont ils sont trèsavides. Après avoir battu, ou vanné, l'on porte le grain dans le grenier, & on l'étend sur le plancher. Consultez ce qui a été dit au mot froment, sur les moyens de prévenir l'echaussement.

M. Duhamel dans ses Elémens d'Agriculture dit, on présend que les éclairs font beaucoup de mal au sarrasin. Cette opinion est affez généralement reçue; mais est-elle également démontrée? je ne le crois pas; cependant, puifque cette opinion est affez générale, il faut donc qu'il y ait un peu de vérité quant à l'effet, plus qu'à la cause. Les éclairs sont presque toujours fuivis de fortes pluies, de pluies d'orage & de coups de vents. Ne seroit-ce pas plutôt a ces pluies qui délavent & entraînent la poussière sécondante des fleurs, l'etamine, qu'est due l'infécondité, & aux coups de vents les mentrissures qu'epronvent la multiplicité des tiges, par le froillement des unes contre les autres, puisqu'elles font très-tendres, très-aquentes, & susceptibles des plus légeres impresfions.

## SECTION II.

Du Sarrafin considéré comme engrais.

Je ne connois aucune plante qui fournisse un meilleur engrais & qui se réduise plutôt en terreau; de quelle ressource ne seroit-elle pas dans les climats approchans de ceux du bas-Languedoc & de la basse-Provence, où Pon est presque force à laisser les terres à grains en jachères (controue IX.

fultez ce mot ) pendant une année. Les sumiers y sont très-rares à cause de la disette des fourrages, & le farrafin en tiendroit l'eu : cemontrons-en la possibilité. Dans ces climats on est obligé de semer de bonne heure, afin que le froment & le seigle aient le temps de taller en racines avant Phiver, ce qui leur donne la force de refister aux chaleurs & pux sécheresses de l'etc. Le proverbe de ces cantons, est que les meilleures semailles sont celles faites dans les quinzes dern'ers jours de septembre, & pendant les quinzes premiers jours c'octobre. On a donc le temps, avant les fortes gelées qui y font rares & tardives, de labourer à fond les champs deftinés au repos ou jachères; ces labours seroient répétés en février avec autant de soins que fi on devoit semer des bles. On seme: oit sur la terre a nsi préparée le farrafin à la fin de fevrier, & même au milicu de ce mois si la saison le permet, ou tout au plustar lau commencement demars. La chaleur à ces époques est dans ces climats suffisante pour faire germer le furrafin; en quatre-vingt jours il y acquerroit sa maturité; mais on doit til nie garder a'attendre cette époque. Après quarante jours il commence à fleurir, & c'est le terme où il convient de l'enfonir avec la charrue à oreille ou versoir. Les labours demandent à être faits prèsà-près & tres-ferres afin que l'herbe foit micux reconverte. Sur ces labours d'enfouissage, on semera de nouveau du farrifin, & on heisera avec des fagots à la suite de la herse dont les dents seront tournées contre le ciel. Cette opération répétée deux fois, c'est-à-dire croifce, lushra pour convrir la semence. Lorsque ce second

sarrasin sera en pleine fleur, on le labourera comme la premiere fois afin de l'enterrer. Supposé que quelques pieds fussent mal enfonces, & que l'on craignît que les fleurs ne grainafient, & que ces graines après avoir gernié, nuisissent à la récolto suivante en ble, il suffira de faire p sfer à différentes reprises les troupeaux far ce champ. Le premier enfonislage fera donc au milieu ou à la fin d'avril, & le second en juin ; pendant tout le mois de juillet l'heibe pourrira en terre ; il restera août & la moitié deseptembre, pour préparer le champ à recevoir la semence des blés. Je ne demande pas que le cultivateur des provinces du midi s'en rapporte fur ma parole; mais je le pric de partager en deux un champ de même nature. de même exposition, enfin que toutes les circonstances soient égales, afin de prévenir les objections; qu'une partie de ce champ soit traitée comme je viens de le dire, & que l'autre soit cultivée à la manière du pays; qu'il emploie la même qualite & la même quantité de semences en blé on feigle fur l'ane & l'autre partie, & il jugara par lai-même, laquelle des deux lui donnera une plus belle recolte. La seule dépense extraordinaire confistera dans l'achat de la f.mence du farratin que l'on doit femer, dans cette circonstance, prefqu'aussi épais que le froment. Cette experience n'est à coup sûr, ni couteuse ni difficile, elle augmente de peu le travail du fol, & souvent double le produit de la récolte. Il peut arriver que dans les années de grande secheresse, la seconde mise de farrafin ne prospère pas beaucoup. N'importe, il ne s'agit pas ici d'une récolte de grains, mais d'une

récolte d'herbes; elle en donnera toujours aflez pour produire un second & tres-bon engrais. Les tiges à l'epoque ou on les enfouit, sont simplement herbacées, & par consequent pourrissent tres-vite; elles rendent, en principes, à la terre dix sois plus qu'elles n'ont reçu d'elle. (Confultez le mot AMENDEMENT.)

L'experience de M. de la Chalotais, rapportee dans les Observations sur l'Agriculture de la fociété de Bretagne, confirme ce que j'avance par un fait bien singalier. L'Auteur dit: lorsque le sarrasin est en fleur, on le couvie de terie par un labour; peu de jours après il est assez ordinaire de voir tout le terrain charge d'une vapeur épaisse, comme les brouillards qui s'élèvent sur les marais. Le b'é-noir est promptement conformé : ce fuit annonce la grande fermentation qui s'ctablit sous la terre; mais pour que le brouillard paroifle, il faut une combinaison de circondances qui ne se rencontrent pas toujours, & qu' I seroit trop long de detailler ici. Il prouve au moins la prompte patréfaction de l'herbe, & qu'on doiti'enfouir plus profondement qu'on n'a consume de le faire, afin que la couche de terre, plus épaille, retienne mieux l'iumidite, & fur-tout l'air fixe qui s'echappe des plantes putrefiantes. Poserois presque avancer, dans la circonstance dont il s'agit, que fi on avoit mi. la main fur le fol, on auroit éprouve une veritable chaleur communiquee par la fermentation.

La même méthode pourroit être appliquée aux pays moins chauds; tout depend de la longueur de l'hiver. On peut rifiquer une femaille précoce; s'il furvient une gelee tardive, les mêmes plantes periront. Un fimple

petit labour suffira avant de semer de nouveau grain; enfin, on procedera à une nouvelle semaille, si l'espace de temps le permet, avant de songer ala préparation du fol pour recevoir les bles. De tels cantons auront peut-etre un avantage sur des climats plus méridionaux, il ne craindront pas les grandes chaleurs & les sécheres de l'eté.

Dans les climats beaucoup plus temperes, la prolongation des froids & leur retour plus prochain ne permettent pas de songer à doubler les fema lles; on se contentera d'une seule, qui aura li u lorsqu'on ne redout ra plus les gelées tardives. Comme cette plante est originaire des pays chands, la plus petite gelée la détruit, & furtout au plintemps, lorsque l'herbe est très-delicate, tendre & très-aqueuse.

De quelle utilité cette plante ne peut-elle donc pas être pour les terrains sablonneux, pour les pays à craie & à platte; enfin, pour tous les mauvais sols qui ne produisent tien sans la multiplication des engrais. On objecte que celui-ci dure tre-peu, j'en conviens; mais il suffit à produire une bonne récolte en grains. Pourquoi ne le réitérero ton pas chaque année de repos, puilqu'il se trouve tout porté sur le champ & fussit aux besoins. En outre, on ne fait pas affez attention que ces plantes enfoules tiennent laterre foulevce pendant un certain espace de temps, & qu'alors la chaleur la pénètre davantage; qu'une plus grande masse est exposée à la lumière du fole 1; que cette opération détruit bien plus les mauvaises herbes, que ne le feroient les labours multipliés. Si la terre ell forte & compacte, elle est adousie & divide per l'humus ou terre vegetale resultante de la décon-

position des plantes; enfin l'humus feul fournit la terre végétale dont la charpente des p'antes est sormée, & il contient en abrégé tous les maté-

r'aux de la féve.

J'ai cit que le farrasin est originaire d'un pays très-chaud; mais, en confeillant d'en faire un ou deux ou trois semis, suivant les climats, il faut observer que le sarrasin ne végète avec force que lorsque l'atmosphère est au degré de température ou chaleur qui lui convient. En effet, dans quelques-unes de nos p ovinces, la coutume est de semer à la fin de juillet, & de récolter le grain vers la fin d'octobre ou au commencement de novembre, parce qu'à la première époque la chaleur du mois d'août & ses rosées aident singulièrement les progrès de la végétation; mais si les circonitances ne font pas favorables, la récolte est presque nulle, elle re l'autoit pas cte, si les semailles avoient cté plus accélérées; mais, dans tous les cas, l'herbe fleurie en terre autoit produit un excellent effet. Je ne fais cette observation qu'afin de prévenir coux qui se détermineront à engraisser leurs terres avec le sarrafin , qu'ils ne doivent pas être étonnes dupeu de progres de ce grain seméau premier printemps; le progrès seront plus grands a proportion de la chaleur de l'atmosphere. Si le premier semis devient peu herbacé au moment de fleurir, le secon l dédommagera amplement, & il en resultera que la terre auta cié bien travaillée. Le premier femis réuffira toujours dans les climats méridionaux de France, ainsi que celui à l'époque indiquee pour le troilieme.

# Propriétés économiques.

Dans les cantons où les fourrages font rares, on seme le farrasin dans la se ile vue de nourrir le bétail. On le coupe jour par jour, & selon le besoin, à mesure qu'il fleurit, & on le donne aux vaches dont il augmente la quantité & la bonté du lait. Il ne faut pas couper les siges trop bas, afin de leut laisser le pouvoir d'en poussier de nouvelles qui fournissent ensuite du fourrage.

Les chevaux mangent pendant l'hiver les tiges féchées & battues du blé-noir. Le hétail ne les aime pas.

La graine de ce bie, unie à l'avoine par portions égales, donnée aux chevaux & au betail qui travaille, les entretient en chair ferme. Le plus grand ufage de cette graine est pour la nourriture de la volaille, & de tous les oiseaux de basse-cour.... Dans beaucoup de nos provinces elle sert à faire du pain. (Consultez ce mot, tome VII, page 382).... Après qu'on a levé de dessius le champ la récolte en blé-noir, on y mène pendant plusieurs jours de suite les dindons, & ils profitent de tous les grains qui y sont tombés.

# SECTION IV.

# Description d'un moulin pour le blé-noir.

Ce moulin est très-commun dans la Flandre Autrichienne & dans la Hollande. C'est à Anvers où je l'ai vu pour la première fois: un seul homme le met en train & sans beaucoup de peine. Il seroit à désirer qu'on l'intro-

duisit dans nos provinces, où l'on cultive beaucoup de farrafin. Il est pen couteux, mout perfaitement bien, & donne une excellente faine féparée du fon. En voici fa description, Planche II.

#### PREMIER PLAN.

Elivation. fig. 1, a, la trémie..... b, baquet fous la trémie..... c, la merle..... d, le tamis..... e, le balancier.... f, les fleaux.... e, l'appui de l'axe.... h, l'axe.... i, lévier..... k, poids & cordes.

Fig. 2, 4 quipage..... a, la meule gissante..... b, baquet ou trémie.... c, le tamis..... d, le dégorgeoir.

Fig. 3, mealin vu de profil.... a, la trémie.... h, le baquet.... c, le dégorgeoir... d, la meule.... c, le balancier.... f, la manivelle.... g, rouet à l'axe de fer.... h, rouet du balancier.... i, piece d'appui.

## DEUXIÈME PLAN.

Fig. 1.... le mouvement.... a, rouet attaché à l'axe de fer.... b, rouet du balancier.... c, l'axe de fer.... d, poulie qui donne le mouvement au tanis.... e, balancier.... f, manivelle.

Fig. 2.....a, le balancier.....b, poulie attachée à la base du balancier.....c, corde.....d, poulie attachée à l'axe coudé.....e, axe coudé des tamis pour leur donner le mouve-

Tel est le moulin le plus communément employé en Hollande.

## TROISIÈME PLAN.

Je préviens le lecteur que l'enfemble de ce moulin n'est pas dans les proportions géométriques, comme





les deux figures précédentes. Pen avois un deslin exact; je l'ai prêté, & on me l'a égaré. Afin de représenter chaque pièce & de les faire paroître, l'ai été oblige de placer les unes plus baffes, les autres plus hautes, & de supposer par derrière l'homme & la manivelle qui donnent le mouvement à tout. La trémie A devroit porter sur le baquet B; elle est écartée afin de laisser voir l'axe coudé F. Ce moulin représente celui que j'ai vu'i Anvers.

Avant de moudre le farrasin, on le fait sécher; on le jette dans l'auge ou trémie A, d'où il coule dans le baquet B. Ce baquet ou couloir est sans cesse mis en mouvement par la corde C qui tient au ressort D dont je parlerai tout-à-l'heure. Ce ressort ou cliquet est mis en mouvement par la lanterne E; cette lanterne est percée dans son milieu & renversée par un axe coude à sa base F. Cet axe correspond en G & en H en traversant par les deux meules mises l'une sur l'autre. La meule supérieure I est mobile, & l'inférieure ne l'est pas. La meule I est sillonnée dans sa partie inférieure, comme on le voit dans la figure 2, c'est-à-dire que cinq rayons partent du centre à la circonférence, & fervent de base à d'autres rayons d'égale largeur & profondeur qui remplissent cette meule, de manière que les arê es faillantes occupent autant d'espace que les arêtes creuses.. L'axe est soutenu & adapté sous la meule, comme on le voit dans la figure 3. Cette partie en fer est noyée dans la meule même. Revenons sur nos pas-

L'axe K tient & porte sur un écrou à sa base, & il est retenu dans le haut... La lanterne E en tournant fait lever

corde C t'ent le couloir ou baquet dans un mouvement continuel.. Le même axe supporte un autre bras LL qui tient la corde M (ici il est mal place de même que le bras L; il doit étre plus haut & plus enfoncé; mais il n'auroit pas si bien paru). Cette corde M tire les 4 timpans N, & ces timpans sont retirés par l'arc de cercle & faifant reffort O. Cet are est placé à l'autre extrémité, de sorte que quand M tire, O code, & ainfi fuccessivement, ce qui forme un va & vient. J'ai dit les 4 timpans. On n'apercoit ici que celui de deilis, les autres font placés en dessous comme on le voit fig. 4. Le couloir, la meule & les timpans sont en un mouvement continuel, & ce mouvement est communiqué à toute la machine par un homme qui fait agir la manivelle du levier g, fig. 3 du moulin vu de profil, plan 16... De ce levier Q en part un autre P qui, s'attachant à la moitie du O en G, répond à l'axe G superieur de la lanterne. L'ouvrier ne fait qu'avancer ou retirer le lévier Q, & toute la machine est mise en mouvement.

Lorsque l'on veut ferrer plus ou moins la meule, on le fait par le moyen du levier S qui doit être place du côté opposé pour être à la main de l'ouvrier ; on n'auroit pas pu le voir fans ce déplacement dans le dessin... Les meules sont formées avec des laves; on les tire d'Andernac.

On sent que pour faire mouvoir les timpans, il faut les rendre mobiles, & que leurs monvemens doivent être doux, fans fecousses & Tans frottemens .... Pour cet effet, ils font encaissés dans le coirre TT.. Aux bords de ces coffres sont fixes des supports VV.; à ces supports sont attachés des le bras D, tire la corde C, & la crochets en fer XX qui servent à astacher les petites cordes YY.. Par co moyen les timpans font suspendus & ne peuvent avoir d'autre mouvementque celui imprime par les cordes M & O.

Les timpans font des cadres fig. 4, reconverts par des parchemins tendus & cribles régulierement. Les trous du timpan A font plus gros que ceux du timpan B, les feconds plus gros que ceux du troifième, enfinles trous vont en dégradation de groffeur jufqu'au quatrième timpan. La grandeur des timpans est inégale, conime on le voit dans la fig. 4. Chicun de ces timpans correspond à un des cassins ou loges dont en va patler.

Tout le grain plus ou moins broyé par la meule, passe par les trous du crible ou du timpan A; toute l'écorce par le mouvement continuel de ce crible, va se rendre à son extrémité dans l'endtoit ou il est attaché à l'arc O, & tombe dans un sac ou dans une caisse placée à cette extrémité Z.

Tout le gros grain & même une partie de la coque, passent par le crible A & tom'ent dans le cassin I du cossire TT. La portion plus fine passe sur le crible B & tombe dans le cassin 2 qu'on ne voit pas ici, parce qu'il est de l'autre côté. La portion plus fine encore se rend sur le timpan C, & se jette dans le cassin 3, & ainsi pour la quattième partie encore plus fine. Enfin la favine la plus sine pénètre dans le cinquienne cassin.

Ces cassins ou loges auxquels correspondent les timpans, sont disposes alternativement dans le costre C, de sorte que l'on voit d'un côté le plau incliné de l'un, & en dehors le plan incliné du suivant. Chaque loge est séparée de la loge voisine par une planche, sans quoi les disterentes fatines se consondroient. La base de ces plans inclinés correspond à des portes numerotees 1,3,5, & celles de l'autre côté indiqueut 2 & 4; mais ici on ne les voit pas. Ges portes se levent par coulisse; & loisqu'elles sont ouvertes, les gruaux & 11 farine tombent dans autant de tiroirs YY, qu'on tire du dessous pour les recevoir.

On repasse au bluto'r les premières sortes de gruaux; ce ventilateur ou bletoir est garni de toiles à grains plus ou moins serrées. Le tambour, fig. 3, est rense mue dans un cossie de bois, & sépare parautant de cloisons 1, 2, 3, 4, qu'il y a de didérentes toiles qui recouverent le tambour. La seconde enveloppe du grain tombe sur l'ouvetture 5, de même que la première écorce s'il en reste encore.

La première écorce fert à brûler, la feconde est employée pour nourrir la volaille; elle lui tient lieu de fon. Les farines fent destinées à faire du pain ou de la bouillie ou des gruaux.

Je ne pense pas que tout le moulin doive couter plus de 48 à 72 livres. Il seroit bien i nport, nt que de; riches propriétair, s le fissent venir de Hollande ou de Flandres. Il est connu dans ces provinces fous la dénomination de moulin à Bouquette. D'après ce premier modèle, il feroit facile de multiplier ces machines. On parviendroit a la longue à les rendre communes en France, au point que chaque particulier auroit fon moulin chez loi. Cet objet est plus insportant qu'on ne penfe, parce que nos morlins à farine préparent très-mil celle de blenoir.

#### SECTION V.

Du Blé-noir de Tartarie ou de Sibéric.

M. Martin a été le premier qui ait voulu remettre en vigueur la culture de ce grain, & il fit annoncer fes fuccès dans les papiers publics de l'année 1782; il espéroit que dans quelques années on n'en cultiveroit pas d'autre en France, & qu'il seroit susceptible d'être cultivé dans les positions les plus chaudes, même de la Provence. Von-Linné le nomme poligonum ta tatinum, & Tournes ort fage-pyrum erestium.

Il diffère du farrafin ordinaire par la couleur plus jaunâtre de sa tige; fes bouquets plus alongés, moins raffemblés en tête; les angles de ses fement es sont égaux; la semence est moins grosse; les sleurs tres-petites; les tiges sont assez dures pour résister ce n'etre pas mourtries & couchées

par des coups de vent. M. Curant, dans une lettre inférée

dans le Journal d'Orléans, & adressee à M. Couret de Villeneuve, imprimeur du 10i dans cette ville; après avoir cultivé ce blé-noir qu'il appelle blé-marin, s'exprime ainsi:

M. Marin, dans les ouvrages périodiques, expose les avantages de ce grain sur le blé-noir ordinaire. Ce grain est à peu près de la forme de celui de cette province; on peut le sonte depuis le mois d'avril jusqu'au milieu de juillet: la tige se presente comme la nôtre, un is a'une couleu plus jaunàtre; elle donne plus de branches qui fournissent toutes des grain des de grain à chaque nœud, sembrables aux guirlandes de grain à chaque nœud, sembrables aux guirlandes de grain fe presente au même instant

que la seur qui est imperceptible ; il ne craint ni les vents chauds, ni les gelées blanches; cette plante ne fe couche point, malgré les vents & les pluies, quand même le terrain scroit fumé et cultivé comme pour le chanvie; elle se soutient au moyen des branches dont le tuyau est presque plein. Chaque plante produit 50, 100, 1000, & 2000 grains, suivant la bont, du terrain ou des engrais & des préparations qu'en lui donne : elle réussit dans toute espèce de situation & de terrain : la récolte est aussi aisce à moissonner ou à arracher que celle de celni du pays, plus aifée à battre; le grain ne s'écrase point sons les pieds du batteur ni sous le fleau, il est aussi dur que le grain du froment; la mesure en est plus pesante que celle du pays, la farine plus douce, bonne en soupe & en frituie, très-propre pour la fabrique des toiles, & pour engraisser les bestiaux & la voluille; elle prend plus d'ean, la pâte a plus de lisison, le pain est plus nourriffant; les bestiaux en mangent le son; le grain se conserve au gerbier & au grenier, il ne s'echausse point & ne prend point le goût de fort & de moisi; il peut se conserver plus de deux années comme le froment. Tous ces avantages sont au contraire autant d'inconveniens dans celui de ce pays; les charançons ne l'attaquent point, mais bien les rats, de préférence à tout autre grain.

De trente journaux composés chacan de 620 teises delptinales, continue M. Marán, que j'ai ensemencés de ble-noir, la moitie u'avoit jamais reçu aucun engrais, & Pautre moitie, seulement depuis sept à hut ans. J'ai' donné deux labours de préparation à quinze de ces journaix, l'un en novembre de l'année dernière, & l'autre en juin fuivant, & je commençai à femer le premier juillet; les autres quinze journaux out été femés fur le chaume après du feigle, depuis la mi-juillet jufqu'au cinq août. Je n'avois femé que quinze bichettes, mefure du Pont-de-Beauvoisin, & j'en ai récolté 1296, malgré l'excessive fecheresse de cette année, & la forte gelée que nous avons essuyée le six octobre detnier, qui a gâte les trois quarts de celui du pays.

Il est à remarquet que, quoique ce précieux grain produise pour le moins autant de paille que celui du pays, j'ai récolté deux fois plus de poids en grains qu'en paille, en sorte qu'une voitura de trente qu'nt, ux de cette récolte, me rend vingt quintaux de grain & dix seulement en paille, laquelle est très-propte à faire la li-

tière aux bestiaux.

Un fecond avantage, c'est que quatre hommes battent avec le sieu, à l'aire ordinaire de ma grange, cent bichettes de ce grain par jour, qui valent cent trente quarteaux, mesure de Grenoble; il est plus aisé à venter que le blé-noir ordinaite, n'ayant ni chapeau, ni sleur, ni feuille.

La tichette de ce blé-noir, mesure du Pont-de-Beauvoisin, pèse de 29 à 30 livres, & celle de froment pèse

38 à 40, poids de marc.

Comme je ne veux tromper perfonne, je vais annoncer les petits défagrémens de ce blé-noir.

18. Cette plante étant entiérement chargée de grains, il en dégraine un peu plus que celui du pays, en la recoltant, ce qui peut valoir un quinzième; pout parer à cet inconvénient, j'ai un troupeau de poules d'Inde, qui s'en nourrissent ties-bien.

2°. Le grain est un peu plus rude & plus cifficile à moudre que celui du pays, il lui faut presqu'autent de temps qu'au seigle, parce que la farine est plus graile & plus douce.

La pate ayant plus de lizifon que celle du grain da pays, le levain n'a-git pas tout-à-fait si promptement, il lui en saut une plus grande quantité, ou attendre un peu plus & la pétis

comme le froment.

La farine, ainsi que celle du pays, ne se conserve pas; en soire qu'il ne faut en saire moudre que lorsqu'on veut s'en servir; le pain est moins poir, mais d'un jaune-verditre & d'un goût à-peu-près semblable à celui qu pays; plusieurs personnes le

preferent.

Il se seme dans le même temps, de la même maniere que celui du pays, parce que c'eit une semence troide qui veut trouver la terre extremement échauffée, & que les fraîcheurs du mois de septembre lui sont nécessaires pour le perfectionner. Le vrai temp: iera, pour les pays très-froids, le commencement du mois de juillet, pour ceux moins froids, du 15 au 25, & pour les pays chauds, le commencement d'août; au moyen de quoi il reuslira par tout & dans toutes les especes de terrains; les pl. s forts lui convienment cependant micux. Il faut un tiers de semence de moins que de celui du pays. Le temps de la récolte de cette plante est lorsqu'eile commence à se dessecher & qu'elle quitte sa feuille, après quoi elle deperit pen-a-pen.

M. de Turmelin, de l'evêché de Saint-Bricux, s'exprime ainfi dans une lettre par lui écrite à l'auteur du Journal Politique, en date du 26

décembre 1782:

ec J'ai

« Pai lu dans votre journal l'avis important de M. Marcin, da Dauphiné, far le blé-noir qu'il nomme de Tartarie, & qui a été apporté en France du nord de la Sibérie, par un missionnaire du Bas-Maine ».

Il y a fix ans que j'eus l'honneut de présenter aux Etats de Bretagne un mémoire de ca ble-noir, jusques alors incornu dans ce royaume, & je lui donnai la vraie dénom nation de ble-noir de Sibolie; l'Ioge diftingué que M. Martin fait de ce grain, & qui n'est pas exagéré; ses oblervation formées d'apres un examen suivi & bien raisonné, prouvent ses vues patriotiques & le desir qu'il a de venir au fecours de l'huminité, en fail int connoître & multiplier dans fa patrie une espèce de blé fi avantageux. Pénétré du même sentiment, je me fais un plaisir & un devoir de concourir, avec M. Martin, au bien général. Je vous plie, pour cet cifet, d'inscier dans votre journal quelques observations également-utile: & nécessires à la propagition de ce grain.

Depuis un an je cultive avec un foin particulier & avec beaucoup de fucces le blé-noir de S'bérie. Je fus déconcerté d'abord par son amertume insupportable, en le traitant comme celui du pays, mais l'abondince de son produit m'empêcha de me rebuter; j'analyfai ce grain, & je découvris que toute son amertume provenoir de son écorce, il ne s'ag fsoit plus que de trouver un procedé qui se parât exactement-la facine de l'écorce : le voici. On exhautle la meule supérieure du moulin, de facon que le grain ne soit que froillé & que l'ecorce tombe entierement dans le bluteru avec la farine, & telle que nous la remarquons dans le grenier après le ravage des fouris. On ne doit pas s'etonner si plusieurs de ces écorces sont pleines de farine pulvérisée, la secousse du tamis l'en dégagera parsaitement, alors on auta une farine nette, bonne, b'enfaisante, sans amertume, trè-sèche, & prenant par cette raison beautoup plus d'eau que celle du pays, ce qui constitue la supériorité de sa qualité.

Tout le monde seit combien le pysan est attaché à ses anciennes routines, que la moindre difficulté le rebute, & que pour lui faire adopter une nouvelle culture, il faut lui en démontrer bien clairement l'avantage, encore ne prendra-t-elle chez lui qu'at la longue & de proche en proche; il est donc nécessaire qu'il soit bien instruit des moyens d'écarter l'amertume du blé de Sibérie, ou il en abandonnera la culture dès la première récolte.

M. Martin a raison d'exiger des labours préparatoires qui doivent même précéder de beaucoup la femence, fur-tout dans les terres fortes: j'ouvre ma terre au commencement d'avril, & dans les premiers jours de juin, je lui donne un second labour, je la herse pour la faire s'aoûter, ensuite je l'engraisse, & quand elle est bien rédaite en poufsière par le soleil & les labours, je la seme à la fin de juin, auturt que je le peux, par un beau temps qui annonce néanmoins une piule prochaine. De certe façon d'opérer, j'ai pour refultat quatre-vingt pour un & quelquefois beaucoup au-delà a la nouvelle récolte de ce grain ; & le froment que je lui fais succeder l'année suivante est abondant & beauLe blé Sibérien a un inconvénient dans su maturité, il s'égraine trèsfacilement, & l'on ne peut prendre trop de précautions en le coupant pour obvier à la chute de ce grain. Je dois aussi faire observer qu'il réussité moins bien dans les terres neuves, puisqu'il ne donne que de neus à douze pour un. On ne doit le couper que le soir & le tratin à la tosce, ou dans des temps humides; il acquiert de la qualité en vicillissant; cet aliment est moilleur la seconde & la troissième année que la première.

Il a encore un avantage bien précieux dans une année de difette; car on peut faire deux récoltes fuccessives dans la même année & dans la même terre; je l'aifemé en mats & récolté à la fin de juin; je l'ai femé en juillet & récolté à la fin d'octobre; M. le comte de Boifgelin & plusieurs de mes voisins ont eu le même succès. Les habitans des provinces plus méridionales que la Bretagne, peuvent bien mieux encore essayer les deux récoltes, il faut pour cela choisir des situations

abritées.

Oui, Monsieur, si on substituoit en France le blé-noir de Sibérie au blénoir ordinaire qui, outre l'inferiorité de ses qualités à tous égards, rapporte encore les trois quarts moins, année commune; si sa culture étoit généralement adoptée, j'ofe affurer eu'il n'existeroit pas un seul individudans le royaume exposé à mourir de faim. Pour pouvoir consommer ce grain admirable, on feroit même obligé de multiplier à l'infini les volailles de toute espèce qu'il engraisse parfaitement, & en le destinant à l'ulage des cochons, on peut le moudre fin pour que rien ne s'en perde; ce feroit alors qu'on verroit se réaliser le vœu de notre bon Roi Henri IV, la poule au pot.

Depui qu torze ans, Montieur, je regis une te re qui m'appartient &c qui est finuce dans cette partie de notre province, laquelle est privée de tous les avantage; que la nature a au contraire accordes fi abondamment à une autre partie de cette même province; je veux parler de la Sologne, pays ou la nature semble le refuser aux travaix du cultivateur, on la terre n'ouvre fon sein qu'à regret, & dont les habitans & les beftiaux de toute espèce qui l'exploitent, se ressentent de la mauvaise nourriture que fournissent les maigres productions que le colon arrache avec tant de peine de cette terre ingrate.

Depuis cette époque de quatorze ans, je me suis toujours occupé de chercherles moyens d'améliorer mon bien, j'ai rencontré a tout moment des obstacles invincibles, sur-tout pour de nouvelles prairies que j'ai été obligé d'abandonner après avoir fait bien des frais pour les établir; mais comme il ne faut négliger aucun des moyens qui se présentent, & frappé des avantages finguliers que MM. Martin & Turmelin donnent au blé-noir de Tartarie ou de Sibérie; confidérant en outre que je rendrois un service effentiel à la Sologne, si je parvenois à introduire la culture de ce grain qui remédieroit au défaut des recoltes ordinaires, lesquelles ne suffisent pas à beaucoup près, & presque tors les ans, pour nourrir les habitans d'une récolte à l'autre, ainsi que tous les propriétaires de biens dans la Sologne ont dû le reconnoître; confiderant encore que rarement le blé-noir ordinaire donne une récolre plainz, à raison des chaleurs & des gelées qui perdent très-souvent ce grain loisqu'il est en fleur, & qu'ainsi les travaux du colon sont en pure pette, j'ai pris le parti d'écrire à M. Martin, pour le prier de me procurer une certaine quantité de semence, j'en ai donc reçu un envoi de quatrevingt livres pesant, ou à-peu-près; voici le procedé que j'ai suivi, & le résultat de mes opérations & observations:

J'ai délivré à un de mes fermiers les quatre-vingt livres de semence que j'ai reçue de M. Martin, & qui forment la contenance d'une mine, mesure du comté de Baugenci, on bien une mine & demie & un dixieme de mine, mesure d'Orléans, il les a fernées à la fin de juin dernier dans une terre médiocre, pieparée par la levce feule du guéret, & beriec une fo's, & a convert quatre septerées de terre de ma mesure, ou environ, lesquelles contiennent 1792 toises quarrées chienne. Quinze jours après l'ensemencement fini, je n'ai pas tardé, ainsi que mon sermier, a m'apercevo'r qu'il l'avoit semé trop épais, & en effet, ce blé-noir doit être seme un tiers plus clair que le blé-noir ordinaire, d'où il réfulte que les quatre-vingt livres de semence auroient du couvrir six septerces an lieu de quatre; car dans mon canton, nous mettons le boiffeau de Baugenci en blé-noir ordinaire à la septerée de terre, & il y a quatre boiffeaux à la mine; premier défaut qui est cause que je n'ai ou que le produit dont je parlerai ci-apres.

Ce blé - noir a porté des feuilles à-peu-près triangulaires, ressemblant

beaucoup à celles du blé - noir ordinaire & à la feuille du lilas; il produit une principale tige d'où pare une quantité confidérable de branches qui toutes produisent à leur extrémité, & le long desdites branches & tige fur la longueur d'environ un ponce, des grains presses les uns contre les autres en fornie de grappe comme celles de groscilles. Ce blé fait son grain très-promptement, car il n'entre point en fleur, ou plutôt il peut en produire une, mais qui oft imperceptible, & qui se convertit presqu'aussitôt en grain. La paille en est creuse comme celle du blé, d'une couleur jaune-pâle lors de la maturité, & verte auparavant.

Arrivé le 12 septembre dernier ma terre, j'ai vu le lendemain ce blé-noir que j'ai trouvé dans le cas d'être coupé, étant dans une maturité parfaite & même trop avancce; la feuille étoit tombée, &, en touchant à la paille, le grain se détachoit. Mon fermier n'avoit differe d'y mettre les ouvriers à l'effet d'en faire la récolte, que parce qu'il attendoit mon arrivee, & que je lui en eusse donné l'ordre; il craignoit de le couper trop tôt; d'un autre côté, dans ce moment qui étoit celui de la couvraille des seigles, il étoit très-difficile de trouver des journaliers à cet effet, & il étoit impossible que les gens de la ferme quittassent leur travail ordinaire, ce qui m'a force d'attendre encore quatre jours pour faire la récolte ; enfin, je n'ai pu avoir que quatre personnes qui l'ont couré à la faucille en cinq jours; il falloit aller doucement pour perdre le moins de grains possible; le premier jour il failo t un beau foleil & une partie du grain tombeit a mesure qu'on le coupoir, sur-teur depuis dix boures du matin jusqu'à quatre Leures du foir. Le second jour j'ai fait couper de très-grand matin, & prolonger la journée rant que le jour l'a permis; le ciel étoit couvert & le grain s'est bien moins perdu. Le troifième & quatrième jour it a plu & il ne s'est rien perdu. Et enfin le cinquième jour, le ciel étent ferein, j'ai perdu dans le haut du jour comme le premier. Si cette récolte eût été fa te dix ou douze jours plutôt, je n'aurois rien perdu; en effet, dans les quatre septerées de terre qui ont produit ce blé-noir, il y avoit une très-petite portion qui avoit été faite huit jours plus tard, & qui neamnoins a été coupée en même temps que le reste; comme le degré de maturité ctoit à son point, je n'ai rien perdu dans cette partie; au lieu que dans le reste du terrain, de l'aveu des moissonneurs & de mon fermier, il est reste dan, le champ environ quatre feptiers, à raifon de la trop grande maturité. Second défaut, j'ai fait battre fur le champ ce grain, deux hommes y ont passé chacun deux jours & une demi-journée pour le venter, mesurer & porter dans mes greniers; le produit de la balle n'a pas été de plus de deux mines, mesure de Baugenci, & celui du grain a eté de vingt-fix teptiers deux boisseaux & demi, ou cinquante-deux mines deux boiffeaux & demi, dite mesure, qui font quatrevingt-quatre mines & un cinquieme de mine, mesure d'Orléans. Ce blé est plus petit que le blé-noir ordinaire, son écorce est bien plus dure, & su couleur tire sur le guis; il ne s'ecrafe point sons les pieds. Mon fermier en a fait moudre six boisseaux meline de Bangenci; le meûnier ayant mis ce grain au moulin, a été obligé

de relever sa moule supérieure, qui d'abord étoit trop basse, & dans cette dernière position des meules, à raifon de la dureté dudit grain, les meules & rougges faisoient un bruit extraordinaire, de maniere que le meunier craignit de voir casser quelque parrie du tournant & virant. Ce rehaussement de la meule superieure. fait par hasard, a été cause que le grain a été moulu de la manière que M. Turnelin l'annonce dans la lettre, & que la faiine s'est trouvée très-bonne, n'ayant contracté aucun goût de l'amertume de l'ecorce de ce grain, dont elle auroir au contraire été entachée, si ce blé ent cti moulu comme le feigle l'exige, quoique le grain foir beaucoup plus petit & son coorce plus épaille que celui du pays; néanmoins il a rendu la nième quantité de farine & a'une meilleure qualité; en effet, le scrmier a mêle cette sarine avec pare'lle quantité de celle de seigle, & il en a eu un très-bon pain qui n'avoit d'autre goût que celui de feigle tout pur ; la farine de ble-noir orainaire, mêlce avec celle de seigle, donne au contraire un mauvais goût au pain, que les personnes qui s'y connoissent n'ont point trouve dans celui fait avec la farine de seigle & celle du nouveau blé-noir; mon fermier & ses gens en out été parfaitement contens. On a donné à manger de ce grain aux chevaux, ils n'en ont point bille; à l'égard de la paille, les bestiaux n'en ont point voulu. elle ne peut servir qu'à faire de la litiere.

Je crois devoir observer que dans la même serme il a été embl véleize septerces de terre en ble-noir ordinaire, tant dans la même piece qu'à

côté de celle où étoit le blé de Sibérie; mon fermier y a semé quatre mines mesure de Baugenei; la récolte en a produit cent vingt-fix, ce qui ne donne un réfuitat que de trente-un pour un; cependant la 16colte de ce blé-noir est une des meilleures que j'aye eus depuis le commencement de ma proprieté. Celui de Sibérie m'a rendu, au contraire, malgré les deux défauts dont j'ai parlé ci-devant, einquante-deux & demi pour un; il y a donc an grand avantage à substituer la culture de ce dernier grain à celle du premier, & toos les avantages annonces par MM. Martin & Turmelin sont vrais d'après mes observations & mon réfultat.

Je ne révoque point en doute les fucces de MM. Martin & Curault; Je dirai cependant qu'un très-grand nombre de correspondans de l'intélieur du royaume m'ont mandé avoir renoncé à fa culture & préféré l'ancien, & que la farine que l'on retire du blé-noir-martin, étoit beaucoup plus amère que l'autre. Le moulin dont je viens de donner la description, remédieroit à ce défaut. Comme M. Martin avoit annoncé que ce blénoir reulliroit dans les expositions même les plus chaudes, je priai un de mes amis de ni'en procurer. Je divisai en deux parties égales les graines, l'une fut semce après l'niver, & l'autre fur la fin du mois d'août, afin d'eviter les grandes chaleurs. J'habitois alors près de Beziers. La terre avoit été travaillée avec le plus grand foin; & ni l'une ni l'autre de ces deux récoltes ne répondit à mon attente, & toutes deux furent au-deffous du médiocre. Tel a été le réfultat de mes deux experiences. Je defire beaucoup que

d'autres soient plus heureux que moi.

SARIETTE. (Voy. Pl. I.pag. 79.) Tournefort la place dans la troisieme section de la quatrième classe, qui comprend les herbes à fleur d'une seule pièce, découpée en deux lèvres, & dont la supérieure est retrousses; il l'appelle fautreia saits a; Von-Linné la nomine saureia horsensis, & la ciesse dans la

didynamie gynmospermie.

Flur; tube B, menu à fa base, rensé vers son milieu, terminé par deux levres dont la supérieure est retroussée, obtuse & fendue; l'intérieure est rabattue, divisée en trois parties, dont la mitoyenne est découpée en forme de cœur. Les quatre étamines, dont deux plus grandes & deux plus courtes sont attachées aux parois de la corolle, comme on le voit dans la figure C; la sleur est violette.

Fruit; quatre semences cachées au sond du calice D, divisées en cinq dents aiguë. Il est représenté ou-tenur laisservoir les quatre ovaires qui deviennent autant de graines E hémisphériques.

Feuilles, simples, en forme de fer de lance, lineaires, un peu velues.

Racine, petite, fimple, ligneuse.

Port; les tiges hautes ordinairement d'un pied, à quatre angles obtus, rondes, rougeâtres, un peut velues, noueuses. Les sieurs naissent des aisselles des feuilles; les pédicules portent deux sieurs; les aisselles sont opposes & n'ont point de pétioles.

Lieu; le Languedoc, la Provence; cultivée dans nos jardins; la plante est annuelle & fleurit en juin, juillet

& août.

Propriétés. Les seuilles ont une

odeur aromatique forte, une saveur médiocrement âcre. Les feuilles échaustent, réveillent les forces vitales & musculaires; elles n'excitent pas d'une maniere senfible la transpiration ni le cours des urines; elles fortifient l'estomac & conslipent; elles sont indiquées dans un grand nombre de maladies de foiblesse & dans le dégoût par des humeurs pituiteuses. Quelquefois elles savorisent l'expectoration dans l'afflime humide & fur la fin de la toux catarrheuse. Extérieurement elles contribuent quelquefois à la resolution des tumours indolentes, formées depuis peu de temps & disposées à se résoudre.

Usages. Feuilles récentes, depuis deux dragmes jusqu'à une once en intusion dans six onces d'eau. Feuilles sèches depuis une dragme jusqu'à demi-once en insusion dans la même

quantité d'eau.

SATURNE ( sel de ); préparation pharmaceutique très-employée dans le traitement des hommes & des animaux, à l'extérieur seulement. L'usage interieur de ce plomb réduit en chaux, dissout par le vinaigre, & dont on retire le sel de saturne, est très-dangéreux. Il cause des douleurs plus ou moins vives dans la région épigastrique, des nausées, des efforts pour vomir, assez violens, des coliques dont la principale douleur se rapporte à la région ombilicale: quelquefois un mal-aife universel, des maux de cœur suivis de palpitations, le tremblement des extrémités, la paralyfie des jambes, des convulfions, & la mort, si son usage est continué long-temps & à haute dose.

On se sert du sel de saturne, en

solution dans l'eau de rivière filtrée; mis sur un crésipele essentiel, il en diminue la chaleur plus que la douleur, la rougeur plus que la tuméfaction; il en augmente la dureté & en même-temps savorise la résolution, & quelquefois produit une répercussion funeste. Il est indique dans l'éresipèle causé par la pique des abeilles, l'eréfip le causé par le folcil, l'éresipèle occasionné par le seu, la démangeaison de la peau par âcreté de la transpiration insensible, l'inflammation essentielle des parties de la génération, ou par virus vénétien, ou par l'acreté des humeurs qui les lubréfient; l'inflammation érèlipelateuse des ulceres de l'œil, de l'anus ou des hémorroïdes avec démangeaison. Il est utile dans la dartre hamide qu'on ne craint point do dessecher; dans la brûlure récente avant que l'érésipèle arrive.

Le vinaigre de faturne diffère du fel de faturne en folution dens une petite quantité d'eau, en ce qu'il depose & rafraichit davantage.

L'extrait de faturne est semblable en vertus au sel de saturne, dont il ne diffère que par la crystallisation dans une très-petite quantité d'eau.

L'eau végéto-minérale, ainsi nommée par M. Goulard de Montpellier, qui l'a mise forten vogue, agit comme le sel de saturne en solution dans beaucoup d'eau.

Le lait virginal est moins utile que le sel de saturne.

SATYRIASIS, (Médecine rurale.) Erection continuelle de la verge, toujours accompagnée d'un destr insatiable pour les femmes. Arésée regarde le sayriasis, comme une maladie aiguë, qui enlève dans moins de fept à huit jours ceux qu'elle attaque. Elle diffère du priapisme en ce que dans celle-ci l'erection qui est continuelle, est aussi sans aucun desir amoureux & sans aucun

sentiment de plaisir.

Les hommes sont les seuls sujets au satyriasis. Mais austi les semmes ne sont point à l'abri des maladies qui ont pour caractère distinctif un desirinfatiable desplaisirs de l'amour. Les maladies de cette espèce font chez elles pius de progrès, & sont beaucoup plus violentes. Leur imagination plus échauffée s'altère par la contrainte où les lois de leur éducation les obligent de vivre. Le mal empire par la retenue: bientot il est au point de déranger la raison. C'est alors que, n'ecoutant plus que la voix de la nature, elles ne cherchent qu'à satisfaire leurs desirs. Elles agacent tous les hommes indifferemment, se jettent dans leurs bras, on tachent par des moyens que la nature indique, & que l'honnêteté proferit, de suppleer à leur défaut. Le satyriasis est subordonné à une infinité de causes. La plus prochaine est un spasme violent dans toutes les parties de la genération, & fur-tout dans la verge.

Dans le nombre des causes éloiguées, on doit comprendre le vice de la semence qui peut pécher par sa quantité & sa qualité, la sorce & la vivacité du tempérament, l'abus des six choses non naturelles, l'usage abusif des liqueurs spiritueuses, un régime de vie pris des alimens salés, epices & de haut goût; une sensibilité excessive dans les parties génitales, le fréquent usage du coît, les conversations licentieuses, la lecture des

romans.

On peut encore ajouter à ces causes la débauche, la crapule, la manustupration, & les attouchemens malhonnêtes.

Le fatyriafis est quelquesois produit par le virus vénérien; mais il n'en est pas toujours un symptôme. J'ai vu cette maladie sur un jeune homme qui avoit bu be aucoup d'eau glacée pour étancher une soit vive & ardente, dont il étoit tourmenté depuis plusieurs jours. Je l'ai aussi obfervé sur un homme âgé de quarante ans, qui avoit voulu s'exciter aux plaisirs de l'amour, en avalant une forte dose de poudre de cantharides.

Le satyrias n'attaque presque jamais les personnes qui ont atteint un certain àge. Cesont toujours les jeunes gens qui y sont les plus exposés. Le tempérantent particulier la mobilité & la sensibilité des ners disposent beauconp à contraster cette maladie. C'est aussi d'apres ces principes qu'on voit très-peu de gens soibles, dont la fibre est làche & ramollie, & dont le tempérament est plutôt phlegmatique que bilieux, attaqués du satyriasis.

La curation est relative aux causes

qui le produisent.

Le fatyriafis excité par une trop grande quantité de femence retenue, fe dillipe par son excrétion naturelle, & n'a point de suites fâcheuses. Mais celui qui vient du trop d'activité de la semence, & a'une tension immodéree des parties de la génération, est plus lent & plus dissicile à guérir.

S'il perfiste trop long-temps, il donne naissance à des symptômes dangereux, tels que la mélancolie, difficulté de respirer, dysurie, constipation, seu intérieur, soit, dégoût, sièvre lente, & pluysie dorsale, qui

préparent une mort affreuse.

S'il dépend de la force & de la vigueur de la constitution du malade, on le combattra par les saignées, les bains tièdes &: a itres remèdes rafraichissins, tels que le nitre, le petitlait, la limonade, l'orgeat, par des émulfions préparées avec la graine de pavor, d'agnus-cassas, par une diète sévère & l'usage des alimens légers & adoucissans; par le sirop de Nymphea, par l'interdiction du vin, par un jeune & un exercice ontié, & un travail force; & si tons ces moyens n'opèrent aucun bon effet, le remède le plus sûr & le plus efficace est le mariage. Il est d'autant plus utile, qu'il est autorifépar la religion, les lois & les niceurs. Enfin on donnera, matin & foir, une forte dose de fel de nitre dans l'eau de Nymphea. Timeus nous apprend que ce remode fut si efficace à un musicien, qu'en moins d'un mois tou; ses seux furent amortis, de telle forte qu'il pouvoit à peine fatisfaire aux devoirs que le mariage lui imposoit vis-à-vis de son épouse.

SATYRIUM. (Confuler le mot SALEP) Cette plante est décrite dans cet article, & représentée dans la planche première de ce volume, page 79.

SAVANNE. On appelle ainfi, dans les isles françoises de l'Amérique, de grandes pelouses dont l'herbe est courte & affez rase: ces savannes servent de pâturages aux bestiaux. On est obligé de les entrerenir avec soin, & de les clorre avec de sottes haies de citronniers, taillees à la hapteur de six à sept pieds. Ces haies sont fort épaisses, garnies de branches armées d'épines qui les

rendent impénétrables : elles seroient moins épailses & absolument impenetrables, si on gressoit ces branches par apploche, comme on l'a indiqué dans l'article haie.

SAUGEDES BOIS, (Planche III, page 120.) Tournefort la place dans la première section de la quattione classe, qui comprend les herbes à seur a'une feale piece & a levres, dont la supérioure est en casque ou faucile, & il l'appelle scordium alterum seu falvia filvefiris. Von-Linné la nomma tenerium scordium, & la place dans la dynamie gymnospermie. La dénomination de cette plante est vicieule; on a en tort de la confondre dans le genre des sanges. Cette dénomination off rague, il faut s'en fervir pour ne pas augmenter la confusion dans la nomenclature.

Fleur, jaune, d'une seule piece, découpée en levres. B reprefente sa corolle, qui est un tube recourbe par une seule levre in er eure; cette levre est rabattue & decoupee en eing parties, commis on le voit dans la figure C, où la corolle est representée ouvette. On voit dans la même figure quatre et mines, dont deux plus granies & deux plus courtes, attachées au tube de la corolle par la ba'e de leurs filers; elles excedent le longueur du tube, comme on le voit dans la figure B. Le pittil D e't place au centre de la corolle, & il est compose de quatre ovaires dillinas, qui reposent dans le calice C.

Fruit; les quitre ovaires deviennent, après la fecondation, un fruit F qui conferve sa première forme, & qui se partage en quatre graines ovaires G.

F.u:lles, entières, ovales, terminées en pointe,



La Sange des Bois. -



Secon de Notre - Dame



La Saxifrage ou Perce pierre



Le Simm of dele of



en pointe, dentées affez réguliérement, ridées, plus vertes dessus que dessous.

Racine A, pivot articulé, garni à chaque articulation de plufieurs

paquets de fibres rameuses.

Lieu; les terrains fablonneux, près des bois, dans les pays élevés; la plante est vivace & fleurit au prin-

Port; les tiges s'élèvent à la hauteur de trois à quatre pieds; elles font droites, quarres, articulées, rameufes, rougeàtres, velues, crenfes, remplies d'une moëlle blanchâtre; les feuilles font opposées deux à deux à chaque articulation, & foutenues par de courts pétioles; les fleurs naissent au sommet des tiges, deux à deux, & comme disposées en épi;

chaque fleur à sa feuille florale.

Propriétés; les feuilles ont une odeur aromatique, approchant de celle de l'ail, & une faveur un peu âcre & amère. Toute la plante est apéritive, sudorisique, vuluéraire; les feuilles sont un puissant urinaire, mais ne dissolvent pas les calculs comme on l'a annoncé; son usage est en insusion dans du vin blanc, dont on fait boire au malade de quatre en quatre heures; dans les mala-

SAUGE (grande). Tournefort la place dans la même fection & la même claffe que la plante précédente, & l'appelle falvia major ou sphacelus Theophrassii. Von-Linné la place dans la diandrie monogynie, & la nomme salvia officinales.

dies vénériennes cette plante est indiquée comme sudorifique.

Fleur, de couleur purpurine, divisée en deux lèvres; la supérieure en forme de casque, l'insérieure en trois

parties, dont la moyenne est creusée en cuiller; les filets des étamines ressemblent à l'os hyoïde par leur bisurcation; la fleur n'a que deux étamines & un pistil, en quoi elle distère essentiellement de la précédente qui en a quatre & deux pistils.

Fruit; le calice, à dentelures aigues, sert de capsule, & renserme

quatre semences arrondies.

Feuilles; blanchatres, épaisses, ovoïdes, entières, crenclées.

Racine; ligneuse, dure, fibreuse. Port; tiges ligneuses, rameuses, velues, quarrées; les steurs disposées en épi de distance en distance; les tiges s'élèvent à la hauteur de quinze à vingt-quatre pouces.

Lieu; originaire des Provinces méridionales; la plante est vivace & sleurit en juin & juillet.

PETITE SAUGE, ou SAUGE FRANCHE, ou SAUGE DE PRO-VENCE. Salvia minor aurita & non aurita. Tournef. Silvia efficinalis, B. Linn. C'est une simple varieté de la précédente, dont elle différe par ses seailles plus petites, mais larges, plus blanches, ridées, rudes, peu succulentes, ordinairement accompagnées à leur base de deux petites seuilles en saçon d'oreillettes.

SAUGE DE CATALOGNE. Salvia tenuiore folio. TOURN. Salvia offizinalis, B. LINN. Toutes fes parties font plus petites que celles des précedentes; fa fleur est blanche pour l'ordinaire.

Propriéés; fleurs & feuilles d'une odeur aromitique, douce, & d'une faveur médiocrement amère & âcre. Les fleurs & principalement les feuilles raniment les forces vitales & musculaires; elles échaussent, altrent & constipent. Elles sont indiquées dans les maladies de soiblesse causées par des hameurs séreuses, dans les pâles-couleurs, dans les fières intermittentes avec cachexie, le rachitis, l'asthme humide, & dans la toux catarrhale, lorsque l'irritation est considérablement diminuée. Elles sont très-rarement avantageuses, quoique recommandées par des auteurs, dans les maladies convusives, dans la diarrhée par des humeurs pituiteuses, & dans les fleurs blanches.

Usages; l'eau distillée des fleurs, donnée à haute dose, reveille à peine les forces vitales; l'infusion des fleurs est toujours préférable. Le vinaigre de sauge tient ses premières vertus du vinaigre; il est indiqué dans les maladies ou les humeurs tendent vers la putridité, & où les forces vitales & musculaires sont abattues; il flatte l'odorat, réveille les forces vitales, & souvent préserve des mauvais effets des exhalaisons putrides. L'huile par infusion de sauge, en onction sur des parties paralyfées & foibles, y produit rarement des effets avantageux. L'huile essentielle de sange en onction est recommandée pour la paralyfic féreuse; mais l'observation n'a pasencore confirmé cette vertu. L'eau spiritueuse de sauge doit sa plus grande activité à l'esprit de vin. Elle réveille puissamment les forces vi-

I. SAULE BLANC. Tournefort le place dans la fixième fection de la dix-neuvième claffe des arbres à fleurs à chatons, dont les fleurs mâles font féparées des femelles fur le même pied, & dont les fruits font fees, Il Pappelle falix vulgaris alba ar-

tales & flatte l'odorat.

borescens. Von-Linné le nomme salix alba, & le classe dans la dioccie digynie.

Fleurs à chatons, mâles ou femelles, sur des pieds différens. Les fleurs mâles sont composées de deux étamines; les étamines sont insérées fur un nectaire en forme de glande cylindrique, & tronquées; chaque fleur est disposée le long d'un chaton écailleux, sous une écaille oblongue, plane & ouverte; les fleurs semelles sont rassemblées sous un chaton semblable, & composées d'un pistil dont le stigmate est divisée en deux.

Fuit; capfule ovale, terminée en pointe, à une seule loge, à deux valvules, s'ouvrant par le haut & se recourbant des deux côtés, reusermant plusieurs petites semences ovales, couronnées d'une aigrette simple & hérisse, qu'on appelle quelquesois le côton du saule.

Feuilles, en forme de fer de lance, aigues, couvertes des deux côtés d'un duvet blanchâtre, dentées par les bords en manière de feie, avec des glandes fur les dernières dentelures.

Racine, rameuse, ligneuse.

Port. Cet arbre s'élève aussi haut que les plus grands peupliers, si on ne lui coupe pas la tête en le plantant.

Son écorce est inégale, rabotteuse; celle des jeunes branches lisse, verdâtre; son bois est blanc & les couches peu serrées; les chatons sont cylindriques, soutenus par des pédicules; les fruits paroissent reveuus d'un coton blanc; les feuilles sont alternativement placées sur les branches. C'est une erreur de croire que le même pied porte une année des steurs males, & l'année d'après des steurs semelles.

Licux. Toute l'Europe, les terrains humides, les bords des rivieres. On nomme saussaie les lieux qui sont plan-

tes de saules.

Le nombre des faules est très-mulplié. Von-Linné en compte près de 30 espèces. Il convient qu'il est trèsdifficile d'affigner à chacun de vrais caractères spécifiques. Les auteurs qui admettent les variétés au rang des espèces, en comptent un bien plus grand nombre, auxquelles ils assignent de noms comme à des espèces vraies, ce qui augmente la confusion des noms & la difficulté dans leur étude. Il seroit à desirer qu'une académie proposat pour sujet de classifier la famille des faules. Je vais suivre l'ordre établi par M. Duhamel, comme le pius connu des amateurs des collections des arbres.

- 2. SAULE à feuilles d'amandier, qui porte des stipules & qui quitte son écorce. Salix amygdalino folio, utrinque aurito, corticem abjiciens. C. B. P.
- 3. SAULE à feuilles d'amandier, vertes dessus & dessous, & qui porte des stipules. Salix folio amygdalino, urinque virente, aurito. C. B. P. Salix amygdalino. LIN.
- 4 SAULE à feuilles très-longues, étroites, & d'un verd argente. Salix felio longissimo, utrinque albido. C.B.P.
- 5. PETITSAULE, à feuilles étroites; falix humisis, angusti folia. C. B. P. Salix roris marini folia. LIN.
- 6. SAULE à feuilles oblongues, pointues & d'un verd argente; falix oblongo, incano, acuto folio. C.B.P. Salix viminalis. LIN.
- 7. SAULE fragi'e, dont les branches rompentau lieu de ployer; falix fragilis. C. B. P. Salix fragilis. LIN.

- 8. PETIT SAULE à tête écailleuse; sulix humilis, espitulo-squammoso. C.B.P.
- 9. PETIT SAULE à feuilles lisses; falix punila folio, utrinque glabro. J.B. Salix fusca. LIN.
- 10. PETIT SAULE à feuilles blanchâtres & velues; fatix pumila, foliis urinque candicantibus & lanuginofis. C. B. P. Salix arenaria. LIN.
- 11. PETITS AULE à feuilles courtes & velues; falix pumila, brevi angustoque fotio incano. C. B. P.
- 12. PETIT SAULE à feuilles de lin & velues; falix pumila, lini folia incana. C. B. P.
- 13. SAULE des Alpes; falix alpina, pyrenaica. C. B. P. Salix glauca. Lin.
- 14. SAULE des Alpes à feuilles de ferpolet & luifantes; falix alpina, ferpilli folio lucido. BOCC.
- 15. SAULE bline des Alpes, à feuilles étroites & lisses; salix alpina, angustifolia, repens, non incana. C.B. P. Salix remsa. LIN.
- 16. SAULE odorant, à feuilles longues, vertes dessus & dessous; suit folio longo, utrinque virente, odorato. M. C.
- 17. SAULE rouge ordinaire, eu OSIER DES VIGNES; falix vulgaris, rutens. C. B. P.
- 18. SAULE jaune cultivé, dont les feuilles font dentelées, ou OSIER JAUNE DES VIGNES; falix fativa lutea folio crenato. C. B. P. Salix vitellina. LIN.
- 19. SAULE des marais; sulix platyphyllos leucophlæos. LUGD.

- 20. SAULE du levant, ou faule pleureur, ou faule de Bahylone, dont les branches sont menues & pendantes; falix orientalis flagellis, dors un pulchred pendentibus. Tourn. Salix Babylonica. LIN.
- 21. GRAND SAULE de montagne, à feuilles de laurier; falix montana major, foliis laurinis. TOURN.
- 22. SAULE à feuilles rondes, argentées, ou MARCEAU, à feuilles rondes; falix subrotundo argenteoque folio. C. B. P. Salix caprea. LIN.
- 23. PETIT SAULE à feuilles larges, ou MARCEAU, à feuilles rondes; falix fubrotundo, argenteo folio. C. B. P.
- 24. SAULE rampant, à feuilles larges, MARCEAU nain, à feuilles larges; falix latifolia, repens. C.B.P.
- 25. PETIT SAULE rampent des Alpes, à feuilles rondes, d'un verd mancé par-dessous, ou MARCEAU rampant, salix alpina pumila, rotundifolia, repras inserné saleinerea. C.B.P. Salix repens. LIN.
- 26. PETITSAULE à fenilles rondes; falix punila felio rotundo. J. B. Salix reticulata. LIN.
- 27. SAULE des Alpes, rampant, à feuilles d'aune; falix alpina, ulmi roundi folio, repens. BOCC.
- 28. SAULE à feuilles rondes & larges; falix latifolia rotunda. C.B.P.
- 29. SAULE ou MARCEAU, à feuilles rondes, qui se terminent en pointe; salix solio, ex rotunditate acuminato. C.B.P.
- 30. SAULE de Portugal, à seuilles de sauge avec stipules; salix lustra-

- nica, falvia foliis auritis. TOURNEF,
- 31. SAULE à feuilles rondes, larges & panachées; falix las folia, rosunda variegata.
- 32. PETIT SAULE à seuilles opposées; salix humilis, soliis angustis, subcaruleis, ex adverso binis. RAII. Salix helix. LIN.

Parmi ce grand nombre d'espèces qu'on vient d'indiquer, nous ne parlerons que de celles des numéros 1, 2, 3, 17, 18, 20 & 22, les autres sont peu utiles.

Culture du Saule blanc , Nº 1.

Cet arbre est bien précieux dans tons les pays de vignobles où l'on se sert d'échalas. Ces echalas durent moins, à la vérité, que ceux de châtaignier & de chêne; mais leur prix plus modéré compense le mérite des autres en bois plus dur.

Ce faule se plait dans les terrains humides & il aime que ses racines avoisinent l'eau; mais il souffre quand cette eau sejourne, pendant le printemps ou pendantl'ére, sur le collet de fes racines. Il reuffit dans tous les terrains fablonneux, graveleux ou tenaces, pourvu que les racines foient abreuvées en dessous. Son succès est b'en plus marque lorsque le sol est bon & qu'il a du fond. Les expériences de Boyle pronvent que le fanle tire peu de nourriture de la terre, puisqu'un morceau de faule planté dans un vafe dont on avoir complettement desseche & pese la terre avant de l'en remplir, pefa, après quelques années, 162 livres, & la terre n'avoit perdu que deux onces de son poids. L'air fixe qui s'elève des marais, des eaux stagnantes, forme la principale nourriture de cet

arbre, dont le bois acquiert une prompte croissance & reste un des plus légers que l'on connoille. Si les circonstances sont égales, il y a une grande différence dans la végétation d'un faule planté fur les bords d'un ruisseau dont l'eau est pure ou courante, ou d'un semblable saule planté fur le bord d'un ruifleau à eau dormante, & qui y croupit, parce que cette dernière eau contient plus d'air fixe & d'air inflammable (confultez l'article AIR ) qui pénètre par les racines de l'arbre; & parce qu'elle en laisse échapper une grande partie qui est absorbée par les feuilles & augmente celle de la séve; enfin l'arbre prend, par sa transpiration, le furplus de ces airs inutiles à la formation de sa charpente. Ces différentes espèces d'air constituent plus de la moitié de son poids, après qu'on a donné le temps à l'arbre coupé de se dessecher. Venons à sa culture.

Elle est bien fimple. Après avoir fixé l'emplacement que les jeunes plants doivent occuper, on attend que les feuilles des saules soient tombées non par accident, par exemple par une gelée blanche trop hâtive, mais naturellement. On peut même commencer à planter à la Toussaint, & l'arbre planté avant l'hiver & de bonne heure, réuflit beaucoup mieux que celui qui est mis en terre en mars on avril, fuivant le climat. Quoique cette affertion foit vraie, elle peut cependant souffrir quelque modification relativement an climat. Chacun doit étudier le fien & se ré-

gler en conféquence.

On choisit sur les saules les mieux venans, le nombre des sujets dont on a besoin, & ces sujets ne sont autre chose que les branches. Après les avoir émondes de leurs rameaux, on les réduit à la longueur de dix pieds. On appointe la partie inférieure en maniere de trois-quarts, mais le plus large côté doit être recouvert de son écorce jusqu'à la plus sine pointe des trois-quarts. Pendant qu'un ouvrier prépare les fujets, un autre, armé d'une pince de fer, dont l'extrémité inférieure est pointue dans son bout, & renflée en forme de fer de lance un peu plus baut, ouvre les trous deftinés à recevoir le plantard; il les élargit autant par le bas que par le haut, & leur donne au moins deux pieds de profondeur. C'est dans ces trous que l'on plante la branche ou plantard, & qu'on l'y enfonce jusqu'a ce qu'on touche le fond; alors avec de la terre fine on remplit les trons, ensuite avec la pince on serre la terre tout autour, en obseivant scrupuleusement de ne point endomniager l'écorce. Si ces plantards ne reprennent pas, c'est que la partie d'ecorce enterrée a cté meurtrie pendant l'operation. Les bons cultivateurs font lever tout autour des plantards une ou deux pellées de terre qui fert à en butter le pied & forme naturellement un petit fossé. Cette arbre n'exige plus aucun foin jufqu'à la première coupe de ses branches qui aura lieu trois ou quatre ans après sa plantation. Il prend alors le nom de têtard, parce que c'est de sa tête que poussent les nouvelles branches. On pout, si on ne plante pas surle-champ les plantards, les lier paquet par paquets, & les placer le pied dans l'eau. Cette méthode est moins avantageuse que la précédente.

Un gros scarabée à écailles d'un verd doré & luisant, & les mouches menuisières sont beaucoup de mal

aux nouvelles plantations : avec leurs tarrières elles ouvrent l'écorce de l'arbre, y déposent par dessous leurs œufs, ces œufs éclosent & donnent des vers qui se nourrissent de la substance de l'aubier. Leur travail interrompt le mouvement de la sève, l'arbre languit ou périt. Onn'a trouvé encore d'autre remède à cet inconvénient que de couvrir l'ecorce des jeunes arbres avec une couche épaisse de lait de chaux froid, ou avec une feconde, fi la première n'est pas affez forte. Cette opération a lieu à la fin de l'hiver; elle seroit superflue auparavant, puisque ces infectes sont engourdis pendant l'hiver & ne font aucun mal.

La première coupe des branches est d'un petit rapport, & ces branches font ordinairement employées à faire des fagots pour le four, ou des rames pour les pois. Si, entre l'intervalle de leur plantation & celui de la première coupe, on voyoit que le jeune arbre n'eût qu'une branche, il faudroit ne la pas laisser alles en avant & s'élances en hauteur; elle demande à être ravallée à la fin de l'automne près du trone, afin de le réduire en tétard.

On observera, après les poussées de la première année de la coupe, de ne laisser sur le têtard que le nombre de branches qui se présentent bien, & de supprimer toutes les branches chistonnes. Il est aiss de fentir combien cette soustraction doit être avantageuse aux branches restantes.

Lorsque l'on a fait la tonte de toute la faussaie, on transporte tous les bois sous des hangars ou dans la cour de la métairie, en séparant les bonnes branches à échalas du menu bois qui sert pour le sour. Pendant les mauvais jours d'hiver, ou à la veillée, on resend les branches trop sortes asin de multiplier les échalas. Le propriétaire qui les achette & les destine à ses vignes, présérera ceux qui n'auront pas été resendus, parce qu'ils se conservent davantage, & il aura grand soin de les saire peler avant de les mettre en place. L'écorce sert à loger une multitude d'insestes qui rongent l'aubier, retient entre le bois & elle une humidité qui accélère sa pourriture.

Si on peut faire sa provision une année d'avance, il y aura une grande économie de saire aussitié écorer les échalas, de les lier en fagots & de ne les planter que lorsque la dessiccation aura enlevé leur humidité intérieure; il faut les tenir à couvert des pluies, du soleil, & ils dureront beau-

coup plus.

Les brindilles que l'on supprime à la fin de la première année, servent à attacher le sep contre l'échalas; mais elles ne valent pas l'osier.

Les faules auxquels on ne coupe pas la tête, sont susceptibles, comme je l'ai deja dit, d'egiler en hauteur les peupliers les plus élevés. De pareils arbres figurent très-bien dans les endroits bas & humides d'un parc. Le verd pale des feuilles contraste jeliment avec celui des aunes qui se plaisent dans le même terrain. Les faules tétards ont toujours leurs troncs caverneux & pourris, parce que les chicots laisses au sommet, lors des coupes, n'ont pas permis à l'écorce de recouvrir les plaies. Bientôt le bois s'est pourri, & de proche en proche le mal a gagné jusqu'aux racines. Il n'en fera pas ainli du grand faule. On a la facilité d'emon-

127

der proprement sa tige & de ne leisfer aucun chicot. Les grands arbres fournissent des planches saines, mais moins bonnes que celles des peupliers & sur-tout du peuplier ypreau.

La distance entre chaque pied d'une saussaie est de dix à douze pieds.

# Culture des Osiers.

Dans plusieurs cantons on préfère l'osser à écorce jaune, & dans d'autres, celui à écorce rouge est le plus recherché. Cette difference tiendroitelle au préjugé, ou à l'influence du climat ou du sol? Quoi qu'il en soit, j'aiconst amment observé que le jaune étoit plus pliant, plus doux, & qu'il

duroit plus long-temps.

On plante ces deux ofiers comme le faule, mais ils ont fur lui le précieux avantage de venir par-tout où la vigne croît; il faut cependant excepter de cette loi les vignes de nos provinces trop méridionales. Le proverbe dit, un osier en valeur rend plus que deux ceps, & le proverbe est vrai. Dans tous les pays ou l'on cultive la vigne, foit en hautains, foit avec des échalas de fix à fept pieds, foit entreilles, (consultez l'article VIGNE) les ofiers font toujours chers & d'un excellent débit. Il s'en fait une conformation prodigieuse pour relier les tonneaux.

Les ofiers réuffiffent beaucoup mieux dans un terrain fort & bon, que dans tout autre. Ceux venus dans un terrain fee font plus courts, moint pourris que les autres; mais ils font plus forts, durent beaucoup & fe moifissent & pourrissent moins vite.

Communément on plante les ofiers par, rangées à fix pieds les uns des autres. Si on veut par plu-

fieurs rangs former une oferaie, on observe la même distance, mais ces arbrifleaux ne reufliflent jamais mieux que lorsqu'il; sont isoles, Lorsque dans la rangée ou dans l'oseraie il furvient une place vide, on fait un provin ou couchée, & elle est b'entôt regarnie. Chaque année, après la chûte des feuilles ou après la première gelée, on fait la coupe générale, & on ne laisse sur pied que le nombre de rameaux destinés à être couchés ou à regainir comme tétards les places que l'on veut regarnir, ou pour de nouvelles plantations.

Pendant l'hiver on sépare toutes les brindilles survenues sur les pousses de l'année, ainsi que les trop petites pousses. Les unes & les autres servent à attacher la vigne, à palissader dans les jardins. On resend en deux, trois ou quatre parties, les pousses fortes, on en fait des tresses que l'on vend aux tonneliers.

Des Saules, Nos 2, 3, 5, 6, vulgairement connus fous le nom d'AMA-RINE.

Ils croissent spontanément dans les isles, au bord des rivières & sur les terrains humides, abandonnés. On ne les cultive pas; ce sont les vents, les eaux qui charient leurs semences. Je crois cependant, mais je ne l'ai pas éprouvé, qu'on réussiroit en les plantant avec les mêmes soins que ceux dont on a parlé. Cest avec ces espèces de saules que les vaniers sont les ouvrages de leur ressont les ouvrages de leur ressont les competer. Ils les emploient avec leur écorce pour les ouvrages competer.

muns, & ils les écorcent quand il s'agit d'une vanerie trop recherchée.

#### Du Saule Marceau.

Aucun faule ne fournit d'aussi bons échalas que le marceau. Une sois écorcés & séchés pendantune année, leur qualité égale presque celle des échalas de châta gnier, sur-tout sile marceau n'a pas végété dans un terrain trop sumide & un peu élevé. Sa culture est comme celle du saule ordinaire.

# Du Saule de Batylone.

C'est le roi des saules par l'agrément de sa forme. Lorsqu'il est planté dans un bon terrain & naturellement frais, il végète avec force, pousse de longues branches d'où partent des rameaux longs de dix à douze pieds, guères plus gros que le canon des plumes d'un Paon, & très-chargés de feuilles. Ces rameaux pendans pro-

duisent un tres-joli effet. Rien n'est plus aisé de former avec ces branches & ces rameaux un joli cabinet de verdure, & très-pittoresque au coup-d'ail. On choilit une branche longue & forte que l'on fiche en terre à la maniere du faule blanc, & on l'assinctuit aussitôt contre un fort tuteur de 15 à 18 pieds de haut. Si on a un jeune pied enraciné, la végétation sera plus rapide, & on gagnera an moins une année. Pendant la première année on laisse à l'arbre la liberté de pousser tous ses rameaux, mais on choifit un ou deux des plus vigoureux que l'on lie doucement contre le tuteur. Ce sont-là les deux branches qui dans la fuite formeront la pyramide ou couronnement du cabinet. Après la première

année, ou après la seconde, si la vegétation a été foible pendant la premiere, on trace la circonférence que doit occuper le cabinet. Le pied de l'arbre forme le centre, & le rayon du cercle jusqu'à ce centre peut être de 12, 15 & 18 pieds; de distance en diltance on place à la circonférence des supports de fix à huit pieds. A ces supports on en attache fortement d'autres qui viernent correspondre au fort tuteur du centre, contre lequel on les assujettit tous. Enfin, entre chacune de ces traverses on en établit de nouvelles & plus fortes, dont le nombre est multiplié suivant les besoins. C'est sur ces traverses que l'on attache & que I'on fixe doucement les rameaux inférieurs. Après avoir laisse autrone une haureur de 8 à 10 pieds, petit-à-petit les rameaux couvrent toute la superficie du cabinet, ils s'alongent & retombent le long des piquets de la circonference. Les rameaux se multiplient au point qu'il ne reste plus de vide. Lorsque leur extremité touche à terre, & qu'elle est alongée de 18 à 20 pouces, on en lait une couchée en terre où elle reprend racine. Les rameaux qui partent de l'extrémité de la couchée sont releves contre les piquets de la circonference, & garnissent de nouveau les côtes du cabinet. Le grand avantage de ces couchées est de se vir de point d'appui contre les coups de vent. On peut voir à la pépiniere royale de Lyon, un cabinet dans ce genre; il fait l'admiration des amateurs.

SAVON BLANC. Puissant urinaire; il cause des nausées, une douleur passagère dans la région epigastrique, peu de chaleur dans tout

le corps ,

le corps, une irritation plus on moins vive dans le col de la vessie, dans le canal de l'urêtre, une espèce de picotement dans les branches pulmonaires & la trachée-artère des personnes dont la poitrine est délicate. Il est indiqué dans la colique néphrétique par des graviers sans indisposition inflammatoire; dans la difficulté d'uriner, caufée par des humeurs glaireules, dans la colique néphrétique par la rétention d'un calcul friable dans la vessie. On donne les pilules de favon de trois grains chacune, depuis quinzegrains jusqu'à une dragme & dennie.

Il est employé avec succès pour préserver les draperies & les laines de la piqure des insectes. Les substances alcalines produisentles mêmes essets. J'ai conservé avec l'eau de luce, avec l'eau obtenue par la distillation des cocons de vers à soie, des insectes & des oiseaux empaillés, que n'avoient pu préserver ni le camphre, ni les autres odeurs les plus fortes. Le savon du commerce est une combinaison d'huile d'olive avec une lessive alcaline qui prend de la consistance après que l'ébullition a dissipé une partie de l'eau de la lessive.

SAVONIÈRE. Voyez SAPO-NAIRE.

SAUPOUDRER, terme de jardinage. On laisse complétement dessecher la fiente de poule, de pigeon, & même les excrémens humains. On réduit le tout en poudre très - fine, dont on saupoudre les champs, les prés, avant ou après l'hiver, les planches des jardins potagers. On emploie également la chaux éteinte à l'air & naturellement réduite en poudre.

Teme IX.

SAUSSAIE. Lieu planté de Saules.

SAUTELLE. Dénomination propre à quelques provinces du royaume, l'Orléanois, par exemple, pour défignerla couchée que l'on fait d'un ou de plufieurs farmens de la vigne dans l'intention de garnir de ceps les places vides. Ce n'est pas provigner, (consultez ce mot) puisque dans cette opération on couche entier, tandis que la fautelle n'est qu'une couchée. Ce n'est pas non plus marcotter, parce qu'on ne fait aucune entaille dans la partie que l'on coude & qu'on retire du farment.

SAUTERELLE. Cet animal est trop connu pour le décrire. (Confultez à son sujet la théologie des insectes de M. Lesser, les ouvrages de M. Lionnet, le dictionnaire d'hiftoire naturelle de M. de Bomare, &c.) Les fauterelles marchent affez vîte & volent également. La longueur de leur vol ou faut est ordinairement celle de deux cents fois la longueur de leur corps. Les femelles ont une appundice à l'extrémité de leur corps; les mâles n'en ont point, parce qu'elle ne leur est pas nécessaire. Cette appendice est composée de deux lames; dans quelques espèces elle ressemble à un fabre; c'est avec cette tariere que la femelle soulève la terre, ou plonge dans fes crevasses pour y déposer ses œufs, & l'entre-deux des doux lames sert de couloir à l'œuf à sa fortie de l'ovaire, jusqu'à ce qu'il soit déposé. Les œuts restent en terre jusqu'a la fin d'avril; il en fort un ver d'abord blanc, puis unpeu noir, ensuite de couleur rousse; enfin ces larves se converissent en

fauterelles, & dès-lors elles commencent leurs dégâts dans les campagnes.

La famille des fauterelles renferme un très-grand nombre d'efpèces; heureusement que celles de France y multiplient beaucoup moins que celles des pays méridionaux, & même du nord d'Allemagne. Toutes les histoires fourmillent d'exemples de nuées formidables de sauterelles furvenues inopinément, des dégats & des dévastations horribles qu'elles occasionnent : nos provinces méridion les de France y font quelquefois exposées. Mézerai dit qu'en 1613 une templte extraordinaire en jeta une ermee entière dans la campagne d'A les ; qu'elle trave sa le Rhone, & dévasta tout fon voisinige jusqu'à Aramont, au point qu'il ne resta pas le moindre vestige de verdure sur aucun ch mp. Ce fauterelles att rèrent les étourneaux, & ces ofeaux voraces en dépeuplèrent p'esque tout le p ys. Le même auteur ajoute qu'on ramissa plus de 3000 quintaux d'œufs qui fu ent enterrés ou jet s dans le Rhône; fins cette pré aution, en comptant seulement 25 œufs dans chaque tuyau ou ponte, on auroit en l'année d'après un million 750,000 in ividus par quintal d'œufs.

Ce que Mézerai dit des étourneaux doit peroître exagéré à la plùpart des leccurs, mais les habitens des provinces maritimes & mérid onales voient chaque année les étourneaux passer par bandes innombrables; si par malheur ces oiseaux se jettent dans une vigne ou fur une olivette, on peut regarder la récolte comme finie.

Je crois que l'espèce de sauterelle qui continue encore ses dégâts dans le Bas-Languedoe, & qui s'y elt, pour ainsi dire, naturalisce, ex une filiation de celles venues en 1613, car elles ne ressemblent en aucune maniere aux fauterelles que l'ai observées dans le reste du Royaume; elle est courte, groffe, ch rnue, sur-tout la partie postérieure de la femille. il y a des canton, ou elle cit tellement multipiiée, que l'on est obligé de payer un certain p ix pir livre p fante de sauterelles. C'tte précaution est tres-fage, & prévient un peu leur abominable feconcite. Pour rendre l'opération plus ut le , il conviendroit d'accorder la récompense avant le temps de l'accouplement ou de la ponte de l'animal. Autant que j'ai pu l'otserver, la ponte a lieu dans les mois d'août & de septembre; à cette époque toutes les récoltes en grains font levees, & ces fauterelles se tiennent plus volontiers dans les champs que par-tout ailleurs. La communauté d. S. Glles, dans le Bis-Languedoc, paya en 1787 un sou de la l'vre de sauterelles, & par le relevé des comptes, on fut qu'on en avoit fait perir 11 ou 1200 qu'ntaux dans ce seul district : c'est d'après M. Amoreux, docteur en m decine à Montpellier, que je cite cette anecdote.

Si la difette des petits grains dans les provin es du midi permettoit d'y élever, comme dens nos provinces intérieu e, des troupeaux le dindes, je dirois de les mener matin & foir paître dans ces champs auffitôt que le blé est levé, on les verroit abandonner les épis oubliés pour se jeter avec avidité sur les sauterelles. Je sais, par expérience, que cet aliment les engraisse beaucoup, & que ces animaux croissent à vued'œil; ainsi les sauterelles leur tiendroient lieu de petits grains, & cette nouvelle branche économique produiroit deux grandsbiens dans le pays.

Les poules, les canards, les oies en sont également avides; ainsi des enfans, employés à rassembler des sauterelles dans un sac, deviendroient d'excellens pourvoyeurs d'une basse-cour.... Il y auroit, pour détruire ces insectes, un moyen plus expéditif que celui qui vient d'être proposé. Auslitôt que la récolte des blés est levce dans tout le canton, il s'agiroit de mettre le feu aux chaumes, qu'on a la manvaise coutume de laisser trop hauts lotsque l'on moissonne : cette ignition devroit avoir lieu dans tout le cuiton. On commenceroit par le côté d'où le vent souffle, & on suivroit ainsi de piace en place jusqu'à la dernière extrémité, fans laisser une place intacte: pour pen que le vent soit vif, la flamme parcourt la surface du champ avec une rapidité étonnante, & la fauterelle a beau fauter & voler, elle fin't par être la proie des flammes. Cette pratique exige des soins & de la prudence afin d'éviter les incendies; elle a encore l'avantage de détruire toutes les plantes parafites & leur; graines. Je l'ai éprouvée avec succès dans la vue de détruire les mauvaises herbes, & elle auroit réussi pour la destruction des sauterelles, si les voisins avoient imité mon exemple.

Dans les provinces du centre & du nord du royaume il y a une espèce de fauterelle dont la couleur approche de celle de la terre; elle est petite & fort heureusement peu multipliée; la partie membraneuse est quelquesois rouge. Elle se jette sur le froment, en dévore la tige & la suit jusqu'au centre des racines; enfin elle fait périr toute la plante. Cette espèce est la proie des oiseaux, & je ne connois pas de meilleur moyen pour les détruire.

SAUVAGEON, jeune arbre venu fans culture; s'il s'agit d'arbre fruitier , c'est celui qui est venu de graine & qui n'est pas greffe. On récolte dans les bois la majeure partie des sujet, que l'on place ensuite dans les popinieres. Il estrate que ces pieds ne souffrent pas dans la transplantation. Celui qui les enlève de terre travaille pour en avoir be rcoup, & peu lui importe que les racines foient meurtiles ou mutilées. Il les vendtels quels, & fon but est rempli, d'on il resulte que ces jeunes sujets font long-temps à se remettre dans la pépiniere. Il vaudroit beaucoup mieux s'attacher aux semis; on leur donne fans peine tous les foins que chaque faifon exige; on les a fons la main, quand le moment vient de mettre les pieds en pépinière, & tous ces pieds font garnis de leur pivot (confuitez ce mot) ou racine essentielle, que par la plus fotte des coutumes on se hate de supprimer.

SAXIFRAGE. Voyez Planche III, page 120. Tournefort la place dans la feconde fection de la fixième claffe des herbes à fleurs de plufieurs pièces régulières & en rofe, dont le R 2

pistil devient un fruit divisé ordinairement en deux loges, & il l'appelle saxifraga rotundisolia alba. V on-Linné la nomme saxifraga granulata, & la classe dans la décandrie digynie.

Fleur, blanche, composée de cinq petales egaux, disposés en rose. A en représente un séparé; il est ovale, entier, sans aucune découpure. Les cinq pétales sont attachés par leur origine entre l'ovaire & le calice alternativement avec ses divisions. Les étamines B, an nombre de dix, posent sur l'ovaire au-dessis de l'infertion des pétales. Le pistil C est composé de l'ovaire & de deux syles divergens. Le calice est un tube D d'une seule piece, partagé en cinq divisions égales.

Fruit E, capfule ovoïde, à deux loges & deux valves F repréfente une de ces loges, & G l'arrangement des graines menues & fphéri-

ques.

Feuilles; celles des tiges en forme de rein, découpées en plusseurs lobes ovoïdes, pointus, très-entiers; celles des racines plus entières & plus arrondies.

Racine, fibreuse; l'extrémité des fibres garnie de petits tubercules de la grosseur d'un pois, rougeatres, placés les uns sur les autres.

Port; tige velue, d'un rouge pâle; les fleurs naissent au sommet, communément deux à deux; les petioles sont plus longs que les feuilles alternativement placées.

Lieu; les bois taillis, les haies; la plante est vivace & sleurit en

mai.

Proprietés; les tubercules de la racine sont amers; la plante est àcre, apéritive, diurétique.... On se sert de toute la plante, & on doit cueillir les tubercules des racines dès que la plante fleurit. Du moment qu'elle commence à fécher, ils disparoissement on a, pendantlong-temps & mal-àpropos, regardé la saxir-ge comme un spécifique pour dissource la pierre dans les reins. C'est d'apres cette propriété qu'on lui a assigné son nom. La vérite est que l'us que de ses feu lles & ses racines est peu avanta yeux dans la colique néphresque cas see prayiers: on s'en sert en insusion.

SCABIEUSE DES PRÉS. Tourne fort la place dans la cinquième section des herbes à fleurs à fleurons, ordinairement divis en découpures inégales, & chaque fleuron est porté dans un cal ce partir ulier, & il l'appelle scabiosa pratensis hirsura, qua efficinarum. Von-Linné la classe dans la tetrandrie monogynie & la nomm. scabiosa a ventes.

nomin scattola a vensis.

Fleur, composée de sleurons; dans chaque sleuron quatre ctamines qui ne sont pas réunies par le sommet; c'est en quoi l's plant, s de ce genre disserent des véritables sleurs à sleurons. Les sleurons sont irréguliers en tube, divisés en quatre ou cinq découpures, plus grandes du côté extérieur. Les sleurons sont rassemblés dans un calice commun, divisé en plusieurs folioles qui entourent un réceptacle convexe. Chaque sleuron rensermé en particulier dans un double calice qui repose sur le germe.

Fruit; semences solitaires, ovales, oblongues, placées sur le réceptacle & dessous le calice propre qui leur

tient lieu de couronne.

Feu lies, aîlées, celles des racines plus grandes que celles des tiges, oblongues, lanugineuses. Racine, droite, longue.

Port; tige d'un pied ou deux de hauteur, ronde, velue, creuse; les sleurs naissent au sommet disposées en bouquets ronds, ainsi que les fruits après la sleuraison; les sleurs sont sur les tiges opposées deux à deux.

Lieu; dans les prés, sur le bord des champs. La plante est vivace & sleurit en mai, juin & juillet.

Propriétés; flours inocores; toute la plante d'une faveur douce, légérement amère ; les feuilles favoriscent l'expectoration des crachats dans la toux effentielle, la toux catarrhale, l'atthme pituiteux, la phthilie pulmonaire & la péripheumonie essentielle, lorfque l'inflammation commence à diminuer & que l'expectorat on commence à devenir difficile. On a recommandé leur infusion pour déterger les ulcères ferides ou vénériens, & dans la guérison des fievres intermittentes. De telles proprietes ne sont pas encore bien demontices. On donne le sirop fait avec les fleurs & les feuilles de scabieuse, comme celui de capillaire. On conserve dans les boutiques une eau dinillée des fleurs & des feuilles qui n'a pas plus a'efficacité que l'cau pure des tivieres.

SCABIEUSE - DES - BOIS ou MORS-DU-DIABLE. Sechiofa folio integro herfuto. TOURN. Scabiofa fuccifa. LIN.

Fleir & fruit; les mêmes caractères que la précèdente. Les fleurons le plus fouvent divifés en quatre, quelquefoiscependant en cinq parties. La coulour des fleurs est la même, cert-à-dite d'un violet el ir, & quelquefois blanche; ... les seuilles sont en forme de ser de lance, ovales, en-

tières; les supérieures adhérentes aux tiges, crénelées en leurs bords, rudes & garnies de poils ; ... la racine est courte, fibreuse & comme mordue ou rongée dans le milieu;...les tiges font hautes de deux pieds environ, simples, rondes, fermes, velues, rameuses; les branches rapprochées, portant deux petites feuilles à chaque articulation ; ... les fleurs naissent au sommet, disposées comme la précédente; les feuilles sont opposces sur les tiges.... On la trouve dans les prés, dans les bois; la plante est vivace & fleurit en juin, juillet & août.

Propriétés; les feuilles sontinodores, d'une taveur douce & un peu amère; la racine inodore d'une saveur fade, légérement acre & amère. Quant à ses verus, elles sont le mêmes que celles de la précédente; on donne la la racine depuis une dragme jusqu'à une once, en insusion dans cinq onces d'eau.

SCABIEUSE DES JARDINS ou VEUVE. Scabiofa peregrina, rubra, capitsoblongo. Tourn. Scabiofa atropurpures. Lin.

La fleur diffère des autres par la corolle de ses fleurs, dont la couleur approche d'un rouge noir. Les petites corolles de chaque fleur sont divisces en cinq; les seuilles de la plante sont plas découpées que celles des précédentes; les réceptacles des fleurs sour pe sque en forme d'alene & assez durs pour piquer légérement loisqu'on veut sentir la fleur de trop pré .

culture; lorsqu'on ne craint plus le g lees tardives, on sème les grains de cette plante dans une terre bien ameublie, bien préparée & bien

fumee. On répand sur ces graines qui demandent à ne pas être seniées épais, environ l'épaisseur de deux ou trois lignes de terre. Ce semis ne demande pas d'autres soins que ceux que l'on donne aux semis de ce genre, & faits au printemps; farcler réguliérement, arroser suivant les besoins, est tout ce qu'il exige. On commence à lever de terre les jeunes plants, quand ils ont quatre ou fix feuilles, & on arrose aussitôt après qu'ils sont plantés à demeure. Si on les a levés avec toutes leurs racines & la terre qui les environne, ils ne s'apercevront pas de la transplantation. Ces plantes sont très-bien dans les grandes plates-bandes, à la distance de 10 à 12 pieds les unes des autres, & mélangées avec les autres fleuis d'automne. Trop rapprochées, elles ne produisent pas un bel esfet, la couleur de leurs fleurs oft trop férieuse. Elle ne paroît vraiment belle & bien veloutée que lorsqu'on l'examine de près. Lorsque l'on veut avoir de bonne graine pour semer, il faut toujours choifir celle des premières fleurs, c'est la mieux nourrie. La plante est annuelle & elle est originaire de l'Inde.

On cultive encore dans quelques jardins la SCABIEUSE à ETOILES, feabiofa stellata. LIN. Scabiofa stellata, folio laciniato, major. C. B. P. Elle est originaire d'Espagne & est annuelle. Ses feuilles sont plus découpées que celles des précédentes; les tiges moins hautes; les réceptacles des sleurs presque ronds; les semences couronnées d'une aigrette en forme d'étoile; il y a une variété à seuilles, tiges & sleurs plus petites. Sa culture est la même que celle de la

scabicuse des jardins.

Il est inutile d'entrer dans de plus

grands détails fur le genre des scabieuses. Von-Linné en compte 24 espèces. On a parle des plus interesfantes.

SCARABÉE. On comprend communément sous le nom de scarabée, dit M. Valmont de Bomare, dans son Dictionnaire d'Histoire naturelle, les insectes dont les aîles membraneuses sont renfermées sous des étuis écailleux. Ils forment la classe des coliopières : ... cette classe immense a cté différemment divisée par les auteurs. Les modernes ont restreint le nom de scarabée à l'un des genres qu'elle renferme : c'est d'avoir les antennes en masse, c'est-à-dire terminées par un bout plus gros que le reste de l'antenne ; ... cette masse ou extrémité est composée de plufieurs lames ou feuillets que l'insede peut resserrer ou ouvrir à-peu-pres comme les feuillets d'un éventail, tel qu'on le voit sur les hannetons.

Unautre caractère est d'avoir entre leurs étuis, à leur origine, une partie triangulaire qu'on peut appeler l'écusfon. On divise le nombre des seurabées en deux samilles, suivant le nombre des seuillets qui composent la masse des antennes. Dans la première famille sont les scarabées qui ont sept seuillets aux antennes; cette famille est la moins nombreuse. La seconde renserme les autres qui ont trois seuillets aux antennes,

Le caractère de la famille des ofcartots est d'avoir les antennes en masse, mais pas divisées en feuillets comme dans les scarabées, ni perfoliées comme dans les dermestes, mais folides & composées d'une seule masse. Ces boutons paroissent composes de plusieurs anneaux fortement fetrés les une controles autres, & qui ont à leur surface de petits points lisses & brillans. De plus, les antennes des escarbots sont coudées & forment un angle dans leur milieu ... Un autre caractère, mais qui n'est qu'accessoire, c'est la manière dont ils tiennent souvent leur tête rensoncée dans leur corselet, de saçon qu'on les croiroit décapités, & qu'on n'aperçoit tout - au-plus que leurs màchoires qui sont grandes & saillantes.

Tous les scarabées ou tous les coléopteres (mot: fynonymes) ont été originairement dans l'état de larves ou de vers, dont les uns hibitent dans les boufes de vache & autres excrémens des animaux, les autres au fond des e aux claire ou bourbeufes. d'autres dans les feuilles d'arbres, d'autres dans la terre; ceux-ci font grand tort aux racines des arbr s dont ils se nourrissent. Telles sont les larves du rh nocé os ou moine, du sure ou ver b'anc, ou man. C est dans ces civers endroits que ces ver cro ffent, se nourrissent, subissent des métamorphoses qui leur sont communes avec plusieurs infectes, se ch ngent en nymphes & deviennent ensuite de scarabées.

Une des choses les plus remarquables dans les scarabées, c'est que leurs os, ou cette substance analogue à la corne, qui leur en tient lieu, se trouve, ainsi quedans les coquillages,

au dehors, & couvre leur chair, aulieu que dans les grands animaux qui ont du fang, les os font toujours cachés fous la chair. Si on défire de plus grands détails, on peut confulter les ouvrages de M. Geoffroi, de M. Bonnet de Genève, de M. de Réaumer, &c. &c.

SCARIFICATION, opération chirurgicale oui s'exécute avec un inftrument tranchant, au moyen duquel on incise la peau, les regumens, &c. Une semblable opération est pratique dans la conduite des arbres. Pline en parle dans le dix-septieme livre de son Histoire naturelle. Je ne terminerai pas ce chapitre, dit cet ancien, fans avoir indiqué un remede concernent les arbres, qui confiste à les scarifier.... Priscien en avoit parlé avant lui. « Lousque leur écorce, amaigrie par la maladie, vient à se resfeirer, & qu'ille comprime excessivement l'intérieur de l'arl re, on y fait de longues incilions du haut en bas, en tenant la serrette avec les deux mains, afin de la mieux conduire; par ce moyen on relâche en quelque façon cette écorce; & ce qui montre que cette pratique est salutaire à l'arbre, c'est que les incifions s'clargiffent, & qu'enfuire le bois de l'arbre, ne trouvant plus en ces endroits d'obstacle à son accroiffement, les remplit & les incarne (1)».

<sup>(1)</sup> Note de Pf d teur. Je respecte infiniment l'autorité de Pline, cependant je ne puis être de son avis. Si l'écorce est entiérement dest chec d'un côté ou par placos d'un même côté, comme cota arrive as les louvent après un coup de soloit, il vaut beauco ip mieux enlever avec la serpette cette écorce desséchée, & recouvrit la plaie avec l'onguent de Saint-Fiacre; alors une écorce nouvelle s'incarnera, pour me servir de l'expression du Tradudeur de l'ine, & recouvrira la plaie. Si l'ecorce n'est simplement que stétre, si le mouvement de la seve n'est pas intercepte, l'onguent de Saint-Fiacre produira encore un bon esset, peu-à-peu, sous cette enveloppe, l'ecorce

"Au reste, le traitement des maladies des arbres est semblable en grande partie à celui des maladies des hommes; car, comme l'on perce les os cariés des hommes avec une tarière, de même aussi perce-t-on ceux des arbres, ou, ce qui revient au même, on perce leur partiela plus dure. Ainsi on adoucit un amendier amer, si, après avoir bêché la terre tout-à-l'entour, on le perce vers le pied, & qu'on essuye bien l'humenr qui en sortira.

"De même lorsqu'un orme est vieux, ou qu'on voit qu'il prend trop de nourriture, on le décharge de son humeur superstue, en le perçant à fleur de terre jusqu'à la moëlle. (1) Lorsque des arbres fruitiers bourgeonnent, sans porter du fruit, on les rend sertiles en sendant leurs racines & insérant une pierre dans la fente. On évacue pareillement le suc trop abondant qui gonste l'écorce des figuiers, en y faisant de légères incissons obliques, & par ce moyen on empêche que les sigues ne tom-

bent. On fend même les amandiers pour les rendre fertiles; mais on met dans la fente de ceux-ci un coin de chêne rouge, qu'on y fait entrer de force. Les coins que l'on met dans les poiriers & les cormiers font de bois de teda ou torche-pin, & on rechausse tous ces arbres avec de la terre mélée de cendres. Quand une vigne ou un figuier poussent une trop grande quantité de bois, il faut sarchier les racines même tout a l'entour, & mettre de la cendre sur les incisions. (2) »

M. Roger de Schabol, dans fon ouvrage intitulé Théorie du jardinage, s'exprime ainfi: Scarification, terme de chirurgie, par nous adapté au jardinage. Cette opération est pour les arbres la même que pour les humains. Un arbre poussé à outrance, il fleurit toujours & ne porte jamais; scarifiez-le & lui laissez tout son bois durant une année, sans le tailler nullenent; à coup sûr il rapportera la même année de l'opération. (3)

reprendra sa vigueur, les fibres du bois se rétabliront, & on supprimera l'emplâtre. Lorsque l'on a fair les incissons dont parle Pline, on oblige la seve à se porter pendant long-temps & à circuler dans la partie opposée à la scarification, & la partie scarifice, quoique recouverte par la nouvelle écorce, ne prend jamais la même rendeur que l'autre; la cicatrice paroît à perpétuité.

- (1) J'ai fait cette expérience sur un amandier, elle n'a pas réussi; l'arbre manqua à périr par la quantité de gomme qui suinta & se rassembla autour de la plaie, y auroit-il une saison propre à la réussite de cette opération, ou bien tiendroit-elle au climat. Je ne crois ni l'un, ni l'autre.... Si l'orme est vieux, pourquoi accélérer son déparissement; s'il est plein de sève, n'existe-t-il pas d'autres moyens plus simples & moins mourtriers pour la modérer : c'est ce qu'on examinera dans une autre note.
- (2) Toutes ces pratiques & plusieurs autres semblables, que je passe sous filence, prouvent rout au plus que du temps de Théophraste, de Columelle, de Pline, &c., les connoissances sur la physique des arbres n'éroient pas encore bien étendues.
- (3) Personne ne respecte plus que moi les décisions de ce grand-homme; c'est à ses écrits que l'on doit la révolution heureusse qui commence à s'opérer dans la taille des arbres; ce n'est pas par desaut de lumières qu'il a été entraîné à preferite une s'emblable opération, mais bien plutôt par l'habitude d'un ancien préjugé.

Avec le tranchant de la serpotte vous incifez transversalement du bas en haut toutes les branches jusqu'à la partie ligneuse, en faisant une espèce de hoche, en coulant la serpette en dessous & la couchant par conséquent. Vous faites de semblables incisions danstous les sens, par devant. par derrière, & des deux côtés. La distance d'une incisson à l'autre doit être depuis 7, 8 ou 9 pouces jusqu'a o un pied. Si i'on faisoit les incissions du hant vers le bas, elles ne tarderoient pas à se fermer, & toujours la séve reprendroit son même cours; mais ces incisions étant faites en dessous, il faut absolument que cette seve soit retardée dans son cours, qu'elle n'arrive que difficilement & par menues parcelles, & par ce moyen elle est de toute nécessité élaborée, cuite & digerée. On fait cette opération en mars.

# SCARLATINE. Voyez FIÈVRE.

SCEAU-DE-NOTRE-DAME ou RACINE-VIERGE. Tournesort le place dans la septième section de la première classe des herbes à fleur d'une seule pièce, en sorme de cloche, dont le calice devient un fruit charnu, & ill'appelle tamnus racemosa

flore minore, luteo pallescente. Von-Linné le classe dans la dioécie hexandrie, & le nomme tamnus communis. Voyer Pl. III, page 120.

L'eur, mâle & femelle sur des pieds differens. Comme les pieds, qui portent les individus différens. ont néanmoins des caractères semblables, on a représenté en A un individu mâle. Le calice est un tube d'une feule pièce, divifee en cinq fegmens éganx. Le calice tient lieu de corolle, car on n'en connoît pas à cette fleur; il est soutenu par un pédicule court & cylindrique. On trouve dans le centre du calice les six étamines qui confiituent l'individu mâle B. La fleur femelle représentée en C, a un calice semblable à l'individu male, & il pose sur l'ovaire qui devient le fruit. La couleur des fleurs est d'un jaune pale.

Fruit D, Baie ovoïde, partagée en trois loges dont une est repréfentee en E. Dans chaque loge font renfermées deux graines F.

Feuilles, molles, fimples, entières, en forme de cœur, portées par de longs pétioles, quelquesois pointues.

Racine, en forme de sufeau affez simple, remplie d'un suc puant & visqueux.

Comment sans cela auroit-il été possible que lui, qui a si bien démontré la manière de modèrer la séve en inclinant les branches, n'ait pas préséré cette méthode simple aux scarifications. Dans ces cus d'emportement de séve, qui empêche les fruits de nouer, que les arbres soient à plein-vent, en espalier ou en buisson, couchez les branches, les bourgeons de l'année précédente, & ils se mettront à fruit ; que le nombre de ces bourgeons, couchés horisontalement, soit proportionné à l'abondance de la séve; couchez, inclinez sur tout tous ceux du sommet au lieu de les tailler, & l'abondance de seve se portera & se consumera à donner du fruit exte sur ser les la sondance de seve se portera & se consumera à donner du fruit exte sur ser les manises per les ser pour l'ordinaire, que sur ceux dont on retranche trop de bois à 11 taille. N'y touchez pas pendant une année, comme le dit M. de Schabol, & supprimez tous les canaux directs de la seve, & elle ne s'emportera plus.

Port; tiges farmenteuses, gréles, longues, ligneuses, grimpantes fans vrilles, fur lesquelles les seuilles sont alternativement placées... Les seuilles font soutenues par de longs pétioles; les fleurs naissent de leurs aisselles.

Lieu; les terrains sablonneux, les haies; la plante est vivace & sleurit

en juillet.

Propriéés; la racine est inodore, a une saveur âcre qui n'est pas désagréable, & les seuilles ont une saveur visqueuse. La racine dessecté est un médiocre urinaire; récente & à haute dose, un puissant urinaire & souvent purgais. Sèche, on la donne depuis une dragme jusqu'a demi-once en infusion dans cinq onces d'eau. Récente, depuis demi-dragme jusqu'à demi-once en insusson dans six onces a'eau. Les gens de la campagne s'en servent ratisse ou simplement concasse. & l'appliquent comme résolutif sur les meurtrissures & sur les contusions.

SCEAU DE SALOMON ou GRENOUILLET. (Planche III, page 120.) Tournefort le place dans la feconde fection de la première classe des herbes à fleur en cloche, dont le pistil devient un fruit mou & affez petit, il l'appelle Poligonatum latifolium vulgare.Von-Linné le nomme convalluria poligonatum, & le classe dans l'hexandrie monogynie.

Fleur; blanche. La tige B qui porte les fleuts, montre les feuilles vues pardeffous, & la tige C portant les fruits, offre le deffus; les fleurs sont d'une seule pièce en grelot alongé, l'extrémité de la corolle divisée en six dents. D représente cette corolle avec les six étamines qui s'attachent à ses parois; le pissil E sort du sond de la corolle.

Fruit; le pissil devient une base charnue F, vue coupée transversalement en G, rensermant les semences H dures & ovoides.

Feuilles, ovales, oblongues, d'un verdfoncé & fillonne par de nervures bien prononcées qui partent de la base.

Racine A, longue, fibreuse, articulce, située transversalement à sleur

de terre.

Pori; le tiges sont soibles, courbées, hautes de 10 à 18 pouces; les sleurs anissent soit soit au de la soit au de la soit alternativement placées sur les tiges, & les embrassent par leur base.

Lieu; les bois. La plante est vivace & sleurit en mai & juin, quelquesois en octobre, si la chaleur & la sécheresse se sont soutenues pendant l'été.

Propriétés; sa racine est inodore, sa saveur au commencement sade & visqueuse, ensuite légérement acre & austère. C'est la seule partie de la plante employée en medecine. L'ulage de la racine modere quelquefois les pertes blanches; extérieurement elle représente légérement les tumeurs inflammatoires. On regarde cette racine comme vulneraire & astringente. On prescrit la racine sèche depuis une dragme jusqu'a une once en décoction dans einq onces d'eau ou de vin, .... récente pilce, & broyée avec suffisante quantité d'eau ou de vin, elle est employée en cataplasme... Quelques-uns sont insufer dans l'huile d'olive les feuilles & les fleurs, & les appliquent enfuite sur les brûlures; c'est un abus. Toute brûlure fait naître l' nhammation, & toute inflammation fait rancis l'huile, même la plus douce dont on le fert en caraplalme ou comme liniment.

La rancidité de l'huile augmente l'inflammation. De l'eau fimple vaut beaucoup mieux.

SCHISTE, pierre argileuse, peu pesante, plus ou moins dure, d'une couleur ou cendrée grisâtre, ou bleuâtre, ou roussatre, qui se casse en morceaux irréguliers. C'est une espèce d'ardoise, & on l'appelle ainfilorsqu'il est feuilleté & fissile, c'est-à-dire, qu'on peut le sendre en lamest minces; & on lui donne le nom de schitte, lorsque la matière qui le sorme, est ou graveleuse, ou compacte, informe, en rognon, traversée par des

veines quartzenses.

Les terres voifines des montagnes Schisteuses, les plaines où les eaux déposent les parries terreuses qu'elles ont entraînées de ces montagnes, sont ordinairement très-fertiles, parce que l'argile du schiste se trouve mélee avec le fable, les débris des plantes, & fur-tout Phumus ou terre végétale tenue en dissolution dans les caux. Les champs qui avoisinent la rivière nominée l'Isère, & les dépôts qu'elle fait dans ses crues extravagantes, fournissent la preuve de ce que j'avance. Les ardoifes pures ne donnent pas de si bon terreau. Les dépôts de l'Isère ainsi que leur terre transportée sur une prairie, dans un jardin potager, fervent d'engrais.

SCIATIQUE, (la) (Médecine rurale) est une maladie très-douloureuse, qui a tantôt son siège dans Particulation de l'os de la cuisse & de l'ischion, tantôt dans la gaine du ners sciatique.

Cothunio en distingue deux espèces: dans la première il existe un abcès purulent dans toute la direction du nerf crural; & dans la feconde, dans tout le trajet du nerf fciatique. Mais aussi il est prouvé que le foyer de cette maladie se trouve très-souvent dans les lombes & l'os facrum, & s'étend même quelquesois jusqu'à l'extrémité du pied.

La sciatique ne diffère de la goutte & du rhumatisme que par le siège. Elle exerce constamment sa cruauté dans la région du coccis, de l'os sacrum, de la cuisse & de la jambe; au lieu que la goutte & le rhumatisme ne se fixent presque jamais sur les mêmes parties, & que celles qui ont été affectées dans un paroxisme, en sont à l'abri dans un autre.

Cette maladie est toujours caractérifée par une douleur vive qui s'étend sur tout le trajet de l'endroit affecté; elle est quelquefois si confidérable que les malades ne peuvent y supporter la plus légère application : dans cet état, ils pouffent les hauts cris, & font obliges d'observer le plus grand repos, parce qu'ils ne peuvent ni marcher, ni ofer exécuter le moindre mouvement. L'immobilité de la cuisse est la suite ordinaire de leurs douleurs, & commo Lur fouffrance redouble, quand ils veulent se baisser & se redresser, ils se voient contraint, à rester dans la meine fituation.

Cette maladie qui a une durée plus ou moin longue, prend très-fouvent le caractère & le type intermittent, & fe reproduit dans certaines faifons de l'année. Hippocrate range la feiatique dans la claffe des maladies d'automne. Mais communément ou voit fes paroxifines fe reproduire lorique les froids commencent à fe faire fenire.

Une infinité de caules concourt à exciter la sciatique. Elle est souvent 140

produite par des chûtes, des coups violens, par de fortes contusions & par des blessires; elle est quelquesois symptôme de la maladie vénérienne & de beaucoup d'autres maladies; elle dépend le plus ordinairement de la suppression de transpiration, de la répercussion de quelque éruption curanée, comme gale, dartre, &c. L'humidité de l'atmosphère, l'épaississement du fang, le féjour dans des lieux humides & marécageux, la cessation des évacuations périodiques ou habituelles, l'usage des alimens salés, épicés & de haut goût, & tout ce qui peut incendier les humeurs ou leur imprimer une certaine acreté, peut donner naissance à cette maladie.

L'observation journalière nous apprend qu'elle est familière aux habitans des côtes maritimes; à ceux qui avoisinent de gros fleuves & des étangs, & qui s'exposent aux plus grandes intempéries de l'air. Les jeunes gens en sont pour l'ordinaire à l'abri, les vieillards y sont les plus exposés; pour l'ordinaire elle ne se maniseste que dans un âge avancé.

La sciacique simple est rarement à craindre; l'invétérée entraîne avec elle le plus grand danger, en ce qu'elle affoiblit & exténue ceux qui en sont atteints, raccourcir leurs membres, & les réduit à un etat d'atrophie extrême.

Le traitement de la fciatique est subordonne à la cause qui la produit. Le mercure emporte ordinairement celle qui dépend d'un vice vérolique; les emménagogues & les anthi-hystériques conviennent dans celle qui reconnoît pour cause la suppression des mois & des lochies, ou les vapeurs hystériques; les sudorisiques sont trèsbien appropriés dans la sciatique occa-

fionnée par la suppression de transpiration.

Mais quand elle est entretenue par l'engorgement de l'enveloppe du nerf fciatique, on appliquera un vesicatoire à l'endroit ou le nerf est le plus à découvert vers la tête du péroné & à la malléole externe; c'est ainsi qu'on est venu à bout de résoudre des états presque paralytiques, en pompant les humeurs contenues dans l'enveloppe de ces nerfs. C'est aussi dans ces vues que les anciens eniployoient les brûlures & sur-tout le moxa, particuliérement los sque lasciatique étoit déterminée par la métastaze d'une humeur purulente produite dans quelqu'autre partie du corps, & jetée sur l'articulation de la cuisse avec l'os de la hanche, afin de prévenir les suites sunestes qu'auroit cet abcès, qui entraîneroit à coup sûr ou la carie ou la phthisie. On doit s'y opposer fortement par l'usage du quinquina combiné avec le lair, par celui des rifannes sudorifiques, qui réussissent toujours bien dans le cas d'ulcères fordides; mais si on doit ouvrir ce dépôt, il fant le faire le plutôt possible, en pratiquant, comme le prefcrit M. de Haen, une très - petite ouverture, en pansant très-rarement la plaia, & en la laissant ouverte pendant très-long-temps.

Quand il n'y a point d'abcès & que les douleurs font vives, que les parties font rouges & tendues, qu'il y a un degré de chaleur phyfique & pulfation des artères; on doit alors employer les faignzes du bras & du pied, infifter beaucoup fur les adoucistans & les relichans, & procurer ensuite un flux de ventre dytlenterique par les vomitifs, qui reassificent

coujours bien lorsque la sciatique dépend d'une surcharge putride dans l'estomac, & par des purgatifs actifs, tels que le jalap, les lavennens âcres : il saut ensin observer une proportion entre les remedes & la violeuce de la meladie.

Les topiques actifs pourroient être dangereux dans les douleurs fortes, il vaut mieux appliquer les épipastiques les plus doux. Tiffot propose le taffetas ciré, les linimens volatils huileux, les douches d'eau; mais ensuite les vésicatoires en agissent mieux. On pratique à l'hôpital de Montpellier l'usage des mêches de coton brûlées, ce qui est analogue au moxa des Chinois. Mercatus a pratiqué avec fuccès des brûlures au cartilage des oreilles; il en explique les bons effets, par la sympathie qu'il y a entre les maladies de la tête & la sciatique. On a vu un homme qui, par les lois de cette sympathie, avoit une surdité lorsque la sciatique disparoissoit, & entendoirtres-bien lorsqueles accès de sciatique venoient à reparoître. Hippocrate nous apprend que la surdité est avantageuse à ceux qui sont arraqués de la sciatique: cette sympathie indique les bons effets des remèdes révulfifs.

SCILLE ou SQUILLE ROUGE. Von-Linné la classe dans l'hexandrie monogynte, & la nomme scillu maritima. Tournesort l'appelle orn'thogatum maritimum, seu scilla radia rulra, & la place dans la quattième section de la neuvième classe des herbes à sleur régulière & en lys, composée de six pétales, & dont le pistil devient le fruit.

Fleur; corolle plane, composée de fix pétales ovales, étendus; point de calice.

Fruit; capfule arrondie, lisse, à trois fillons, à trois loges, à trois valves, renfermant plusieurs semences obrondes.

Feuilles; longues d'un pied au moins, partant de l'oignon, simples, très-entières, vertes, charnues, visqueuses.

Racine; oignon ou bulbe rougeâtre, formée de plusieurs tuniques épaisses, charnues.

Port; du milieu des feuilles fort une hampe ou tige qui part de la racine & s'elève à plusieurs pieds; les sleurs naissent au sommet, cisposées en corimbe; la bulbe pousse saite, fes feuilles & ses sleurs sans être mise en terre.

Lieu; l'Espagne, dans les fables au bord de la mer, en Syrie, en Sicile; fleurit en août & septembre.

Propriétés; la racine est la seule partie employée en médecine; elle est inodore, sa saveur est amère, nauséabonde & très-âcre; la racine sèche est un puissant urinaire; donnée à haute dose elle fait vomir, purge, cause des accidens quelquesois mortels. Elle est indiquée dans l'ascine par rétention de matières excrétoires, dans l'hydropisse de poirrine, de matrice, dans l'assimiteux, dans la toux catarrhale: lorsqu'on donne la racine récente & à dose un peu sorte, elle est vénencuse.

On prépare avec cette racine un miel, nommé miel feillitique, avantageux dans l'althme pituiteux, la toux catarthale; il est préferé aux autres preparations de scille, dans toutes les espèces de maladies de poitrine, où il faut exciter l'expessoration sans trop irriter les bronches pulmonaires, & où il faut en même

temps provoquer le cours des urines... Le vinaigre scillitique echaufte moins, rend le cours des urines plus abondant, & facilite rarement l'expectoration .... L'oximel scillitique favorise beaucoup l'expectoration, & l'expulsion des urines, particuliérement loisqu'il y a douleur, sans irritation des branches pulmonaires & des voies urinaires. Des que la racine ou ses préparations passent par les selles, elles affoiblifient beaucoup, & elles diminuent l'expulsion des matières contenues dans les bonches & l'excrétion des urines plutôt que de les accroître. On croit avoir observé que la farine d'orobe corrige les mauvaises qualités de la racine; que la crême de tartre adoucit son âcreté; que la canelle diminue la propriété qu'elle a de favorifer le vomissement, & que le fel de glauber la rend plus active pour combattre les diverses hydropisies où elle est indiquée : il seroit bien à desirer que ces observations fusient exactes.

L'expérience journalière prouve que cette plante végète & fieurit sans le secours de la terre; cependant elle pouffe plufieurs feuilles très-larges & très-grandes, & fouvent une tige de six a huit pieds de longueur, sans que l'oignon paroisse beaucoup diminuer de son poids; cependant ccs feuilles, ces tiges, ces fleurs en ont acquis un assez considérable. On demande, oli done cette plante a-t-elle tiré les principes de son accroissement? de l'air, de l'humidité & des principes contenus dans l'air atmofphérique; ce qui prouve que les autres plante; le nourrillent autant par l'air, que par les sucs de la terre qu'elles poinpent par les racines. Il y a plus; fi l'on founiet à l'analyfe chimique les feuilles, les tiges & les fleurs, on en retirera les mêmes produits que des autres plantes, c'estadire de l'air fixe, (conjultez ce mot) de l'eau, des sels, de l'huile & de la terre.

# SCLARÉE. Voyez ORVALE.

SCOLOPENDRE, ou LANGUE DE CERF. (Planche IF.) Tournefort la place dans la première section de la seizieme classe des herbes apétales sans sleurs, dont les fruits naissent sur le dos des seuilles, &c il l'appelle lingua cervina officinarum. Von-Linné la classe dans la samille des sougères de la criptogamie, &c la nomme asplenium scolopendrium.

Fleur & fruit; on découvre au dos des feuilles des fillons roufsàtres; ces fillons font formés par des capfules très-petites qui conftituent la fructification: on les distingue à l'aide du microscope. Les sleurs & les fruits sont développés en E; la capsule D est munie d'un anneau elastique, lequel, en se séchant, se contracte en F, de maniere à ouvrir la capsule: ce mouvement en fait sortir beaucoup de semences menues comme de la poussière G.

Feuilles, fimples, entières, en forme de langue, en cœur à leur base, lisses, portées par de longs pétioles.

Racine A, nombreuse, entrelacée dans les insertions des pétioles des vieilles seuilles.

Port; les petioles partent de la racine & en grand nombre, & tiennent lieu de tiges. Ils font recouverts d'un vert-brun, quelquefois très-longs. La longueur des feuilles varie depuis trois pouces jusqu'à un pied & demi.



La Langue de Cert, ou Scolopendre

Le Sondin on la permane of 1 of.



Elles sont roulées en spirale sur ellesmêmes avant leur développement.

Lieu; les bois, les montagnes, les fentes des rochers, les terrains humides; la plante est vivace; sa plus grande vigueur est en automne.

Propriétés; feuilles d'une odeur aromatique très-peu sensible, d'une saveur légétement austère & un peu âcre. La scolopendre sait partie des plantes capillaires; on l'employe dans les aposèmes apéritifs, béchiques & vulnéraires. On present les seches depuis demi-dragme jusqu'a demi-once en maceration au bain-marie, dans cinq onces d'eau.

SCORBUT. (Médicine rurale.) Jusqu'ici on a beaucoup écrit sur le scotbut. Ronsseus & Echeius, medecins de l'antiquité, en avoient fait une maladie du foie : leur fentiment fut adopté par les médelins qui vinrent après eux; mais il ctoit refervé à Sennert, à Forestus, à Horstius, à Reusnerus, & à Villisius, de combattre cette erreur. Les differentes recherches & déconvertes qu'ils firent fur des cadavres infectés de scorbut, les empêchèrent d'accréditer cette opinion, parce qu'ils trouverent ce viscete ( la rate ) dans l'état le plus naturel, & exempt de la plus l'gere trace scorbutique.

On ne fauroit diffimuler qu'on a fouvent trouvé cet organe gâté & corrompu; mais on ne doit pas pour cela en conclure que la rate foit plus patriculiérement affectée dans cette maladie, puifqu'on a observé les poumons, le péricarde, le cœur, le m. sentère, l'epiploon, & les autres visceres abdominaux plus ou moins atteints de la même corruption.

Enfin, comme le scorbut ne peut

pas être defini, à cause de la variété de ses symptômes, il doit être regardé comme une maladie trescompliquee, difficile à connoître, & encore plus pénible à guérir.

On en distingue deux espèces, le scorbut de mer, & celui de terre, ou bien le scorbut chaud, & la scorbut froid. Dans chaiune de ces espèces on distingue trois degrés progressifs; le commencement ou le prélude, l'augmentation & sa confirmation.

Le scoibut s'annonce toujours par une nonchalance & une parefle extraordinaires, par une aversion pour tout exercice, par le plus grand desir de rester toajours assis ou conché, & par la plus obfeure retraite. Ceux qui en sont atteints deviennent pales & bouffis du vifage; à la couleur naturelle de la peau foccède la couleur verdatre des levres; le corps devient à son tour pale, obscur, & même livide; la tritlesse, la crainte & la consternation s'emparent de leur ame, leurs membres font engourdis, leurs jambes fléchissent, ils conçoivent le plus grand dégoût pour la marche, le moindre mouvement augmente leur fatigue.

Le pouls dans cet état, s'éloigne peu du naturel, & si on y observe quelque disserence, elle ne consiste que dans la lenteur & la dureté de l'artère. A tous ces disserens symptômes se joignent la disseulté de refpiner, le gonslement des hanches, le battement de l'artère épigastrique, la démangeaison de tout le corps, le faignement des gencives qui laisfent couler un sang dissout, qui prend biensèt après une couleur rouge, & une consistance mollasse & noirâtre; il n'est pas même posfible d'approcher de trop près les malades, sans être infecte par la puanteur de leur haleine. Il se maniseste fur la peau des taches rouges, ensuite bleues, qui finissent par devenir plus nombreuses, plus livides & plus noirâtres: elles vatient par leur forme; les unes sont rondes, & les autres plates.

Le scorbut ne reste pas long-temps dans cet état, ses progrès deviennent rapides, & les mêmes symptômes prennent & acquierent un second degré d'intenfité. La respiration devient beaucoup plus laborieuse; les malades font presque toujours hors d'haleine, & croient être suffoqués au moindre mouvement. Leurs cuitles enflent, & se désenflent, les tendons fléchisseurs des jambes les retirent vers le femur, & les roidissent. On a vu des vieillards dont les talons s'étoient insensiblement retirés vers les fesses. Les douleurs qu'ils éprouvent sont trèsvives. & peuvent être comparées à celles du rhumatisme le plus aigu, de la goutte, on de la sciatique la plus douloureuse. Le pryalisme qui survient à certains, leur fait aussi jeter les hauts cris. Il y en a qui ont évacué par la bouche, dans moins de vingt-quatre heures, plus de deux pintes de salive. A tous ces symptômes succèdent les crampes, le resserrement de la poirrine, les foiblesses, les sincopes; le hémorragies du nez, des gencives, de l'anus, de la matri e, le crachement du sang, des ostrocopes; enfin la corruption faisant toujours de nouveaux progres, les taches deviennent plus confidérables, & se changent en écquimozes.

Dans le troifième degré du scorbut, c'est-à-dire dans sa confirmation, les ulceres qui s'étoient formés auparavant, donnent un pus fetide & fanicus. Les anciennes cieatrices s'ouvient, la peau des jambes craque, on y voit des tumeurs livides, molles & douloureuses, des fistules fangeuses & sanguinolentes : les malades sont attaqués de sièvres putrides colliquatives avec des sueurs froides & des hémorragies mortelles. Il leur survient quelquesois la jaunisse, l'ascite, une constipation opiniatre, une difficulté de respirer qui les étouffe subitement, ou des douleurs très-vives autour de la veille, presque toujours suivies d'une évacuation d'urine peu abondante, fetide & rouge, qui est toujours un sûr présage des fréquentes défaillances, & d'une mort prochaine.

Lifter, Cokburnius & autres, ont regardé la nourriture salée dont les marins font usage, comme la vraie cause du scorbut; ce sentiment est encore adopté par un grand nombre de médecins modernes, qui ne connoissent point, sans doute, les expériences multipliées du célèbre Lind, medecin Anglois, & notamment celle par laquelle il conste avoir gueri dans l'espace de quinze jours, deux pilotes vraiment scorbutiques, en leur donnant à boire deux pintes d'eau marine dans le jour. Ces deux malades avoient les gencives putrefices, les tendons des jambes raccornis, & les cuisses ædemateuses.

Nitschius, Bachstromius & Russelle regardent le sel matin comme le preservatif du scorbut; Bartholin a arrêté, avec le plus grand succès, par le seul usage de l'eau de mer, les progrès de la corruption scorbuique.

La nature

La nature & les effets du scoibut démontrent affez que sa cause prochaine est la coagulation du fang, & la séparation de la lymphe qui, ne s'unissant plus ensemble, lui impriment un degré d'acreté, qui s'ac- cas, de distinguer le s'orbut de la croissant de jour en jour, dégénere

en corruption putride. Le Meil'eur croit que dans le nombre des causes occasionnelles. il n'y en a pas de plus active & de plus énergique, que la supprestion de la transpiration insensible. Une infinité de causes peut concourir à fa suppression ou à sa diminution; telles qu'un air froid & humide, une chaleur très-forte, le sejour dans des lieux froids, humides & mal-fains, ou l'air ne fe renouvelle que tres-parement; les triftes affections de l'ame, une vie oisive & trop sédentaire, les chagrins & les travaux du corps trop long-temps foutenus, licefsation tres-prompte des exer. iccs accontumes, le defant des fruits, & d'alimens pris dans la claffe des vegétaux. L'ulage des alimens groffiers, visqueux, pourris & duteis à la funice, celui du vieux from ge, du beurre ranci, la trop modique boisson d'e u dou e, le beso'n qu'on en a dans les long voyages de me., l'excès dans les plaisirs de l'amour, la crapule, l'usage abusif des liqueur's spiritueuses, & la mal-prop. eté. Le scoibut peut être la suite des m lauies chroniques, des fièvres intermittentes anomales, qui ont été mal traitees, de la suppression des n enfirmes, ou des hémorroïdes. & des fréquentes & grandes hémorragies.

Il fant encore ajouter à cette enumeration la maltication & la fumée

Toma IX.

du tabac en herbe, que Rouppe, Everard MAYN-Waringe & Gilbert regardent comme une cause tres-

puli! nte.

Il n'est pas aise, dans tous les vérole; neanmo ns il est prouvé que le scorbut affecte plus particuliérement les gencives & les dents. La vérole au contraire établit prefque toujours son siège dans les glande; amigdales, fur la luette & te vo le du palais; les ulceres qu'elle produit ne font ni fanguinolens, ni ichoreux. Le footbut laisse des taches fur la peau, mais il la met à l'abri des nœuds & des tumeurs; les douleurs qu'il excite sont plus aigues & revienment pa: intervalles. Dans la vérole, elles font plus rongeantes, & plus constantes, & redoublert toutes les nuits. Enfin l'urine des veroles est presque toujours pale & plus trouble que celle des sco butiques qui est très-montée en cou-

Le forbut n'exerce sa cruauté que sur mer, dans les p.ys septentiionaux, dans les lieux humides & marceageux, dans les côtes maritimes, dans le veisinage des étangs, & dans les pisons & autres depôts publics. Les pays du nord, ceux qui sont fort éleves, en font à l'abri; & fi on l'y o ferve quelquefois, c'est toujours sur des personnes sales & mal-p opres, qui n'ont aucun soin de leur peau, qui ne la brossent jamais, & qui ne transpirent que pen, ou point du tout. C'est toujours sur celles que des affaires malheureuses tienacit renfermees dans des lieux p.n aeres, mal exposes an vent du nord, ou que la misere a forcees a fe retrancher dans des maisons étroites, humides & crensées dans la terre, ou l'air extérieur ne pénètre que très-rarement & avec beaucoup de peine, & qui ne peuvent se nourrir que d'alimens grossiers & malfains.

Les jeunes gens & les vioillards font les plus exposés à cette maladie. Les personnes soibles & valétudinaires, celles qui ont la fibre lache, sont très-disposées à la contracter; dans cette classe doivent être comprises les semmes délicates, celles qui donnent dans la lubricité, & qui sont bonne & grande chère; les vaporeuses, celles qui sont bonne à grande chère; les vaporeuses, celles qui sont sujettes à des pertes utérines & à des hémorragies très-fréquentes.

Le scorbut est une maladie cruelle, dangereuse & difficile à guérir, surtout si elle est invéterée, & si le malade a les hippocondres livides, ou qu'il éprouve de cruelles douleurs au basventre. Rembertus Dodonaus a trèsbien observé que la mort ne tardoit pas long-temps à survenir à cet état.

Le danger de cette maladie est toujours en raison du nombre & de la gravité des symptômes qui l'ac-

compagnent.

La léucoplegmatie, l'ascite, la tympanite, l'atrophie, la diarrhée ou l'ictère, qui surviennent au scorbut, sont toujours des signes mortels.

La contracture des genoux est quelque sois incurable, tandis que les autres symptòmes disparoissent. Le docteur Hyves a vu un matelot anglois dans ce cas; les remèdes qu'il lui prescrivit firent disparoître les autres symptômes graves, mais il n'a jamais pu parvenir à la guérison de la contraction de la cuisse, & le malade a vécupendant très-long-temps avec le talon collé fur fes fesses.

Adoucir l'acreté des humours, s'oppofer aux progrès que la stagnation du virus favorise, en en procurant l'excrétion, travailler enfin à le détruire par les moyens spécifiques, sont les indications que l'on doit se proposer dans le traitement du scorbut.

1°. On prescrira aux malades un régime adoucissant, & directement opposé à celui qui a pu déterminer le scotbut. Ils feront un usage des tisannes & boissons rafraichissantes, telles que la limonade, l'orangeade, le petit-lair bien clatissé, & acidulé avec suffisante quantité d'acide vitriolique jusqu'à agréable aigreur.

Celui des herbes poragères combiné avec le lait, le pain frais, la bière nouvelle, les pommes, les oranges, les citrons, la grofeille, l'ofeille, les ramarins, le creffon, le coclearia, le mouron, font encore des remèdes qui manquent rarement de guérir le fcorbut, fur-tout dans fon

Commencement.

On doit encore les nourrir avec des légumes, tels que les choux, les raves, les poirées, les betteraves, & quelque peu de vian de fraîche.

2°. La faignée est très bien indiquée lorsque le sujet est jeune & pléthorique, & sur-tout si les forbut a précedé une suppression des mois ou de slux hémotroïdal; elle est d'autant plus recommandable, qu'elle donne de la fluidite aux humeurs en diminuant leur volume, & favorise l'excrétion abondante des utines, & la transpiration insensible, qui est si utile dans cette maladie.

Le célèbre Lind ne connoît pas de meilleurs renièdes que les sudorifiques pour combattre promptement le scorbut, & les peuples de l'Inde septentrionale n'en emploient point d'autres : c'est la nature qui les leur a suggérés. Les chirurgiens du cap de Bonne-Espérance excitent de bonne-heure les sueurs, donnent pour cet effet des bouillous composes avec la chair de tortue & les bois sudorifiques, font coucher les malades pendant quatre ou cinq heures du jour & ont le foin de les faire couvrir de plufieurs couvertures, pour provoquer & compléter la crife parfaite que la sueur doit opérer.

On peut encore donner dans cette même vue une légère infusion de fleurs de sureau & de coquelicot, & faire broffer la pean des malades; les sudorifiques trop forts seroient dangereux, parce qu'ils pourroient les jeter dans un abattement de

forces.

Les vésicatoires offrent encore un moyen presque sûr d'évacuer la matière morbifique: MM. Poissonier, des Perrieres & Rouppe les ont employés avec fuccès. Le dernier, avec ce remède, a guéri, dans une nuit, un matelot, de douleurs très-fortes qu'il épiouvoit sur les genoux ; il faut néanmoins éviter de les appliquer aux jambes de peur d'y occasionner des plaies, qui pourroient dégénérer à leur tour en ulcères du plus mauvais caractère, & c'est toujours dans le commencement du mal qu'il faut y avoir recours, & jamais loriqu'il y a infiltration & diffolution des humeurs, ils pourroient alors être rrès-nuifibles en provoquant la gangrene.

La faignée & les véficatoires n'excluent point les laxatifs & les

diurétiques; on doit toujours choifir les plus doux, & s'abstenir de donner ceux qui agissent d'une manière trop énergique. Sous ce point de vue, on doit prescrire la décoction des pruneaux, des raisins, à laquelle on ajoute, en tant que de besoin, la crême de tartre, la Infanne, la rhubarbe, le polipode de chêne, le taniarin, la casse.

Le petit-lait; combiné avec le felpolycreste, est un remède qui produit toujours de grands effets. J'ai vu l'usage du miel commun, marié avec la crême de tartre, relâcher le ventre & produire de grandes évacuations, fans abattreles forces. Le docteur Addington recommande beaucoupl'eau marine prife à jeun le matin à la dose de deux à trois verres, deux ou trois fois par femaine; le sel dont cette eau est chargée, purge doucement, & répond aux bons effets qu'on doit en attendre.

3°. On tâchera de détruire le virus scorbutique par les remèdes spécifiques. Pour y parvenir, on donnera, marin & foir, deux onces chaque fois de fuc de cresson, mélé avec égale quantité de cocléatia & de beccabunga, en y ajoutant une demi-once de firop antifcorbutique.

Le petit-lait combiné avec ces mêmes fucs, l'eau de goudron, la décoction des jeunes branches de pin,

doivent être employés.

On doit encore donner les plantes antiscorbutiques sous forme de bouillons ou d'apozemes, dans lefquels on fait entrer la racine de patience, de raiffort fanvage, à la dose de demi-once chacune.

Morton & Coffe ne veulent point qu'on donne aucune espèce de lait ' aux scorbutiques; mais Buchan a

très-souventéprouvé des effets extraordinaires du lait, pour toute noutriture dans le sco:but de terre : « cet p aliment, ajoute-t-il, prepare par » la nature, renferme un melange » des propriétés des animaux & des » végétaux qui sont les plus propres » de toutes a rétablir une constitu-» tion délabrée, & à corriger cet » acrimonie des humeurs qui paroit » constituer la véritable essence du D fcorbut n: '.

Le docteur Kramer regarde le petit-lait, coupé avec trois ou quatre onces de fue d'orange ou de citron, & pris à la dose d'une pinte deux fois par jour, comme le véritable remede spécifique contre le scorbut, & il affure avoir gueri avec ce feul remède une infinité de sco: butiques. Le quinquina reuffit quelquefois ainsi que les martiaux; ce n'est que loisque les organes digestifs sont affoiblis qu'on doit y avoir recours. Les taches qui surviennent à la peau n'exigent aucun topique; leur rentrée ou disparition seroit funeste aux malades. Les ulcères des gencives ne demandent qu'un gargarifme d'eau d'orge miellée, à laquelle on ajoute quelques gouttes d'esprit de coclearia.

On ne fauroit affez recommander aux scorbutiques la gaîté, l'annisement, la diflipation, & fur-tout un exercice moderé à un air libre & pur; il est prouvé que le changement d'air & le régime végétal ont guéri le scorbut confirme & invétéré, sans le secours d'ancun autre remède; ils doivent s'interdire toute forte de plaifirs qui entraînent après eux la satieté & le dégoût, & dont l'ulage ne peut que les jeter & les entretenir dans l'oisiveté & la nonchalance, qui sont toujours insépa-

rables de leur état. Nous ne devons pas passer sous silence les bons effets que la décoction de la grande patience a opérés dans les douleurs scorbutiques anciennes; Buchan compose cette décoction en faisant bouillir dans trois pintes d'eau, jusqu'a reduction de deux, une livre de cette racine, &c en fait prendre depuis un demiletier jusqu'a une chopine par jour : nous ne faurions affez en recommander l'usage.

SCORDIUM on GERMAN-DRÉE AQUATIQUE. (Voyez Pl. IV, page 142) Von-Linnéle place dans la quatrieme section de la quatrieme classe des herbes à fleur d'une seule pièce en gueule & à une seule levre. Il l'appelle chamadris palustris paliefcens, seu scord um officinarum. Von-Linne le nomme teuerium scordium, & le cluse dans la didynamie gym-

nospermie.

Fleur, former par un tobe B cylindrique, recourbé a son extremité, ne formant qu'une seule levre inferieure divisce en cinq parties; celle du milieu est grande, ovale, legérement concave, les quatre autres sont petites & arrondies; les étamines au nombre de quatre, dont deux sont plus grandes & deux plus courtes, sont attachées par leur base au haut du tube de la corelle, comme on le voit en C. Le calice d'une seule pièce à cinq dentelures algues, est representé en D, & laisse apercevoir le piliil.

Fruit; le calice perfifte après la maturite du fruit, & renferme qua-

tre semences E.

Feuilles, ovales, dentées, adhérentes aux tiges, marquées de fortes nervures qui correspondent aux dentelures.

Racine A, fibreuse, rampante.

Pon; tiges à-peu-près de hauteur d'un pied, quarres, velues, blan-châtres, creufes, rameufes, inclinées vers la terre, rampantes; les fleurs naiffent des aiffelles deux à deux; les feuilles font opposées & fans pétioles.

Lieu; les terrains humides, marécageux; la plante est vivace & fleurit

en juin, juillet & août.

Propriétés : feuilles d'une odeur aromatique, approchant de celle de l'ail, d'une saveur amère & acre; elles échauffent & raniment les forces vitales, favorifent la digestion difficile par foiblesse d'estomac, augmentent le cours des urines & rarement la transpiration insensible, même lorsque le corps s'y trouve disposé; elles sont quelquesois indiquees dans les fievres intermittentes, le rachitis, les pales couleurs, l'afthme humide, la toux catarrhale ancienne & accompagnée de foiblesses ;.... l'eau distillée des feuilles, prife à haute dose, reveille à peine les forces vitales; d'ailleurs elle ne jouit point des vertus de l'infusion des seuilles ;..... l'extrait des seulles échauffe beaucoup, irrite fouvent l'estomac, & il ne doit jamais être préféré à l'infusion des seuilles...... La teinture du scordium ranime puisfamment les forces vitales; mais l'efprit de vin y contribue plus que les principes extraits de la plante.

SCORPION, animal hideux, habitant dans les provinces méridionales du royaume. On en connoît deux espèces; l'une à couleur fauve, & l'autre de couleur obscure, plus foncée, mêsée de gris, de brun & de noir, ayec les huit pattes blanchâtres ou fauves, & presque transparentes. La première espèce est plus grosse que la seconde ; l'une & l'aure font très-bien décrites dans la noire des insectes venimeux en France, ouvrage couronné par l'Académie de Lyon, & publié par M. Amoreux, docteur en médecine à Montpellier; son auteur & très-bon observateur. C'est de cet exelient ouvrage que je vais extraire ce qu'il importe au public de savoir sur cet animal.

«C'est vraiment le plus vilain de tous nos infectes & le plus dangereux par sa piqure, qui est plus ou moins venimeuse suivant la faison, quoique très - rarement mortelle, même dans les pays plus chauds que la France méridionale. Le scorpion porte à l'extrémité de sa queue, qui a cinq articulations, une ampoule ovale, membraneuse, à demi-transparente, plcine d'un venin limpide, qui s'en échappe lorsqu'il blesse quelque animal avec l'aiguillon : c'est cette pointe qui surmonte l'anipoule & termine la queue. L'aiguillon est argue & de substance cornée, il n'a pas une ouverture vifible; il n'etoit pas probable que l'ouverture fût précisement placée à l'extrémité de cette partie, elle l'auroit rendue mousse, & elle auroit été bouchée par la peau, par la chair cu le fang de l'animal blesse. En comprimant l'amporle à des scorpions morts récemment, j'ai vu ( c'est l'auteur qui paile ) la liqueur fortir non pas par la pointe, mois par la base qui s'implante sur la dernière articulation de

" Le scorpion, avec sa hideuse figure, a des allures fort singulieres; il suit le grand jour, il aime les lieux frais, sans être trop humides: on le

trouve tapi dans des encoignures, dans l'embrasure des fenétres, entre les volets brifés, fous les lits, courant le long des murs; il se plaît davantage dans les lieux bas & voûtes, dans les jardins, fous les pots à fleurs, entre les pierres, dans les décombres; il supporte long-temps 1: faim, & il faut très-peu de chose pour le rassasser; quelques petits inlectes ou des moucherons, des cloportes lui suffisent sans doute; j'en ai vu manger des individus de leur propre espèce & leurs petits, & ce repas affreux est plus long, plus savouré que celui d'un apicias. Un scorpion restera des heures entières immobile, dans la même attitude, comme s'il étoit cataleptique; il remuera par fois une patte ou deux, ou les quatre, d'un côté seulement, sans remuer celles de l'autre côté; il replie sa queue sur le dos ou à côté de son corps, & l'aiguillon sur la queue; tantôt la tête ou la queue en bas, il reste assoupi, on le croiroit mort; tout-à-coup il s'épanouir, étend ses bras, ouvre ses pinces, court avec l'agilité d'un insecte qui a huit longues pattes avec des articulations très-mobiles. Le scorpion est vivipare.

« Pour un être condamné à vivre dans l'obsentié, la nature l'a bien avantageusement partagé en lui donnant huit yeux; mais quel funeste présent que de le pourvoir d'une arme cruelle & d'un poison subtil, avec lequel il fait sans deute un grand

nombre de victimes.

"Il est surprenant qu'un insecte, qui vit dans les licux frais & humides, périsse-par le simple contact immédiat de l'eau sans être pourtant noyé; un crachat sussit pour lui don-

ner la mort, s'il est obligé de se vantrer dedans sans pouvoir s'en débarrasser; de la l'origine de la tradition, qui dit que la falive de l'homme tue le scorpion : l'eau la la plus simple produit le même effet. On dit encore que si on entoure un scorpion d'un cercle de charbons allumés, il se pique & meurt de sa blesfure; le fait est faux. Dans ce moment cruel, trouvant par-tout une barrière de seu, il s'irrite, il redresse sa queue & la recourbe sur son dos, il menace de tous côtes, il agite son aiguillon & ne se pique point; il périt consumé par l'ardeur du brasier.

«Le peuple de Provence & de Languedoc se fait un jeu de provoquer les scorpions contre différentes sortes d'animaux. Les uns en font mil affectés, & les autres n'en éprouvent rien de facheux; ce que l'on dois fans doute attribuer à la constitution de l'animal piqué & à d'autres circonstances ou se trouve le scorpion; comme lorsqu'il est affamé, si c'est le temps de son rut, s'il a épuise son venin à d'autres combats, si c'est dans une faison plus ou moins chaude, dans un climat qui favorise ou ralentisse l'action de son venin; enfin, s'il est libre ou dans la captivité, & si c'est le pur besoin qui le porte à piquer, ou s'il est irrite ou sur la désensive. Tantôt on le sait combattre contre de grosses araignées, des guêpes, des limaces, des grenouilles, de petits lézards de muraille, scorpion contre scorpion; le vaincu est devoré par le vainqueur, excepté quand ils sont de force égale. Le combat de la fouris & du scorpion est le plus amusant & le plus instructif; le petit quadrupède, en vigoureux athlète, se precipite

fur son adversaire: le combat dont parle M. Amoreux a été funcite de part & d'autre. La souris a été vivement piquée, mais elle a fu renverfer le scorpion sur le dos, lui a rongé d'abord les pattes, ensuite le thorax a demi; elle l'a curé en fouillant dans fes entrailles; elle a abandonné la queue, les pinces & l'extrémité du ventre. Après mille fauts & gambades inutiles, pour atteindre le haut de la cucurbite qui les renfermont, elle revenoit à fa proie qu'elle n'a point achevée. Cinq heures après je trouvai la fouris, si éveillée auparavant, assoupie, & le fond de la cucurbite fali, il s'en élevoit une odeur marine très-fotte. Je lui livrai un autre scorpion pour la ranimer, elle n'en fit pas cas; celui-ci se recoigna fans coup ferir. Deux heures après la souris ctoit abattue & se soutenoit à peine for fes jambes; je tronvai la iouris & le scorpion morts, celui-ci étant entier & la souris enflée. Je crois qu'indépendamment de la piqure que la fouris avoit reçue, fa mort a pu être hâtée par l'infection de sa propre atmosphère, & le scorpion aura péri de la même cause, ou de l'humidité qui provenoit sans donte de l'urine de la fouris ».

Le venin du scorpion agit sur les infectes & fur les animaux à fang froid, comme fur ceux à fang chaud. Quant à ses effets sur le corps humain, quoique foumis aux mêmes modifications, on ne peut les revoquer en doute : les symptômes, qui varient ausli, annoncent plus qu'une simple piqure; mais il est douteux si jamais elle a été mortelle en France.

On a proposé un grand nombre de remèdes contre cette piqure : l'alcali volatil paroît convenir également » plus courtes que le calice, couron-

pour arrêter les effets du venin du scorpion, comme pour celui de la vipere. Il est indifférent qu'on emploie l'eau de Luce, le sel volatil d'Angleterre, ou l'alcali fluor quelconque. A défaut de ces préparations chimiques, le peuple peut avoir recours aux plantes qui fournissent des principes équivalens; telles font les plantes à fleur en croix, comme les raves, navets, choux, &c.

L'huile d'olive, dans laquelle on a fait macérer un certain nombre. de scorpions, a été fort reconsmandée contre la pique de cet insecte. On a également recommandé d'écrafer le scorpion, & de l'appliquer sur la blessure. L'un & l'autre font des erreurs très - accréditées. mais elles n'en sont pas moins des erreurs.

SCORSONÈRE. Tournefort la place dans la première fection de la cent trente-cinquième classe des herbes à fleurs, à demi-fleurons, dont les semences sont aigrettées, & il l'apelle scorsonera latisolia sinuata. Von-Linné la nomme scorsonera hispanica, & la classe dans la syngenefie polygamie. On a tort de confondre la scorsonère avec le falfifix; ce sont deux espèces bien différentes.

Fleur, composée de demi-fleurons hermaphrodites, dont les extérieurs font les plus longs, & dont la languette est divisée en quatre ou cinq dentelures. Ils sont rassemblés dans un calice long, presque cylindrique, garni d'environ quinze écailles membraneuses à leurs bords.

Fruit; semences oblongues, cylindriques, cannelées, de la moitié nées d'une aigrette plumeuse. Le réceptacle est nu.

Fauilles; elles embrassent la tige par leur base; entières, dentees en manière de scie.

Racine, en forme de fuseau, noirâtre en dehors, blanche en dedans, remplie d'un suc laireux.

Port; tige haute de deux pieds environ, rameufe, ronde, cannelée, creufe, un peu velue; les fleurs naiillent au founciet, foutenues par des péduncules, feules à feules; les feuille, font alternativement placées fur les tiges.

Lieu; originaire d'Espagne; cultivée dans les jardins potagers.

Propriétés; racine inodore, d'une faveur un peu fade; elle nourrit médiocrement, fe digère avec facilité, calme fouvent les ardeurs d'urine; quelquefois diminue la chaleur des poumons & des vifeères de l'abdomen. On preserit la racine récente depuis demi-once jusqu'à deux onces en decoction dans une livre d'eau pour boisson.

Culture. Cette plante croît d'ellemême dans nos provinces méridionales; sa culture y doit donc differer de celle des provinces du nord: la forme de sa racine, le sol & le climat dans lequel e'le croît spontanément, indiquent le genre de culture qui lui convient; le mérite de fa racine est de beaucoup pivoter, elle demande donc une te re defoncée profondément; les cailloux la fonttordre ou se bishrquer; mais pour pivoter à son aise, la terre doit donc être donce, friable, bien ameublie & naturellement humide ourenaue & entretenue telle par de, arrosemens; enfin sa graine reste long-temps à germer. La plante est originaire

des pays chauds, il faut donc attendre, chacun dans son climit, que la température de l'atmosphere soit au point fixé par la nature pour la germination de la graine.

Dans les provinces du midi & ou l'on airose par irrigation, (confultez ce mot ) après avoir établi les ados, on trace avec le manche du rareau, ou avec tel autre morceau de bois, un petit fillon fur l'ados, tant soit peu au-dessus de l'endroit jusqu'où parviendra l'eau qui doit courir dans le fosse, afin que l'humidité seule pénètre jusqu'à la graine, & que la terre du haut de l'ados, étant moins mouillée, s'échauffe davantage. On peut dans ces provinces senier à la fin de mars, ma's il est plus prudent q'attendre le milieu d'avril afin que la saison soit plus decidée & par conféquent la chaleur plus forte. Il faut semer épais dans le petit fillon, pirce que beaucoup de graines ne germent pas; recouvrir exactement apres que l'on a seiné. Le grand pont jusqu'à ce que la germination ait eu l'eu, & jusqu'à ce que les premieres feuilles couvient la terre, est de ne pas epargner les arrofemens : on peut é alement semer en mai & en aoûr; mais les racines sont rrop soibles pour être mangées dans le courant de l'hiver ou au carême suivant. Lorfque les semailles sont tardives, la racine passe deux Livers en terre; elle devient très-belle & trèsbonne pour être mangée jusqu'a la fin du carême. . . . . Dans les cantons de ces provincis, un peu moins chauds, & ou l'on arrose par irrigation, après avoir defoncé le terrain, on dresse les tables sur 'efquelles

lesquelles on trace de petits sillons dans lesquels on jette la graine; chaque fillon doit être separé du voisin par un espace de huit à dix pouces, & on recouvre de terre la femence avec le secours du râteau. C'est au commencement de mai qu'on sème, & on n'épargne pas les arrofemens avec de l'eau échauffée par le soleil . . . . Dans les provinces plus au nord, & semblables par le climat à celui de Paris, on seme en août, & la plante reste en terre pendant deux hivers; fi le fol lui convient, elle est encore très - grosse & trèsbonne après le troisieme hiver.

Après un certain temps & lorfque les plantes sont décidées, on éclaireit les jeunes pieds, mais à plufieurs reprifes & entemps différens afin de ne pas endommager les racines des pieds qu'on veut laisser subfister. Toutes les suppressions faites, il fuffit que chaque racine foit éloignée de sa voisine de quatre à fix pouces fi on veut les avoir belles, & de trois pouces si on désire

Sous quelque climat que ce soit, il convient de ferfouir souvent les scorsoneres, il en resulte deux avantages : la foustraction des mauvaifes herbes qui leur sont très-nuifibles, & la plante profite beau oup plus quand le collet de sa racine n'est pas resserré pat une terre compacte naturellement, ou sa superficie rendue telle par

fes arrolemens.

la quantité.

Il est inutile & même nuisible de fumer la terre que l'on destine aux scorsoneres, mais si elle a etc fumée largement, une année auparavant, & que le fumier ait cu

Tome LX.

le temps de se réduire en terreau, il lui devient profitable. Telle est en général l'opinion des jardiniers. Je dirai cependant que j'ai fait arroser pendant l'hiver des scorsonères qui avoient été femées en août, avec la matière liquide retirée des lattines, & que cet engrais puissant, loin de nuire aux plantes, rend leurs racines beaucoup plus belles; je conviens cependant que les pieds dont les feuillages resterent couverts de cette matière, périrent; il auroit donc fallu le rendre plus fluide, & il n'y auroit pas eu de mal; le fuccès des plantes voifines

le prouvèrent.

La première fleur que portent les scotsonères ne produit jamais une bien bonne graine : il faut cueillir celle des fleurs de la feconde année, & elle ne se conserve en état d'être semée, que pendant deux ans. La graine de la troisieme année est encore meilleure; cette graine est très-fugace : comme elle est couronnée d'une aigrette, & comme sa base s'implante sur un réceptacle nu , le moindre coup de vent l'en détache & l'emporte au loin ; d'ailleurs les oiseaux en sont très-friands : il faut donc, au moins troisou quatre fois par jour, faire la visite pendant l'epoque de la maturité des graines. Quelquesuns pour piévenir cette perte, coupent les boutons un peu avant leur parfaite maturité, les étendent fur un drap & les laissent ainsi completer leur maturite. La fcorfoncre est plus delicate que le falfifix, mais sa culture est moins lucrative, parce que ce dernier relie moins long-temps en terre. Dans les climats ou les hivers font treslongs, & la terre engourdie par la glace, on prend la précaution d'enlever la quantité de racines de fcoisonère que l'on veut vendre ou consommer, & on les porte & les enterre dans le jardin d'hiver ou serre.

SCROPHULAIRE (la grande) Planche IV, page 142. Tournefort la place dans la troisieme section de la troisieme classe des personnées, qui rensemme les herbes à fleur irregulière, en tuyau ouvert par les deux bours, dont le pistil devient le fruit, & il l'appelle scrophularia nodesta factida. Von-Linné la nomme scrophularia nodesta, & la classe dans la didynamie gymnospermie.

Fleur, d'un pourpre noir. B en représente une vue de face. La corolle est en quelque sorte en forme de lèvre, divisée en cinq parties. La division supérieure du tube est découpée en cœur, les deux latérales & les insérieures recourbées; D représente la sleur vue de profil; les étamines sont représentées dans la corolle ouverte C; le pissile est est d'une seule pièce, divisée en cinq seuilles courtes & pointues.

Fruit G succède à la fleur. C'est une capsule à deux loges & à deux valves, coupée dans sa longueur H; le centre de la capsule est occupé par le réceptacle I sur lequel reposent les semences ovoïdes K petites & brunes.

Feuilles; en forme de cœur, renves sées à leur base, pointues, dércoupees irrégulièrement.

Racine A, noueuse, serpentante,

grosse, brune en dehors.

Port; les tiges de la hauteur de deux pieds & plus, fortes, quarsées, creuses, divisées en rameaux

ailés; les fleurs naiffent au fommet des rameaux en forme de grappes; les feuilles font oppofées fur les tiges.

Lieu; les endroits ombrageux & humides; la plante est vivace, &

fleurit en juin & juillet.

Propriétés ; les feuilles & les racines ont une odeur aromatique, nauscabonde, & une faveur amère ; on la regarde comme resolutive, émolliente, carminative. On la recommande pour combattre le vice scrophaleux, & son suc comme anti-ulcéreux. Il seroit à désirer que des expériences bien constatées, confirmassent ces heureuses propriétés. Il en est de même de l'onguent préparé avec les racines, très-vanté contre les dartres vives & les hémotroides.

# SCROPHULE. Voyez ECROUELLE.

SEIGLE ON SEGLE. Tournefort le place dans la troisième section des plantes à fleurs, sans pétales, & à ctamines, qu'on nomme blés, parmi lefquelles plufieurs font propres à faire du pain; & il l'appelle Secale hybernum vel majus. Von-Linné le nomme secole cereale, & le classe dans la triand le digunie. Le feigle qu'on seme avant l'hiver est appelle hybernum vel majus & celui qu'on seme au printemps, vernum vel minus; ce dernier est une fimple varieté dégénérée du premier, & qu'on rappelleroit à son état primit:f fi on le femoit plufieurs années de suite avant l'hiver & dans de hons terrains : ce ne sont pas des espèces distinctes, comme quelques auteurs l'ont avancé; il en est de ces deux feigles comme du froment d'hiver & du froment marfais. (Cenfultez ce mot.) On les distingue encore par la denomination de grand

ou de petit seigle.

Fleur; l'épi n'est qu'un amas de fleurs, chacune est composée de trois étamines & d'une balle ou enveloppe formée de deux solioles opposées en forme de carène, rensemant deux sleurs; sous l'enveloppe on trouve deux autres valvules qu'on peut considérer comme une espèce de corolle, l'intérieure est plane & en sorme de fer de lance; l'extérieure, roide, tenssée, aiguë, garnie de cils à ses bords extéricurs, terminée par une longue barbe.

Fruit; dans chaque espèce de corolle, on trouve une semence oblongue, cylindrique, un peu pointue & qui se détache facilement, mais bien moins facilement que dans le froment. Chaque épi, si la sasson a été favorable, & si le sol est bon, renferme depuis soixante

julqu'à cent vingt grains.

Feuilles; plus veites, plus larges, un peu velues, formant une touffe plus confidérable que celles du froment: elles font également plus couchées fur terre.

Racines, horifontales, fibreuses.

Port; la hauteur des tiges varie suivant le climat, le sol & la sasson. Dans les bons terrains on en voit quelquesois qui ont jusqu'a sept pieds de hauteur; elles sont plus grêles & moins fortes que celles du froment. Les stenrs maissent au sommet des tiges, disposes en épis plus alongés & plus plats que ceux du froment, très-barbues, accompagnées de deux sleurs florales... Que l'on diminue acuellement toutes les proportions de grandeur & de largeur de toutes les parties du feigle d'hiver, & on connoitra la varieté oui constitue le feigle marsais.

Lieu. On ignore fon pays natal; cultive dans toute l'Europe; la plante

oft annuelle.

#### CHAPITRE PREMIER.

#### DU SOL PROPRE A LA CULTURE DU SEIGLE.

La nature n'a jamais tien produit en vain; & la providence a fourni cette plante alimintcuse aux habitons des pays froids, élevés, & des pays septentrionaux de l'Europe, où l'on tenteroit en vain la culture du froment. En effet, il y a des climets ou le seigle reste d'x & onze mois de l'année en ter.c. On a même vu, dit M. Villars, dans son excellent ouvrage int tulé l'Histoire des plantes du Dauphine, des champs de seigle recouverts par des lavanches qui n'avant pas pu fondre la premiere année, l'ont ete dins la seconde, & le feigle a mûii près avoir passe deux annecs révolues en terre. Ce fait prouve deux chofes : la premiere, que les champs expofes aux lavanches sont nécetlairement dans une exposition très-froide, &: que le feigle y refifle aux plus grands froids; la seconde, que l'art peut rendre les plantes biennes & même triennes, si on a le soin de leur empêcher de porter fleur, & sur-t au de grainer. La nature tend fans celle à la reproduction des individus par la graine : auflitôt que la graine commence à mûr r, la plante ani uelle fe deserche parce qu'elle a templi le vœu de la nature. Aduellement, s'il est bien prouve one le taigle ne

craint pas les froids, s'il est même prouvé qu'il aime les pays clevés, & qu'il y réussit bien, pourquoi, par une habitude mal entendue, ne le releguet-on pas sur les hauteurs, & pourquoi le cultive-t-on dans nos plaines ? ce problème mérite d'être examiné.

On cultive le feigle dans nos plaines, ou parce que le fol y est de médiocre qualité, ou parce qu'on a femé un champ en froment pendant plaseurs récoltes confécutives. On dit communément qu'il faut le rafraschir en semant ensuite du seigle; je ne conçois rien à ce raisonnement. On le fait généralement par-tout, & sa généralité ne prouve pas sa justesse; nous y reviendrons tout-à-Pheure.

Tont fol de médiocre qualité est destiné au seigle; communément il produit de deux années l'une, & l'année non productive est appelée jachère. (Confutez ce mot essentiel ici, afin d'éviter les répétitions, & afin de connoître les abus de cette année de repos.) Dans certains endroits, & ou le sol est bien mauvais, on ne seme qu'après trois ou quarte années & méme plus; il faut encore avoir écoluéles terres, (consultez ce mot) opération coûteuse & presque inutile.

Quoique j'aye dit plus haut que la culture du seigle devroit être releguée dans les pays élevés & froids, cependant dans les plaines il convient de tirer un bon parti de toute espece de sol. Ainsi on doit y confacrer à sa culture celui qui n'est pas suceptible de produire du sroment, & plus le sol est mauvais, & plus il demande de préparations, sais ce terrain suppose mauvais, cultivé d'une autre manière, ne rendroit-il-pas plus qu'en seigle? En esset, sur d'ax récoltes, à peine

en obtient-on une bonne, deux médiocres, & les autres rendent à peine les semences, ou du moins leur produit ne couvre pas les frais d'exploitation. Les valets de la ferme & le bétail ne perdent pas moins un temps qui feroit bien mieux employé silleurs. Il n'y a donc point d'avantage à cultiver du seigle dans du mauvais terrain; un sol de médiocre qualité peut être rendu meilleur comme on le dira ci-après, des-lors pourquoi ne pas le cultiver en froment?

Rafraîchir la terre. Expression vide de fens. On veut dire, sans doute, que lorfqu'un champ a produit plufieurs récoltes confécutives de froment, il est épuisé, mais qu'il lui reste encore affez de force pour une récolte passable en seigle. On convient done, fant y penfer, que ces récoltes épuisent le sol, des-lois qu'il est nécessaire de recourir à l'année de jachère afin de lui rendre de nouveaux principes: mais l'année de jachere en donne peu : elle est donc presque inutile; l'ajonte, elle est abusive : c'est ce qui a été démontre dans cet article dont la lecture est indispensable.

Le seigle vient dans tous les sols, plus ou moins bien, soit en plaine, soit dans les pays élevé. Le grand froid ne le fait pas périr; s'il souffre, c'est par les gelées & les dégels succellis & prompts, ce qui n'arrive jamais dans les régions élevées.

### CHAPITRE II.

Des préparations a donner a la terre, du temps de semer et de récolter.

Presque par-tout on laboure de la même manière, & aurant de fois les

champs à feigle que ceux destinés à porter du froment. Je ne répéterai pas ici ce qui a été dit dans l'article froment, relativement aux labours,

ce seroit un double emploi.

C'est toujours la faute du propriétaire fi un bon champ, dans quelque circonstance que ce soit, est ensemencé avec du seigle; parce qu'il ne tient qu'à lui d'alterner ses recoltes. (Consultez ce mot essenticl.) Du moment qu'il supprimera la jachère, & que cette prétendue année de repos sera consacrée à produire de l'herbe, le fol de fon champ ne s'appauvrira pas, & il aura enco:e le double avantage de recueillir de belles récoltes en fourrage, dans l'annie que ses voisins emploieront à fatiguer la terre & le bétail par des labourages infructueux. L'expérience de tous les temps, de tous les licux, a prouvé que plusieurs récoltes confécutives en froment épuisoient la terre, parce qu'on lui enlevoit sans celle tes principes, fans lui fournir les moyens d'en récupérer de nouveaux; mais la même expérience démontre aujoura'hui aux bons cultivateurs, qu'en alternant ses récoltes, loin d'epuiser le sol on le bonisioit. Si je ne craignois de parler de moi, je produirois un grand nombre de lettres de différens cultivateurs, qui me mandent que depuis la publication du premier volume du Cours d'griculture, ils ont alterné leurs champs & ont presque doublé leu.s revenus, & triple dans les cantons ou les prairies naturelles étoient rares: on fent bien que je ne paile pas icides cantons ou la chaleur n'est pas affez forte pour obtenir une bonne maturité du froment. Lorsque cette ligne de demarcation existe,

il est clair qu'il faut se résondre à cultiver du feigle, quand même le fonds feroit tres-excellent, puifqu'on ne viole jamais impunément les lois de la nature : par-tout ailleurs, fi le fol est bon, c'est un abus.

Si le fol est de médiocre qualité, il est également démontré qu'après un certain nombre de récoltes alternées, il est assez bonifié pour produire du froment. J'en ai chaque jour la preuve fous les yeux. S'il est de petite qualité, l'année qu'on appelle de jachère ou de repos, doit être sacrifiée à produire de l'herbe & à l'enterrer. Il suffit de donner un fort labour croise avant l'hiver, & même de passer deux fois la charrue dans le même fillon, afin de ramener fur la superficie la plus grande quantité de terre neuve que l'on pourra, & l'exposer à l'action de l'air & des élémens. La neige, les gelées furviennent par-deffus, & plus cette terre est profondément detrempée & imbibée d'eau, plus le froid a d'action pour la pénétrer profondémient, car je ne connois pas de melleur laboureur que la gelce. Apres l'hiver, les molécules de cette terre se trouvent très-divisées, & les labours qu'on lui donne de nouveau. meient & combinent exactement & les terres anciennes de la surface & celles du dessous. Loisque l'on ne craint plus les gelées, on seme des lupins, (confultez ce mot) & encore mieux du farrasin ou blé-noir très-épais. (Confultez cet article) Je préfere cette dernicre plante à cause de la promptitude de sa creisfance & de sa facile décomposition quand elle est enfouie au moment qu'elle est en pleine fleur. Dans plusieurs de nos provinces on peut

la semer & l'ensouir trois sois. presque par-tout deux sois avant de faire le dernier labour & le semis du seigle. Il n'est pas possible que la récolte du seigle ne soit tresbelle l'année d'après, à moins que la saison ne s'y oppose. Ces labours, ces semis de graines dont on doit enfouir les plantes, paroitront au premier coup-d'œil un objet de groffes déperfes; cependant si on compare ces labouts avec ceux que l'on a coutume de donner chaque année, on verra que la différence est bien mince. On doit, j'en conviens, mettre en ligne de compte l'achat de la graine; cette avance fera largement converte par une bonne recolte en feigle. Les raves ou turneps, semées pendant l'année de repos, meritent beaucoup d'attention, ainsi que les carottes & toute autre espèce d'herbe destinée à être enfouie; malgré cela je préfererois toujours le sarrasin seme épais; il devient un des meilleurs amendemens connus, & aussiror après que la récolte du feigle fera levée, on peut en semer de nouveau & l'enfouir par les labours avant l'hiver; ce sera une avance en grains pour l'année suivante. En procédant de cette manière & sans perdre de temps, dans les climats tempérés, on aura le temps, avant de refemer du feigle, d'enfouir riois fois l'herbe, & quatre fois dans les provinces naturellement plus chaudes. C'est ainsi que chaque année on bonifie un champ mauvais, & qu'on convertit un médiocre en un bon; on peut encore alterner ce dernier avec le grand Trifle semé par-dessus le blé, ainsi qu'il a été dit dans l'arricle Trèfle; par ce moyen l'année qui auroit eté confacrée à la jachère, devient une année de prairie artificielle; & ainfi fuccessivement en grains. On est parvenu de cette manière à donner de l'activité & de la valeur même à certains champs de la Champagne pouilleuse.

On ne sauroit semer de trop bonne heure le sei; le, soit dans les pays eleves, foit dans les plaines: plus la plante reste en terre & plus belle est sa récolte, si les circonstances sont égales. Sur les hautes montagnes on seme en août; au commencement ou au milicu de septembre, à mesure que l'on descend dans une région plus tempérée, afin que la plante & sa racine aient le temps de se sortifier avant le froid. Si ensuite la neige couvre la terre, & que la gelée ne l'air pas encore pénétrée, la végétation du seigle n'est plus suspendue, la neige la favorise au contraire; (consultez ce mot ) elle n'est arretée que par de fortes gelées.

Dans les provinces du midi du royaume, il importe que les femailles soient finies a la fin de septembre, parce qu'il est nécessaire que les racines & les feuilles profitent beaucoup pendant les mois d'octobre, novembre & decembre, & acquierent affez de force afin de réfifter à la chaleur & souvent à la scheresse des mois d'avril & de mai suivans. Toutes semailles faites à lasin d'octobie y font fort casuelles, & bien plus encore à mesure qu'on approche de la fin de l'année. Si on seme apres l'hiver, par exemple en fevrier, le grand seigle y profite moins que les feigles marfais dans les provinces du nord du royaume, attendu que fa végetation y est trop precipitée;

les grains font alors petits, maigres, retraits, enfin de quelité très-inférieure.

Les seigles marsais ou trémois sont incontus dans la majeure pattie du royaume; c'est dans les pays des montagnes qu'ils sont plus en usage, & leur récolte, quo que savoisse par le climat, est presque toujours médiocre: il en est ainsi par-tout du froment trémois, sur dix années, on en compte une bonne. La perfection de la plante, tient au tenups qu'elle met à végèter & à couver la graine; tout ce qui est trop précipité contraire les loix de la nature, & ce n'est jamais impunément.

J'ai dit que je ne connoissois pas de meilleur labouteur que la gelée; en voici la preuve : les hivers de 1775 à 1776, de 1788 à 1789, sont les deux hivers les plus rigoureux dont, de mémoire d'homme, l'on le souvienne; ils ont été plus froids même que celui de 1709, qui fut défaftreux à cause des gels & degels successifs & coup fur coup. Cependant, généralement parlant, la récolte de seigle a été superbe dans tont le royaume, quoiqu'elle ait été contrariée à plusieurs époques du printemps & de l'été. Son abondance a été la suite du grandfroid; la gelée a pénétré la terre presque par-tout à 12 & à 15 pouces de profondeur. Or l'effet de l'eau glacée est d'occuper plus d'espace que dans son état de fluidité; mais comme cette cau est interposée entre chaque molécule de terre, elle les soulève, les sépare des molécules voifines, & les divise mieux que ne feroient jamais les charrues ni la bêche: ainsi la totalité de la terre reste soulevée & divisée aussi profondement que la gelée a pénétré. Dès que le froid cesse, la végétation se ran me, les racines s'étendent; alors, trouvant un fol bien meublé, elles se hâtent de pivoter, d'aller au loin chercher la nourriture, & elles la communiquent au reste de la plante. Si la terre est converte de neige, lorsque le dégel furvient, cette neige, en fondant, rend au fol l'air fixe qu'elle a retenu, & qu'elle s'est approprié à mesure qu'il s'echappoit de la terre. Ainsi, dans la circonstance présente, tout a concouru à bonifier la végétation de la plante & à doubler sa force. Il est donc indispensable que la récolte soit abondante, & il faut de grands obstacles de la part des saifons, pour qu'elle ne vienne pas à bien. Malgré ces avantages, on peut dire cependant que l'époque de la fleuraison est vraiment ce qui détermine le plus ou le moins de recolte ; mais si cette époque est heureuse, & qu'elle ait été devancée par les circonstances dont il s'agit, on est assuré d'une récolte des plus abondantes. C'est ce qui arriva à tous les grains semés après le facheux hiver de 1709, & à tous les blés hivernaux & printanniers de 1789. Plus la terre est forte, compacte, & même argileuse, & plus l'effet du froid est schible, si cette terre est humide. En effet, malgré les pluies du printemps, assez abondantes dans la majeure partie du royaume, la terre se trouvoit encore soulevée en juin, au point qu'on la béchoit presque avec la même facilité que le fable, tant elle restoit émiettée, quoique de sa nature elle fut compacte. Je cite ces observations aux cultivateurs, afin de les engager de donner deux forts labours croisés avant l'niver; & si ha faifon & leurs occupations le permettent de faire passer la charrue, deux fois dans le même fillon. Il y aura une plus grande masse de terre soulevée & soumise à l'action de la gelée. Tous les labours faits après l'hiver seront plus faciles & plus utiles. Ces observations sont encore très-intéressantes pour les propriétaires de terrains à cra'e ou à argile. Un hiver un peu fort travaillera plus dans une faison que toutes leurs charrues réunies ne le feront en deux ou trois ans. Mais, dira-t-on, c'est ramoner la terre crue sur la surface; cela est vrai, & elle cesse d'être telle, si, labourée plusieurs sois pendant l'année de jachère, elle est mêlée intimément avec l'ancienne de la superficie; elle aura eu le temps d'être décruée, si je puis m'expr mer, ainsi, & par le froid, & par l'action du soleil, & par celle de tous les météores. J'en ai la preuve la plus certaine. Si, aussitôt après l'hiver, cette terre est semée en herbe quelconque, & que cette herbe soit enfouie à l'époque convenable, on trouvera alors qu'une grande partie est retenue, soulevée par des racines. Au reste, que le cultivateur en fasse l'expérience, elle deviendra pour lui une démontlration. Je ne saurois trop dire & trop répéter, 1º. que l'année de jachère est l'abus le plus criant introduit en agriculture; 2º. que sa suppression rendra au propriétaire au moins un grand tiers en fus du produit annuel; 3°, que les forts labours faits avant l'hiver, font les meilleurs & les plus avantageux.

Il n'existe peut-être aucune partie de l'agriculture qui ne soit accompagnée d'un abus. L'homme veut toujours en savoir plus que la nature,

& il pense la maitriser en la contrariant. Il s'agit des méteils ou mélange par parties égales, ou par tiers, ou par quart de grains de froment & de feigle. Dans quelques cantons du royaume que ce soit, si les circonstances sont égales, la récolte du se gle devance de beaucoup celle des fromens. Or, dans l'intervalle de la maturité de l'un à l'autre, qui ne voit que le moindre coup de vent fait égrainer le seigle, qu'il égraine à outrance lorsque l'on moissonne le tout. Si on en doute, il fuffit, deux mois après, de jeter les yeux sur le même champ, & l'on verra qu'il est couvert de jeunes plantes de seigle. Il le feroit bien plus, fi les fourmis, si les oiseaux n'avoient pas enlevé la majeure partie du grain tombé. Cependant c'est le meilleur grain, car il ne reste sur l'épi que les grains du haut; c'e't-a-aire les derniers mûrs & le plus petits Supposons une nouvelle plante graminée, dont la femence fut nutritive, & dont la matutité fur quinze jours apres celle du froment; je demande quel seroit le cultivateur assez stupide pour faire le mélange des deux femences? -- Cependant le seigle & le froment établillent la même parité. -- Je conviens que le seigle égraine plus dithcilement, qu'il exige sur l'aire plus de coups de fleau pour en separer tout le grain. Ma's on n'a pa, fait attention que le grain, depuis le bas de l'epi, s'égraine sans peine, & que la difficulté confiste à séparer de sa balle celui du haut, parce qu'il est plus petit, moins pousle, moins muri & par conséquent plus enchasse que celui d'en bas. Telle est la solution de la difficulté.

Si on alterne les champs, û on supprime

supprime l'année de jachère, les terrains médiocres porteront du froment & fourniront aux proprietaires le grain nécessaire à leur consommation. Ils n'auront plus alors aucun prétexte de semer du méteil. Ils auront beau objecter que c'est la coutume, que le melange se trouve tout-à-fait dans le grain à livrer pour la nourriture des valets de la métairie; la coutume est abusive, il faut la détruire; le prétexte du mélange est spécieux, puisque dans moins d'un quart-d'heure on a mélé dix mesures de seigle avec dix mesures de froment; la mouture acheve ensuite le mélange intime des farines. La chose la mieux démontrée, c'est la perte réelle.

On laboure ces terres, on les herse, &c. comme pour semer du froment; la récolte, le battage sont les mêmes. (Consultez l'article FRO-MENT.) Plus long-temps le seigle reste en meule, & plus il se boniste: son grain, ainsi conservé, même jusqu'a la seconde année, est supérieur à celui

de la première.

### CHAPITRE III.

# DE SES PROPRIÉTÉS.

Propriétés économiques. Dans les cantons où les fourrages font rares, on peut employer utilement l'année de jachere, en femant du feigle, que l'on coupe lorsque la tige est founée & avant que l'épi foit entiérement développe. Ce fourrage est excellent, & vaut beaucoup mieux que celui des prairies naturelles. La plante fauchée, repoussé de nouveau; quand elle est parvenue à sa plus grande hauteur, on l'enterre par des coups de charrue trèsrapproches.

Tonic IX.

Plus de la moitié des habitans du royaume ne mange que du pain de feigle. Presque par-tout il est mal pétri, mal levé & mal cuit. Cependant il est très-possible de faire avec sa farine d'excellent pain, & aussi blanc que le pain de pur sionnent. (Consultez l'article PAIN, il y est question de la manière de faire celui de seigle.)

Propriétés Médicinales. Le feigle en decoction est utile dans tous les cas où l'orge est indiqué. (Confultez cet article.)

### CHAPITRE IV.

#### DES MALADIES DU SEIGLE.

Ce grain n'est pas austi communiment attaqué de la carie ni du charbon que le froment : il se conferve austi-bien que lui dans les greniers, s'il y regne un courant d'air, asser sour le débarrasser de son humidité surabondante. Il a encore l'avantage de ne pas être attaqué par le charançon. Les offeaux & les souris sont les seuls animaux qu'il redoute.

# SECTION PREMIÈRE.

# De l'Ergot.

L'ergot est la principale maladie qui assecte ce grain sur la plante. On appelle ergot ou blé-cornu, des exercissances dont la forme imite l'ergot d'un coq, ou une corne, dont la couleur est noire ou brune; leur saveur est acre. — Quelle est la cause de cette production monstrucuse? Les avis ont long-temp, été patragés sur ce sujet, & on a ha-

sardé une infinité d'hypothèses aussi fintiles les unes que les autres, & inutiles à rapporter. Si on défire les connoître, on peut confulter le quatrième volume du Journal de Physique, année 1774, page 41, où fon auteur a configné le précis des différens sentimens. Cette maladie est trèsrare dans les seigles des pays élevés, & beaucoup plus commune dans certaines provinces. Il étoit réservé à M. l'abbé Fontana, physicien du grand-duc de Toscane, observateur consommé, & naturaliste exempt de préjugés, de lever le voile qui convroit ce mystère.

« L'hiver passe, dit l'auteur, je temai dans mon jardin, une quantité du plus beau blé & du plus beau seigle que je pusse avoir. La terre étoit tant soit peu humide, & j'y fis de petits trous coniques, profonds d'environ deux pouces. Dans ces trous, j'y mis un seul grain de froment ou de seigle, & sur ce grainje laissai tomber quelques grains d'ergot ; je couvris le trou légèrement.... Peu loin de celui-ci i'en femai un autre semblable au premier, mais que l'avois auparavant arrofé avec de l'eau, dans laquelle j'avois jeté une grande quantité de cette poudre noire & puante, que l'on appelle en Toscane la volpe, & nommée par M. Duhamel, la nielle; (confultez ce mot) fur ce grain, dans les mêmes trous, je fis tomber de petites graines d'ergot.... Dans l'entre-deux de ces deux semis, sur une longueur d'environ deux aunes quarrées, je semai du blé arrosé feulement d'eau-niellée. Ces de nières plantes ayant poussé des épis, je

trouvai que la plus grande partie

étoit niellée, & que les épis fains

étoient en très-petit nombre. Les épis des premiers trous étoient prefque tous infectés d'ergot... Le plus grand nombre des autres avoient les deux maladies de l'ergot & de la nielle; car dans les mêmes balles il y avoit de petits grains d'ergot, & à côté d'eux d'autres grains malades, lesquels étant ouverts, se trouvoient remplis de pondre noire de nielle & de petites anguilles générantes, ce qui sera explique dans la suite.

n L'ergot est donc une maladie contagicuse comme la nielle, & cette verité pourroit être d'une trèsgrande conséquence, puisqu'on pourroit insecter le blé d'un pays entier, & y causer peut-être même des maladies parmi les hommes, si ce qu'on a écrit de l'ergot est vrai, & s'il est aussi insecte que le véritable ergot.

dont parle Bauhin.

» L'on a cru jusqu'à présent que ce faux ergot étoit le grain dégénéré par maladie; mais je suis d'un avis tout-à-fait différent. J'ai observé que dans les mêmes balles, on n'en trouve, lorsque les mêmes épis font fains, jamais deux ou plusieurs; mais en fait d'ergot, on en trouve deux, trois, & même plus, les uns à côté des autres; & dans les balles qui contiennent l'ergot, on ne trouve jamais le grain formé par le germe... On trouve bien souvent & dans les mêmes balles, & le germe, & les étamines, & les antheres, & de petits grains d'ergot en même-temps. Si le germe & l'ergot subsistent à-lafois, & dans les mêmes balles, si l'ergot n'est pas toujours composé d'un seul grain, mais de plusieurs, l'ergot n'est donc pas le vrai grain formé par le germe ? Ce n'est donc

pas non plus un germe dégénéré comme est la nielle. Je me flatte mettre dans son vrai jour cette vérité inconnne jusqu'à présent parmi les naturalistes; & le règne animal fera enrichi d'une nouvelle galle ou coque, faite par un petit animal

microscopique invisible.

» La multiplication du germe dans la même balle est encore plus surprénante. On fait que le germe du grain est toujours seul dans la balle, & qu'il n'y en a jamais deux ou plusieurs, même par aucune maladie connue jusqu'à présent. Ou existe la petite galle ou tumeur du grain cornu? Très-souvent on trouve le germe double, triple, & quelquefois multiplié jufqu'à dix germes, tous bien distincts, quoique rassemblés, fans que cette multiplication rende moins certaine l'autre observation, que l'ergot est une vraie coque ; car l'ai bien souvent trouve le germe seul non multiplié, & en même-tems le grain d'ergot, tantôt feul, tantôt accompagné d'autres; & j'ai trouvé l'ergot niême hors des balles qui renferme le gerine; c'est une observation fans replique.

» Après avoir examiné la multiplication de ces germes, on peut dire avec toute affurance, que la pluralité des grams d'ergot dans les mêmes balles, ne vient sûrement pas des germes multipliés. Le petit grain d'ergot tout seul est separé du germe. Les germes multiplies formant parmi eux un seul corps, ils font tous attachés à un feul pied, & fur une même balle, & quelquefois on trouve dans les mêmes balles le grain de l'ergot, & le germe non multiplié, non divisé, mais seul & entier.... Si cette multiplication des

germes, ne-fert point à former les coques du grain cornu, elle fert à multiplier les grains de nielle attaqués de la maladie de l'ergot, ou ergotés; & c'est une observation neuve, unique & sans exemple. On trouve tres-souvent dans les mêmes balles, deux ou trois grains de niella qui ont à leur sommité leurs pistils. On fait que la nielle est le germe dégénéré, non fecond, & comme le germe est seul, le grain de nielle l'est toujours dans les mêmes balles. Dans les épis & dans les balles où regnent les deux maladies unies d'ergot & de nielle, on trouve les grains de nielle multipliés, soit qu'ils soient à côté des grains d'ergot, soit qu'ils soient seuls.... Un grain niellé doit être regardé comme atteint de la maladie de l'ergot, lorsque dans sa substance interne, qui est toute fornice de petits globules noirs, on trouve les petites anguilles générantes.

" Nous avons vu jusqu'à present. que le faux ergot est une maladie du blé & du feigle; qu'elle est contagiense; que nous pouvous la communiquer, si nous voulons, aux grains sains du blé & du seigle; que l'ergot n'est point le germe degénéré, mais une coque ou tumeur de la plante; que la où il y a l'ergot, le germe se multiplie; que l'on peut donner aux grains les deux maladies d'ergot & de nielle; que dans les grains de nielle, infectés d'ergot, il y a de petits animaux tout comme dans l'ergot; & enfin que dans les mêmes balles on trouve plusieurs grains de nielle. Quoique toutes ces vérites puissent sembler neuves & des paradoxes, elles n'en sont pas moins exades & vraies. Voici des observations sans repliques

: » J'ai examiné nombre de fois, dans l'épi verd, de petites coques on tumeurs. Ces coques étoient vertes, tendres & très-petites. Je les ai examinées dans tous les états de maturité, & j'y ai toujours observé une telle constance de faits, qu'ils forment la démonstration la plus complette de la vraie nature animale de ces petites anguilles.... Si on ouvre les coques vertes, tendres & pas mûres, avec des aiguilles courbes & tranchantes; que l'on n'offense point la cavité interne, & qu'on y laisse tomber quelques gouttes d'eau, on y voit des serpens gros, vivans, mouvans & remplis de vrais œufs & de petites anguilles. Ces serpens font des colosses en comparaison des anguilles que l'on trouve dans le même grain plus adulte & plus mûr; & dans le grain cornu ordinaire, sec & noir, ces serpens sont les véritables mères des anguilles microscopiques, si renommées de l'ergot; & en observant bien, on parvient jusqu'à les voir jeter les petits œufs par une partie bien visible, peu équivoque, & qui en caractérise le sexe parfaitement.... Les œufs étant pondus, il est aisé de voir à travers la petite peau qui les enveloppe, la petite anguille replice en plufieurs nœuds & mouvante; & les observant comme l'on doit, on voir enfin les petites peaux se déchirer, les petits serpens vivans en fortir & nageans dans l'eau. Outre les mères, il y a d'autres ferpens' vivans qui sont d'un tiers plus gros que les anguilles mères, C'est avec raifon qu'on les croit mâles générans, d'autant plus qu'ils ont un corps gros, conique, mobile à la partie inférieure du corps, qui les fait juger tels.... Dans les grains même

attaqués des deux maladies d'ergot & de nielle, il y a les males & les femelles qui pondent des œufs, d'où fortent les anguilles de la même manière que nous venons de le dire. Il est donc certain que les petites anguilles de l'ergot sont de vrais animaux. »

L'ergot ne se présente pas toujours sous une forme alongée comme une corne. Dans cet état, ses suites sont moins redoutables, parce qu'il est aisément séparé du bon grain au moyen des cribles; mais souvent il n'est ni plus gros, ni plus long que le grain ordinaire, & alors il est plus multiplié que le premier, plus difficile à séparer, & par conséquent plus dangereux, lorsque ses débris se trouvent en certaine quantité mélés avec la farine. Avant de parler de ses effets funestes, il importe de faire connoître une autre maladie du scigle.

### SECTION II.

Du desséchement de l'épi du Seigle.

On voit souvent avant la récolte, des épis desséchés, tandis que les voisins, & souvent ceux des chaumes qui partent de la même touffe, ne le sont pas. On en recherche la cause & on ne la trouve pas, parce qu'on n'observe pas exadement. Un insede est encore la cause du dégat. Von-Linné l'appelle Phalana pyralis secalis, & le decrit ainsi : alis grifeo-fuscis , stiriatis , macula reformi A latim inscripta. La chenille a feize pieds; elle est brillante, liste, longue d'un pouce, de la groffeur d'une plume de pigeon, avec dix raies transversales rouges; la tête est ferme, arrondie, tachetee fur les côtés. Chaque stigmate est

165

distingué par une petite tache obscure; le ventre est tout verd ..... Cet insecte monte le long de la tige du seigle jusqu'an niveau supérieur, & s'infinue en cet endroit entre la tige & la feuille. C'est-l'i qu'il mord la plante, & qu'il en tire le fue destine à nourrir l'epi, qui blanchit & meurt. Il passe d'une tige à l'autre, & fait de grands ravages lorfqu'il est nombreux. Les rayons du faleil & l'air libre l'incommodent. Lorfqu'il n'y a print de feigle verd, il se cache sous la terre, & y meurt fante de nourriture, avant de s'être multiplié. Il est donc utile, dans un champ infecté de cette chenille, de ne pas y semer du seigle, pendant deux années consecutives, afin que les chenilles qui éclosent, meurent de faim & sans postérité. On peut les detruire en arrachant au commencement de l'été les épis blancs qui sont pour l'ordinaire sur les bords du champ.

Sa chrysolide a la forme ordinaire. Elle est petite, verd-pale au commencement, & ensuire de couleur rouge-obscur & cendrée, avec quelques raies cendrées, avec une grande tache rouge, au bord de laquelle on voit une tache jaunitre, qui a la forme d'un A; les ailes inférieures sont d'un gristeint de couleur de seu: la pointe a un bold june pale. Il fort du corcelet deux espèces de seies fendues, & le dos porte trois petits bouquets ou flocons; les jambes ont des crochets, & sont alternativement

jaunes & cendrees.

## CHAPITRE V.

DES MALADIES CAUSÉES PAR L'ERGOT AUX HOMMES ET AUX ANIMAUX.

A la fin du siècle dernier, & an commencement de celui-ci, il se minifesta dans l'Orléanois, & principalement dans la Sologne & les cantons voisins, une maladie terrihles, nommée gangrene sèche: elle n'étoit précédée ni de fievre, ni d'inflammation, ni de douleur confidérable; mais les parties gangrenées tomboient d'elles-mêmes, fans qu'il fut besoin de les separer, ni par le fer, ni par les remèdes, de manière que plufieutsmalheureux pordirent, l'un une jambe, une cuisse, & l'autre les deux cuisses, les deux jambes, &c. Cette gangrene commençoit presque toujours par le gros orteil. Les cantons dont on vient de parler ne sont pas les seuls ou cette maladie se soit manifestée. L'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, &c. l'ont egalement eprouvee du plus au moins, à des époques plus rapprochées; p.rtout ou presque partout, on l'a attribuée à l'usage du seigle ergoté. Les anteurs qui ont écrit, & fur cette gangrène, & fur fa cause, ne sont pas d'accord fur la quantité de grains ergotes, capables de produire un mauvais effet. Il paroît démontre, par plufieurs expériences faites fur les animaux, que les unes leur ont éte tres-funestes, & par d'autres, qu'ils n'enontéprouvé aucune suite sachense. La question prise dans sa généralité, reste douteuse. Deux choses sont a examiner: est-ce a l'ergot seul qu'on doit attribuer les funestes effets qu'on lui reproche? Dans quelles circonfrances est-il capable de les produire? Tous les exemples anciennement ou nouvellement cités de la maladie épidémique dont il s'agit, prouvent qu'elle n'a eu lieu qu'après les années de cherré & de difette, où le peuple manquant de pain, s'est jete avec avidité & a confommé les blés nouveaux avant qu'ils enflent perdu, par la defliccation, leur eau de végétation. Personne n'ignore ou ne doit ignorer, que les seigles, & même les fromens les plus fains, lorfqu'ils font trop nouveaux & foumis à la panification, déterminent de très-grandes maladies, & qu'elles attaquent un très-grand nombre d'individus. --On ne peut pas leur donner le nom d'épidémiques, puisque ceux qui ne mangent pas ces blés nouveaux en font exempts. L'expérience de tous les lieux a prouvé que le petit peuple feul en étoit attaqué, parce que le petit peuple est forcé de se nourrir de ce qu'il trouve fous sa main, & n'est pas dans le cas d'attendre, lorsque le besoin est urgent. On n'a point encore affez réfléchi fur les effets de cette eau de végétation dans les fruits & dans les grains, & fur les dérangemens qu'elle occafronne. Le manihoc (confultez ce mot ) en fournit un exemple en grand, puisque l'eau qu'on en retire par la pression, estun poison violent, & les fibres de cette racine, ensuite dessechées, deviennent la nourriture des habitans de l'Amerique, comme le pain l'est des habitans de l'Europe. Dans un besoin pressant, la secule que l'on retire de la racine de Brione ( confultez ce mot ) donne un excellent pain, tandis que le fuc de cette racine fournit un purgatif des plus violens. On pourroit rap-

porter cent faits semblables ..... II est donc bien plus probable que les maladies sont la suite du pain fait avec du grain trop frais, qu'a la petite quantité d'ergot qui se trouve mélée avec du seigle. Je conviens que si on nourrit des cochons, des poules, &c. uniquement avec du gran ergoté, & même niellé, ces animaux périront; mais il faudra encore prouver qu'ils sont morts par l'effet du poison, & non pas d'inanition. Tout le monde convient que dans les grains ergotes, cariés, nielles, charbonnés, enfin dans tous les grains viciés, leur substance est non-seulement détériorée, mais détruite, & qu'il ne reste ples un atome de substance nutritive. On auroit en vain fait manger dix livres de ce prétendu pain à un chien, à un cochon, on aura lesté son estomac d'une substance corrompue, fans lui donner une seule partie nourrissante. Il n'est done pas furprenant que l'animal périsse, & par la corrosion de l'espèce d'aliment, & par la faim. Je ne prétends pas justifier l'emploi du feigle ergoté, ni regarder son usage comme fans confequence; mais je dis seulement que la quantité est trop petite en comparaison de celle des bons grains, pour qu'on attribue à la iscul le dégat dont on l'accuse, & j'ajoute, les maladies sont plutôt dues à l'usage du grain nouveau. Si les circonstances fachenses forcent à l'employer du moment qu'il vient d'être battu, l'expérience de tous les lieux a prouvé qu'en le laissant sécher dans un four modérement chaud, & le remuant de temps à autre, il devient aufit fain, aufli falubre que celui conferve pendant une annce dans un grenier bien acré.

Il est a sé de conclure, d'après ce qui vient d'être dit, & avant de prononcer fur les effets de l'ergot, qu'il faut examiner les circonstances; car l'expérience a prouvé, que lorfqu'il étoit parfaitement deffeché, il ne faifoit aucun mal. Or, si même le grain le plus sain est nuifible lorfqu'il est frais, le grain vicié & frais doit donc l'être davantage, puisque sa substance intime est altérée, & l'ergot contient & renferme beancoup plus d'humidité, à cette époque, que tout autre grain; c'est précisement cette eau de végétation corrompue qui devient si nuisible, & que l'exficcation fait disparoître.

J'ai insisté sur cet objet afin de détruire un ancien prejugé, presque genéralement reçu, parce qu'on n'a pas cherché à connoître la veritable cause du mal; mais on auroit le plus grand tort de conclure que j'autorise l'usage du grain ergoté. Dans quelque etat qu'il soit, il faut le séparer du bon grain, attendu qu'il communique au pain une saveur amère & très-desagréable. D'ailleurs, les débris de ce grain ajoutent au volume du pain, sans augmenter sa partie nutritive. Ils la deteriorent, & c'est précisement pourquoi on doit rigoureusement séparer le mauvais du bon grain. --- La conservation de la fanté dépend presque toujours de la qualité du p in que l'on mange, puisqu'il est la base sondamentale de nos alimens.

SEIME. (Med. vétérinaire.) Tente, separation du sabot qui arrive a la nuraille du haut en bas, tant aux pied, de devant qu'aux pieds de derriere. ( Foyer PIED. )

Les seimes pauvent survenir dans

toutes les parties de cette muraille; celle qui attaque le quartier s'appelle seime quarte, tandis que celle qui se montre en pince, se nomme

seime en pied de bauf.

Elles font plus ou moins profondes, & commencent toujours à la couronne. On ne doit pas les confondre avec les petites fentes répandues çà & la fur la superficie de la muraille, ces sentes n'etant autre chose qu'une legère aridité de cette partie, occasionnée par les coups de rape donnés fur la mu-

raille par le maréchal.

Causes. Les seimes sont dues à la sécheresse de la peau de la couronne & de la muraille : la muraille étant ainfi dessechée & n'ayant plus cette laumidité & cette souplesse nécessaires à toutes les parties, elle se crève, se fend, & de la les seimes. En parant trop le pied, on en le rapant, on ouvre les pores, ou les vaisseaux qui vont porter la lymphe nourricière a la fole & à la muraille, on les expose au contact de l'air, qui enleve l'humidité, & cette espèce de rosée qui nourrit le pied & la maraille; le pied desseché, se raccoureit, se rétrécit, fait fendre la muraille, & de là la feinie.

Curation. La seime est-elle commononte, rafraîchiffez feulement les bords de la partie supérieure de cette fente; allez jusqu'au vis, & metter-y des plumaceaux charges de térebenthine. La reunion faite, entretenez le fabot fouple, en l'enveloppant d'onguent de pied, dont voici la formule :

Prenez poix blanche, cire jaune, térébenthine, de chaque demi-livre, huile d'olive, fain-doux, de chaque une livre; faites d'abord sondre la poix, la cire & le fain-doux; passez ce mélange, puis ajoutez l'huile & la térchenthine.

La chair cannelée furmonte-t-elle & se trouve-t-elle pincée entre les deux bords de la muraille, aminciflez les deux bords avec le boutoir; rafraichissez-les depuis la couronne jusqu'a la fin de la seime, coupez même la chair, fi elle surmonte beaucoup, & appliquez dessus une rente chargée de térébenthine, ou imbihée de son essence, & proportionnée à la longueur & à la grandeur de l'ouverture ; c'est le vrai moyen d'empêcher que la chair cannelce. ou la chair de la couronne ne surmonte; mettez enfuite un plumaceau un peu plus large & chargé de térébenthine, & enfin, par desfins celuici, un autre plumaceau plus grand qui recouvie une bonne partie du fabot, chargé d'onguent ci-dessus indiqué, dans la vue d'humecter la muraille & le pied; enveloppez le tout d'un linge, & maintenez l'appareil avec une ligature longue & ferrée pour empêcher que la chair cannelée ne furmonte.

Si au bout de quinze jours ou trois femaines la feine continue à jeter de la matière; c'est une preuve que l'os est carié; assurez-vous-en par le moyen de la sonde; si vous sentez l'os, coupez un peu plus de la muraille, assin d'avoir une issue plus grande, ensuite appliquez une pointe de seu, pour emporter la catic. (Foy. CARIE, SEU ou CAUTÈRE ACTUEL.)

Pour guérir la feime, parmi les maréchaux de la ville & de la campagne, les uns introduisent dans la fente, des caustiques; les autres, & c'est le plus grand nombre, mettent trois s' de feu, à un pouce de distance les unes des autres, de facen que le milieu de chaque S traverse la sente; & asin de sonder la seime vers la couronne, ils appliquent un ser rouge en sorme de croissant moitié sur la couronne, moitie sur la corne. Ces deux méthodes sont trop absurdes pour pouvoir les conseiller à nos lecteurs, & nous leur laissons le soin de les resutter. M. T.

SEL, dénomination générale affignée à toute substance saline. Le caractère des sels est d'etre solubles dans l'eau, d'exciter une faveur sur la langue, chacun fuivant leur qualité. Ils contiennent tous de l'eau & de la terre. On distingue les sels en fixes & en volatils. Les fixes sont les plus terreux; les volatils se disfipent & se subliment dans l'air. Il y a des sels volatils acides & des sels volatils alcalis. Tou les sels sont divifes en trois grandes classes; savoir, celle des acides, des alcalis & des neutres. On ne reviendra pas sur les deux premiers. Leurs attilles sont faits. Ainfi, confulter ces mots. On diftingue envore ces sels les uns des autres par la forme qu'ils affectent en fe crystallifant. Les acides crystallifent en aiguilles, les alcalis par feuillets; les neutres en cubes & en rhombe. On entend par un sel neutre le resultat de la réunion d'un sel acide avec un alcali. Ce nouveau sel, si la saturation est exacte, acquiert de nouvelles propriétés, & différentes des deux autres. Il devient purgatif. Le sel marin, par exemple, est un sel neutre, qui n'est pas corrosif; mais si on separe fon acide de fon alcali, & de fa base terrouse, il devient corrolif, & dissout l'or. Tous les acides, en géneral, tirés des végétaux, impriment for la langue une fenfation piquante,

quante, accompagnée de fraîcheurs, &ce sont les plus foibles. Les acides que l'on applique sur les couleurs bleues & violettes, les changent en rouge; les alcalis, au contraire, les verdifsent. On ne doit pas s'attendre de trouver ici des détails sur l'article Sel. Il fournit à lui feul le traité le plus étendu de toute la chimie. Si on défire de plus grands renfeignemens, on peut consulter le Traité des Sels, publié par l'immortel Sthal, supérieurement traduit de l'allemand, & imprime à Paris, 1771, chez Vincent, libraire; le Dictionnaire de Chimie de Macquer, on cet article est bien présenté; le Diction-

naire encyclopédique, &c. Ensin le temps est venu où, sous un roi bienfaisant, le peuple & l'habitant de la campagne ne paieront plus 13 à 14 fols la livre du sel. Il est donc possible, aujourd'hui d'en donner aux troupeaux & au bétail. L'avidiré de ces animaux pour le sel, démontre le besoin qu'ils en ont. Mêlé avec le fon, le fourrage & le grain qui constituent leur nourrimre, ils ne seront plus sujets aux maladies de putridité qui en font périr un grand nombre. On doit eependant faire quelque attention, fi l'on fe fert du sel gemme. On appelle ainsi le sel marin tout formé, que l'on trouve en très-grande masse dans la terre, par exemple à Wielliska en Pologne, à Cardonne en Espagne, & ou l'on exploite la faline à-peuprès de la même manière que l'on travaille les mines métalliques, par des galeries, des puits, fur-tout d'us le premier endroit; car dans le second on y abat le sel comme les pierres d'un rocher. Les mines sont à decouvert. Ce fel est en général

Tome I.Y.

beaucoup plus actif & plus corrolif: il convient done d'en donner beaucoup moins que du sel qu'on retire des falines établies sur les bords de la mer des côtes de France. C'est le sel le plus doux, le moins acre & le moins corrolif que l'on connoisse encore, & même le meilleur pour les salaisons des viandes & des poissons. A present que le sel n'est plus qu'a un sol la livre, il convient, outre le sel que l'on donnera de temps à autre aux bestiaux & aux troupeaux, de suspendre dans les étables & dans les écuries, de petits facs de toile fort serrée, remplis de sel. Le bétail ne turdera pas à les lecher, & chacun à son tour profitera de l'avantage; c'est le moyen le plus sûr de l'entretenir en bonne chair, & fur-tout de le préferver des maladies qui naissent de l'numidité des saisons ou des lieux.

Les fels forment des engrais excellens pour les terres, s'ils font employés avec prudence. (Confultez les articles ARROSEMENT, AMENDE-MENT.)

SELENITE. Substance formée par l'union de l'acide vitriolique avec une terre calcaire. Les eaux pluviales, les ruiffeaux, les fources qui passent sur des terres à plâtre, à schiste, ou même simplement sur certaines terres argileuses, disfolvent ce fel, & la dissolution rend l'eau dure & pesante à l'estomac. On reconnoitra toute eau seleniteuse en l'agit int avec le favon blane, pour le diffondre promptement; si cette eau reste simplement laiteuse, si le favon vient a fa furface & y furnage en maniere d'ecailles, c'est une preuve que cette cau n'elt pas bonne Y à boire. Plus elle scra seloniteuse, en moins grande quantité elle d'ssolvera le savon. En outre il est difficile de faire cuire les haricots & autres fruits légumineux dans cette eau. Souvent ils y durciront plutôt que de cuire. Une telle boisson ne convient ni aux hommes ni aux animaux; à la longue elle leur devient funeste.

SEMAILLE, SÉMINATION, SEMIS. C.s trois mots expriment la fonction de répandre des femences en terre pour les faire germer, mais ils defignent trois manieres différentes de semer. La sémination est uniquement l'ouvrage de la nature qui disperse à son gré les graines après leur maturité. Le femis appartient plus au jardinier & au forestier. Les seniailes sont du ressort du Jaboureur. C'est improprement que b'en des gens, en province fur-tout, disent les semences pour le temps & l'action de semer ou d'emblaver les terres. Le jardinier fait des femis à demeure & des semis en pépinière ; il seme sur couche , dans des caisses, des vales, des terrines. On fait aussi des semis en plein champ, en lin, en chanvre, &cc. On en fait en gland, en farine, en pin, en châtaigne pour former les bois: ce qui suppose une terre plus ou moins préparée. La sémination est un semis naturel, par lequel la nature reproduit les arbres des forêts & toutes les plantes champêtres. La terre est toute disposée à faire germer les graines quand elle contient affez d'humus ou de terre végétale, produit du débris d'autres végétaux. L'exposition savorable & l'influence des météores achevent l'ouvrage de la végitation.

La semination considérée dans chaque famille de plantes, que dis-je, d'ns chaque espèce & dans chaque individu, offre bien des réflexions à faire au philosophe, & des leçons à suivre par le cultivateur. La nature opere la reproduction des plantes sans le secours de l'homme. Celui-ci les multiplie, & n'obtient des succès qu'en ajoutant à se soins les plocédés de la nature. Cultivateurs intelligens, voyez, examinez comment telle graine se seme c'eilemême, à quelle profondeur & à quelle distance l'une de l'autre ; en qual terrain, a quelle expolition elle réullit niieux; epicz le temps où la plante l'abandonne à la terre, & celui où elle germera de nouveau, l'interva'le vous indiquera combien de temps on peut conserver les semences; calculez les jours & les mois ou les années qui s'écouleront avant qu'elles ne fructifient ou qu'elle ne reparoissent en graine; apprenez à faitir le moment de la parfaite maturité; ( voyez ce mot, ou l'on explique le mecanisme de la chûte des finits, &c.) c'est celui auquel un fruit parvenu à fon point, se détache spontanément del'arbre, ou une capsule s'entr'ouvre & éclate, ou la gousse & la filique se fendent; ou la baie se flétrit; où des graines aîlees, à plumes & a aigrettes, suivent l'impress sion & la direction du vent; ou celles qui sont heritlees s'accrochent & se laissent entraîner par ce qui les touche; ou les glutineuses adherent aux corps qui les enlevent; où les pesantes s'enfoncent dans la terre : où les légères suivent le cours des eaux; où celles qui servent de nourriture vont subir une fern ertation dans les entra lles des ani-

many qui les transportent au loin, en les rendant avec leur fiente, &c. & ne foyez plus furpris de voir naître certaines plantes en des lieux ou vous ne les aviez jamais observées, & dans le champ dont vous Tes aviez extirpées. N'attribuez point les merveilles de la réproduction & de la végétation à un hafard aveugle : elles out l'urs loix invariables. Ce qui nous paroît fouvent un écart est pourtant calqué sur un ordre fixe, & c'est ce qui doit encore plus exciter notre surprise.

Les enveloppes des graines & des fruits qui se présentent sous tant de formes, & pourt int toujours déterminées fur un type constant, ne font raites que pour la confervation du g rme, & en favoriler le développement lorsque les circonstances conven bles se presenteront. Telle graine a la faculté de lever en quelques jours, selon la saison: telle autre reste assoupie pendant dix annees entières. L'humidité, la chaleur & l'air, combinis enfemble, mettront en jeu le principe végétant; la terre fervira d'abord de matrice à la graine, & enfuite de mère nourrice à ses racines.

Quand nous verrons done des plantes croître for les plus houtes montagnes, dans les fentes des 10chers, dans les joints des murailles dans une caverne, fur des foulles profondes, au fond d'un précipies, & fur la fange des marais, &c. ne che chons plus le comment; ad nirons avec respect, & disons, dans notre ignorance : la nature nous instruit en tout ; elle est le grand iemeur des plantes agrestes. A. X.

En général , les prediniers & les laboureurs senient trop épais: il en résulte que les jeunes plantes s'assament si on n'a pas le soin de les éclaireir. Cette operation remédie au mal à venir, & non pas au mal pasto. Combien de plantes restent rachitiques, pour avoir éte épuisces dans leur enfance? D'un excès on est tombé dans un autre; fur-tout quand il s'agit des semailles en grand; par exemple, du froment, du seigle, &c. Des partienliers ont fait des experiences foit dans des jardins, soit dans des champs de bonne terre, & ils oat vu que tres-peu de femences produisoient beaucoup plus qu'un tresgrand nombre dans le même cspace donné. De là ont paru auffitôt des calculs fur l'economie de plusieurs millions de mesures que l'on gigneroit dans tout le royaume, en d minuant la quantité de semences. Dans l'un & l'autre ca ., on ne se met pis au point de la question, & tout calcul général est abusif. Chaque propriétaire doit connoître la nature & la qualité séparement de chacun de ses champs, & il doit se dire : la coutume du pays est de semer egalement pir-tout, tant de mesures de grains. Ce te coutume est-elle bonne ou mauvaise. Je vais m'en convaincre par l'expérience. & cette experience aura lieu fur chaenn de mes champs f parement, ne pouvant pas conclure de l'un pour l'autre, attendu la différente qualite du fol.

Je suppose que tout le terrain d'un champ est de même qualité : apies l'avoir fait libourer dans fon entier, après lui avoir donné tortes les preparations convenables, & les memos, je partage ce champ en deux partie, egiles. Une mo tic fera femee à la manière du pays , & tervira de pièce de comparaifon pour l'autre moitié, que je divise en quatre parties égales. Je suppose qu'il ait fallu un quintal, poids de marc, de froment pour semer la première moitié; actuellement, sur l'une des autres, je semerai 30 livres, sur la seconde 50, fur la troisieme 70, & sur la dernière 80. Lors de la récolte, tous les produits seront mis à part, & pefés exactement après la fin du battage : je tiendrai même compte du poids de la paille de chacun. Il fera aifé de voir, après ces expériences, quelle quantité totale de grains aura produit chaque qualité partielle, & on aura pour toujours une règle sûre du nombre de mesures de grains à répandre sur chaque champ. On ne peut pas se tromper, puisque les circonstances sont suppo-Lées toutes égales, foit labourage, foit époques des semailles, soit les saisons en général, soit ensin la récolte, le battage, &c. Il peut cependant arriver que les saisons soient si défastreuses, qu'on ne soit pas dans le cas de jugor fainement pour les années suivantes; alors il faut recourir à de nouvelles expériences, puisqu'il s'agit que chaque propriétaire sache à quoi s'en tenir. En supposant l'année passable, je parierois presque que le poids total du produit des 70 livres de semen es seroit le plus fort, parce qu'on seme par-tout trop épais. Il ne faut donc pas calculer par le pro uit de quelques pieds plus ou moins ifolés. mais pir celui de l'etendue qu'ils couvrent, avec le produit de la même étendue, couverte d'un plus grand nombre de plantes, raisonnablement multiplices. - Je le repète, c'est à l'experience à prononcer, & les expériences faites à Lille en Flandre ou près de Paris, ne prouvent rien pour Matfeille, Montpellier, &c. Il y a plus; de paroifles à paroifles limitrophes, elles ne peuvent fervir que de finneles indices. Chaque champ demande la fienne propte. Tous les extrémes font austi dangereux les uns que les autres, détournent les véritables agriculteurs, & les préviennent contre la pratique de bonnes expériences qu'il leur feroit utile de répéter.

Quant au choix des semences, & la nécessité de les renouveler, consultez ce qui a été dit à l'article

FROMENT.

SEMENCE ou GRAINE. C'est le rudiment d'une nouvelle plante, & elle renferme toute la plante en miniature. En un mot, c'est l'auf végétal qui fécondé par la poussière des étamines, vivifié par le pittil, &, pour ainsi dire, couvé par la chaleur de la terre, doit reproduire une plante semblable à celle qui lui donna naissance. Le plus grand, & même l'unique out de la vegetation, est la réproduction des individus par les semences; c'est au persectionnement de ce point central que tendent toutes les purifications que la feve recoit, & c'est à la quintessence de la sève que la graine doit sa formation. L'art que la nature emploie pour la former, est égal à celui dont elle fe fert pour la conferver. Confiderons en effet une chataigne, une amande, &c.; un bion piquent dans la premiere, liffe & charnu dans la leconde, sert de converture; l'une a une coorce coriace, & l'autre a un bo's trè -dur, jusqu'à ce que ces enveloppes aient acqui, une confutance

folide. Du moment qu'elles font en état de sublister par elles-mêmes; du moment que l'existence & la confervation font assurées, ces brous, ces hérissons se dessèchent, s'ccartent, tombent, & la châtaigne ou l'amande restent isolées. Cette p.emière attention ne suffiroit pas pour la suite, il faut encore que l'écorce brune & coriace de la chataigne défende ce fruit des impressions de l'air & de l'hamidité du foleil, & la coque de l'amande produit les mêmes effets. Ontre ces enveloppes extérieures, la châtaigne & l'amande en ont encore une particuliere qui est l'enveloppe proprement dite de la sem-nce. Lorsqu'on détabe les amandes dans l'eau chaude, on dissout le gluten qui l'unissoit avec les deux lobes de l'amande, & loifqu'on pèle une châtaigne on trouve fous son écoree brune, une écorce cotonneuse. Que l'une ou l'autre de ces dernières inveloppes foit endommagée, l'amande rancit, & la chataigne pourrit promptement. Ce que l'on observe facilement dane le gros fruit, se voit également dans les plus pet tes graines. Toutes sont désendues par une coque ou écorce dure qui contient de l'huile, & cette huile fort à la défendre contre l'intmidité qui la teroit mo sir, si la chaleur ne hatoit pas fa germination. Les fonctions réelles de toutes les enveloppes sont de recevoir les sucs nourriciers les plus épures, de les transmettre au-dedans, de concentier la ch leur & de concomir a leur ferment ton.

Les fem nees font nues ou couvertes. Les premières font celles qui ne font enveloppées que de leur tunique propre; telles font celles des plantes graminées. Les secondes s'on renfermees dans un fruit comme le noyaux, les pepins, &cc... On appelle semence simple, celle qui n'est ni ailée, comme celle de l'erable, ni couronnée par un petit rebord en manière de couronne, comme celle de l'œil de bœuf, de quelques especes de courges, ni a grette comme celle

de la dent de lion, &co.

On distingue dans la semence son écores ou peau qui lui sert d'enveloppe; les deux lobes, la plannele, la radicule. Les lobes ou cotylédons sont appliques l'un fur l'autre, ordinairement convexes à l'exterieur, aplatis du côté où ils se touchent; mais interieurement un peu concaves vers le point par lequel ils se tiennent & le reunident. Ils font tres-vifibles dans presque toutes les semences des plantes légumineufes au moment de leur germination. Ce font les deur parties de la feve, des haricets, épaisses & charnues, qui fortent de terre avec le germe. Le germe est cette perite partie séparce des deux lobe, que l'on voit tres-diffinctement dans l'amande, dans la châtaigne. &c. La partie superieure de ce germe, qui pointe à l'extrémité de l'amande. est ce qui forme la radicule, & la partie inférieure de ce germe, renfermée au milieu des lobes, se convertit en plantale ou premier developpement qui foit de terre. Il est inutile c'entrer dans de plus grands details. ( Confulrer les articles GRAI-NES, GERME. GERMINATION; & fur la necessité de changer les semences, l'anticle FROMENT. )

SEMER. Voje SEMAILLE.

SEMI-DOUBLE, terme ulité par les fleuristes pour celigner les fleurs

qui ont un plus grand nombre da petales ou feuilles de la fleur, que n'en a la même fleur lorfqu'elle est fimple. Last ur semi-dout len'a qu'i n embonpoint de plus à acquérir pour deven'r double; c'est - a - dire, un monstre aussi vrai dans son espèce, que le sont un chapon ou un catpean dans la leur. Les fleurs sernidoubles produisent des granes en moins grand nombre que les fleurs fumples, mais plus g.offes & mieux nourries. A force de les femer dans de bonne terre & de leur prodiguer des soins, on obtiendra à coup sûr des ilcurs doubles. Si elle; le deviennent dans toute l'étendue du mot. alors toutes les étamines & les piftils, les feuls agens de la géneration, se convertiront en petales, & la fleur ne produira plus de graines. Telles sont les superbes renoncules. hiacynthes, &c. très-doubles. Mais, s'il reste quelques-unes des étamines & le pittil, on aura des graines. Considerez un pied de ballamines trèsdoubles, on n'obtiendra point de fémences des premières fleurs qui épanoutront, parce que toute la plante est dans sa plus grande soice; mais à mesure qu'elle s'epuise un peu, les fleurs font moins doubles, & produisent de la 1emence. La fleur 1emi-double conferve plus long-temps sa durée & ses conteurs, que la fleur simple, & la fleur double plus que les deux autres. Du moment que la fécondation des grains a eu lieu dans la plante simple, la sleur se dessèche, & en genéral la même fleur n'y subsisse que perdant un, deux ou trois jours. La fleur femidouble fublifte plus long-temps, parce que la fecondation est plus lente; mais comme cette ficondation of nulle dans la fleur vraim ut double, celle-ci conferve fa fraicheur & fa beauté presqu'autent de temps que la simple en met a fleurir & a grainer.

SEMIS. (Confuirez Particle SE-MAILLE)

SEMOIR, machine inventée pour distribuer la fermence avec plus d'exactitude & d'économie qu'il n'est possible de le faire lorsque l'on some à la main.

Les chinois se sont servi, de toute antiquité, de semblables machines pour semer & couvrir en même-temps leurs ris. C'est d'eux qu'on en a emprunté la première idée; & l'on a penfe auflitot qu'on devoit l'appliquer aux semailles de nos champs. L'acquifition sero t infiniment heureuse, si nos terre; ressemblojent à celles des risières de Chine. Toute rifière suppose necesfairement un sol dont la superficie est plane & nivelée à la regle, afin que l'ean qu'on est force u'y introduire pour favorifer la vegetation des plantes, s'étende par-tout à la même hauteur : d'ailleurs ce sol reslemble plus à celui de nos jardins potagers qu'au terrain des champs laboures. Par-tout la terre est donce, émiettée, fois gravier, fans cailloux. Il n'est donc pas furprenant que l'action de semer & de reconviir la femence par la même operation, foit l'ellet d'une machine; lorfque les ciconfrances seront egale, cette machine meritera d'etre acoptee en Europe. En effet, le grain est egalement répandu, egalement efpace, également recouvert. & il n'y a pas un feul grain perdu. Mais

où trouver cette égalité de circonftances? & quand même on la trouveroit, le point viainient difficile pour l'execution, seroit de soumettre l'esprit d'un paysan à s'en servir. Il y a plus; quand mime il l'adopteroit, elle seroit bientot brifee & anéantie par la gaucherie. L'experi nce du passe ustifie cette assertion. Pour qu'un cultivateur cond life avec fucces une ma hine, une charrue nouvelle, &c. il est indifpentable qu'il l'ait vue & monice depuis l'enfance, & que ce soit le premier instrument dont il se soit fervi; alors fon esprir & 1.5 mains Icront accoutumés à l'ouvrige. On citera des exceptions à cette affertion générale; mais je demande aux cultivateurs, fi ce n'est pas par ces exceptions mêmes que la vérité de mon affertion générale est prouvée dans les campagnes. Les cultivateurs du cabinet n'en jugeront pas ainfi, & ce n'est pas leur approbation que je demande.

Lucat lo, espagnol de nation, fur la fin du fiecle dernier, voulet imiter la culture des chinois, & a cet effet, il inventa ou modifia un de leurs semoirs. Le plin de sa machine fut envoye a la Societe royale de Londres, & il en fait mention dans la Collection imprimee de fes Memoires. C'est sans doute d'après cette in truction que M. Tull, anglois, donna une forte de célébrité aux semoirs, & il en avoit besoin pour perschionner la méthode nouvelle d'agriculture qu'il publia dans l'idiome de son pays, & que M. Duhamel fit connoître en France en 1740, dans l'ouvrage intitulé : Traité de la culture des terres suivant les principes de M. Tull. La

base du système de l'anteur anglois est l'attenuation des terres à grains, femblable à celle du fol de nos ardins potagers, & de supplier les engrais par les labours multiplies. Ce n'est pas le cas de d'sfruter ici la bonté ou la nullité complette de ce lyltème qui suppose des travaux & des flais immenser avant d'avoir enlevé tous les cailloux & toutes les pierres d'un champ, de l'avoir purgé de toute racine, d'avoir, pour ainfi di e, nivele sa surface au cordeau. En supposant un champ dans ce cos. en supposant encore que les labours suppleent les engrais, (consulter les articles AMENDEMENT, SÉVE, &c.) en supposant encore qu'on compre pour peu les champs ctablis fur les coteaux & sur les pentes des montagnes, il est assez bien prouvé que le semoir économise sur la quantite de grains que le cultivateur répand fur ion champ. ( Poyez l'article Si-MAILLE, IROMENT, &c.)

L'ouvrage de M. Duhamel réveilla l'attention de tous les cultivateurs & grands proprietaires. Chacun voulut avoir un semoir & obtenir la gloire de perfectionner celui de M. Tull. M. Duhamel en imagini plusieurs; alo s on offrit à la curiosité publique, les semoirs a tambour, les femoir, a cylindre, les femoirs à palettes; M.M. de Chateauvieux, de Montesui, Diancour, Thomé, Blanchet, de Villiers, &c. parurent avec honneur par la perfection qu'ils donnérent à leurs semoirs; enfin M. Soumille, d'Avignon, est à-peuprès le dernier qui ait innove dans ce gente, & qui ait porté la machine à sa plus grande simplicité. Cependant elle a encore ses defauts.

Pendant ce temps-là, c'est-à-diro

depuis 1750 jusqu'en 1765 & 1770, la manie des semoirs régnoit en Augleterre, comme en France; jusqu'aux pois, aux fèves, &c. tout avoit son semoir. On y distingue ccux de M. Ellis, du doctear Hunsel, de M. Randall, &c. Peu-à-peu, dans cette ifle & fur le continent, la seminomanie passa de mode. Aujourd'hui tous les semoirs sont relégués fous le hangar, & on ne s'en fert plus. Cultivateurs, mefiezvous de ces brillantes nouveautés que l'on vous présente; de ces promesses spécieuses en apparence. Laissez aux curieux l'avantage d'en faire les premiers essais; & lorsqu'une longue luite d'expériences & d'années aura prouvé que la recette excède honnetement la dépetife, quand même elle multiplieroit le travail, c'est alors le cas d'adopter ces heureuses innovations. Ce n'est qu'à force de soins affidus, de peines redoublées, que l'homme, dans nos climats, force la terre à être féconde. Voilà l'idée d'ou vous devez partir, & la seule raisonnable. Les belles promesses allèchent, mais le réfultat est cuifant.

Malgré ce que je viens de dire, il peut encore se trouver des lecteurs curieux de connoître ces semoirs qui ont fait tant de btuit; pour les satisfaire, je vais donner la description de celui invente par M. Lullen de Châteauvieux, parce qu'il est un des plus parsaits. — Elle est extraite du troisieme volume de l'ouvrage publié en 1754 par M. Duhamel, dans son ouvrage intitelé: Culture des terres. (Voyez Planche V.)

- A, fig. 1. est une caisse de hois ou trémie, dont le fond est à la hauteur de la ligne F, G. Cette trémie a quatre

pieds, dont on voit deux en & & 1. I'es quatre pieds, qu'on peut nommer tenons, entient dans quatre mortoifes qui font à la table H, L. Le fond F, G de cette tiémie s'applique immedistement sur la boîte à semence qui ell de laiton B, située entre le fond de la caisse & ses deux côtés, qui pertent les gaztre pieds, & le table H, L, dont on voitla face antirieure en B.... La trémie communique les grains dans la boîte à semence par un trou qu'il y a au milieu du fond de la tremie. La boîte B contient un cylindre de laiton qui la traverse & qui est enfilé & fixé à un axe de fer M, P, aux deux bouts duquel sont solidement arrêtees deux poulies Q & P. Les pivots de cet axe sont soutenus par deux poupées dons on en voit une en M, H, & une partie du pied de l'autre en L. Ces deux poupées sont fixées au bout de la table par deux closs, comme le sont celles de; tours à tourner.

La table qui soutient les pièces cidessits est elle-même soutenue & attachée par ses deux bouts sur deux pièces de bois que nous appelons jumelles T, V, R, S. Ces deux jumelles sont liées parallelement entre elles
par une traverse X, Z. Au milieu U
de cette traverse est chevillé le bout
d'une autre pièce de bois, qui de la
passe sous la table parallèlement aux
deux jumelles, & à laquelle cette table
est encore attachée par deux vis.

Il y a trois focs D, K, e, parfeitement femblables ent e eux, dont les deux K & D font attachés par un tenon & une clavette aux deux jumelles, en I & P; la troifieme est attachée do la même marière, vers U, à cette pièce, qui est parallèle aux jumelles. Ces trois focs sont revétus



par le bas d'une plaque de fer N, E, C; on voit en Y la pointe de l'un de ces focs, que l'on suppose entrer ici dans la terre, ainst que les deux autres.

La herse est composée de trois pièces de bois qo, ow, wn, liées l'une à l'autre par des mortoises & des tenons en o & w, & de deux dents de fer semblables entre elles wz, OR. Ces deux dents sont attachées par des écrous w & o à la herse, qui est ellemême attachée à la traverse <math>X, Z, par deux charnières, vers q & n. Sur les deux jumelles, sont aussi attachés par deux vis vers m & vers e, deux ressorts soudes m, i, q, e, z, n, dont les bouts vers q & n s'appuient sous la herse pour faire ent. et les deux dents en terre.

L'avant-train oft composé de deux pièces V, R, S, s, semblables & paralleles entre-elles, fur lesquelle, est attaché le palonier, r, s, & l'essieu u, t des deux roues. Le semoir porte fur cet avant-train, quand cela est nécessaire, (la manière d'opérer sera décrite ci-après ) par une barre de bois d, x; un de ses bouts est enfilé vers d dans deux anneaux qui tiennent à la table, & dont on n'en voit qu'un ici. L'autre bout x de cette barre porte sur le milieu de l'ession de l'avant-train, entre deux chevilles plantées fur cet efficu. L'avant-train est encore lié au semo r par les crochet, & anneaux que l'on voit ici en

En t & n font deux poulies attachées par trois ou quatre vis aux rayons des roues. Les poulies Q & n font embraflées par une courrole de cuir de la même largeur que les rainures des poulies, & dont les deux bouts fe joignent ensemble par une boucle,

Tome I.Y.

ainsi qu'une jarretière. Les deux autres poulies P & 1 sont embrassées de même par une semblable courroie.

Effet du Semoir.

Le grain étant mis dans la trémie A, toute la machine étant tirée per le cheval attelé au palonier r, s, & dirigée par le semeur qui tient les deux coines, alors les trois focs D, K, e, C, ouvrent chacun un fillon, & on même-temps les poulies u, t, en tournant, font tourner, par le moyen des courroies, les deux autres poulies Q, P, & par conféquent aussi le cylindre qui est dans la boîte B , lequel en tournant, distribue également les grains dans trois tuyaux qui fortent par-dessus la boite à semence; la distribution s'en fait par une mécanique. On voit ici en a & b le bout de ces tuyaux. Ces tuyaux a & b fe dégorgent dans deux autres tuyaux d & f. Le tuyan a se dégorge dans le tuyau d, qui vient aboutir derrière le foc Denh, où il pafe les grains dans le fillon fait par ce sec. De même le bout du tuyau b de la boite se dégorge dans le tuyau f, qui vient aboutir en g derriere le sock; de même encore le tioisieme tuyau de li boîte, lequel on ne peut pas voir dans cette figure, se degorge dans un autre troifichte tuyau que l'on voit passer ici en v, y, & qui va aboutir derrière le troisseme soce, C. Les deux dents de la he se passant ensaite, chicune entre deux de ces fillons, couvient le, grains qui sont tombés dans ces trois fillons.

Sclon que l'on tourne plus ou moins de la droite à la gauche, ou de la gauche à la droite, une vis B, qui est fur le devant de la boite, il tombe plus ou moins de grains dans chaque fillon. Mais cette vis restant dans un même état, la quantité de grain qui tombe est constanment la même.

Telle est, très en raccourci, la description du semoir de M. de Châteauvieux. C'est seulement pour en donner une idée aux lesteurs. Ceux qui désireront ce plus grands détails sur ces machines, peuvent consulter le troissème volume de l'ouvrage de M. Duhannel, déja cité; il est presqu'entièrement consacté à faire connoître les principaux semoirs.

SÉNÉ. Tournefort le place dans la cinquième fection de la vingtunième claffe des arbres à fleur en rose, dont le fruit est une gousse. Il l'appelle fenna alexandrina foliis acuzis. Von-Linné le classe dans la décandrie monogynie, & le nomme cassia senna.

Fleur; cinq pétales, obronds, concaves; les inférieurs plus grands, & plus ouverts. Le calice divifé en cinq parties lâches, concaves, colorées & qui tombent. Les étamines

au nombre de dix.

Fruit; filique oblongue, recourbée & renflée dans cette espèce, contenant plusieurs semences presque rondes, attachées aux bords supérieurs de la gousse.

Feuilles, composées, ayant de chaque côté trois ou quatre solioles

obrondes, égales, obtufes.

Racine, rameuse.

Port; quoique cette plante soit annuelle, elle a le port d'un arbuste, & ses tiges ligneuses passent ordinairement l'hiver. Les sieurs naissent des aisselles des seuilles, disposées en grappes. & les seuilles sont alternativement placées sur les tiges. Cette es-

pèce d'arbriffeau s'élève à la hauteur de deux à trois pieds.

Lieu; l'Egypte, l'Arabie & même l'Italie. La plante est annuelle.

Propriétés. Les feuilles purgent ; elles donnent pour l'ordinaire des nausées & des coliques plus ou moins vives, qui se dissipent après l'effort du purgatif. Elles augmentent la foif, irritent les bronches pulmonaires. Elles sont rarement indiquées dans les maladies qui penchent vers l'état inflammatoire, dans les maladies de la poitrine, dans les maladies convulsives & dans les maladies avec développement de beaucoup d'air dans les premières voies. Les follicules purgent & irritent moins; mais elles favorisent le développement d'une grande quantité d'air.

Usages. Les feuilles depuis une drachme jusqu'a demi-once, macerées au bain-marie avec cinq onces d'eau. On a écrit que les feuilles de la grande scrophulaire aquatique détruisent la faveur nauféabonde des feuilles de féné; que la canelle ou l'anis enlovent la qualité venteuse; que la créme de tartre ou la pulpe de tamarin, ou le suc de citron, corrigent leur qualité échauffente; enfin, que le tartre vitriolé, ou le sel de glauber, aiguisent leurs vertus purgatives : l'observation n'a pas encore confirmé ces faits. Le sené qui nous est apporté d'Egypte, & qui est mis en vente par le commerce, est préfera-

ble à tous les autres.

Culture. Cet aibuste est indigène en Italie; il seroit très-facile de le naturaliser dans la Baste-Provence & dans le Bas-Languedoc, où la chaleur est forte & soutenue; ce seroit introduire une nouvelle branche de comunerce. Les seuilles & follicules

de ce sené seroient moins bonnes que celles qui nous viennent d'Egypte; mais elles seroient employées ntilement par la médecine vétérinaire qui en fait une si grande consommation; on y semeroit les graines comme celles de l'aubergine, c'està-dire, dans un lieu bien abrité & sur une couche fourde. (Confulte, ce mot ) Le semis auroit lieu au plus tard à la fin de fevrier, & chaque foir, & chaque jour un peu froid, la couche seroit couverte par des paillafsons. Il faut avoir soin de semer pen épais, afin que lorsque la plante sera allez forte pour être transplantée, on puisse le faire aisément sans nuire aux racines. On commencera cet enlevement par un des coins de la couche, & en fuivant de proche en proche, & n'enlevant que ce que l'on peut planter dans une matinée, & ainsi de suite jusqu'à l'autre extrémité de la couche. Il est bon d'observer que les plantes levées & non arrachées de la couche, feront mifes dans un panier, on dans une corbeille garnie d'un couvercle, afin qu'il les tienn. à l'abri du hâle & du soleil, jusqu'au moment où elles seront mises en terre à demeure.

Le terrain doit être preparé d'avance, foit à la béche, (confultez ce mot) foit à la charrue. Par le premier travail, un feul labour fushra; mais il convient de labourer le fol jusqu'a ce qu'il foit bien émietté. L'arbrisseau une fois planté n'exige plus auteun soin, sinon d'être au besoin débarrassé des plantes parasites. Il feroit encore possible de seiner des

graines dans des feiffures de rochers bien abrités; la graine mûriroit, & petit-à-petit pulluleroit fur toutes les parties terreufes.

SÉNÉ BATARD, ou Emerus, ou Baguenaudier des jardiniers (1), ou Securidaea.

Tournefort le classe dans la troifième section de la vingt-deuxième classe, qui renserme les arbres à sleur en papillon, dont les seuilles sont la plúpart ailées, & il l'appelle Emerus casalpini major & minor. Von-Linné le classe dans la diadelphie décandrie, & le nomme Coronilla-Emerus.

Fleur; en papillon dont les onglets font plus longs que le calice; l'étendart en forme de cœur, réfléchi de tous les côtés, à peine plus long que les aîles; les aîles ovales, obtufes, réunies par le haut; la carene aplatie, aiguë, relevée, fouvent plus courtes que les aîles; le calice petit, découpé en quatre partiesinégales; dix étamines, dont neuf font reunies par leurs filets.

Fruit; legume très-long, étroit, en forme d'alène, contenant des femences cylindriques.

Fauilles, aîlées avec une impaire; les folioles portées fur des pétioles très-entiers, en forme de cœur ou d'ovale renveise; opposées les unes aux autres; d'un très-beau verd.

Racine, ligneuse, rameuse.

Port; arbrisseau de quatre ou cinq pieds de hauteur; les tiges anguleuses, foibles; l'ecorce ridée; la racine garnie de drageons enracinés; les fleurs jaunes, marquées de taches

rouges, rassemblees aux extrémités des jeunes tiges, quelquefois foliraires; les feuilles alternativement placées. On trouve quelques stipules à côté des feuilles, ou en opposition avec elles. Le grand & le petit Emerus sont des variétés de cette espèce.

Lieux; les climats tempérés de l'Europe, dans les haies, dans les bois,

à l'ombre.

Propriétés, purgatives, plus échauf-

fantes que le séné.

Culture. Comme cet arbuste fleurit en mai & en automne, il mérite d'être placé dans les bosquets de ces deux saisons. On le multiplie trèsfacilement par ses semences, & sa culture n'exige aucun foin particulier.

Séné. (faux ) Confultez le mot BAGUENAUDIER.

SENECON. Von-Linné le classe dans la syngénésie polygamie superflue, & le nomnie Senecio. Tournefort lui donne le même nom, & le place dans la feconde fection de la douzième classe des herbes à fleurs à fleurons, qui laissent après elles des semences aigrettées. Le seneçon commun est trop multiplié & trop connu pour le décrire. Je dirai seulement que toute cette plante est sans odeur, fade, légérement acide, émolliente, rafraîchissante & réputée vermifuge. On en fait des décoctions nour lavemens, fomentations & cataplafmes. Si on défire de plus grands détails fur les caractères génériques du seneçon, on peut consulter l'article Jacobee, dont il differe par ses corolles nues & jaunes, ses fleurs éparses, & par ses seuilles sinuées qui embrassent les tiges.

Parmi le grand nombre d'espèces

comprises dans le genre des seneçons, celai d'Ethiopie mérite d'être distingué & de trouver place dans les jardins des fleuristes; il fleurit en automne. Von-Linne le nomme avec raison Senecio elegans, & Tournefort l'appelle Senecio americanus pur-

pureo-caruleo flore.

La plante bien cultivée & semée de bonne heure, s'élève à la hauteur de quinze à dix-huit pouces. Elle poulle plusieurs riges droites assez serrées les unes contre les autres, qui se divifent au fommet en un grand nombre de pédicules, & presque chaque pédicule poste une fleur; les pétales ou feuilles de la fleur sont disposés presqu'en rose, d'une couleur pourpre brillante; le centre de la fleur est conpépar des fleurons hermaphrodites de couleur jaune; le calice commun est écailleux & d'un verd tranchant. C'est par la réunion de ces fleurs, par leur multiplicité & par leurs couleurs, que la plante devient intéressante & très-agréable à l'œil; les feuilles sont presque decoupées en maniere de lyre, les découpures égales & ouvertes.

Quoique cette plante foit originaire d'Ethiopie, & par confequent d'un pays très-chaud, elle reuflit, fans des foins recherchés, dans la majeure partie de nos provinces. Elle participe de la facilité qu'ont tous les senecons à se multiplier par leurs graines emportées par le vent. On doit semer celui-ci sur couche sourde, ou sous chassis si on en a, des la fin de mars, & à la fin de février pour les provinces métidionales . dans une exposition chaude, bien abritée, & que l'on puisse recouvrir avec des paillassons dans le besoin. La seconde attention

à avoir, consiste à préparer une terre douce, très-legère, ou bien employer du vieux terreau des conches, & à son défaut, de la terre de saule. La graine très-petite demiande a être peu enterrée, & lorsqu'elle est semée, on recouvre le tout avec de la paille hachée menu & en petite quantité, c'est-à-dire, pour qu'elle retienne le coup-d'eau lorsqu'on arrose, & que cette eau ne tape pas trop la terre. On laisse la plante se fortifier sur le lieu même, & lorfqu'elle a acquis un certain nombre de feuilles, on la lève & on la met à demeure dans des pots ou dans les plates-bandes.

## SENEVÉ. (Voyez MOUTARDE.)

SEPTIER ou SETIER, certaine mesure de grains, comme de froment, seigle, orge, pois, fèves, &c.; cette mesure varie d'un lien à un autre. L'Assemblée nationale s'est occupée de faire cesser cette bigarture de poids & mefures, qui est portée à un fi haut degré de confufion, qu'il a été impossible jusqu'a ce jour, malgré les perquisitions les plus opiniatres dans les provinces, & faites par les hommes les plus instruits, d'établir un véritable rapport entre leurs poids & ceux dont on fe fert à Paris. On auroit moins raison de se récrier contre cet abus, si dans une province entière, on entployoit la même mesure pour les folides, les fluides, & pour l'arpentage des champs; mais ces mefures varient souvent de deux en deux lieues, & je défie l'homme le plus habile d'établir une concordance feulement pour les poids & mesures du Languedoc. Il est temps qu'un pareil abus ceffe. On aura beau dire que ces différentes mesures savorisent le commerce, elles ne savorisent réellement que la frijonnerie.

A Patis, le septier se divise en deux mines; la mine en deux mines; le mine en deux mines; le nuinet en trois boisseau ; le boisseau en quatre quarts ou seize litrons; & le litron contient, suivant quelques-uns, 36 pouces cubiques. Les 12 septiers sont un muid. Le septier d'avoine est double de celui de froment, en sorte qu'il est composé de 24 boisseaux ou deux mines, quoique le muid ne soit que de douze septiers. Il est desendroits où le septier se mesure ras, & dans d'autres on le mesure comble. Tout est arbitraire, & ne

part d'aucun point fixe.

D'après cette mafure incertaine, en général, on a fixé dans chaque canton, celle du terrain, & on a désigné par le nom de septerée, l'etendue de terrain qui peut être ensemencé avec le grain contenu dans le feptier. Il y a donc en France autant de bipariure dans les mesures de la superficie du fol, que dans le contenu de la mesure des grains. L'Académie royale des sciences de Paris, qui renferme dans son sein les houmes de Fran e les plas instruits, va s'occuper, d'après les décrets de l'Affemblée nationale, de fixer tous les poids, toutes les mesures contenantes & celle des furfaces, elle rendra ainsi à la nation un service vraiment digne d'elle.

Le feptier en fait de liqueurs, est à Paris la même chose que la chopine ou la moitié de la pinte. Il contient deux demi-septiers, & le deni-septier deux poissons on ro-

quilles.

Le septier, en matière de jauge, contient huit pintes de liqueur; 36

septiers sont le muid; 27 demi-septiers sont le quarteau, qui est la moitié de la queue.

SEPTIQUE. (Voy. CAUSTIQUE)

SÉRANCER, SÉRANÇOIR ou SÉRAN.

Le séran ou sérançoir est l'outil avec lequel on prépare les chanvres, les lins, les orties & les autres plantes dont l'écotce fournit du fil qu'il faut léparer des tiges. Sérancer, c'est l'opération par laquelle s'exécute la féparation des fils. Les férans sont des ais en formes de grandes cardes, armées de dents de gros fils de fer, au travers desquelles on fait passer ces plantes, après qu'elles ont été auparavant groffiérement concassées avec un instrument de bois, représenté figure 9 de la Planche VII, page 284 du fixième volume, au mot LIN. Ces deux apprêts, qui les réduisent en filasse & en état d'être filées au rouet ou au fuscau, ne se donnent que lossqu'au fortir de l'eau, où elles ont été rouies, on les a bien fait sécher au foleil. ( Consultez les mots CHAN-VRE, LIN, ROUISSAGE.)

SEREIN. (Voyez Rosée.)

SERF. On disoit ce mot d'une perfonne assuré à certains droits & devoirs serviles envers son seigneur. Il est inutile de faire cet article odieux, & je remercie l'Assemblée nationale de m'avoir évité cette peine par la destruction des barbares vestiges de toute espèce de séodalité.

SERFOUETTE ou CER-FOUETTE, petit instrument de fer qui a deux branches ou dents

renversées & pointues, toutes deux posées parallèlement du même côté. La figure 38 de la Planche VI du tome 7, page 347, jointe au mot OUTILS D'AGRICULTURE, peut en donner une idée. Cet outil est attaché au bout d'un manche d'environ quatre pieds de longueur. On s'en fert pour remuer la terre, c'est-àdire, donner un léger labour autour des petites plantes. L'opération s'appelle SERFOUIR.

SERINGA. Tournefort le place dans la troisième section de la vingtunième classe des arbres à fleur en rose, dont le pistil devient un fruit à plusieurs loges. Von-Linné le classe dans l'icosandrie monogynie, & le nomme Philadelphus coronarius.

Fleur, en rose, composée de quatre grands petales blanes, ouverts, arrondis, tronqués; le calice posé sur le germe, & divisé en quatre parties aigués; une vingtaine d'étamines insérées au calice.

Fruit; capfule, ovale, aiguë des deux côtés, entourée par le calice, à quatre loges, à quatre battans, contenant plufieurs femences alongées & très-petites.

Feuilles, portées par des perioles, fimples, dentées en leurs bords, longues, pointues, veinées.

Racine, ligneuse, rameuse.

Pore; grand arbrisseau dont la tige est droite; les jeunes tiges courbées; la racine garnie de drageons; les sleurs blanches, odorantes, portées sur des pédicules disposes en espèce de corymbe à l'extremité des tiges; les seuilles opposes sur les tiges. Il y a une varieté à fleur double.

Cu'ture. On multiplie cet arbruseau

par femence, & il fe multiplie de lui-même par les drageons qu'il pouffe de fes racines. Il ne demande aucun foin particulier, & il est employé agréablement dans les bosquets du printemps & de l'été.

SERPE, SERPETTE. La ferpe est un instrument de fer, de la hauteur de 8 à 10 pouces, large de 3 à 4, plat, recourbé vers la pointe, & tranchant d'un côté sur toute sa longueur. Il est emmanché dans du bois. Après la coignée, c'est l'instrument dont on se sert le plus dans l'exploitation des foréts, & pour émonder les arbres des grandes routes.

La Serpette, dont les jardiniers fe feivent, conserve à peu-près la même foime, mais la lame se plie & se ferme en partie dans le manche comme celle d'un couteau. (Voyez les proportions qu'il convient de donner à cet instrument, représentées par les segures 1, 2 & 3 de la Planche VI, page 347 du septieme volume, ainsi que ce qui est dit au bas de la seconde colonne de cette même page.)

## SERPENT. ( Veyez VIPERE )

SERPENTAIRE. (Voyez Planche IV, page 142) Tournefort la place dans la première fection de la troi-fième classe des herbes à fleur d'une seule pièce irrégulière en forme de cotnet, dont les fruits sont attachés au bas du pistil, & il l'appelle Dracunculus polyphyllus. Von-Linné la nomme Arum dracunculus, & la classe dans la gynandrie polyandrie.

Fluir C, composée d'une seule seuille irregulière, terminée en pointe, large à sa base, & se roulant sur elle-même comme un cornet. Par ce ronlement, elle forme une espèce de tube dans lequel font rensermées les parties sexuelles; les étamines sont rangées en anneau au-dessus des ovaires qu'elles touchent, & leur nombre approche de celui de 600; le pistil est composé de 2 à 300 ovaires, d'un stile court & du stigmate D qui a la figure d'une corne.

Fruit; les ovaites deviennent, par la maturité, autant de baies molles, cylindriques, rangées en épi E, autour de la bafe du pifiil. Une de ces baies entières est représentée en F, & coupée transversalement en G; elles sont partagées en trois loges qui renserment les semences H.

Feuilles, divifices en cinq fegmens, & méme davantage; chaque foliole foutenue par des especes de pétioles B qui fe réunissent en un feul; elles sont étroites, en forme de fer de lance, entières, luisantes.

Racine A, prefque sphérique, bulbense, avec des sibres capillaires, enterrée prosondément.

Port; une seule tige droite, haute de deux à trois pieds, cylindrique, lisse, maibrée, imitant la peau de serpent, d'ou lui vient son nom; toute la plante, & sur-tout quand elle est fleurie, exhale une trèsmauvaise odeur, à peu près semblable à celle du serpent en putréfaction.

Lieu; les provinces méridionales de France; la plante est vivace, & fleurit en juin. On la cultive dans les jardins, dans les endroits ombragés. — Il est fâcheux que son odeur soit désagréable; car le port de cette plante est très-pittoresque.

Propriétés; la racine récente est un purgatif violent & dangereux; seche, elle purge & entraîne beaucoup de férofités, dorque des coliques, & un ténesse souvent de longue durée. Il est très-douteux qu'elle produise de bons essets dans l'assemple pituiteux, l'inydropisse de poitrine, l'assette par suppression d'huneurs sécrétoires; elle n'est d'aucune utilité contre la morsure des serpens... Extérieurement, le suc exprimé a pu déterger des ulcères sanieux, fétides & insensibles; mais pour toutes les autres espèces d'ulcères, principalement les ulcères d'un caractère cancéreux, elle porte un préjudice évident.

Ulages. On donne la racine desféchée & pulvérisée depuis cinq grains jusqu'à vingt-cinq, délayée dans quatre onces d'eau. Depuis quinze grains jusqu'à une drachme, en insussion dans cinq onces d'eau.

## SERPENTIN. (Voyez ALEMBIC)

SERPOLET. Von-Linné le classe dans la didynamie gymnospermie, & le nomme Thymus ferpyllum. Tournesort le place dans la troissème sedion de la quatrième classe, destinée aux herbes à steur d'une seule pièce divisée en lèvres, dont la supérieure est retroussée, & il l'appelle Serpyllum vulgare majus store purpureo.

Fleurs en lèvres; le tube de la longueur du calice; la lèvre fupérieure droite, retrouffée, plus courte que l'inférieure, qui est divisée en trois parties, & qui est large & obtuse; la corolle est ordinairement rougeatre & blanche dans quelques varietés.

Fruit; quatre semences presques tondes sont rensermées dans un calice en sorme de tube, & rétrécipar le haut.

Feuilles, planes, obtufes, garnies

de cils à leur base, presqu'ovales; les grandes & les petites ne sont que des variétés.

Racine, rauseuse, fibreuse, déliée. Port; plusieurs tiges quarrées, durcs, ligneuses, rougeatres, les unes d'un demi-pied de hauteur, les autres rampantes; les sleurs aux sommités des tiges diposees en ma-

nière de tête; les feuilles oppofées fur les tiges.

Lieux; les collines, les champs; la plante est vivace : elle fleurit

en juin, juiliet & août.

Propriétés; les feuilles échauffent, réveillent les forces vitales, constipent: extérieurement elles sont souvent inutiles, & quelquesois nuisibles dans les douleurs de tête, & dans les douleurs d'oreilles par des humeurs séreuses. Elles fortifient les gencives, les muscles des voiles du palais & de la langue; l'eau distillée ne jouit point des vertus de l'insussion des seuilles.

SERRE. Lieu couvert, bien abriré, expose au midi, & destine à renfermer certaines plantes pendant l'hiver. Cette définition convient également à une orangerie & à une serre; mais la serre-chaude dont il s'agit dans cet article, differe de l'orangerie par le nombre de ses vitreaux, leur placement, & fur-tout par les conduits de chaleur que l'on y pratique. Jufqu'a ce jour on n'avoit pas encore suivi des regles déterminées pour leur construction; mais M. l'abbé Nolin, dans le quatrième volume du nouveau la Quintinie, établit des bases solides, d'après lesquelles les amateurs des ferres chaudes doivent se régler. C'est d'après cet ouvrage que je vais écrire, parce

que je n'ai jamais été dans le eas de fuivre en grand, & avec l'artention necessaire, l'etude de la construction & de la conduite des serres chaudes.

Si l'orangerie, dit M. l'abbé Nolin, nous procure la jouillance des plantes des climats tempérés, compris entre le 362 & le 43e degré de latitude, la feire-chaude nons procure celle des plante; des pays les plus chauds, qui y trouvent non-seulement un abri contre le froid, l'humidité & l'intempérie dunôtre, m'is la chaleur de la patrie dans l'air qui les environne & Jans la terre où elles sont plantées; de forte que pluficurs y prennent le même accroissement & y font les mêmes productions que dans leur fol natal, & paroissent à peine sentir leur exil. Mais la honté d'une serre chaude dépend de plusieurs conditions dont nous allons donner quelques notions.

I. Situation. Il faut choifir pour l'emplacement d'une serre, un endroit défendu du vent du nord, meme de celui de l'est, per quelque hauteur, par un bois, par des bâtimens peu diftans on contigus à la ferre. Elle perdroit heaucoup de l'avantage de ces abris, si d'autres montagnes, boi. & bat mens, même affez cloignés du côté du sud & de l'ouest, non-seulement réfléchissoient fur elles les vents froids, mais lui envoyoient une humidité ausli nuifible aux plantes que le froid. Sa situation seroit la pire de toutes, si, ayant ces abris du côté du midi & du couchant, elle n'en avoit aucun du côté du nord & du levant. On frit assez combien la disference des fituations avance ou retarde la végetation des plantes, contribue à

Tome IX.

leur vigueur & à la qualité de leurs productions.

Ainsi, je préviens le lecteur que lorsque l'on indique que les plantes délicates veulent être tenues conftamment dans la serre, & que d'artre; penvent être exposses en plein air pendant l'été, ce conseil ne doit pas être regardé comme une règle invariable, mais comme susceptible de modifications suivant les climats. & fuivant que les fituations sont plus ou moins avantageuses. Tous les cultivateurs ont coutume de tenir toujours les cassis dans la ferre. effrayés sans doute de l'avis du celebre Miller, qui menace cet arbrifseau, s'il ose en sortir pendant l'été, d'une mort certaine au plus tard l'hiver fuivant. Cependant M. le comte de Noyan, dont les jardins, près de Dol en Bretagne, sont fort bien fitues, mais environnés de futaie qui y répand un peu d'humidité, fit fortir de sa serre, au mois de juin 1786, deux jeunes cassis. Ils ponfscrent très-bien, lleurirent, retinrent du fruit qui elt venu à bien, rentrèrent en très-bon etat d'ins la serre au commencement d'octobre, & il: y ont passe l'hiver en assez bonne fanté pour être de nouveau exposes en plein air des la fin d'avril 1787: il y avoit de la temérité; car toute cette année a été froide & pluvieuse; les galces ont perseveré jusqu'a la fin du printemps; la nuit du 6 au 7 juin, il en a fair une fi forte, qu'elle a ruin: en plusicuis endroits les haricots, les oignous & d'autres légumes, beaucoup de figues & de fruits qui avoient refific jufqu'alors; presque toutes les mits de l'ete ont eté froides & tres-peu de jours ont été chauds; ausli ont-ils

un peu souffert de ces gelées tardives; m.i. en peu de temps ils se sont rétablis; ils ont très-bien végété, fleuri, & noué du fruit, qui au commencement d'octobre, loisqu'ils ont été remis dans la serre, étoient presque aussi gros, aussi avancés que celui de leurs frères qui ont passé l'été bien clos & bien couverts. J'ai fiéquemment sous les yeux d'autres cassis qui ont été exposes en plein air depuis le mois de juin jusqu'au 10 octobre dans une des meilleures fituations que je connoisse. Ils ont fait de longues & vigoureuses pousses, malgré les intempéries de cette année. Près de ces cassis, des ananas ont passe dix mois depuis décembre jusqu'en octobre, dans une couche dont le tan n'a été ni remanié, ni même remué une seule fois. Les panneaux vitrés ont été ouverts tous les jours souvent jusqu'au coucher du soleil. Ces ananas ont tellement profite que j'estime qu'ils ont pris au moins six mois d'avance sur d'autres plantes en mênie-temps qui ont été tenus dans la tannée d'une serre. De ces exemples, auxquels je pourrois en ajouter beaucoup d'autres, j'infere que la fituation est un des points des plus importans pour une serre chaude, & que plusieurs plantes étrangères qui sont entretenues dans un état de langueur & de foiblesse par trop de foins & de minagemens, pourroient acquérir de la force & du tempérament, si elles étoient traitées moins delicatement. Toutefois, je n'invite pas les cultivateurs à faire des essais sur des plantes rares & précieuses, dont la perte seroit difficile à réparer (1).

L'aire ou le pave d'une serre doit

<sup>(</sup>t) Note du Rédudeur. Il convient de tirer parti en grand de l'exemple cité par l'auteur qui écrit à Paris; il est clair que plus l'exposition est abritée, que plus elle approche géographiquement de nos provinces du midi, & moins les ferres chaudes deviennent nécessaires jusqu'à un certain point. Par exemple, dans les serres chaudes du Jardin du Roi de Montpellier, on peut compter beaucoup d'hivers où les fourneaux ne sont pas allumés, & on peut ajouter que presque toutes les plantes des pays les plus chauds, paffent l'éré hors de la ferre. Ainsi, en parrant de ces extrêmes pour la France, c'est-à-dire, du climat de Montpellier avec celui de Paris ou de Lille en Flandre, plus seprentrional, il est important d'observer un grand nombre de modifications pour le sejour des plantes dans la serre, & il n'est pas possible de l'indiquer. Un exemple va le prouver. Dans la province de Bilbao en Espagne, il y fair riop froid pour que le raisin y murisse, tandis qu'à Nice, à Gênes, &c. plus septentifonaux de près de trois degrés, l'oranger est cultivé en pleine terre. Dans le Baillage de l'Aigle, au pays de Vaux en Suisse, l'amandier, le grenadice, la vigne y bravent les hivers, tandis que le sommet de la montagne qui couvre ce pays est à la température du climat de Suéde. Il faut donc plus étudier les abris que les rapprochemens du midi. Les bassins des rivières ont formé des abris; le grand point est de bien connoître sa position, & calculer après elle l'intenfité de chaleur du pays. & par conféquent le temps que les plantes peuvent rester hors de la se re. Encore un e emple. Il est rare qu'aux premiers jours de Novembre, on ne ressente pas en Languedoc, au bord de la mer, des nuits froides, & fouvent accompagnées d'un peu de glace, tandis que (pour l'ordinaire) la chaleur s'y foutient pendant tout le reste de ce mois à 8 ou 10 degrés. Il est donc à propos de bien étudier les effets des localités. En général les plantes de serres chaudes craignent plus l'humidité qui les y fait pourrir, que le froid. L'exemple cité de la Bretagne ne doit pas, absolument parlant, fervir d'analogie pour le climat de Patis.

etre élevé de trois pieds au moins audessus du terroir, s'il est humide. Cette élévation n'est pas nécessaire si le sol est sec; muis elle se oit avantageuse pour la construction des sourneaux & des tuyaux de chaleur, comme on le verra dans la suite : d'ailleurs le soid & l'humidité étant plus grands à li superficie de la terre, la serre en reçoit d'autant moins qu'elle est plus élevée au-dessus.

II. Exposition. L'exposition directe au midi est généralement réputée des meilleures; cependant plusieurs cultivateurs lui préferent une exposition declinant au couchant, quoiqu'un peu hunide, & rejettent Pexposition au levant, ou même déclinant du midi au levant, parce que le vent de l'est étant le plus fréquent pendant l'hiver, il donne plus de froid à la ferre, que les rayons du soleil ne peuvent lui procurer de chalcur jusqu'à neuf heures du matin en hiver, & jusqu'à fix au printemps; au

lieu que les derniers rayons du folcil couchant répandent encore quelque chalcur dans l'air qu'il a échausse pendant le jour (1). Ainsi ils ferment leurs series d'un bon mur au nord & à l'est. Quelques autres construisent avantageusement leurs serres en deux ailes d'equerre dont chacune a un côté vitré au midi, & un au couchant; les côtes du nord & de l'est sont désendus par un mur.

dus par un mur.

III. Plan horifontal. Le plan horifontal d'une ferre chaude est ordinairement un parallélograme rectangle fort alongé. Un trapeze dont les côtés du sud & du nord seroient parallèles, & dont les deux autres côtés vers l'est & vers l'ouest seroient àpeu-près dans la direction de huit heures du matin, & de quarre heures du soir, ou seroient un angle ouvert de cinquante-un degrés avec le mur du nord, & par conséquent un aigu de trente-six degrés avec la face vitrée au sur du, peut être préseré au parallélogramme; parce que trois de se soètés

Cette province forme un cap très-prolongé dans la mer, & semble même faire un climit à part, loit par la position, soit par la chaîne des montagnes qui la traverse. En effet, on trouve dans la partie méridionale de la Bretagne, un grand nombre de plantes indigènes aux provinces de Languedoc & de Provence. L'arbousier en est la preuve. &c.

<sup>(1)</sup> Ce que dit l'auteur est très-vrai pour Paris & pour les provinces orientales de France, parce que le vent d'est venant des Alpes, & s'y saturant de froid, le voiture avec lui. Il n'en est pas ainii dans beaucoup d'autres provinces où le vent du nord ou de l'ouest est le plus glacial. Cette différence dans l'influence des vents confirme ce qui a été dit dans la note précédente. Il stut donc étudier le climat que l'on habite, en connostre les effets des vents d'après leur insluence habituelle, avant de prendre aucun parti sur la manière d'orienter les serres. L'experiènce a démontré que dans pluseurs provinces, la serre qui commence à recevoir les premièrs rayons du folcil vers les neuf heures du matin, et préférable à toute autre. On ne doit pas uniquement considerer une serre relativement au degré de chaleur qu'elle reçoit du soleil; c'est un point important, il est vrai, mais il n'est pas unique. Celui de la lumière l'est pour le moins autant. Sans elle toute végétation languit, quoique la chaleur ne manque pas. C'est la lumière qui colore les plantes, & les plantes peu coloriées sont d'une soible complexion.

font defendus du froid par un mur, sans que sa face vitrée perde aucun rayon du foleil depuis fon lever jusqu'a fon coucher au folflice d'hiver. D'ailleurs ses trois côtés postérieurs, par l'ouverture de leurs angles, approchent d'une portion de cercle ou d'une concavité qui seroit très-avanrageuse pour le fond d'une serre; mais si la face vitrée formoit une portion de cercle ou d'un polygone, les rayons du solcil ne tombant directement que fur un degré ou fur une face, & frappant les autres trèsobliquement, laisseroit trop de prise au froid, & dans le cas où l'on voudroit donner à une grande serre la forme d'un bitiment décoré, on ne pourroit y admettre ni tours ni parties convexes., Les pavillons & les corps avance, seroient formés par des lignes droite. Les formes de ferres les plus avantageuses seront décrites plus bas.

IV. Hauteur & largeur. Une serre doit jouir de tous les rayons de soleil & de lumière qu'il est possible de lui procurer dans le climat où elle est construite, sans toutesois géner les plantes qui y font cultivées, ni le travail du cultivateur. J'ajoute cette condition, car si une serre, dont la coupe peut être représentée par la figure triangulaire 3, Planche VI, avoit sen mur du nord incliné de vingt-cinq degres & demi, quelles plantes, appliquées contre ce mur, pourroient profiter dans une fituation aussi inclinée? comment le jaidinier feroit-il le fervice de la ferre de ce

côte-là?

Il faut donc que la grandeur, la proportion & la disposition de ces parties, s'accordent avec le bien des plantes & la sacilité de les soigner. D'abord la prosondeur d'une serre ne doit pas être moindre que huit pieds & demi ou neuf pieds, dont cinq & demi ou fix scront occupes par une couche de tan; & les trois autres pieds donneront le passage autour de la tannée, & la place nécessaire pour construire les tuyaux de chaleur qui doivent l'échauffer. On pourroit donner moins de largeur à une serre, en ne faisant la tannée que de trois ou quatre pieds. Mais plus une tannée est ctroite, & meins elle conserve longtemps la chaleur, & par conséquent l'entretien de la chaleur est plus difpendieux. D'ailleurs elle contiendra moins de plante, à moins qu'elle n'ait une grande longueur; alors il faut plus de chassis & de vitres sans remedier à l'autre inconvénient. En fecond lieu, le mur du nord ne doit pas avoir moins de cinq pieds, ou cinq pieds & demi de hauteur, afin qu'un homme puisse sacilement passer entre ce mur & la rannée. Enfin la hauteur du vitrage du côté du midi, doit être telle que les rayons du foleil éclairent tous ou presque tous les jonrs de l'année toutes les faces intérieures de la ferre.

Sa largeur & la hauteur de son vitrage se déterminent par la hauteur méridienne du soleil au solstice d'été. Car si au jour du solstice il éclaire toute la face intérieure de la serre à l'heure du midi, nécessairement il Péclairera tous les jours de l'année.

Plus le degré du folftice est élevé au-dessus de l'horison, moins le rayon du soleil est oblique, & par conséquent moins la largeur d'une serre est grande. Si donc dans un climat ou l'angle du solstice avec l'horison est de soixante-dix degrés, on donne au vitrage d'une serre, fig. 1, dix-huit picds de hauteur, le rayon solsticial





ne s'étendra qu'à environ six pieds trois pouces fur l'aire horifontale. Ainsi la largeur de la serre ne seroit pas fuffilante; mais dans ce climat, on tire les plantes de la ferre longtemps avant le solffice, pour les exposer au plein air qu'elles peuvent supporter pendant environ cinq mois. Or, comme il n'importe combien la ferre vide reçoit de foleil, on peut prendre, an-delà du rayon folfficial, l'espace nécessaire pour qu'elle ait la largeur convenable; & on lui donnera à-peu-près les mêmes dimensions qu'a une ferre pour un climat où la liauteur du folitice scroit de cinq ou fix degrés moindre.

Moins au contraire le follice est élevé, & plus le rayon du soleil est oblique, & donne plus de largeur à une ferre. Ainsi dans un climat plus septentiional que celui de Paris ou la hauteur du folstice seroit de 58 degras, si le vitrage vertical

G'une ferre, fiz. 2, Pl. 17, est de 18 pieds, le rayen du foltlice tombera fur l'aire houssontale à 11 pieds, Mais si l'on donne en dehors deux pieds feulement de talus au vitrage, pour incliner un peu & lui faire recevoir moins oblightement ales rayons du soleil, l'espace compris entre le pied de ce vittage & le rayon du solstice, sera de 13 pieds; sur lusquels prenant 9 pieds pour la largeur, la serre avançant de quatre pieds en-decà de la ligne solsticiale le mur du nord, le foleil frappera tout le fond de la serre presque tous les jours de l'année; ce qui ell necessaire dans un tel climat, ou à peine ofe-t-on rifquer en plein air, un petit nombre de plantes.

Dans le climat de Paris, comme

dans tous les autres, la hauteur & la largeur d'une ferre dépendent de la hauteur du folftice. Mais avant d'exposer une méthode pour déterminer les projections relatives de teutes ses parties, je serai quelques observations.

1°. Si la serre n'est destinée que pour des plantes des climats compris entre le 23º & le 36º degré, comme la plûpart passent l'été en pleine terre dans le climat de Paris, il n'est pas nécessaire que le rayon du solstice s'etende jusqu'au fond de la ferre, puisque les plantes en feront forties avant le folstice. Ainsi la hauteur & la longueur de cette ferre pourront être réglées par la hauteur méridienne du foleil. (environ 62º degrés) au temps où l'on transporte les plantes en plein air, du 20 au 25 mai, & oit on les rapporte dans la ferre du 15 au 20 fep-

2º. Si la ferre ne renferme que des plantes de la zone torride, quelques-unes, les moins délicates, pouvant supporter le plein air pendant une partie de l'été, & laidant de la place pour rapprocher vers le devant celles qui doivent être constamment tenues dans la ferre, il n'est pas nécessaire que le soleil, au solstice de l'été, cclaire le fond. Ainfi on pourra reculer le mur du nord environ un pied au-dela du rayon folfticial, & attacher contre ce mur des planches für lefquelles on placera des pots dans les faisons où il jouira du foleil.

3°. Si dans cette ferre on ne place point de plantes contre le mur du nord, il fusilit que le rayon folsticial s'étende jusqu'au bord septentional de la tannée; car le passage entre 100

de ce rayon.

ce mur & la tannée n'a pas besoin de foleil. En supposant la tannée large de six pieds, & le passage entre elle & le vitrage, d'un pied & demi ou deux pieds, il suffit que le rayon du solstice s'étende a 7 piels & demi ou 8 pieds sur l'aire de la serre; & le mur du nord pourra être reculé de 18 pouces ou deux pieds au-delà

4°. Mais si l'on veut placer à demeure, & comme en pleine terre, quelques plantes dans une plate-bande, large de deux à trois pieds, pratiquée au pied des murs de la serre, fig. 3, il faudroit, pour en placer contre le mur du nord, que la serre eût onze ou donze pieds de largeur, & que le rayon folsticial frappatau moins l'angle formé par l'aire de la serre & fur fon mur du nord; ce qui donneroit au vitrage une excessive hauteur de 23 à 25 pieds. Dans ce cas, on ne forme point de platebande au pied du mur du nord, mais seulement au pied des murs du levant & du couchant; & la ferre pourra n'avoir que la largeur indiquée dans le deuxième & dans le troissème cas.... Mais comme ces

murs n'ayant pour longueur que la

profondeur de la ferre, on ne pourroit pas y placer un grand nombre

de plantes, pour leur donner plus

d'étendue, on peut les construire dans la direction & fur le plan de 8 à

8 heures & demie du matin, & de

2 & demi à 4 heures du foir;

ou faifant avec la méridienne un angle

de 48 à 45 degrés, on avec la ligne

de fix heures, un angle de 35 à 42 degrés; & le plan horifontal de la

serre sera trapézoide, comme on le voit dans la fig. 4. Tout l'espace

compris entre le vitrage A & la ligne

ponctuée B, fera éclairé le jour du solttice d'été.

La mesure d'un des côtés d'une ferre étant donnée, & la hauteur du solstice d'été étant connue, il est facile de trouver les d'mensions & les proportions des autres côtés.

Soit la hauteur du solst ce à Paris, de 64 degrés & demi, & foience donnes neuf pieds pour la largeur de la serre, 1°. d'un point comme C, fig. 3, pris à volonte sur l'horisontale C, B, je décris un arc de 60 degrés & demi, & je tire le rayon fosticial C, E ... 2°. Je prends sur l'horisontale, vers B, les neuf pieds donnés pour la largeur; & de leur extrémité B, s'élève la verticale B, E. Le point où elle coupera le rayon, donnera la hauteur d'un vitrage de 19 pieds 2 pouces .... 3°. Du point C, s'élève une autre verticale C, F, qui sera le mur du nord. Pour trouver sa hauteur, je décris du point E un arc de 45 degrés, qui font la mesure de l'inclinaison du toit; en tirant la ligne E, F, le point où elle rencontrera la ligne C, F, montrera la hauteur du mur du nord, de dix pieds deux pouces, & la longueur du toit incliné de douze pieds huit pouces.... Mais il suffit de savoir que dans une serre bien proportionnée, la hauteur du vitrage est égale à la largeur de la serre & à la hauteur de son mur, prises ensemble; car prenant sur le vitrage les neuf pieds de la largeur, les dix pieds deux pouces restans sont la hauteur du mur; & une ligne tirée de l'extrémité de ce mur à celle du vitrage, donne la longueur du toit & fon inclinaifon. Si suivant les cas & les observations ci-deslus, on recule le mur au-dela du rayon

folfficial, fa hauteur fera moindre, & la largeur de la ferre plus grande... Si on l'avance en-deca du rayon, fa hauteur fera plus grande & la largeur moindre; mais toujours dans

les même proportions.

Soit comme la hauteur du folstice de 67 degrés, & soit donnée la hauteur du mur de 9 pieds & 4 pouces... ro. Pelève la verticale B, E, fig. 7, de 9 pieds & 4 pouces, & je porte cette même longueur sur l'horisontale, pour avoir le triangle rectangle B, A, E, dont je prolonge infiniment l'hypothénuse, qui sera nécessairement incliné de 45 degrés... 2°. Du point B, je tire le rayon folfticial, faifant avec l'horifontale un angle de 67 degrés, & je le prolonge jusqu'à ce qu'il coupe la ligne A, E, D... Du point d'intersedion, j'abaisse sur l'horisontale la verticale C, D: elle sera la hauteur du vitrage de 17 pieds 4 pouces. L'espace de huit pieds compris entre elle & la ligne B, E, fera la longueur de la ferre.

Paurois pu donner des règles plus courtes, plus générales & plus précifes par le calcul, pour trouver ces dimensions; mais les calculs étant une langue étrangère à la plûpart de ceux pour qui j'écris, j'ai préferé une méthode intelligible aux jardiniers &

aux ouvriers.

V. Direction du vitrage. Les plus habiles cultivateurs ne font pas d'accord fur la direction du vitrage du devant d'une serre; les uns veulent qu'il soit vertical, d'autres le préferent incliné, & d'autres font la partie inférieure verticale, & inclinent la partie supérieure.

Suivant les premiers, un vitrage vertical est le moins sujet à être endom-

magé par la grêle; retient le moins les neiges & les pluies; presente le moins de surface au froid; ne laisse point tomber les vapeurs humides qui s'y attachent, fur les plantes, & les expose le moins aux coups meurtriers du foleil, &c.... Quoi qu'il en foit de ces avantages, dont quelquesuns pour oient être contredits, les ferres dont le vitrage oft vertical,

ne font pas fans défauts.

10. Leur toit incliné, quelque bien fait, quelque bien plafonné endessous qu'il puille être, à moins qu'il ne foit couvert en paille, n'est pas toujours un rempart affuré contre les fortes gelées.... 2°. Si elle ont une grande profondeur, elles ont nécessairement une grande hauteur, & retiennent une grande masse d'air, & par conféquent elles font difficiles & dispendienses à échauffer. Les plantes placées dans le fond, s'alongeant & s'inclinant fur le devant, pour chercher la lumière directe dont elles sont éloignées, s'ctiolent & s'affoiblissent ... 3°. Si elles sont étroites, elles ne peuvent pas longtemps conferver la chaleur, parce que le froid penètre & condenfe bientôt le mince volume d'air qu'elles renferment. D'ailleurs, on ne peut y placer qu'un petit nombre de plantes; & fi on leur donne plus de longueur pour augmenter leur capacite, on ajoute à la dépense de vitres & de châssis sans diminuer le défaut de la serre; de sorte que le vitrage avantageux dans les climats plus méridionaux que celui de Paris, n'est dans celui-ci que pour les grandes ferres auxquelles, pour réunir l'agréable & l'utile, on veut donner la forme extérieure d'un bâtiment régulier & decoré.

Les autres, fon les fur le principe constant entre tous les cultivateurs, que le vitrage d'une serre doit recevoir directement les rayons du soleil pendant la plus grande partie de l'année, donnent l'inclinaison au vitrage. Mais quelle inclination est la plus avantageuse? c'est sans doute celle qui procureroit le plus de rayons directs à la serre, c'est-à-dire, qui lui en produceroit deux fois par jour, (elle n'en peut pas recevoir davantage ) l'une avant midi, l'autre après, aux heures où le soleil peut donner la chaleur la plus convenable fuivant la saison. Or cette inclinaison oft, dans le climat de Paris, celle qui coupe à angles droits, fig. 8, la ligne du folftice d'hiver, (72 degrés & demi pour Paris où le solstice d'hiver est élevé de dix-fept degrés & demi ) car depuis le 20 novembre jusqu'au 10 janvier, les rayons du foleil romberoient directement sur le vitrage, presque tous les jours à midi, cet astre pendant ce temps étant, à cause de l'obliquité de notre sphère, presque fixe au même degré du zodiaque; le 10 décembre & le 20 janvier, ils seroient directs à onze houres & à une heure; vers le 20 novembre & le 10 février, à 10 heures & à 2 heures; le 1er. octobre & le 1er. mar, à gheures & à 3 heures; le 5 septembre & le 25 mars, a 8 houres & a 4 houres; vers le 5 août & le 25 avril, à 7 heu-1cs & à 5 heures; enfin vers le folstice d'été, à 6 heures du matin & du soir, on zéro, parce que le vitrage supposé bien orienté au midi, est dans le plan de 6 heures. Il y a des tables calculées des hauteurs du foleil pour tous les jours de l'année, & pour toutes les heures correspondantes de chaque jour. Ce petit nombre d'époques

fusit pout montrer qu'un vitrage qui a cette inclinaison, reçuit en hiver les rayons directs du folcil aux heures les plus voisines de midi, les seules où il ait quelque chaleur; & qu'au contraire, plus le soleil s'approche du solstice d'été, temps où il n'échauste que trop les ferres, fes rayons n'y tombent directement qu'a des henres plus éloignées de midi; & que l'heure de midi est celle où ils sont plus obliques. J'ajoute que ce vitrage incliné, permet de donner plus de largeur à une ferre, puifqu'un vitrage direct, haut de 22 pieds, fig. 8, ne donne que dix pieds de largeur, pendant qu'un vitrage incliné haut de 12 pieds, donneroit la même largeur. Malgré ces avantages, on a laitle aux hollandois & aux climats plus feptentrionaux que celui de Paris, les vitrages entiérement inclinés. Il n'est pas nécessaire d'observer qu'ils y doivent être plus inclinés: la raison en est évidente. J'en ai vu quelques-uns, chez des jardiniers intelligens à de petites seires de 15 à 20 pieds de longueur, dont les plantes paroissoient se trouver fort bien, & dont ils étoient d'autant plus contens, qu'ils employoient peu de matières pour les échau.fer.

Le virrage vertical, dans sa partie supérieure & inclinée, est géneralement adopté & regardé comme le plus convenable au climat de Paris; & l'inclinaison qui paroît la plus avantagense est de 45 degrés, excepté pour les serres d'ananas qui en demandent beaucoup plus, parce qu'elle procure au vittage incliné les rayons du soleil directs avant l'équinoxe du printemps, & peu obliques au soltrice d'été, c'est-à-dire pendant tout le temps où sa chaleur peut être aflez grande pour que celle du feu ne soit

pre nécessaire. Les partifans des deux precédentes directions du vitrage, objectent, 1º. que les rayons du folcil tombent trop obliquement pendant l'hiver fur l'une & l'autre partie du vitrage, & trop directement pendant l'été fur la partie inclince. Mais d'abord, la chaleur du foleil n'étant pas affez forte en hiver pour dispenser d'allumer du feu pendant le jour, dans les temps de gelée & de grand froid, quelque dégagé de vapeurs que l'air punte être, il importe peu que les r. yons du soleil tombent plus ou moins of liquement fur le vitrage; en second lieu, pendant l'eté une partie des plantes est exposice en plein air, & l'aut e n'est retenue dans la ferre, que parce qu'elle a besoin d'une grande ch leur; or, plus la chaleur fera grande, plus on pourra donner C'air, oui fora trè - avantageux à ces plantes renf rinces. 2º. Que le vitrage incline expole trop les plantes aux coup de folcil depuis l'equinoxe julqu'an folllice; qu'il est trop sujet à etre ruiné par la grêle, fatigué par le poid: de la neige, pénétré par les grandes pluies; & que les vapeurs humides qui en tombent comme en pluie fur le plantes, leur font très-neifiller. Ces r.p. oches feroient fonde fi on n'avoit pa trouve des remèdes à ces inconvenien, & l'An'etoit pas possible C'en troi ver encore de melleurs.

Les charensions de ces series sont in des endantes des sollices, de l'equinosa éc des distirente hauteurs du soleil dans les diverses s'isons, parce 
que tous le jours de l'année, il pent 
etendres. Et que rien r'y porte de 
l'ombre. L'es se reglent sur le nombre éc sur le grandeur des plantes; 
observant cependant que plus elles

ont de capacité, plus elles sont dispendieufes à échauffer pendant l'hiver. On trouve leurs proportions par la même méthode que celle des ferres à vitrage vertical, & même plus facilement. Le mur du nord & le sol incliné de celles-la, & par conféquent le vitrage vertical des derrières, fera le mur du nord des autres . . . Ainfi , foit à construire une serre de 12 pieds de largeur, dans laquelle on veut placer, contre son mur du nord, des plantes grimpantes, des cafés, bananiers, cierges, &c. &c. & dont le mur doit avoir 18 pie ls de hauteur; 1°.j'elève la ligne AB fig. o, égale à 18 pieds; 2'. je prends la même longueur fur l'horisontale pour avoir le triangle rectangle ABC; 3°. je prends de A vers Cla largeur ( 12 pieds ) de la ferre. Etant soustraite de 18, il restera fix pieds pour la hauteur du vitrage vertical DE; & la ligne EB fera la longueur ( 17 pieds ) & l'inclination (45 degrés) de la partie supérieure du vitrage.

Autre exemple. Pour trouver la hauteur du mur da nord & la longueur du vitrage incline d'une ferre dont la largeur seroit de 14 pieds pour y pratiquer deux tannées parallèles; & la lianteur du vicrage vertical de cinq pieds & denii . . . 1°. Sur l'horisontale, fig. 10. Pélève la verticale BD. haute de einq pieds & demi . . . 2°. Je porte la même longueur vers C, pour avoir le triangle rechangle BCD, dont je prolonge indéfiniment l'hypothénuse. 3°. De l'autre côté B, j prends la profondeur (14 pieds) de l. ferre, & l'eleve la verticale A.E. jusqu'à la ren ontre de la ligne EC. Ce point donnera la hauteur (19 pieds & demi) du mur; & la longueur (20 pieds)

diritrage incliné.

Ma's le vitrage in line de cette ferre, & mime colui d'une ferre moins larg , auroit une telle portée, que pour l'empicher de plier & de s'affaisser dans fon milieu, il feroit besoin d'une panne appuyée, dans les ferres d'une certaine longueur, fur des poteaux de fer. On peut sans préjudice des plantes diminuer environ un tiers de la longueur du vitrage, & le remplacer par un petit toit incliné au nord, comme le représente la même figure 10. Alors le vitrage est réduit à 13 pieds; le retranchement de la partie triangulaire FEG diminue d'autant la capacité de la serre, & la rend moins dissicile à échauffer; & le jour du folftice d'cte à midi, elle n'est privée du soleil que dans le petit espace du triangle GFH. Aux ferres qui ne renferment point de plantes de la zone torride, ou qui ne renferment que les moins delicates, on pourroit donner plus de largeur'à ce toit, pour rendre l'étendue du vitrage & la hauteur de la fetre encore moindre. Dans quelques ferres ce toit est prolongé dans la direction du solftice d'été, au-delà du vitrage, comme dans la figure 11, pour l'abriter & empêcher le vent du nord de se rabattre dessus, & pour que le dessous de ce toit, bien plafonné & blanchi, réfléchisse de la lumière & même de la chaleur dans la ferre. De plus, la partie inférieure du vitrage est un peu inclinée, afin de diminuer l'obliquité des rayons du foleil, la longueur de l'autre partie du vitrage & la capacité de la serre. Ces petites différences dans la construction d'une serre, ne changeant point ses proportions essentielles, sont assez arbitraires. Elles ne nuisent pas à sa bonté, & quelquesois même elles peuvent y ajouter.

VI. Bâtiffe. La serre doit être pré-

fervée du froid & du vent du nord, par un mur épais, d'environ deux pieds, confiruit presqu'a bain de mortier en brique, ou en moëlon de la meilleure qualité qui puisse trouver dans le pays, ravalé en-dehors, bien enduit & blanchi d'un lait de chaux en-dedans. Laplupait des cultivateurs veulent un mur semblable du côté de l'est, pour désendre leurs ferres des vents froids d'est & nord-est les plus dominans pendant l'hiver; fig. 12.

Les autres côtés sud & ouest étant vitrés, on n'y clève de mur que jusqu'au nivezu de l'aire, ou peu audessius. Sur ces deux petits murs on applique une plate-forme de bon bois de chêne, large de neus ou dix pouces, épaisse de cinq ou six, taillée en chanfrein sur les bords de sa face supérieure, pour faciliter l'écoulement des eaux des pluies, & pour laisser passer plus de foleil & de lumière sur l'aire de la serre. Elle doit déborder d'un pouce ou d'un pouce & demi, le parement

extérieur des murs.

Dans cette plate-forme on entenonne des montans ou poteaux distans de quatre ou cinq pieds entr'eux, de fix pouces d'equarrillage, & d'une longueur égale à la hauteur du vitrage, c'est-à-dire de cinq pieds & demi à sept pieds pour la partie verticale, si la partie supérieure est inclinée; ou de toute la hauteur de la ferre, si tout fon vitrage est vertical. Dans le premier cas, ces montans reçoivent une autre plate-forme des mêmes dimenfions que l'autre, & s'y entenonnent. Cette seconde plate-forme reçoit en m attaife de femblables montans inclines qui se posent aussi en assemblage fur le faite; (on peut les incruster en découvrement & les attacher avec des

chevillettes de fer, tant fur la plateforme que sur le saîte. ) Une barre plate ou une forte tringle de fer attachée avec des vis, ou pessée dans des coulisses de fer du côté intérieur de la ferre, fur les travers de ces montans vers leur milieu, les tient en respect & les empêche de se déjeter d'un autre côté. Les chevrons du toit se posent & s'attachent aulli fur le faîte & l'excedent un peu pour le mottre à couvert de la pluie, ainfi que la tringle de fer & le haut d'un rideau de toile, néceffaire pour couvrir le vittage dans le

manyais temps.

Toutes ces pièces de bois doivent être unies & dreffees à la varlope. On abat les anses des montans du côté intérient de la ferre & aux deux côtés de leur face extérieure. On creuse, fuivant leur longueur, une feuillere plus ou moins large & profonde, (environ 2 pouces) & pratiquée diversement, suivant l'idee & l'industrie de l'ouvrier, pour recevoir les chassis vitrés, & les y adipter comme le représente la figure 13 ou 14, ou de quelqu'autre façon encore plus propre à interdire toute entrée à l'air & à la pluie. Les chassis inclinés s'appliqueront Lien dans les feuilleres par leur propre poids; les verticaux y feront retenus par des tourniquets qui donnent la facilité de les enlever & de les replacer quand on vert. Il fera bon de faire un ou plufieurs panneaux, (fuivant la longueur de la feire ) en forme de porte ouvrant & fermant par dehors, à noix & à gueule-de-loup, pour donner beaucoup d'air lo fqu'il est nécessaire. Pour les chassis inclines, on fera, sur-tout dans la partie la plus haute, plusieurs vagistas; ou mieux, on ferrera près du faîte ou sur le faîte quelques panneaux qui s'éléveront ou s'abaisseront au moyen d'une bascule; ou autrement dans les serres assez basses pour qu'un hommie puisse atteindre au vitrage incliné, on pourroit le construire comme le chassis à coulisse des croifées; sa part e inférieure glisferoit dans une couliffe fur la supéricure.

Chaque penneau fera composé d'un cadre ou battant dont le bois aura 3 à 3 pouces & demi de largeur, fur deux pouces d'épaisseur, & dedeux eu trois (fuivant fa largeur) petits hois on montans de deux pouces de largeur & autant d'épaisseur, & entenonnés sur les deux traverses, inférioure & supérieure, du hattunt, fans être coupés par aucune traverse. Pour leur en tenir l'eu & pour les empêcher de se déjeter & de se tourmenter, on y attache, du côté inferieur de la ferre, avec des vis en bois, de petites tringles de fer, distantes l'une de l'autre de denx à trois piede. Les montans & le cadre du panneau auront sur leurs bords exterieurs, une petite feuillure pour placer les vitres. On employera du blanc de cérufe broyé à l'huile, au lieu de colle forte dans les mortaifes & fur les tenons des : stembliges qui seront tout-à-fait en recouvrement. Les seigneurs & les particuliers opulens pourront faire toute cette batiffe en fer : elle fera plus durable, donnera plus de lumiere & de foleil à la ferre.

Après que tout l'ouvrage fera peint de trois couches de blanc de ceruse broyé a l'huile, (l'extériour pent être peint d'une autre couleur) on palera les verres en recouvrement de 4 à 6 lignes, & on les garnira de bon mattic, for lequel, lorfqu'il fora

B b 2

presque sec, on passera une couche de céruse broyée à l'huile. Ces vitres auront, suivant les dimensions des chassis ci-dessus, de onze à quatotze pouces de largeur, sur le plus de hauteur possible, afin qu'il y ait moins de recouvremens: plus larges, elles feroient avantagenses pour le scre, de moins pour le propiletaire en cas de fracture.

J'aurois pu laisser ces petits détails avec plusieurs autres que j'omets comme superilus pour ceux qui ont un peu d'adresse & d'intelligence, mais je le répète encote, je n'écris pas pour les jardiniers & les cultiva-

teurs inferuits.

VII. Tannie. Il ne fuffit pas aux plante: de la zone torride d'etre environnées d'un air chaud. La plupart ne feroient point de progrès, quelques-unes ne pourroient pas même vivre, fi leurs racines ne trouvoient pas dans la terre le degré de chaleur de leur fol naturel. Pour leur procurer ce deinier avantage, on a unaginé de plonger dans une couche chaude les pots dans lesquels elles font planiées. Cette couche pourroit être teite de bon fumier neuf, mais l'expérience a appris que le tan lui est bien préferable; parce que si la chaleur eff moins forte, elle persiste & se soutient bien plus long-temps; & d'ailleurs il s'élève du tan beaucoup moins de vapeurs humides, trèsnuisibles à ces plantes originaires d'un climat dont l'atmosphère est fort seche.

Le tan employé à cet nfage n'est pas celui qui fort du meulin, mais celui qui a fervi à préparer les cuirs, cependant les jardiniets le nommant tan neuf, lorscu'il n'a point encoré sevi à faire des couches. On

doit l'employer peu detemps (auplus 10 ou 12 jours) après qu'il a cie tiré des fosses des tanneurs. S'il est trop humide, on l'etend pendantquelques jours au soleil, ou au moins a un air sec, sous un hangard, & on le retourne plusieurs sois; car trop c'humiditt comme trop de secheressel'empecheroit defermenter. Le tan qui n'a cté pilé que groffiérement, est lent à l'echauster, mais il acquiert une chalcur excessive, qui est aussi lente à se modérer. Celui qui a été broye trop fin , se pourrit & le consomme bientot, & par conséquent ne conserve pas long-remps sa chaleur. Celui qui tient le milieu est done préferable ; mais comme souvent on ne peut cho'fir, & qu'on est obligé de l'employer tel qu'on le trouve chez les tanneurs, le jardinier foignera la couche relativement à la qualité du tan qui, au furplus, doit avoir conservé sa couleur; car s'il étoit noir, ce feroir une marque qu'il feroit pourri & inepte à fermenter. Une couche bien faite avec du tan de bonne qualité, peut conserver sa chaleur environ trois mois. Alors, si on remue tout le tan, si l'en brife & divife bien toutes les mottes qui se sont formées, elle se ranimera encore pendant quelque temps. Si enfuite on remanie encore le tan, & qu'on y mèle du ran neuf tenu 7 ou 8 jours en un lieu fec, afin qu'il n'ait pas d'humidite qui refroidiroit le vieux au lien de le rechauffer, on prolongera fa chaleur pendant environ deux mois. Ainfiles couches de ran ont encore sur celles de fumicr, l'avantage d'avoir plus rarement besoin d'être remaniees & rechauffees. Dans les couches neuves, on met ordinairement avec le tan





neuf une partie plus ou moins grande (tiers ou quart) de vieux tan, fuivant qu'il conferve plus ou moins de qualité; c'est-à-dire, qu'il est plus ou moins conforuné. Au reste les tayaux de chaleur pratiqués autour de la tannée, soutiennent & augmentent sa chaleur.

La couche ou tannée d'une serre fe fait dans une fosse A, fig. r, premiere division, planche VII, page 197, dont tous les côtés sont soutenus par un mue fort cttoit de briques on de pierres qui puissent se bien joindre, prendre le mortier, refister au feu & a l'humidité. Sa longueur est à volonté, ordinairement égale à celle de la serre, moins 18 pouces ou deux pieds à chaque extiémité, espace necessaire pour le pessage. Sa largeur peut aussi être arbitraire; cependant si elle est fort étroite, la couche ne confervera pas long-temps fa chaleur; fi elle eft fort large, la masse de tan étant considérable, elle foutiendra long-temps fa chaliur, mais il sera difficile d'atteindre & de foigner les plantes placées au milieu: ainsi on lui donne le plus communément fix pieds de largeur. Sa profondeur ne doit pas être moindre de deux pieds & demi; elle peut être de cinq ou fix, pourvu que l'aire de la serre ait cette élévation au-dessus du sol, ou que le terrain ne soit pas humide. Dans la plupart des ferres, sa surface cit de niveau a l'aire; dans quelques-unes, comme fig. 2, feconde division, elle est plus ou moins clovce au-deffics.

Si cette fosse n'a que deux pieds & demi de prosondeur, la couche ne sera faite que de tan, ou bien on ctendra également & on foulera

demi-pied de sumier neuf sur lequel on mettra deux picds & demi de tan, afin qu'il excède de fix poures les bords de la fosse, parce que la couche, après avoir jete son premier feu, seraaitaisse à-peu-près d'autant. Mais fi la fosse avoit une grande prosondeur, on garniroit le fond de matières groflieres, cependant capables de fermentation, telles que des bourrées, du jone marin, de la fougere, de la bruyere, &c. &c. On mettroit dessus une telle épaisseur de sumier préparé, foulé & marché de bout en bout , qu'il n'en restat environ que deux pieds ou deux pieds & demi de vide, & on couvriroit le fumier d'affez de tan, non seulement pour remplir, m'is encore pour excéder ce vide d'environ un pied, dont la couche pourra baisser. Il faut étendre le tan bien également avec la main ou un rateau, & ne le fouler que légèrement. Le fumier, s'il y en a une quantité confidérable dans la couche, excite d'abord une grande fermientation; pendant qu'elle dure, il seroit dangereux de plonger les pots dans la couche. Il faut remuer plusieurs sois & remanier le tan pour le decharger des vapeurs humides qu'il recoit des fumiers; souvent même il elt nécessaire de renouveller l'air, tellement altéré par ces vapeurs, qu'il perd fon ressort. Quelque hitons fiches à 17 ou 18 pouces de profondeur dans le tan, en divers endioits de la couche, en etant retirés & ausintot terrés dans la main, indiqueront le degré de chaleur. Un thermometre plongé dans le tan à dix ou douze pouces, le marque plus exactement. Ces deux instrumens feront juger quand on pourra y enfoncer les pots. Ordinairement dans les grandes ferres, outre cette tannée, on en fait de petires, larges d'un ou denx pieds, auprès des murs, pour

l'usage indiqué ci-devant.

VIII. Fourneau. Dans le climat de Paris, les rayons du foleil, trop obliques pendant l'hiver, & fouvent interceptés par des nuages & brouillards, ne peuvent procurer à l'aire d'une ferre une chaleur fussisante. Une couche pourroit é hauster une ferre très-basse; mais sa chaleur humide est pernicieuse aux plantes: ainsi, on a recours au feu pour échauffer & fecher l'aire des ferres. Mais son action immédiate seroit meurtriere pour les végétaux; l'air même qui les environne dans la ferre, ne doit recevoir sa chaleur que des corps interposés, échauffés & non enflammés, ou mis dans l'état d'ignition. Dans un fournean dont l'ouverture est hors de la ferre, on allume des matières combustibles; la fumée passant le long des ruyaux, dont on va parler, en échausie les parois qui communiquent à l'air environnant, une chaleur douce & convenable aux plantes. Ce fourneau, figure 1 & 2, première division, planche VII, doit être construit de briques ou de grais à batisse, ou d'autres pierres, qu'une tres-grande chaleur ne puisse calciner, ni faire fendre & éclater, lices avec du mortier d'argile bien pétrie & corroyée. ( On pourroit le construire en glaife ou en argile seule ). L'âtre ou le foyer horifontal est ordinairement un ceintre plein ou elliptique. Dans un côté est une bouche on ouverture proportionnée, par laquelle la fumée entre dans des conduits ou tuyaux.

Au-dessus du sourneau, est un cendrier construit des mêmes matières, qui a pour dimension environ la moitié de celles du sonrneau, & un cendrier construit des mêmes matières, qui a pour dimensions la moitié de celles du sourneau. Par une grille de sortes barres de ser scellées de niveau à l'atre, & très-rapprochées l'une de l'air nécessaire pour allumer du seu & entretenir son assivité. La bouche du sourneau & celle du cenduier sont gamies d'une porte de tôle fermant existement.

1º. Les dimensions du fourneau doivent être proportionnée; à celles de la serre, & en raison des matieres qui y seront brûlder. Il est évident qu'une grande serre a besoin d'un plus grand fourneau qu'une petite; qu'un fourneau dans lequel on brûle du bois, doit être plus grand qu'un fourneau où l'on biûle du charbon, de la tourbe ou des mottes de ian. Comment décider ces diverses grandcurs? On éprouve qu'un fourneau large de deux pieds, profond d'autant, & haut de 16 à 18 pouces, fusfit pour une serre de 30 pie 18 de longueur, & proportionnée dans les autres dimensions:mais d'autres serres d'une pareille grandeur font bien échaustées par un foarneau de 20 poucer de largeur, de 18 pouces de profondeur, & de 2 pieds de hauteur par le fommet de la vonte; & d'autres ont de plus grands, d'autres de moindres fourneaux. On cprouve que le fourneau, fer. 1 & 2, première division, planche VII, qui a 3 pieds de profondeur, 2 pied: 10 pouces de largeur, & 20 pouces fous voute, échauffe bien une serre à ana-

nas, peu élevée, longue de 50 pieds(1); mais on éprouve aussi qu'au lieu d'un seul fourneau, si l'on en constiuit deux moindres à chaque extrémité, & qu'on partage la tannée en deux, on obtiendra plus de chalcur avec moins de matieres de ces deux petits fourneaux que du grand; que cette chaleur sera plus également répartie en servant également les deux fourneaux, ou inégalement distribuée, si les plantes l'exigent, en n'allumant qu'un fourneau, ou en servant les deux inégalement. On fait que le fagot donne presque trois sois moins de chaleur que le gros bois, que la bonne tourbe de Hollande est plus lente à donner de la chaleur que le bois, mais qu'ensuite elle en donne une plus forte, parce qu'elle jette plus de fumre, & est plus durable. parce qu'elle fe confomme moins promptement. On connoît les divers degrés de chaleur des différens charbons de bois, de terre, de tourbe; mais ces connoissances & ces épreuves ne suffisent pas pour faire terminer les dimensions absolucs d'un sourneau; parce que la plupart des ferres varient dans les leurs, & que, de plufieurs ferres de même longueur, l'une fera plus large & l'autre plus étroite, ou plus haute, ou plus baffe; l'une fera échantfée avec du bois, & l'autre avec d'autres matières. Au reste. cette précision dans les dimensions à un fourneau n'intéresse essentiellement que l'économie; car les soins & l'intelligence d'un jardinier répareront les defauts d'un fourneau & d'une ferre, pendant que les plantes languiront

ou périront dans la meilleure ferre & avec le meilleur fourneau, fous la conduite d'un jardinier ignorant ou négligent.

Cependant il est bien constant que le seu qui brûle librement & en plein air, chauffe beaucoup moins vivement que celui qui est resserré dans un fourneau ( fur - tout s'il a beaucoup de hauteur ) où la flamme peut s'etendre & se dilater, donne bien moins de chaleur que dans un moindre fourneau, où les parties du feu. rapprochées & forcées à une réflexion & une collision continuelles. sont obligées d'entrer avec toute la fumée dans le tuyau, dont l'orifice large peut être regardé comme une extension du fourneau. Il est évident qu'un petit fourneau est plus économique & plus avantageux qu'un grand, puisque la même quantité de matière, & même avec une moindre, il donne plus de chaleur. Si toutefois il étoit si petit qu'on sût obligé d'y remettre très - fréquemment du bois, il seroit incommode pour le service, sur-tout pendant les nuits rigoureuses d'hiver; mais sa hauteur est la plus importante de ses dimensions; je viens d'en dire la raison; & j'ai vu très-peu de sourneaux de ferres chaudes, qui n'aient trop de hauteur. Pour des petits fourneaux, 14 pouces de l'aire au som. met du cintre, & pour les plus grands, de 16 à 18 pouces, font une hauteur suffisante. On peut cependant en donner un peu plus aux fourneaux qui sont servis en tourbe, afin de pouvoir y entaffer affez de ma-

<sup>(1)</sup> Ces diverses dimensions prises sur des fourneaux de serres existantes, sont toutes désequeuses par trop de hauteur.

tiere pour plusieurs jours; ce qui rend le service moins fréquent & moins

gênant.

2°. Les parois du fourneau doivent avoir une bonne épaisseur, an moins un pied, tant pour soutenir la violence du feu resserré, que pour conserver de la chaleur, long-temps après que les matieres sont consommées. Sa bouche ou porte n'aura que la grandeur nécessaire pour y introduire facilement les matieres combustibles. La motte de tourbe n'a que 8 ou 9 pouces de largeur, sur 4 ou 5 d'épaisseur. On emploie rarement du bois de 7 à S pouce, de groffeur, & le volume des autres matieres oft beaucoup moindre. Ainfi une houche de 10 à 11 pouces de hauteur, & de 8 ou 9 de larg ur, fera affez grande pour le fourneau ci-devant de trois pieds de prosondeur, 2 pieds 10 pouces de largeur, & 20 pouces de hauteur. Cette bouche & celle du cendrier font cintrées & foutenues par un cadre de fer, sur leguel sont montees les portes qu'on ferme lorsque les marières sont conformées, pour conferver la chaleur; pendant qu'elles font cuflanmees, on ouvre plus ou moins celle du cendrier, pour donner plus ou moins d'action au feu; ou bien on la ferme pour que les matières se confomment moins vîte. Les barres de fer de 12 à 13 lignes en carre, qui forment la grille, peuvent être de même longueur que l'atre du fourneau, & scellees dans le mur, comme figure 3, planche VII, première division; mais comme le fen, en dans ou trois hiver, arque considérablement & dérange ces barres. on peut former une perire grille de la longueur seulement du cendrier, fur cinq ou fix pouces de largeur, & la poser dans une seuillure menagée dans l'àtre, comme figure 4, deuxième division; ou figure 2, troissième division. Les barreaux ayant moins de longueur, se courberont & se dejèteront moins; & on pourra, sans dégrader les murs, ensever cette grille pour la faire réparer. Ordinairement on élève un peu l'àtre du sourneau vers le tond, pour favoriser l'ascension & l'entrée de la sumée & de la chaleur dans le tuyau.

3. Le fourneau peut être conftruit, pa tie hors de la ferre, partie dans le mur de la ferre, comme fig. 1, premier. a vifion. Les fix on huit pouces d'eptificur reftant entre le fourneau & l'interieur de la ferre, contractunt beautoup de chaleur, contribuent à réchauffer la ferre; mais il vaut mieux le conféruire partie dans le mur & partie dins la serre, comme fig. 1, 2, treifieme division; il répandra beaucoup de chalour dans Li ferre. On pourra même pratiquer dans le mur, au-dessus de la voûte du fourneau, une niche pour placer un vaisseau plein d'eau pour les arrofemens, comme S. Fig. 1, troisteme division.

4°. Le fourneau ne doit point être en plein air, qui l'eroit confommer trop promptement les matières, & où le vent rendroit inégale l'adion du feu; mais fous un hangard ou tambour fermé, ou fous une galerie large de cinq ou fix piels, comme on le voit figure 2, provière & troisseme division, regnant le long du mur du Nord, qui m'aura pas besoin de l'épaider marquée ci-devant. Sous cette galerie on pourra mettre les matières combustiones, les pots, les

terre:

terres nécessaires pour les rempottemens pendant l'hiver, les arrosoirs, les ontils, &c.; la porte de la ferre sera aussi pratiquée sous cette galerie, afin qu'en entrant & en sortant, on n'y introduise pas directement l'air extérieur.

5°. Si l'aire de la ferre est élevée de trois pieds ou plus au-dessus du terrain, cette hauteur sera suffisante pour la construction du fourneau, comme sigure 1 & 2, première di-

vision.

IX. Tuyau de chaleur. La fumée des matières qu'on brûle dans le fourneau, coulant dans un canal, conduit, ou tuyau, en échauffe les parois, & répand de la chaleur dans la serre. Ce tuvan se construit de brique ou d'argile corroyée, comme le fourneau. Les joints doivent être fairs & refoules avec grand foin. pour que la fumce ne puisse tranfpirer. Un conduit en-dedans & endehors avec la même argile, refoulée plusieurs sois pour rapprocher les gerfures, ou mieux d'un melange de plâtre avec un peu de chaux, refoule & frotte d'huile, étant tout frais, feroit un rempart plus sûr & plus solide contre la fumée.

Autrefois on pratiquoit ce tuyau dan le mur du Nord, où il se plioit plusieurs sois & presque horisontalement depuis le bas de ce anur jusqu'au haut. Mais un peu de réslexion & d'expérience montre que cette partie de la ferre a le moins besoin de préservatir contre le froid, puisqu'il ne peut y parvenir qu'après avoir penétre & condensé tout l'air depuis le vitrage jusqu'à ce mur. & que c'est au côté opposé qu'il faut procuter la plus grande chaleur, parce que le vitrage présente à la gelée une sur

Tome IX.

face, & une minoe épailleur facile à penétter. Maintenant on établit ce tuyau autour de la ferre, fous le pavé ou autrement, de façon que la partie la plus échauffée foit au pied du vitrage, & la moins échauffée au pied du mur du nord.

La grandeur du tuyau doit être proportionnée à celle du fourneau. Un tuyan trop étroit ne donnant pas un passage suffisant à la sumée. elle se réfléchit sur elle-même, & le fourneau fume. (Un tuyau horifontal, ou, contre les plus fimples notions de physique, plus incliné vers fon extrémité, auroit le même defaut.) Dans un tuyau trop large, la fumée coulant trop lentement, & formant, lorfqu'elle se condense, un volume trop grand & trop pefant pour être chassee par la funiée plus légère & plus dilatée en fortant du fourneau, le tuyau ne tire point. Il en sera de même si le tuyau a une longueur trop confidérable, elle le devient au-delà de 60 pieds; si une ferre excède 35 pieds de longueur, il faut partager la tannée en deux, & construire deux fourneaux.

La hauteur & la largeur du tuyau fe règlent fur celles du fourneau. En partent du fourneau, il aura pour hauteur environ les trois quarts de celle du fourneau; & pour largeur, un peu plus que le tiers de celle du fourneau. Ainfi, foit un fourneau haut de 20 pouces & large de 24, on pourra donner à l'embouchure du tuyau 14 on 15 pouces de hauteur, & environ 9 de largeur, non compris l'évafement nécessaire pour faciliter l'entrée de l'air & de la fumée très-dilatés. Il diminuera graduellement de hauteur & de largeur jusqu'à 5 ou 6 pieds au-delà du fourneau. Alors on lui donne pour hauteur les deux tiers (13 pouces, 4 lignes) de celle du fourneau, & pour largeur, le tiers (8 pouces) de celle du fourneau. Jusqu'a 18 ou 20 pieds au-dela, il diminuera encore graduellement; sa hauteur sera réduite à 10 pouces, & sa largeur a 7 pouce. Ensin, depuis ce point, il se rétiecit un peu jusqu'à son extrémité, qui se terminera à 8 ou 9 pouces de hauteur, & à 5 ou 6 de largeur, en entrant dans la cheminée, dont le tuyau aura un pied de largeur, fur six pouces de prosondeur.

Soit un autre fourneau haut de 14 pouce & large de 18, Pembouchure du tuyau aufa 10 à 11 pouces de hauteur, & environ 7 pouces de largeur; 5 ou 6 pieds au-delà, & hauteur fera de 9 à 10 pouces, & fa largeur de 6; 12 ou 13 p eds plus lo n, il y auta 8 pouces & demi, ou 9 pouces fur 6; il se terminera

par 8 pouces fur 4 ou 5.

Le tuyau, dans l'étendue des ç ou 6 premiers pieds, s'cleve be ucoup, (Figure 2, première division; Figure 1, troisième division) afin que la fumée, qui aime la direction la plus approchant de la verticale, 'y poste & y coule avec rapidité. Dans l'etendue des 10 ou 12 piec's suiv ms, il s'élève encore afficz confidera lement, Enfaite il est horisontal par son côté supérieur, & ne s'elève par son côté inferieur, que de la mesure cont il diminue de hauteur. Son côté inferient, qui peut (Figure 2, pr. mière division ) etre de niveau avec l'atre du fourneau, & de 4 à 5 pouces au-deflors du fond de la tinée; Figue 1 & 2, seconde division, ne sera à son e tf. mite que 'de 10 1 12 ponces plus bas que la furface de la

tinnée, comme on peut le voir, Fig. 1. feconde division, qui represente la disposition des tuyaux sur les quatre côtés d'une tannée. Ainsi, depuis le fourneau jusqu'a la cheminec, ce côté inferieur monte de 2 pieds & demi à 3 pieds, sui ant la pro ondeut de le tannée. Qualque; constructeurs, pour conner plus de glacis à ce côté inférieur, changent de dimensions ( fans changer la capacité ) du tuyau sur le dernier côté de la tannce, ajoutant g a fuellement à sa largeur, & dim nuant de's houtour; de sorte qu'a fon extremite il a pour largeur ce qu'il devroit avoir en hauteur, & réliproquement en hauteur ce qu'il devroit avoir en lirgeur. D'autres, an lieu de faire horisontale l'aire de la ferre, lui donnent du nord au sud un pied de pente, & par conséquent 8 à 10 pou e à la tinnee. Parce moyen, ils procurent be ucoup d'elevation au côte inferieur de cette pa tie du tuyau, dont ils reduifent la largeur & augmentent la haureur. Si la pente paroît trop repide, on peut, au lieu d'en glic's, faire deux m irches à chaque bout de la tannée. Cett. in linaifon de l'aire d'une serre eft tres-avantageuse.

Dans la partie da tuyau, voifine du formeau, fouvent la chaleur est affez grande pour faire rougir la brique, qui communiquero i le seu à la tannce, si le mur n'avoit que peu d'ép isseur. Il saut donc jusqu'à 5 ou 6 pieds loin du fourne au, dont est à ce mur, entre le tuy u & la tannée, au moins 8 pouces, en pofant la orique comme Fig. 1, premiè e division, & jusqu'à 20 ou 30 piels la poser de plat, pour donner 4 pouces d'épaisseur. Dans le reje du tuyau, on peut la poser de même ou

de champ, pour n'avoir que 2 pouces d'épaisseur, comme il est marqué sur

la meme figure.

Il vaudroit mieux faire mouler des briques de diverses dimensions du 8, 6, 4, 3 pouces pour les murs de la tannée; de fort longues & fort larges pour diminuer les joints, & de diverses formes convenables aux diverses parties de l'ouvrage.

Mais lorsqu'on fait usage de la tourbe, les 8 pouces d'epaisseu pres le fourneau pourroient ne pas suffire pour mettre la tannée à couvert du feu; 12 pouces seroient necessaires fur une étendue de 12 à 14 pieds; ou mieux, on poferoit de plat un rang de briques & de chaux, un autre rang parallèle, laissant entr'eux un vide de 2 ou 3 pouces, ou davantage, qu'on rempliroit de fable ou de recoupes d'ardoife, ou d'autres pierres schistenses, ou d'autres matieres incapables d'ignition, comine Figure 3, première division; ou Figure 2, troisième division; ou mieux encore, on pourroit y platiquer un tuyan d'air. Il est évident que le mur entre le tuyau & la tannée, pour être pénétré de la chaleur, doit, à mesure qu'il s'éloigne du fourneau. diminuer d'épaisseur, comme la fumée diminuc de chaleur.

Le côte supérieur du tayau n'a pas besoin d'être ceintré. On dispose les briques comme dans la sig. F, troissème division, qui represente un tuyau large d'un pied. On le couvre d'une brique ou de deux tuiles, avec un corroi d'argile, & on pose par-dessu une dalle de pierre ou un grand carreau de brique ou de grais a batisse, ou d'autres per es de deux à trois pouces d'epaisser, qui forme le pave de la ferre. Si ce pave n'etoit fait que de

petits carreaux de terre cuite, de quatre ou fix pouces, il feroit neceffaire de borner la tannée d'un cadre ou chaffis de bois de trois à querre pouces, affemble avec de équetres enfer pour contenir les cerreaux qui, en se dérangeant pourroitent lainer pour la fire pour pour la lainer.

transpirer la sumée.

Pour faciliter le passage de la funice dans les angles ou coudes du tuyau, & l'empêcher de se replier & refluer fur ele-mente, il f ut élargir le tuyau à chacun de les couve comme fig. 2, troisime division, ou mieux y pratiquer, comme fig. 1 première divifion, un récipient ou une chambre, avec doux pet is cananx bouches endessous de la serre, & qu'on ouvie au befoin pour introduire un grattoir ou autre outil propre a nettoyer & ramoner les tuyaux; finon, il faud, oit, pour en retiter la fuie, lever le pavé de la serre & la couverture des tuvanx.

Quelques cultivateurs, confidérant que le tuyan placé sou, le pavé de la ferre, convert de deux pieds on de douze pieds & demi d'épai eur pres du fourneau, & de quarre ou cinq pouces au moins dans le reste, ne communique beaucoup de chaleur qu'a la tannee, & en répand peu dans la forre par ses autres côtés, ont elevé la tannee plus ou moins au-dessus du pave, comme fig. 2, feconde div fin; de façon que le myan près du fourneau ne foit que six ou huit pouces an-deflous du pave; que douze ou quinze pieds au-dela il foit au niveau, & que dans le reste, il soit au-dessus & aboutisse à un tuyau de tole, & encore mieux de terre, qui concurle la fumee dan; la chemince. Las cette disposition, ils pretendent preuver pluficurs avantages à la ferte. 1°. Le

Cc2

tuyau répandant de la chalcur par trois de ses côtés, dont les parois n'ont, dans la plus grande parrie de son étendue, rue quatre pouces d'épaiffeur, echauffe plus l'air & plus promptement. 2°. Les plantes sont moins éloignées du vitrage. 3°. Le volume de la serre est moindre, & par conséquent plus facile à échauffer; car une tannée de 30 pieds, large de 7, ses murs compris, élevés de deux pieds & demi, remplit un espace de près de so pieds cubes. Si la hauteur de la tannée rend le fervice difficile, un petit banc ou marche-pied, ou une planche qui s'elève & s'abaisse contre des murs, le rend moins gênant.

Cette disposition de la tannée & du tuyau, dont je ne connoîs point les avantages par ma propre expérience, peut, en effet, en avoir quelques-uns. Mais j'observerai que la terre pendant l'été, contracte plus de chaleur que l'air, & moins de froid pendant l'hiver; que la différence de température de ces deux élémens est nécessaire aux végétaux, dont les racines exigent plus de chalcur que les tiges; puisque les plantes de la zone torride qui, dans leur climat, prospèrent par une chaleur de plus de 60 degrés, à la surface de la terre, & ici dans une tannée de 35 degrés de chaleur, périroient en peu de jours dans un air échauffé à 34 degrés; que par conséquent il faut disposer les tuyaux de façon qu'ils échauffent plus la tannée que la ferre, qui, à moins qu'elle ne soit vaste & fort élevée, pourroit être presque suffifaniment échauffée par la tannée. Ces observations peuvent ausli s'appliquer & peut-être servir de correctif à ce que i'ai dit ci-devant du niveau des tuyaux de chaleur, d'après des ferres qui paffent pour très-bonnes. En les tenant

plus bas, de forte que vers leur extrémité même, leur côté inférieur fût environ de deux pieds au-deflous de la furface de la tannée, ils communiqueroient plus de chaleur à la couche.

Il oft bon de mettre vers le bas de la cheminée une foupape, ou un diaphragme à clef, qu'on ferme lorsque les matières combustibles font confommées, pour confeiver la chaleur, en empéchant l'air troid de descendre

dans le tuyau.

X. Tuyau d'air. Outre le tuyau de chaleur, on voir dans quelques serres un tuyau qui répand un air chand. Ce tuyau est représenté, fig. 3 & 4, seconde division, a son ouverture, sur un des côtes extérieurs, comme a. A. Il parcourt un ou plusieurs côtés du fourneau, sous son âtre, dans les coins de la voûte du cendrier. Ensuite il monte dans le mur de derrière du fourneau, & s'y remplit plufieurs fois, comme ccc, CCC. On pourroit encore lui faire parcourir plusieurs côtés du dessus du fourneau dans les reins de sa voûte. Enfin on le conduit dans la ferre au-dessus du tuyau de chaleur, comme EF, où il a une issue ou bouche F, garnie d'une soupape, ouvrant & fermant exactement. Mais l'épaisseur de la couverture du tuyau de chaleur, qui diminue à mesure qu'il s'elève, ne permettant pas de donner une grande longueur au tuyau d'air, dont la bouche seroit par conséquent peu cloignée du fourneau, il-vaut mieux le faire parallèle à celui de la chaleur, comme fig. 5, seconde division, le prolonger amant qu'il peut être utile pour le bien de la ferre, & ouvrir en divers endroits, des houches pour donner de l'air à tous les côtés de la serre; comme il sera expliqué dans la fuite. Si on le place entre le tuyau de chaleur & la tannée, il fera à couvert du feu, mais elle recevra moins de chaleur. & il faudra faire passer les bouthes d'air, par-dessus ou par-desfous le tuyan de chaleur. Si on le place de l'autre côté, il est plus facile d'y ouvrir des bouches, & la tannée recoit plus de chaleur; mais on ne peut faire aux coudes du tuyau de chaleur, les ouvertures marquées fig. 1, piemière division, pour le nettoyer sans le découvrir. Je marquerai bientôt la disposition la plus avantageuse de ce tuyan, & la grandeur de ses bouches.

Il est inutile d'observer que l'air parcourant tous les replis de ce tuyau ries-échausté par le seu du fourneau, contrade une grande chaleur; qu'un tuyau de fix pouces fur quatre, repandant dans la serre 24 pouces d'air chaud, contribue à l'échauffer, & au bien des plantes; que dans une ferre qui a deux fourneaux, deux pareilles bouches y donnent a chaque instant 48 pouces d'air, y produisent nécessairement un effet sensible sur les plantes & for la température de la ferre; (la serre chaude de M. le comte de Noyan, longue de 66 pleds, large de 17 & haute de 21, d'autant plus difficile à échauffer qu'elle a deux faces vitrées, l'une à l'est & l'autre a Pouest, & qu'elle ne reçoit point de folcil à midi, & ne le reçoit que trèsobliquement, depuis 9 heures jusqu'a

3; cette ferre n'est échaussée que par deux bouche; de chaleur & par deux tuyaux de tôle qui s'clevent droits depuis les fourneaux jusqu'au toit de la ferre) que ce tuyau doit être tenu bien fermé lorsqu'il n'y a point de feu dans le fourneau, à moins qu'il ne foit nécessaire d'introduire de l'air frais; ou quelquefois une ferre étant trop échauffée, les feuilles des plantes fe penchant & fe fanant, aveitiffent que l'air a perdu son ressort. Si cela arrive dans des temps froids ou trèshumides, on peut renouveller l'air par des tuyaux, qui le tirent de la galerie fermée, & non du plein air qui pourroit être nuifible (1).

XI Stores. On reproche aux vitrages inclinés des ferres de le charger des vapeurs humides de la couche & des plantes, & de les distiller sur les plantes à leur grand préjudice. Il est facile de remédier, du moins en bonne partie, à cet inconvénient, en plaçant fous ce vitrage des stores qui reçoivent, lorsqu'ils sont abaisses; les gouttes qui tombent des vitres. & qui, interceptant une partie des vapeurs, les empêchent de s'élever jusqu'au vitrage. Ils se font de toile claire ou de canevas, & peuvent aussi fervir à preseiver les plantes des coups, de la grande ardeur du foleil, & a donner de l'ombie aux boutures & aux plantes récemment empotées.

<sup>(1)</sup> J'ai vu pratiquer, dit l'Abbé Nolin, & j'ai fait faire de pareils tuyaux d'air à des cheminées qui fumoient à cause de leur immente construction & de leur mauvaile position. Ils ont corrigé le défaut des cheminées, & les ont rendues fort économiques, parce qu'ils répandent beaucoup de chaleur dans les appartemens; on les replie plusieurs fais faus le foyer, & même si l'on veut derrière la plaque. Dans le fover, ils ne font converts que le grands carreaux minces, ou mieux d'une plaque de fer fondu ou battu. On fait l'iffue du tuyau à l'endroit de l'appartement que l'on juge à propos. On peut aussi mettre en dehois du jambage de la cheminée un diaphragme, par le moyen duquel on introduit l'air frais dans l'appartement, & on lui ferme l'entrée fous le foyer.

Leur largeur sora (d'environ quatre pieds) egile à celle des panneaux vitres, & leur longueur s'étendra au moins depuis un sentier jusqu'a un autre. Si le vitrage a une grande portée, & qu'on puisse crainure que le ressort en spirale n'ag sle pas sussiamment, on peut lui substituer un poi is, comme on le voit fig. 2. troisieme divifion. Alors on donne plus de diamètre au bout du cylindre fig. 2, ou bien on y ad ipre une roue & on creuse Ir la circonference une large cannelure, dans laquelle la corde du contrepoids paille faire des révolution nicessaires pour le développement du fore. Pour ne point embarra ser le pailage & pouvoir attacher contre le mur des tablettes sur lesquelles on place des plantes, en construisant le mur, on y fait, aux distances convenables, des cannelures, comme EEE, fig. 2, troisieme division, larges de 7 ou 8 pouces, & profondes d'autant, dans lesquelles on fait passer les cordes &

les contre-poids.

S'il n'y a que des plantes basses dans la tannée, on peut les mettre à couvert plus simplement, en attachant sur le cadre de la tannée, des échallas ou des baguettes de ser , avec des traverses un peu cintrées, comme P sig. 1, troissème division, & étendre un cannevas sur ces traverses.

De pareils stores placés en-dehors au-dessus du vitrage, dont les poulies sont attachées sur des chevrons, & dont les cordes passerunt entre le plasond & la couverture de la serre, dans la galerie, sig. 1, où les contre-poids monteront & descendront le long du mur, pourront être abaisses dans un instant & désendre le vitrage incliné de la grêle, de la neige, des grandes pluies, & le couvrir dans les fortes

gelées. Il: suront su'ts de toile forte & ferrée, imp inée avec de la colle de firine de riz, pour lui con erver fa fouplesse, & print d'une couche de conteur à l'huile. Ils seront a convert de la pluye par des planches minces . ou par quelques feuilles de tole, clouces sur l'extremité des chavrons. Les figures representant la forme & la disposition de ces stores, rendent inutite un plus grand detail. Je ne connois point d'expedient pour préserver les plantes dans les terres haises, des vapeurs qui tonibent en goutte d'eau des vitrages. Le meilleur eft de les effuyer ou de paffer legèrement des éponges un peu humides, qui se rempliront de l'eau répandue fur le verre.

## EXEMPLES DE SERRES.

Après avoir parlé des diverses parties d'une serre, de leurs proportions, de leurs dispositions, de leurs dispositions, de leurs dispositions, de leur construction, & des conditions qu'elles exigent, nous allon les rassembler en un corps, & former une serre la moins désce-

tueuse que nous pourrons.

Si Javois à construire une grande serre, je lui donnerois une des formes représentées, Planche VIII. page 206, elliptique comme fig. i, première division, ou trapézoide comme fig. 4, ou coupce par deux pans aux angles repondant au nord-est & au nord-ouest, comme fig. 2, ou enfin celle fig. 3 d'un parallelogramme allongé, avec une aile en retour d'equerre du côté de l'est, qui désendroit la grande sace vitrée, des vents les plus froids & les plus dominans pendant l'hiver.

Mais ne proposant qu'une petite serre, Planche VIII, seconde division,





TOR

longue en-dedans œuvre, de 30 pieds, large de onze, haute de 16 & demi, depuis le pavé jusqu'a l'angle formé pir le toit & le vitrage incliné, je lui donne la forme d'un carré long.

Derriere fon mur du nord est une galerie large de cinq rieds, l'aire ou le pavé de la surie, étant elevé de quatre pieds (ou davantage) au-dessus du fol, on entre dans la galerie par la potte A, & on monte par l'escalier C a la serre . . . B est une croisce qui éclaire la galerie. Si le pavé est de niveau avec le terrain, ou peu cleve au-deflus. B feroit la porte de la galerie, & A scroit une croisce qui éclaireroit la partie creuse pour la construction & le service du fourneau D, à Inquelle on descendroit par l'esca-Fer C.

Le fourneau a, de son âtre au sommet de sa voute, 14 ponces de hauteur; sa lais eur est de 20 pouces, & sa profondeur de 2 pieds & demi; s'il devoit être scrvi en tourbe, il auroit 3 pieds ou 3 pieds & demi de profondeur. La capacité du cendrier est. à-peu-pres le tiers de celle du four-

a e i o, est un tuyau d'air qui a son ouve ture en a, parcourt trois côtes du fourneau au niveau de son àtre, se replie en o, & se prolonge autour des qu tre côtés de la taince ji squ'en e. Il a six pouces de huiteur, sur autait

de lar, eur.

Le try u de ch leur diminue de cap itt epois 11 pouce de lasteur fur 7 tie in cur. e fo tant du fourne v, propila - de hist er & 5 de ·lar une en en en en ins la cheminec. Il 'live ich gr' element emis le se mean ; sq. ?. On extremie, com e il a cic ex l'ile c'i devant Depais le sourneun jul pa'a 12 on 14

pieds, il est placé zu-dela du tuyan d'air qui s'eleve heau orp moins, & dont l'interpoficion cloigne affez le tuyan de chaleur de la tunnee pour la preserver du seu, comme on le voit fig. 1, Planche VIII, troifième devision, qui represente la corpe de cette ferre, prise en VX Enfeite comme en F il croise par-deslis, & s'approche de la tannee pour lui communiquer plus de chaleur, & continue fon cours au-dessus du tuyau q'air, l'un & l'autre separés de la tanree par la largear (4 pouces) d'une brique, comme on voit fig. 2 de la même div fien qui reprefente une compe prise en Y. Z. Da tuyau d'air; il sort plufieurs petites branches, comme fig. 2, terminées à fleur d'i pave par une bouche qui exh le l'air chaud en divers endroits de la farre. L'ouve .ture de toute, ces louches prifes enfemble, oft a-pen-pris egale à celle du tuyau. Ainfi, dans l'exemple propose, le tuyan ayant six p uces sir fix, qui donnent 36 poures carras, chacune des l'ouche, fig. 1, seconde div fion , Planc's VIII , a 'eux pouces & demi, fur deux pouces & densi, ou fix pouces & quart d'o iverture : la derniere E, qui termine le tuyau, est un peu plu- grande.

La tannce large de 6 pieds, & profonde de trois pieds & demi, delese de 8 por ces . n-deffi s du pave . y co npris le cadre de bois epais de 4 prices cilla lorde. Ille et ha ifonia - pour l'a rement de la ferre & la comit od'et du possa e por tout de merdorner 10 ou 12 poice d' Tan de

fon m mi. i.

Le passage ou fentier autour de la aux deux bouts de la foire, il re le un espace vide pour placer les plantes qui n'ont pas besoin de la tannée. Au pied du vitrage, sur le mur qui s'élève 7 ou 8 pouces au-dessus du pavé, on place un rang de pots contenant les plantes qui demandent beaucoup d'air & de lumière, plutôt que beaucoup de chaleur.

Le long du mur du nord est une platte-bande LL, large de 16 pouces, bordée de briques posées sur champ, remplie de terre, qu'on garnit de plantes grimpantes, farmenteuses &

autres, qui tapissent le mur.

A chaque coude de tuyau de chaleur, est pratiquée une chambre ou récipient pour faciliter le mouvement & le cours de la fumée. Cette chambre est couverte d'une dalle de pierre affife sur de l'argile corroyée & de la mousse, & en - dessus garnie d'un anneau de fer, afin de pouvoir la lever facilement pour nettoyer le tuyau avec un grattoir ou un balai de houx-fragon, emmanché d'un gros fil de fer ou d'une baleine, ou d'une racine d'orme, ou enfin de quelques bois fouple.

Le tuyau S de la cheminée, large d'un pied, profond de fix pouces, est garni d'une foupape ou d'un diaphragme a clef, qui se ferme exactement pour retenir la chaleur dans le tuyan lorfqu'il n'y a plus de fumée, & empêcher l'air froid de des-

cendre.

Le vitrage inférieur ( Figure 1, eroisième division , Planche VIII ) haut de neuf pieds, non - comprifes les plates-formes inférieures & fupérieures, est un peu incliné plus pour la solidité que pour l'utilité de la serre. S'il étoit incliné à foixante-douze degrés & demi, comme la ligne poncauce G, il recevroit perpendiculairement le rayon du follice d'liver. Mais en décembre & en janvier, comme il a été observé, le soleil récréant plus les plantes par sa lumiere que par sa soible chalcur, il importe peu que ses rayons frappent le vitrage un peu plus ou un peu mo ni

obliquement.

Le vitrage supérieur, long d'environ dix pieds, est incliné à quarante-cinq degrés. Comme des panneaux de cette longueur seroient sujets à se courber, ils sont divisés en deux parties égales, & les montants fur lesquels ils sont posés, sont sontenus par une panne appuyée d'un bout fur le gros mur du pignon à l'est, de l'autre bout sur le pignon de la charpente, & dans le milieu fur une ferme indiquéepar des liznes ponctuces, qui supporte aussi le milieu du faite, lie & consolide tout

Pouvrage.

Le to t est parallèlement incliné à quarante-cinq degrés. (Il pourroit l'être moins ) La partie qui s'avance au-dessus du vitrage n'a que huit picds de faillie, afin que le foleil an solstice d'eté frappe une partie du mur du nord, comme le marque le rayon folficial K L. On pourroit (Figure 3) faire ce toit de deux ou trois pieces, suivant sa longueur, dont la largeur ou faillie se-101 egale a la longueur des panneaux vitres; formees de cadres legers, fortifiés par des équerres de fer; couvertes des deux côtes d'une toile peinte à trois couches; mobiles fur de fortes charmeres, & par un levier on une bascule, dont la corde passeroit au trave's du toit dans la galerie. Par ce moyen on pourroit clever davantage cette partie faillante, & dans les gros temps, & dans les temps de

grèle

grêle & de neige, l'abaisser sur le vitrage incliné qu'elle déseudtoit mieux que les rideaux & les couvertures.

SERRES BASSES.

Pour cultiver l'ananas & les plantes basses, on construit des serres qui ont peu de hauteur, & le petit volume d'air qu'elles contiennent s'échausse promptement & sacilement; de sorte que si la tannée est bien saite & remaniée à temps, elle leur donne une chaleur presque sussibilité product l'air aussi resserve perdroit bientôt son ressort, & que d'ailleurs il se charge trop des vapeurs humides de la couche, il est nécessaire d'ouvrir fréquemment les châssis vitrés, pour le renouveler & l'essorte; ce qui est très-avantageux aux plantes.

Une setre dont le vitrage n'a que trois pieds de hauteur, est propre pour des plantes basses & même des moyennes, pour des sleurs tant exotiques qu'indigênes, rossers, œillets, laurier-roses doubles, cerifiers & autres arbres fruitiers nains, branches de vigne, introduites de dehors, & attachées contre le mur du

ord.

On peut encore avoir une serre à vitrage incliné, & qui n'aura de sentier qu'entre le mur du nord & la tannée. Le mur de ce côte sera elevé d'un pied & demi ou de deux pieds au-dessiis du pavé. Comme il est dissicile d'atteindre aux plantes du devant de la tannée, qui a six pieds de largeur, on est obligé de les soigner par-dehors. A cet estet, on fait une large retraite au mur du midi, ou bien une banquette sur laquelle on moute pour leur domer les saçous nécessaires. Les panneaux

Tome IX.

vitrés ayant au moins dix pieds de longueur, feroient trop pefans & suijets à se courber & à se déjeter, s'ils n'étoient partagés en deux dont l'insérieur glisse sous l'autre dans une coulisse, ou s'élève & s'abaisse par le moyen d'une charnière. Les serres de cette construction, quoique incommodes pour le service, sont assez communes parce qu'elles sont homses pour les plantes basses & saciles à échausse.

Voici les détails sur la serve basse qui m'a paru la plus avantageuse & la plus commode pour le fervice. Elle a en-dedans neuf pieds & demi de largeur, dont trois & demi font occupes par une tannée dans le fond de la ferre. Quatre le font par une antre tannée sur le devant. Ces deux tannées sont séparées par un sentier large de deux pieds; l'inclination du vitrage est de trente degrés ( elle n'est que de dix-huit ou vingt dans beaucoup de serres hasses de chassis). Un chassis pratiqué dans le mur du midi, comme un supplément ou une extension de cette serre, reçoit du tuyau la même chaleur que la tannce de devant. Cette serre ayant trente-fix pieds de longueur, le tuyau de chaleur en parcourt trois côtés. Si elle n'avoit que vingt-cinq pieds, on pourroit la replier fur l'autre côté de la tannée du devant, & ensuite dans le mur du nord, pour ne rien perdre de la chaleur qu'il peut donner. Ces troi, tonnées de la seire & du chailis, pouvant avoir chacitte un different degre de chaleur, font convenables aux ananas des trois âges.

#### SERRE SANS TANNEE.

Dans une ferre occupée par les plantes de la zone torride, la cha-

leur doit s'élever au-dessus de O de quinze degrés au moins jusqu'à trentetrois degrés au plus. Mais une ferre, destinée uniquement pour les plantes des climats compris entre le vingttroisième & le trente-sixieme degré de latitude, n'a pas besoin d'une aussi grande , chaleur. De douze à vingt degres font suffisans pour entretenir la végétation de ces plantes, & de celles des pays moins chauds fitues entre le vingt-fixième & le quarantetroisième degré, qui fleurissent à la fin de l'automne ou pendant l'hiver. (Les autres plantes de ces derniers pays n'ont besoin que de l'o-

rangelie. ) On ne fait point de couche ou tannée dans cette serre, mais seulement un tuyan de chaleur ( & un d'air, fi l'on veut ) qui en parcourt trois côtés, foit fous le pavé, & le moins enfonce au-deffous qu'il est possible, soit dans les murs. Cette dernière disposition est la plus avantagenfe, 1º. parce que le tuyau donne plus de chaleur; 2º. parce qu'étant moins horifontal, il attite mieux la fumée du fourneau; 3°. parce que pouvant n'être éloigné du parement extérieur du mur du midi que de quatre pouces, il échauffe mieux un châtsis, si l'on en veut appliquer un contre ce mur, que ne feroit le tuyau d'une ferre à tannée, qui en seroit éloigné de deux pieds au moins. Si la serge n'avoit que vingt on vingtcinq pieds de longueur, on pourroit reglier le tuyau dans le mur du nord, pour profiter de toute sa cha-

Cette serre peut avoir plus de largenr, plus de toit, & par confequent moins de vitrage meline qu'une feire pour les plantes de la zone torride; parce que la plupart des plantes en font transportées en plein air avant que le foleil soit clevé à vingt - six degrés.

Dans une partie de la serre, on dispose des planches en gradin incline à environ quarante-cinq degrés, fur lequel on place les plantes basses qui végetent pendant l'hiver. Les plus hautes se rangent dans l'autre partie de la ferre graduellement suivant la hauteur; les moins hautes fur le devant. Celles qui sont dans l'in-ction pendant l'hiver, se placent sons le gradin & fur des tablettes attachées contre le mur du nord. On donne aux tablettes du gradin un pied de largeur, pour y placer deux rangs de pots de fix pouces, ou un rang de grands pots, & quelques petits dans le vide que les grands laissent fur le bord des tablettes.

Mais fi les plantes ne font point affez nombreuses pour que la place fous le gracin leur foit necettaile. on peut lambrisser le dessous du gradin & en fermer les extremites par des cloisons; alors le tuyau de chaleur ne s'erendra dans le mur du nord, que juiqu'à la cloison du gradin, & pourra le replier. Ce retranchement aiminuant beaucoup le volume d'air de la serre, elle sera plus facile à echausser, & il pourra servir à rams sfer les graines & les outils; ou, s'il n'y a qu'une serre pour les plantes de la zone torride, jointe à celle-ci, il pourra contenir le lit d'un jardinier qui fera à portée de veiller sur les fourneaux des deux ferres pendant les nuits d'niver. Il ne faut pas cependant trop reflerrer l'espace conpris entre le gradin & le vitrage; car si la masse d'air est d'autant plus facile à réchauffer, qu'elle est plus

étroite, aussi est - elle d'autant plus facile à être pénétrée pat la gelée,

Si au bas du vitrage on construit un chassis, dans lequel on ne veuille faire la couche que du fumier, au lieu de fermer d'un mur le devant de ce chassis, on peut y faire de petits pilliers de bois, de pierre de taille ou de maconnerie, dittans de cinq ou six pieds l'un de l'autre, & mettre en ded ins quelques planches minces au - deflus du fumier, pour retenir le terraia. Par ce moyen, on appliquera des réchauds contre la couche (consultez ce mot) lorsqu'ils seront necessaires.

Du reste, cette serre ne se trouve point chez l'amateur modéré dans fa passion pour les plantes ctrangeres. Il place les plantes de la zone torride dans la tannée & dans la partie la plus chande de sa serre, & les autres dans la partie la moins chaude, ou bien il divife sa serre par une cloison vitrée en deux parties, échanflees par les mêmes fourneaux, dont l'un a une tannée & l'autre n'en a point.

Les triples series, communiquant l'une avec l'autre, dans lesquelles l'admiration est suspendue entre la grandeur & la décoration du batiment & les nombreuses collections de plantes de tous les climats, depuis la ligne jusqu'au qu'irante-troisième degre de latitude, ne conviennent qu'aux princes & aux amateurs opulens.

# DE LA RENTRÉE DES PLANTES.

L'objet des serres chaudes étant de fuppleer par une chaleur artificielle, au defaut de chaleur naturelle de notre atmosphère, & de preserver de ses

intemperies les plantes des pays plus chauds, on doit y transporter les plantes auffi-tôt qu'elles ne trouvent plus dans notre climat, pendant les nuits, un degré de chalcur ou de température égal à celui dont elles jouissent dans le leur pendant les nuits les moins chaudes. Les laisser est plein air au - dela de ce terme, pour les accontumer & les endureir au froid; c'est, par un traitement absurde, prétendre les foitifier en altérant leurs forces, & les rendre faines & vigoureuses par la longueur . & l'informité.

Nos ferres chaudes renferment les plantes, 1º. de la zone torride ou des climats compris entre les deux tropique. De ces plantes, les unes ne peuvent supporter le plein air de notre climat, pendant les mits même le: plus chaudes de nos étés ordinaires, (climat de Paris): on les tient constamment dans la serre. Les autres moins délicates peuvent respirer le grand air, & recevoir les rosces dans ure exposition chaude & bien abritée, pendant environ deux meis & demi, jusqu'au temps où le the mometre ne monte plus pendant la nuit qu'à quinze degrés au-dessus de zero, c'est-à-dire, au plus bas degre de chaleur de leur pat ie; ce qui air ve, année commune, dans le climit de Paris, au commencement de septembre: on pourroit différer jusqu'aux muits de rraize degres, qui ne font p's nuifibles à ces plantes. Mais, fous un ciel aussi inconstant que le notre, dont la temperature varie quelquefois de plusieurs degrés dans un tres-court espace de temps, il est plus prudent de prévenir que d'attendre le terme extrême. Quelques jours de Dd 1

plus de liberté importent peu au bien de ces plantes condamnées, chaque année, à près de dix mois de prison, & ils peuvent leur devenir perni-

2º. Des plantes originaires des pays situés entre les tropiques & le trente-fixième degré de latitude. La moindre chaleur de ces climats étant de dix degrés, elles doivent être remises dans la serre, lorsque le thermomètre ne monte plus au-dessus de ce degié pendant les nuits; ce qui arrive ordinairement vers la mi-septembre; mais il est prudent de piévenir cette époque pour les plantes originaires des contrées les plus voifines des tropiques, & de les mettre à couvert des que le thermomètre defcend à 12 degrés au-dessus de zéro.

3°. Quelques plantes des climats compris entre le trente-fixième & le quarante-troisième degré de latinide, qui peuvent bien passer l'hiver dans l'orangerie, mais qui ont besoin de plus de dix degrés de chaleur pour fleurir en automne ou en hiver. On doit les transporter dans la serre, & en même temps que les précédentes

Je ne donne point pour terme les jours du calendrier; mais les degrés de chaleur marqués par le thermomètre, parce que rarement nos faifons ont la même température plufieurs années confecutives. Dans quelques années, les plantes les plus délicates pourroient demeurer en plein air au-delà du 15 septembre, dans d'autres, elles y font en danger avant le premier du même mois.

Avant de transporter les plantes dans la terre, il faut en detacher toutes les feuilles mortes ou jounes, & les nettoyer de toute poussière & ordure; détruire les insedes qui ne conserveroient pas seidement leur viz dans la ferre, mais qui s'y multiplieroient; donner un binage à la terre des pots, en ajouter de nouvelle, s'il est nécessaire, & mouiller ceux qui en ont besoin. On choisit, pour les faire rentrer, un beau jour de temps fec, & les heures ou il n'y a ni rosée ni humidité sur les seuilles.

#### PLANTES DANS LA SERRE.

1°. Les plantes étant placées dans la serre, les plus delicates dans la tannée & dans le fond de la ferre, où la chaleur est plus grande; & les moins tendres sur le devant de la serre & des vitrages, & disposees fuivant leur hauteur, de façon qu'elles ne se derobent point la lumière les unes aux autres; on leur donne de l'air tous les jours pendant les heures où le thermomètre, placé à l'ombre, marque quinze degres ou davantage ( douze degres pour une serre qui ne contiendroit que des plantes nees en-deçà des tropiques ); mais pendant la nuit on ne donne aucune entrée à l'air, parce qu'il est de quatre ou cinq degrés plas froid que pendant le jour.

2º. Vers la fin de septembre on renonvelle la couche de tan de la ferre chaude, de la façon expliquée cidevant. Pendant qu'elle jette son grand feu (on n'y plonge pas alors les pots, on les place seulement desfus ); on ouvre quelques panneaux durant le jour, pour distiper les vapeurs aumides qu'elle repand dans la ferre. Lorsque le thermometre enfoncé dans le tan, ou le control de la main du jardinier, fait juger

que sa chaleur n'a plus que le degré convenable de trente à trente-cinq degrés (1), on y plonge les pots, & pendant quelques jours on est attentif aux retours de grande chaleur qui arrivent quelques jous & dans lesquels il faut soulever les pots & les retirer entièrement. Ordinairement la chaleur de cette tannée échausse sufficient l'aire de la ferre jusqu'en novembre.

3°. Enfin, lorfquele thermomètre

placé en-dedans de la ferre, ne moute pendant la nuit qu'à quatorze ou quinze degrés, & que le thermomètre placé en-dehors, ne monte qu'a un ou deux degrés au - destius de zéro, on commence à allumer du feu pendant la nuit, & à mefure que la température de la faison devient plus froide, on augmente le feu & fa durée. Dans les ferres qui ont deux fourneaux, on les allume alternativement, ou les deux en même temps, fuivant le degré de froid. S'il descend à dix degrés ou plus andessous de la congellation, on en-

tretient le feu mit & jour, soit

que le soleil paroisse, soit que le

temps foit couvert, de forte que les

fourneaux & les tuyaux ne refroi-

dissent point, & qu'on puisse promptement augmenter la chaleur, lorsque, vers la nuit, le froid augmente. Il faut dégarnir de bois les fourneaux vers minuit, ou même après; & vers les fix heures du matin, afin que, pendant les leures du grand froid, (un peu après le lever du foleil) il donne une grande chaleur. Avec la tourbe, le fervice des fourneaux est beaucoup moins fréquent & moins génant. Dans les dégels & dans les temps humides, quelque doux qu'ils foient, le feu est nécessaire pour dissiper l'humidité de la ferre, & d'empêcher l'air d'y pénétrer.

4º. Pendant les nuits rigoureuses. les neiges, les temps de brouillards froids, on couvre les vitrages avec de grosses toiles, ou de la toile cirée, on des paillassons, tant pour conferver la chaleur de la ferre, que pour preserver les vitiages d'être brisés par le poids de la neige; mais on les découvre pendant le jour, aussitôt que la neige ou l'obscutité du cil cesse. afin de rendre aux plantes la lumière dont elles ne peuvent, sans préjudice. fouffrir une longue privation. De la lumière, je le répète, un air sans humidité, & an moins 15 degrés de chaleur aux plantes de la zone torride, an moins 12 dans les ferres fans tannée, pour les plantes endeça des tropiques; ce sont les trois

<sup>(1)</sup> Ce degré de chalcur ne convient qu'aux plantes qui en exigent le plus & aux plantes délicates qui font leurs productions pendant l'hiver. Il pourroit être nuifible aux autres , foit en brûlant on altérant leurs racines, foit en mettant leur sève en action avant le temps. Il faut moins chercher à exciter la végétation qu'à conferver la vie des plantes qui donnent leurs fleurs ou leurs fruits dans d'autres fuifons que l'hiver ; car si on les force , leurs poulfes foibles & étiolées p riront & feront grand tort aux plantes qu'elles auront fuignées. Ce n'est que vers l'équinoxe du printems qu'il faut les fûre travailler , parce qu'alors on commence à donner de l'air à la sette , & que bientot on pourra l'ouvrit presque tous les jours , & long-temps chaque jour , & par conf-quent fortifier les nouvelles pousses. Par les mêmes raisons , lorsque le seu devient nécessaire , il ne suite en faire d'abord qu'avec modération & précaution . & en regler successivement l'augmentation sur le besoin des plantes & la rigueur du temps.

points importans pour les conserver dans la serre, & les saire prospérer.

5°. Pendant ces mêmes temps, an trouver aucun vitrage de la ferre pour y renouveller l'air: fouvent il ne s'y en introduit pas trop par les portes qu'on est obligé d'ouvrir pour foigner les plantes. Mais il est nécessaire de foulever de temps en temps quelques panneaux des ferres basse, pour faite évapoter l'humidité & rendre le ressort à l'ait trop étoussé. On prosite pour cela des heures les moins froides du jout, d'un temps calme & d'un beau soleil.

6°. Si la chaleur de la couche tombe tellement que celle du feu ne puifie la foutenir au degré nécessaire, il faut remuer jusqu'au sond & remanier le tan; & s'il est trop confommé pour répandre une bonne chaleur, en ajouter, & bien mêler un

tiets ou un ovart de neuf.

7°. Dans l'endroit le plus chaud & le plus voifin du fourneau, il doit y avoir, comme il a deja eté dit, un vaiffeau de capacité fuffifante, rempli d'eau de bonne qualité qui, par son sejour dans la ferre, en acquiert à-peu-près la temperature. Cette eau seit à arrofer les plantes avec beaucoup de menagement. Il ne faut leur en donner que dans le besoin, sur-tout pendant les temps ri ourcux, ou on ne peut donner de l'air à la serre & en dilliper l'aumidité. Les plantes graffes, les plantes la teufes, & celles qui font dans leur repos, veulent être tres-peu & tres-rarement mouillées. Celles qui font plongics dans la tannée, re evant de la couche quelque humidité par les trous des pots, ont moins besoin d'être a rosces que celles qui sont placces sur le pavé de la serie ou sur des tablettes. Pendant

l'hiver, on ne crisle point l'eau fa? les plantes, on la verse seulement fur la terre des pots par le goulot de l'arrofoir, auquel on ajoute un tuyau de longueur convena le pour la porter sur les pots plus cloignés. Si cependant quelques plantes trop convertes de poufficre ou a'ordures des insuctes, avoient besoin d'être mouillées en pluie, on mettroit le pot sur un grand plateau, afin de ne pas répandre d'eau dans la ferre qui en augmenteroit l'humidité toujours tiop grande. Mais il est preferable de laver les feuilles des plantes avec ure éponge fine, remplie d'eau tiede dans la ferre.

SER

8°. Los fque le foleil, vers l'équinoxe du printents, commence à communiquer à l'air 14 ou 15 degrés de chaleur, on ouvre, pendant le milieu du jour, quelques panneaux, afin de ranimer les plantes affoiblies dans un air etouffe & sans ressorts.

Les autres foins necessaires aux plantes pendant leur séjour dans la serre, consistent à les nettoyer de poussière, détacher les seuilles mortes, jaunes & mossies; saire la guerre aux insectes, purger la serre de toute mal-propreté & de tout ce qui pourroit occasionner de l'humidité, & corrompre & altérer l'air.

## SORTIE DES PLANTES.

Faire passer brusquement un convalescent de l'air doux de sa chambre à un air vis, & d'un régime tres-modéré à une vie abondante, ce seroit l'exposer au danger. Y auroit-il plus de prudence à mettre tout-à-coup en plein air des plantes qui n'en one pas joui pendant neus mois; & de leur donner des pluies abondantes & les rosces du ciel, lorsqu'à peine, elles

font revenues de la langueur qu'elles ont contractée dans une longue prifon où elles n'ont pu conferver leur vie que par les foins affidus d'un jazdinier attenuif à leur dofer la quantité d'eau, d'air & de chaleur, convenables au tempérament & à l'état de chacune?

Depuis que la saison commence à s'adoucir jusque vers la mi-mai, on ouvre, chaque beau jour, fuivant les indications du thermomètre, plus on moins de panneaux, & plus on moins long-temps. Lotfque la chaleur du jour monte à quinze degrés ( celle de la nuit n'est encore qu'à dix ou à onze ), on ouvre presque du matin au soir les portes & les panneaux; mais on les ferme pendant la nuit. Lorsque la température des nuits devient de quinze degrés, on retire de la tannce les plantes qui ont eu besoin d'y être tenues pendant la faison rigoureuse, & on n'y laisse que celles qui doivent y demeurer conftamment. On approche fur le devant de la serre les plantes successivement, fuivant le degré de la délicatesse, ou bien on transporte les moins tendres dans l'orangerie.

Enfin, lorsque le thermomètre en plein air ne descend plus pendant les nuits au-dessous de quinze degrés ( vers la mi-juin, climat de Paris ) on t're de la serre les plantes de la zone torride. Celles en-deçà des tropiques ont pu en sordir environ un mois plus tôt, lorsque le thermomètre a marqué pendant les nuits douze degrés. Un temps couvert & une petite pluie douce sont très-savorables pour ce transport. Mais si le cicl est pur & le soleil net, il faut placer les plantes à l'ombre, il faut placer les plantes à l'ombre.

on leur en procurer par des abris; quelques jours après on leur donne une mi-ombre; & erfin on les fait jouir du folcil pendant tout le jour. Si elles y étoient d'abord exposes. les pousies foibles, efflies & étiolées, qu'elles ont foites dans la ferre. seroient brûlees par les 12yons; &c en les y exposant peu - à - peu, & avec ménagement, elies ne sont point endommagées. L'exposition la plus chaude, & la mieux défendue en nord & de l'est, leur cenvient le plus. Il faut ranger ensemble les plantes graffes, & ceiles qui craignent les pluies abondantes & continues, afin de pouvoir facilement les en défendre avec des toiles ou d'autres couvertares, fur-tout vers le temps où elles rentrent dans la ferre.... Quant aux plantes tenares qui ne sortent point de la serre, il faut les nettoyer soignausement de poullière & d'infedies, lour donner autant d'air qu'il est possible ; dans les heures de la grande chaleur, étendre un canevas fur le vitrage, s'il est fort voisin des pl ntes, pour les préserver de l'ardeur du soleil & du dessèchement qui obligerait de mouiller tres-fouvent, les changer de pots en juillet & en aout.

# TRANSPLANTATION ET ALTRES FAÇONS.

Lorque les plantes font devenues trop grandes pour leurs pots, cu lorfqu'elles en ont effitte la terre, il est necessaire de leur donner de nouvelle terre & d'autres pots. Changement se sait une on plus urs fois par an, suivant leurs besoins & leurs progrès. Les pors dans lesquels on les transplante, ne doivent par avoir beaucoup plus de capacite que

ceux dont on les retire. Un pouce ou un pouce & demi de diametre de plus est très - suffis nt pour les plantes dont la croissance n'est plus extraordinaire. En général les plantes des pays chands doivent être plutôt un peu à l'étroit que trop à l'aise dans leurs pots. Créées pour des climars où leurs racines trouvent beaucoup de chaleur & peu d'humidité dans la terre, on ne pourroit leur procurer ces deux avantages si elles étoient plantées dans une grande musse de terre difficile à penetter par la chaleur de la couche, & retenant l'humidité tant des vapeurs de la tannée que des arroseniers; & si leurs racines étoient fort éloignées des parois des pote, qui, étant une matiere compacte, contractent beaucoup plus de chaleur que la terre qu'ils contiennent, & ne s'imbibent presque d'aucune humidité. Ces parois des pots font, par leur chaleur, si favorables aux racines, que si quelques-unes atteignent pendant l'été, en peu de temps elles les tapissent conime un épais chèvelu.

Si les plantes que l'on repote ont formé ce filagrame autour du pot, on les retranche entièrement avec une bonne partie de la motte; mais si ce sont des plantes grasses ou laireuses, ou celles qui ne veulent souffrir ni pluies, ni ruptures, ni offenses à leurs racines, il faut jeter un peu de terre dans le nouveau pot, y placer la motte très-entière, garnir le vide de nouvelle terre, & donner un arrosement plus ou moins abondant, suivant la nature des plantes. On couvre la terre des pots à la hanteur d'un demi-pouce, ou avec du vienx tan, ou avec du terreau fin,

pour que les pluies & les arrosemens ne la plombent & ne la durcissent pas.

Pour rempoter les plante, qui végetent toute l'annee sans interruption, & celles qui doivent être transplantées avec la motte entiere, on consuite plutôt le besoin que la saison. Celle dont la vegétation n'est pas continue, se dépotent pendant tout le temps de leur repos; ainsi on en transplante, dans toutes le suisons, mais le plus grand nombre vers le commencement du printemps. Il est bon de remplir de terre & de plonger, pendant quelques jours, dans une couche chande, les pots destinés pour les plantes tres-delicates, afin que les racines n'éprouvent point d'interruption de chaleur.

Les plantes rempotées avec la motte entiere, ne demandent pas des foins & des traitemens particuliers après cette opération. Mais celles qui font transplantées à racines nues ou à racines & mottes taillées, doivent aussité cette placées dans une couche, & défendues du soleil jusqu'a ce qu'elles dennent des marqu'a ce qu'elles dennent des mar-

ques de leur reprise.

Il faut tailler les plantes & les arbrisseaux qui en ont besoin, lorsqu'ils sont dans leur repos, ou si leur végétation est continue, après qu'ils ont donné leurs steurs se leurs semences. Les tailler dans le temps de leur grande végétation, ce seroit exposer leurs productions à avorter, & eux-mêmes à souffrir, & peut-être à perir.

# PROPAGATION DES PLANTES.

Les plantes exotiques, comme les indigenes, se multiplient par se-mences,

mences, marcottes, boutures & drageons. (Consultez ces mots); Il ne s'agira ici que des semences.

La plupart des semences des plantes de la zone torride, & un grand nombre de celles d'un pays moins chaud, ne pouvant perfectionner leur maturité dans nos ferres, il est nécessaire d'en faire venir de leur patrie. Etant recueillies dans leur parfaite maturité, laissées dans leurs capfules. & non dans une pulpe (1) ou un mucilage, embarquées avec les précautions connues (la meilleure est de les mettre dans des boîtes remplies de terre, pour les preserver, pendant la traversée, des insectes, du desséchement & du contact de l'air falé); enfin, arrivées en bon état, on les seme aussi-tôt dans des terrines ou des pots remplis de terre légère, de médiocre qualité plutôt que graffe. On seme féparément, chacune dans un petit pot, les groffes graines & celles des plantes disficiles à transplanter, même en motte, parce que leurs racines craignent d'être offenfées & même d'être découvertes.

Si l'on sème depuis la fin du printemps jusqu'au mois de sevrier suivant, on place les pors on terrines dans un endroit de la ferre où lesgraines ne puissent pas éprouver une chaleur & une humidité suffifantes pour les faire germer, ni aflez de froid ou de féchereffe pour altérer leur germe; car les plantes annuelles dont les graines ne leveroient qu'après le printems, n'auroient pas, dans le reste de nos jours chauds, le temps de faire leurs productions utiles ou agréables; & les tiges des plantes vivaces ne pourroient pas acquérir asse de force ou de solidité pour résister facilement aux rigueurs de notre hiver, dont la meilleure serre ne peut pas entièrement préserver les plantes délicates.

Mais auffitôt que le mois de mars ( vers le 10 ou 12, fuivant le climat) adoucit la température des nuits, les graines antérieurement femées, & celles qu'on a pu jusqu'alors différer de semer, doivent être plongées dans une couche chaude de tan, mieux que de fumier, & entretenues dans une humidité fuffifante pour les faire germer. Lorfqu'elles sont levées, on donne au plant autant d'air qu'il est possible, afin de les fortifier & de les préserver de l'étiolement. Si les graines ont été femées féparément, & qu'il n'y ait qu'un feul pied dans chaque pot, on lui continue les foins convenables à fon espèce. S'il y a plusieurs pieds dans chaque pot, aufli-tôt qu'ils auront acquis un pouce & demi ou

Tome I.Y.

<sup>(1)</sup> Si les graines font envoyées dans du papier ou dans de petites boîtes, il faut qu'elles n'aient aucune humidité. Ainfi on laisse entièrement sécher les capsules qui sont charnues à leur base; les bayes, la pulpe, la chair, le brou, &c. qui enveloppent les sémences des fruits; ou bien on en retire les sémences, & on les laisse sécher à l'umbre avant de les renfermer; ou bien, sans laisser sécher les semences, apres les avoir retirées des fruits, on les enveloppe de mousse fraiche, non tasse & soulée. Mais si on les y envoye (beaucoup mieux) dans du sable ou de la terre sèche ou tout au plus fiasche, on peut les laisser dans leur pulpe, chair ou canvaloppe charnue, dont l'humidité sera absorbée par le fable ou la terre.

deux ponces de banteur, & avant que leurs racines se soient beaucoup étendues, on les sépare en motte, fans endommager les racines, ni même les découvrir, fi les plantes font graffes ou laiteuses, & on les plante chacun dans un petit pot cu'on enfonce dans la couche, & on les défend du grand feleil jusqu'a ce ou'ils recommencent à pousser & à profirer; mais fi, après fix femaines ou deux moit, les graines ne levent point, on les vifite, les découvrant avec précaution & sans les déranger; & fi on ne les trouve ni germées, ni renslées & disposses à germer, on retire les pots de la couche & on les place dans un endroit tempéré de la serre, & on les remettra dans une couche chaude au printems suivant.

Nota. 1º. Des plantes exotiques comme indigencs, il y a des graines qui, étant semées aussitôt qu'elles sont mûres, germent fur-le-champ ou au premier renouvellement de la faison; mais si l'on differe de les mettre en terre, elles ne germent qu'au second & quelquefois au troifième princems. La sécheresse dans laquelle on les a tenues, semble avoir engourdi & rendu inertes leurs facultés germinatives; & il faut beaucoup de temps pour les ranimer & les mettre en action, si toutesois elles ne les ont pas perdues, comme il atrive à celles qui ont été conservées trop sèchement hors de leurs capsules, ou entièrement privées d'air, ou trop exposces à l'air sale; c'est pourquoi j'ai obse: vé que le plus sûr moyen de transporter les graines étrangères en bon état, est de les mettre dans des caisses remplies de terre, dans laquelle elles sont défendues de la trop grande

astion de l'air, préfervées de l'extrême fecheresse & d'une assez grande humidité pour les saire pourrir aux approches de nos climats tempérés.

Nota. 20. La germination des semences est opérée par le contact de l'air, de la chaleur & de l'humidité. Si un très-petit nombre de graines germent dans le vide, toutes les auties ont besoin de plus ou moins d'air. Ren'erinces rendant un certain temps dans des boutcilles de verre bien bou hées, elles y perdent entièrement la faculté de germer. Enterrées à une grande profondeur (trois pieds ou davantage), elles confervent cette vertu comme suspendue pendant un fort grand nombre d'années, & ausli-tôt qu'en les rapprochant de la suiface de la terre, on les soumet à l'action de l'air, elles se réveillent, &!cur germe reçoit du mouvement & se développe. Les graines privées d'humidité deviennent incapables de germination, les unes fix mois après leur maturité, d'autres un an, d'autres deux, d'autres trois, & un petit nombre au - delà de ce terme. Enfin toutes les semences, pour être mises en activité, ont besoin de chaleur plus ou moins grande, suivant la faison & le climat pour lesquels les plantes ont été créées & destinées. Les graines de la plupart de nos plantes indigênes entrent en monvement aussitôt que les premiers degrés de chaleur raniment la nature; quelques-unes attendent une temperature plus douce; mais on semeroit inutilement dans nos potagers, au commencement du printems, des cardons & des haricots.

Non-sculement ces trois agens doivent concourir à la germination des semences; non-sculement ils doivent y concourir dans un certain degré, mais leur concours doit être conftant & foutenu dans ce degré. Si des graines, dont les radicules font déja étendues, dont les plantules sanême ont commencé à fe dévedopper, manquent d'humidité, elles dessèchent & périfient. Si la chaleur n'est pas entretenue à un degré nécessaire, leur végétation s'atrête, & si cette interruption de chaleur est longue, elles poutrissent au lieu de lever: si des graines sont trop enterrées ou couvertes de matières qui les privent d'air, elles demeurent sans action.

Si donc on veut femer avec fuccès les graines des plantes exotiques les plus délicates, il faut remplir des pots de terre légère, y placer des graines a une profondeur proportionnée à leur groffeur, donner une mouillure suffisante pour bien humeder la terre, couvrir le pot de deux pouces d'épaisseur de gros van ou de mousse, plonger les pots jusqu'au bord dans le milieu d'une couche neuve de tan sous un chássis. 1°. Cette couche conservera une bonne chaleur plus de temps qu'il n'en faut aux graines pour germer. 20. Etant faite avec beaucoup plus de fumier qu'on n'en emploie pour la tannée d'une ferre, elle jette bien plus de vapeurs humides qui, pénétrant par les trous des pots, contribuent à entretenir l'humidité de la serre. 3°. L'air étant renouvellé plus frequeniment à cause de l'humidité de ces vapeurs, il a plus de ressort que celui d'une ferre. 4°. Les parties du tan ou de la mouile n'étant pas fort rapprochées, n'empêchent point l'action de l'air, mais empêchent l'évaporation de l'humidité de la terre, & difpensent de donner de grands & fréquens arrofemens, qui, quoique d'eau tiède, retarderoient le travail des graines, & pourroient leur devenir nuisibles. Vers le temps où l'on peut croire que les semences font germées, on foulève le tan ou la mousse (1), & si quelques plantules commencent à sortir de terre. on retire ces convertures; pendant quelques jours on défend du foleil le plant naissant, & on lui donne de l'air & de l'eau.

On peut lire dans le dictionnaire de Miller (2) un fait qui appuie ce que je viens d'observer. Ce savant cultivateur ayant épuise toutes les ressources de son habileté & de son expérience pour faire germer des noix de cacao, il retira, du milieu d'une couche neuve, deux des plus grands pots, sema les noix sur le côté dans le sond des trous, les couvrit d'environ deux pouces de tan, & remit les deux pots dessus. Six semaines après ayant visit ces noix, il trouva les racines alongées de

<sup>(1)</sup> Il faut souvent soulever la monsse, pour détruire les cloportes & autres inseches qui se plaisent dessous , & qui dérangent les graines since très peu enterrées, ou seulement appliquées sur la surface de la terre. Cette mousse ne doit être ni soulée, ni presse, ni trop épaisse.

<sup>(2)</sup> Tout amateur de la culture des plantes étrangères & de serre chaude, se peut se dispenser de se procurer cet ouvrage, & de le consulter souvent. Rien n'a été encore publié de plus parsait en ce genre.

plus de deux pouces. & les plantules d'environ un pouce; il les enleva avec précaution, & leur donna les foins nécessaires. Le monte procédé fut suivi du même succès pour d'autres semences à noyaux durs qui avoient été rébelles au traitement fuivi pour les faire germer.

#### TERRES COMPOSÉES.

On a dit, il y a long-temps, le même terrain ne convient pas à toutes fortes de plantes; cependant chaque espèce de plante n'exige pas une qualité particulière de terre. Le plus grand nombre réussit très-bien dans une vraie terre franche, dont les parties fableuses & argileuses sont combinées dans une proportion qui la rend donce, fertile & perméable à l'eau. Quelques - unes demandent une terre forte, d'autres une terre légère & presque sons corps; d'autres une terre graffe & très-substancieuse; d'autres une terre maigre. d'autres ure terre sèche, d'autres une terre humide, d'autres des platras & de vieux mortiers pilés, &c. Un jardinier doit donc avoir des terres de diverse confistance & de diverses qualités, afin de fournir à chaque plante celle qui lui convient.

Une terre ne peut recevoir de confistance durable & persistante, que d'une autre terre ou matière terreuse : ainfi le fable ameublira une terre compacte, l'argile donnera de corps à une terre trop meuble. Les matières propres à faire la base des terres composces & à leur donner de la confistance, sont l'argille, la marne le fable de terre & le fable de mer.

L'arzile de diverfes couleurs, jaune, blanche, bleue, &c., & qui se trouve très-communément dans la terre à diverses profondeurs (confultez le mot ARGILE), a une tenacité qui la rend incpte & meme nuifible a la végétation; mais si, par des labours multipliés, elle est atténuée & réduite en molécules fines, ou si mieux, des fables interpofés divisent ses parties & en diminuent l'adherence, elle devient la plus propte des terres pour la végétation.

La marne (consultez ce mot), si elle dellite facilement, convient aux terres fortes; fi la marne est argileufe, aux terres légeres.

Le fable de mer oft le meilleur de tous pour donner aux terres compactes la mobilité & la fertilité.

Les engrais de diverses matieres contenant beaucoup de substances nutritives, donnent de la qualité à une terre; mais ces ingrediens ne changent que passagerement sa confistance. Aussitôt qu'ils font dissipés, elle reprend sa nature. (Consultez

l'article ENGRAIS.)

Il faut donc donner à la terre que l'on veut composer, la consistance convenable par le melange d'autres terres ou de matières longtemps subfistantes; ensuite les améliorer avec quelques-uns des ingrédiens qui y fout propres. Toutes les matières étant d'abord mises & entaffées par lits, on les mêle & on les passe comme il vient d'etre dit. Après chaque façon, on les rétablit en tas qu'on couvre de gazons retournes ou de grandes pailles, &c., pour empêcher le hale & le soleil de les dessécher & d'en enlever les fels, & les grandes pluies, de les pénétrer, de les laver & d'en précipiter les sels.

Les jardiniers instruits favent, 10. qu'il

ne faut jamais employer les terres mouillées ou gelées. Avant l'hiver on transporte sous un hangard ou autre bâtiment couvert, mais non clos, la quantité de terre dont on prévoit avoir besoin avant le printemps; 2º, qu'il est nécessaire de biner souvent la superficie des pots, pour empêcher la terre de se durcir & de produire de la mousse. Il vaudroit encore mieux en substituer de nouvelle.

SESELI, ou FENOUIL TORTU. Planch: IX. Page 250. Tournefort le place dans la feconde fection de la feptième cloffe, qui renferme les fleurs en ombelle, dont le calicc se change en deux petites semences oblongues un peu épaistes. Il l'appelle faniculum tottuosum. Von-L'innèle nomme seselli tortussum, & le classe dans la pentandrie digynie.

Fleur; rosacce en ombelle B, composce de cinq petales en cœur & égaux. C represente un de ces pétales; D, un des deux pissils & cinq

étantine .

Fruit; deux graines E succèdent au pissil; elles sont ovales, cannelées, convexes d'un côté & aplatics de l'autre.

Feuilles; deux fois aîlées; les fotioles linéaires rassemblees en faisceaux, plus épaisses que celles du fenouil.

Racine; en forme de fuseau, petite, tortue.

Port; tige herbacée, haute, droite, roide, cannelce, l'ombelle au fommet, les feuilles placées alternativement fur les tiges. Il fort de la racine quelques feuilles que repréfente la figure A.

Lieu; La France méridionale;

elle fleurit en juillet & en août. La plante est vivace.

Propriétés. La femence est aromatique, un peu âcre au goût, stomachique, diurétique, emménagogue, réfolutive, carminative.

Ufage. On n'emploie que la femence dans le même cas que celle du fenouil ordinaire, & de la même maniere que celle de l'anis. (Confultez ces mots)

# SETIER. (Voyez SEPTIER)

SÉTON. MÉDECINE RURALE. Opération par laquelle on paffe, à l'aide d'une grande a'guille, ou de quelqu'ante inftrument propre à cet ufage, une bandelète de l'inge, qui fett à ent etenir la communication entre deux plaies.

Le féton derive du mot feta, parce que l'on se servoit des crins de cheval pour la même intention.

Heister nous apprend qu'il y a trois manieres de faire le féton. Dans la première, on pince & on fouleve avec les doigts la peau de la partie moyenne & postérieure du cou. Un a'de en fait autant de l'autre côté à un pouce de distance, & en uite il traveise cette poition de peau intermediaire avec une groffe & large aiguille courbe, enfilee d'un cordonnet de fil, de soie ou de cotoa, d'ane bandelette de linge longue & étroite, ou d'un petit ruban compose de vingt ou de trente fils de chanvre ou de coton un peu retors. Après cela on retire l'aiguille & on laisse les fils, ou le cordonnet, dans la peau du cou; on oint avec un digeflif les pa es qu'ont faites l'aiguille & le cordonnet. & l'on applique par-deffus un emplatre fendu par les deux

bouts, pour laisser passer le cordonnet, & l'opération est achevée.

Les autres deux méthodes de pratiquer le séton sont les mêmes, & ne different que par l'instrument dont on se sert. Il y a eu, continue Heister, dans les siecles antérieurs, & il y a encore des médecins qui regardent le scton comme une opération inutile, & dont il ne peut iamais réfulter le moindre avantage. Dionis , Garatigeot , Mopilier , ont adopté cette opinion. Mais Barrichius, Hildanus, Fabrice d'aqua pendence, Severinus, Glandorp, Scultet, Wedelius, pensent bien différemment, & placent au contraire le seton au nombre des secours les plus puilfans contre les maladies les plus rebelles de la tête; & en effet le séton métite la préférence fur les autres fonticules, dans l'hydrocéphale, dans les douleurs de tête invêterées, d na toures les espèces de catharrhe opiniatre, dans l'epilepfie, les maladies soporeuses & l'apoplexie, ainsi que dans les maladies des yeux les plus opiniatres, telles que les ophtalmies violentes, & presque désufférées, la goutte sereine, & la cataracte commençante.

On voit par la vingt-cinquième observation de Scultet, qu'une goutte sereine, qui avoit résiste à la faiguée, à la purgation & aux cautères, int guérie par le feton. Les éphémérides d'Allemagne attessent encore sen essentialment encore sen essentialment.

Ruyfelt rapporte, dans une de ses observations, l'exemple d'une céphalalgie extrêmement opiniatre que le séton saisoit disparoître, & qui revencit toujeurs des qu'on en cessoit l'usage.

Fabrice de Hilden ne trouve aucun remède au-dessus du séton dans les fluxions catarrales, & il a guéri par ce moyen un grand nombre de phthises commençantes, bien caractérisées par le crachement de sang & du pus.

Le séton a, sur le cautère & autres sonticules, l'avantage d'être sait dans le moment. La suppuration y est établie dès le second jour; l'ulcère produit par le seton est tellement soumis à la volonté du chirurgien, qu'on l'entretient tent de temps que l'on veut, & qu'on le guérit de même en ôtant la bandelette. M. A M I.

SÉTON. (Médicine vétérinaire) Le seton est proprement un ulcère qu'on forme à la peau avec une aiguille, & que s'on entretient par le moyen d'un ruban long, graisse a'un médicament suppuratis.

Manière de pratiquer le sécon. Faites à la peau du col, du poitrail, &c., un gros pli transversal ou oblique; percez-le avec une aiguille longue & large, dans l'œil de laquelle vous aurez pasié un ruban, ou une bande de toile douce, de la largeur d'un traver de doigt; poussiz le tranchant de l'aiguille, faites - la sortir par une ouverture opposee à son entrée, & en élevant chaque fois les tegumens, foit pour ne les point offenser avec la partie tranchonte, soit pour ne pas plonger dans les mufcles; cela fait, faites un nœud aux deux extrémités du ruban; tirez - le un peu pour le changer de place, & graiffez-le chaque fois d'onguent basilicum, afin d'entretenir la suppuration.

Il y a encore une autre espèce de séton, qu'on appelle s. ton a l'angloise. La manière de l'appliquer est très - bien décrite par M. Huzard, dans l'article Eaux aux jamées de cet ouvrage, ton. IV, pag. 87. On en trouve aussi la description & la sigure, ainsi que la manière de l'appliquer, dans le nouveau & savant Maréchal, traduir de l'anglois de Maskam, & dans le nouveau parfait Maréchal de M. de Gessaut.

Usage des sétons. De tous les moyens propres à corriger les fluides & les solides, de ce qui est la cause de l'inflammation & de la putridité, c'est sans contredit l'usage des fétons. En Augliterre, & dans les colonies angloifes de l'Amérique Septentrionale, c'est une pratique générale que de faire des fétons sous le ventre des chevaux & des bœufs. loifqu'ils font m. lades, ou lorfqu'ils ont été exposés à de grandes fatigues. Presque tous les vétérinaires anciens & modernes out affure qu'ils n'avoient point trouvé de plus sûr moyen, après avoir tenté tous les remèdes, pour évacuer les humeurs âcres, & garantir le bétail des maladies épizootiques. En effet, quel moyen plus propre à laisser filtrer continuellement hors du corps les férolités furabondantes, qui sont les plus viciées & les plus funestes au fang? N'est-il pas prouvé par une expérience journalière, que les férofités accourent au feton fi abondamment, que quelquefois dans moins de vingt-quatre heures, il s'ecoule une grande quantite d'une mucofité jaunatre & tres-fetide? Ya-t-il une révolution plus propte pour prévenir les engorgemens, & pour detourner la rapidite du cours du fang vers le

cerveau? N'est-ce pas le viscère, de même que tous les autres, qu'on doit chercher de garantir le plus des dépôts qui s'y forment dans les maladies inflammatoires & putiles? Concluons donc de tout ceci, qu'on ne sauroit faire le séton assez tôt, & qu'on doit soumettre l'auimal à cette opération, dès qu'on s'aperçoit de la maladie. M T.

SÈVE. Humeur qui, charice par un mouvement ascendant pendant le jour & descendant pendant la nuit, porte la nourriture dans tottes les parties des plantes, des

arbriffcaux & des arbre:.

La Seve est composée de deux substance: bien distinctes; la premicre oft l'humeur lymphatique an 1logue à l'lymphe des animaux. Elle est très - caractérisée par les pleurs de la vigne qui offrent l'exemple d'une sève imparfaite & si fluide, qu'elle s'epanche au-dehors; mais à mesure que cette humeur se combine & se charge de principes, elle devient plus compacte & forme la feconde humeur on fue propre qui eft aux plantes ce que le fang eft à l'homme & aux animaux. Si on casse une branche, une tige d'euphorbe, de thitimale, &c, on voit ce suc coloré en blanc, & semblable. par fa confiftance & fa coulcur, à du lait. Il est rouge dans la betterave, & il colore non-feulement les feuilles, les fibres, mais encore tout le parenchyme de cette racine; dans la chélidoire ou éclare, il est d'un jaune très-foncé, quoique le parenchyme des feuilles & des tiges foit d'un beau verd. Si on l'examine dans fes extravations, par exemple fur le prunier, le cerifier. Pabricotier, & fur tous les arbres à noyau, ce fue est gommeux; il est résneux dans les pins, les sapins, &c, gommo - résneux dans le charve, &cc. (Confulter ces mots) Il servit facile de multiplier les exemples.

On a beaucoup écrit sur la marche & la progression de la sève, mais on ne s'est pas assez occupé à connoître comment ses principes se réunissent, se combinent, & s'approprient tellement à la manière d'être de, tel ou de tel végétal, qu'ils deviennent la cause de sa prospérité on de sa mort.

Tachons de faire ce premier pas, examinons comment la seve concourt la former la charpente des végétaux; enfin jetons quelques idées, peutêtre nouvelles, fur les caufes mécaniques de la sève du printemps &

du mois d'août.

#### CHAPITRE PREMIER.

# Des principes de la sève.

On retire par l'analyse chimique de tous les végétaux, de l'eau, de l'air, foit atmospherique, foit fixe, foit inflammable, (consultez ce mot) un sel quelconque, de l'huile grafie, de quelques-uns de l'huile effentielle, enfin la partie terrense qui a servi à la charpente du végétal. Tous ces principes font done dans les plantes, mais, pour les en retirer, il a fallu que la sève les ait auparavant appropries, qu'ils aient éte clabores par fon mouvement afcendant & defcendant, enfin perfectionnés par des sécrétions, & ces sécrétions n'ont eu lieu que par la transpiration; mais comment ces principes si contraites, & qui ont fi pen d'affinité

les uns avec les autres, ont-ils pu se combiner & ne former qu'un tout? C'est-la le vrai point de la question. Dira-t-on que chaque plante pompe de la terre le suc qui lui appartient exclusivement à toute autre plante; que les racines vont chercher celui qui leur convient, & rejettent ceux qui ne leur font pas analogues, &c. Ce scroit singulièrement compliquer la marche de la nature qui choisit par preference les voies les plus simples pour toutes ses opérations. Quand même ces affertions fervient aussi vraies qu'elles sont démont-ées fausses, cette explication du phénomène entraîncroit après elle mille difficultés, mille exceptions plus difficiles à resoudre que la première question. En effet, supposons une caisse remplie de terre preparce depuis long-temps par un fleuriste, c'est-à-dire, composee de débris animaux & végétaux, & de ce qu'on appelle terre franche. Cette terre, j'en conviens, paroit au premier coup-d'œil contenir une grande variété de principes. Semons actuellement dans cette terre & pêle-mêle, une forte quantité de granes de laitue, de cardon d'espagne, de perfil, de bette-rave, de radix, &c. enfin convrons cette terre de graines quelconques. Toutes germeront, végeteront; les tiges convriront toute la surface de la caisse, & les racines rempliront tout l'interieur de la terre, puisqu'elles sont supposces se toucher pres à près. Dira-t-on dans ce cas, que ces racines iront chercher la seve qui leur est propre? Mais la proximité des racines voifines & multiplices, les empechent de s'cloigner de la perpendiculaire, julqu'à ce que les plus fortes aient detruit

détruit les plus foibles. Elles ne penvent donc tirer les sucs que de la petite portion de terre qui les touche immédiatement. Dans ce cas, comment est-il possible qu'une si petite portion de terre puisse avoir précifément la qualité de principes qui conviennent à chaque espèce de plantes? Certes, les principes âcres du perfil doux & laneux de la laitue, ameis & aufteres du cardon, fades de la bette-rave, âcres des radis, ne sont pas disseminés dans ce peu de terrain & en affez grande quantité pour fournir à chaque efpèce le suc, & par conséquent la faveur qui lui est propre. Cette saveur provient donc d'un autre ordre de choses qu'on n'a pas assez étudié, & les racines ne vont pas de droit & de gauche chercher le suc qui leur convient, &fe détourner pour éviter ce qui ne leur convient pas. Circonfcrites & retenues par la terre qui les environne, leurs extrémités peuvent, il est vrai, être attirées, soit par plus de fraicheur, foit par plus d'engrais; mais dans l'exemple cité de la caisse, toutes prendroient la même direction, si la distance ne s'y opposoit. Cette direction particulière est un cas étranger à la loi générale qui preserit aux petites racines & aux radicules de ne s'eloigner que progressivement, & dans le même ordre symétrique de la mère racine ou pivot. Si une ou deux s'écartent de cet ordre, on ne peut l'attribuer qu'à une cause secondaire, mais il seroit absurde de dire que c'est pour aller chercher tel ou tel fue, tel ou tel sel en particulier, puisque toures devroient prendre la même direction, attendu que toute, font foumiles à la même loi de la nature. Tome IX.

Un peu plus de fraicheur, une terro plus meuble, plus substantielle d'un côté de l'arbre que d'un autre, n'altirent pas rigourensement parlant les racines; mais les racines qui sont de ce côté, ont plus de facilité pour s'étendre, y trouvent une nourriture plus abondante, & par confequent y végetent avec plus de force. Les branches de l'arbre correspondantes prospèrent par la même raison & l'emportent en vigueur, en végétation sur celle de l'autre côté; enfin petit à petit elles attirent soute la sève. & l'autre moitié de l'arbre décline & souvent périt. Certainement cette force de végetation ou de dépirissement, ne doit pas être attribué au choix fait per la racine de tel suc ou de tel sel en particulier.

SEV

On parle sans cesse des fels de la terre. Cette expression est vague & ne définit rien. Pense-t-on que le sel acide de l'oseille soit tout formé en terre, & formé exprès pour donner à cette plante son acidite. Le sel doux du raisin, le sel corrosif des plantes laiteuses. l'amertume de la colloquinte, ne sont pas isolés entre chaque molécule de terre. La combinaison & la modification des sels tiennent à une autre cause. Si ces sels existoient tels qu'on les suppose, on les trouveroit dissous dans l'eau qui auroit servi à lessiver ces terres; &. cependant, le refidu de cette eau évaporée, soit sur le feu, soit à l'air, ne présente aucun vestige du sel acide de l'ofeille, du sel doux du fucie, &c. Ce n'est donc pas la terre qui, rigourensement parlant, fournit ces differens sels isoles des plantes. Elle en fournit la base, & le travail intérieur des plantes le modifie.

Voila la folution du problème. On peut avancer que la terre, en général, ne contient qu'un sel, celui de nitre; mélange d'acide & d'alcali, plus ou moins chargé de l'un ou de l'autre. La lixivation, soit à froid, soit à chaud, n'en présente pas d'autres. D'où l'on doit conclure combien est chimérique l'isolement que l'on suppose à chaque fel en particulier, afin d'alimenter telle ou telle plante, sans alimenter les plantes voifines. D'ailleurs le sel, comme sel ou subtrance concrête. n'existe pas tel dans les racines chevelues des plantes ; leur exiguité s'y opposeroit. Il faut donc les supposer dissous dans l'eau qui doit composer la seve; mais une eau saline, acide quand elle est en concract avec une eau alcaline, s'unit avec elle, & de leur séunion & de leur mélange, réfulte un fluide dont la partie saline est neutre, c'est-à-dire, un fluide falin participant des deux autres, mais d'un genre à lui, & qui n'est plus celui des deux premiers: donc ce fluide falin n'est pas celui de l'ofeille, celui du fucre, celui de la bryone, &c. donc toutes ces suppositions n'ont été enfantées que pour marquer l'ignorance des beaux difeurs en agriculture; elles sont gratuites, puisqu'il faudroit supposer dans la terre renfermée dans une caisse, quarante dissolutions de sels différents, si elle contient quarante plantes differentes.

Il feroit possible, à la grande sigueur, d'admettre ces suppositions, fi la sève ne charioit que des caux falées à leur manière; mais l'expérience prouve que les plantes fournissent de l'huile, de la terre, & les huiles varient autant\_que lessels, rlativement aux plantes. Dira-t-on

encore qu'il y a dans le sein de la terre autant d'espèces d'huiles que d'espèces de plantes, que d'espèces de fels? que toutes les terres sont calcaires puisqu'après la décomposition des plantes, on n'en trouve pas d'autres; même dans celles qui ont végété sur un sol de nature nullement calcaire par lui-même? La nature est simple dans sa marche, & fimple dans fes moyens. Les complications les dérangent. Cherchons donc quels font les principes constituans de la sève, & comment les plantes fe les approprient, soit pour fabriquer leur charpente, soit pour en contrader leur saveur, leur odeur & même la couleur qui leur est propre.

L'analyse chimique, je l'ai déja dit, demontre dans les plantes, de la terre, de l'eau, de l'huile, de

l'air & un sel quelconque.

Toutes ces substances, en apparence & separément si immuscibles entre elles, ont été voiturées & dépofées dans les plantes, par la sève; elles sont le resultat de tous les mé-

langes.

1º. La seule terre calcaire est soluble dans l'eau, donc c'est la seule qui puisse être partie intégrante de la sève. Il faut bien distinguer la dissolution de l'extension ou suspension d'une matière dans l'eau. Par exemple, fi on prend du cinabie ou telle substance terreuse d'une autre couleur, si on l'agite dans l'eau, cette eau sera colorée en rouge; mais après quelques heures de repos, le cinabre se précipitera au fond du vase, l'eau restera claire; un peu jaunatre, il est vrai: cette eau colorce, tirant sur le jaune, a réellement dissout une portion de la partie saline du sinabre; mais la matière rouge précipitée n'est pas diffoute. Pendant l'agitation donnée à l'eau, cette matière rouge a été seulement étendue: si on ajoute de la gomnie à cette cau, la partie colorante y restera suspendue. Ces distinctions font effentielles à faisir si on veut connoître le mécanifine compositeur de la sève. L'extension, la suspension sont des manières d'ètre différentes de la dissolution. Prenez du sucre, jettez-le dans un vase plein d'eau, il y fondra pen-a-pen dans le fond, & quelques jours après, fur-tout s'il fait chaud, vous trouverez la liqueur supérieure du vase aussi sucrée que celle du fond. Voila l'exemple d'une véritable diffolution. Ce que je dis du sucre s'applique également aux sels acides, alcalis & neutres en plus ou moins grande proportion. Revenons aux principes.

l'ai dit que la terre calcaire ou terre alcaline, celle qui fait effe vescence avec les acides, telles que la chaux, les craies, les marnes, &c. ctoit la seule qui entrât dans la charpente des plantes. Toutes les analyses n'en ont jamais démontré d'autres. Cette terre est uniquement composée de débris d'animaux & de végétaux; c'est la vraie terre végétale. le véritable humus, la terre soluble par excellence; chaque jour la masse augmenteroit, si les pluyes l'ayant dissoute, ne l'entraînoient plus facilement que les terres vittifiables. Cette terre n'est pas pure & sans mélange; la chaux, qui est la terre calcaire par exellence, ne l'est pas; elle est toujours mélangée avec d'autre: efpèces de terres, & c'est précisément parce qu'elle est sounle, que ses mollécules sont plus desseminces dans les anties te res, suivant la manière dont le dépôt en a été formé. Il n'y

a qu'une terre soluble, c'est la partie calcaire; toutes les autres terres concourent à la végétation, non essentiellement, mais indirectement. Elles font des terres matrices qui ag'ffent, dans un sens, comme l'eau gommée fur le cinabre. Elles servent de points d'appuis aux racines, & semblables à une éponge, à retenir l'eau néceffaire aux dissolutions, & de-la, à la végétation des plantes. L'argille franche ret ent trop l'eau, le fable pur la laisse trop filtrer & évaporer. La bonne terre est celle qui retient l'eau en quantité proportionnée aux besoins de la plante, & qui contient plus de terre soluble pour la nourrir; mais pourquoi cette terre est-elle foluble? c'est qu'elle est par ellemême un sel terreux alcalin, & que de tous les sels connus, aucun n'est plus facilement dissout par l'eau. Il faut donc distinguer deux choles dans cette terre, & fon latus faliri, & fon latus terreux, fournis par l'ancienne décomposition des animaux & des vegetaux. La nature, par leur destruction, régénère sans cesse la reproduction de cette terre par excellence. C'est toujours la faute de l'homme, fi la terre matrice s'epuise de la terre foluble qu'elle contient. Le latus terreux est compose de molécules réduites à l'exignité la plus inconcevable; & ce ne peut être autrement, puisqu'elles ont deja servi & refervi a l'o-ganifation des individus qui ont eu vic. Il n'en est pas de même desterres matrices; elles ne se decomposent pas; tout au plus, des causes fecondaires les melangent avec la terre folu! le; & elles reflent toujours telles qu'elles font quant à leurs principes.

D'après cet exposé il est facile

de concevoir comment notre premier principe, terreux, falin, foluble dans l'eau, & fusceptible de la plus grande division & atténuation, peut être dissont par l'eau & former avec elle un tout, devenu homogène par la dissolution; enfin, comment ce principe peut être charié par la sève & servir

à la charpente des plantes.

2°. De l'eau. On ne doit pas confidérer l'eau dont la terre est imbibée, comme une eau pare, semblable à celle des pluies d'inver (confulez ce mot); de pure, supposée telle, en tombant elle cesse bentôt de l'etre; elle dissout le sels que la terre renferme, & elle dissout en même temps l'humus ou terre végétale. La voilà donc deja eau composée, plus on moins saturée par des corps étrangers, terreux & salins, & n'ayant encore qu'une partie des matériaux de la sève.

3°. De l'huile. Je n'ai pas à parler en ce moment de toutes les espèces d'huile sournies par les plantes. Sons cette den amination d'huile, j'entends la décomposition de toutes les substances gra Leufes, butireufes, &c. qui ont fervi aux organifations antéricures des animaux, des végétaux, & qui, par la putréfaction & décomposition, sont interposées entre les molécules terreuses. Personne ne peutnier l'existence de ces corps graitleux; & c'est par les différentes modifications qu'ils éprouvent, soit dans la terre, soit dans le travail des plantes, qu'ils font fucceffivement convertis huile, en réfine, & même en cire & fuif, tels qu'on retire ces derniers de certaines plantes.

4°. De l'air. On ne peut d'sconvenir que dans la terre, il n'y ait de l'air semblable à celui que nous nommons atmospl.crique. Cet air n'est pas pur; il est combine avec d'autres especes d'air. Ses combinaifons se multiplient a mesure que les animaux pourrissent & se décompofent; & ces substances ne pourrissent que parce qu'elles lachent leur air fixe leur air de combinaison (confultez ces mots ). Les molécules de la terre se l'approprient & le retiennent; m. is, comme cet air est fingulierement miscible & soluble dans l'cau, il s'unit avec elle, & devient, fi je ne dis pas, la base de la seve, au moins un des principes qui jouent le plus grand rôle: enfin il est miscible à toutes les dissolutions, & plusieurs ne se complètent que par lui. L'experience prouve que to tes les plantes donnent dans leur analyfe de l'air fixe. Si l'analyse est faite par l'eau, on y découvre l'air atmofphérique & l'air fixe, & très-souvent l'air inflammable.

5°. Des sels quelconques. Chaque plante a son sel propre, combine à sa manière, en plus ou moins grande quantité, suivant sa nature. Ce sel est le residu de celui que la terre renfermoit, & le residu du travail de l'élaboration qu'il a subie pendant la

végétation de la plante.

Tels font les matériaux qu'il a fallu confidérer o'une manière ifolée, afin de me rendre intelligible fur le mécanifme de leur combinaifon, enfin fur la formation de la seve. Les matériaux font prêts; éle vons l'edifice.

On fait que les huiles ne font pas miscibles à l'eau, & ne peuvent pas par elles seules s'amalgamer avec l'eau. La nature se feroit donc trompée, si elle n'avoit pas un mode pour parvenir à ce melange. L'expérience prouve que si, à l'eau & à l'huile,

on unit en quantité suffisante un sel quelconque, & fur-tout un sel alkali, les deux substances s'unissent par l'intermède de ce troisième; & c'est aussi ce qui arrive dans l'opération préfente. Il résulte de cet agrégat un corps favonneux, foluble dans l'cau. L'expérience du favon dont se servent les blanchisseuses, est la preuve de la composition de cet agrégat & de sa solubilité dans l'eau. La terre calcaire, on humus on terre végétale par excellence, divifée en ses parties à l'infini, s'unit à cette mixtion, & elle est tenue en dissolution dans le fluide par l'air fixe; tout comme ce même air fixe tient en dissolution les substances terreules & falines, qui donnent de la faveur aux eaux minérales. Ces eaux font à la vue aussi limpides, aussi claires, que l'eau des plus pures fontaines; mais, fi on en laisse cchapper l'air fixe, elles se troublent & déposent, plus ou moins, suivant leur nature, un dépôt au fond du vale. C'étoit donc l'air fixe qui tenoit ces matieres en dissolution; l'air fixe échappé, elles ont repris leurs premières propriétés; elles n'ont plus été solubles; enfin elles ont précioité un sédiment. Il en est ainsi d'ins la végétation : l'eau dissout les principes; l'air fixe y contribue & maintient leur dissolution; enfin la sève préparée & attirée par les racines, elle monte dans les tiges, dans les branche .. s'élabore dans les différentes filières par où elle passe; mais, à mesure que l'air fixe se combine dans la plante, 'humus ou sédiment forme sa charpente & constitue sa solidité. Plus le boi, de l'arbre est compact, dur & pefant, plus il renferme d'air fixe & de molécules terreuses. Les bois porreux & legers donnent à

l'analyse moins de cendres & moins d'air fixe.

Il résulte de ce qui vient d'être dit, & j'oserois dite, presque démontré, que la sève est une dans son ensemble, à quelques légères modifications près, dues aux circonstances ou aux localites; mais, si la sève est une, pourquoi chaque plante sournit-elle des sels différens? pourquoi la saveur qu'eile imprime sur la langue, n'est-elle pas la même? C'est un problème à résource.

Nous ne nous fommes occupés jusqu'aprésent que des seul matériaux de la seve, dont il falloit prouver l'existence. Après les avoir examinés séparément, & fixé le mode de leurs combinaisons, voyons actuellement par quel travail cette eau savonneuse se métamorphose en sève propre & particulière à chaque plante.

Si on examine à part chaque efpèce de semences, on lui trouve une faveur & une odeur qui lui sont personnelles, s'il est permis de s'exprimer ainfi. Si on foumet les femences à la forte pression, on retire prosque de toutes les e'pèces une huile ou aromatique ou sans odeur. Si on les foumet à l'analyse par l'eu, en suivant les procedes de Lagaraye, on en tetire les sels propres. Si on opère par la distillation, on obtient de l'eau plus ou moins sapide, plus ou moins odorante, de l'huile grasse, de l'huile essentielle (consultez ce mot), du sel, de l'air & de la terre, parce que ces principes sont retenus on condenses dans les vaisseaux distillatoires: fi, au contraire, on les analyse par l'incinération, les principes volatilifés par la chaleur, s'echappent, la cendre seule reste, & elle contient un sel plus abondant, si l'incinération a été

lente & ce qu'on nomme étouffée, à la manière de Tachenius. Ce sel n'est point le véritable sel contenu apparavant dans la semence; c'est un sel alcali presque pur, développé par l'action du feu. Le platre ou gyple offie la preuve de ce changement. Tout le monde sait qu'il est, dans son état natutel, une terre calcaire saturce d'acide; mais. après son incinération, après avoir perdu par le feu son eau de cristallisation, on n'y trouve plus qu'un fel alcali; fon sel acide a disparu. Avant la cuisson du platre, cette terre calcaire, saturée d'acide, ne faisoit aucune estervescence, lorsqu'on jetoit par-deslus du vinaigre, de l'esplit de nitre ctendu dans l'eau, &c. Après l'opération du feu, tous les acides y excitent la plus vive effervescence. Le changement opéré par le feu, fur le platre, est l'image des combinaisons qui ont lieu dans la végétion fur la feve, fur cette eau favonneuse, qui tient en dissolution pluheurs principes; de ces combinaifons réfultent d'autres principes mélangés, des faveurs propres, des huiles & des sels particuliers.

La première métamorphose commence dans la germination de la graine Machez un ou plufieurs grains de froment, (consultez ce mot relativement à son développement) vous ne leur trouvez qu'une faveur fade; que ce grain germe, mâchez-le de nouveau; le germe ou radicule aura une faveur un peu piquante, & la matière contenue sous son ccorce, produira sur le palais une saveur douce & véritablement sucrée. La substance que s'est appropriée le gernie, a dějá éprouvé une combimaifon, puisqu'elle n'est plus sirichement la même que la subtrance

fucrée contenue dans le grain. Cette nouvelle comb neison qui n'a cu lieu que par la fermentation cause dans le g ain, par la seule absorption de l'humidité, & mime, si l'on veut de l'eau la plus pure, se continuera pendant toute la vegétation de la plante; mais elle s'y modifiera encore fous de nouveaux rapports, puisque jusqu'à ce moment, le grain germé n'a travaillé que sur son propre sonds, augmente par un peu d'humidite; mais des que la radicule pompera l'eau favonneuse qui constitue la seve, aussi-tôt de nouvelles combinaisons auront lieu dans les principes constituans du grain, & dans ceux de la seve que sa radicule aspire. En effer, ceux de la radicule, font à ceux de la seve, ce que le levain est à la pâte. Ils produiront l'affinilation, l'appropriation, & opereront la métamorphose des principes seveux, en principes propres & identiques à la plante. La nature suit la même marche plus ou moins modifiée, dans la germination de toutes les graines, & dans leur appropriation de la seve. C'est ce levain place d'us le germe, & à l'orifice des racines & des plus petites racines fibreuses, qui opere cette admirable métamorphose. Ce levain est encore aux plantes, ce que la falive (eau favonneuse) est dans la bouche de l'homme. Les glandes salivaires en sournissent sans cesse; sans cesse elle se mèle dans la trituration des alimens, & les prépare à la digestion, qui doit avoir lieu dans l'estomac. Sans la salive, on ne digereroit pas, ou du moins on digéretoit très - mal. C'est elle qui aide la première conversion des alimens en chyle, &c. Le même mécanifine a lieu à l'orifice des racines.

Suivons les accroissemens de la plante. Jusqu'à ce moment, cette merveilleuse opération s'est passée fous terre, & p ur ainfi dire, cachée à nos yeux. La radicule s'est implantée dans le sol inférieur; la plantule traverse le supérieur, & perce à sa furface. Cet embrion des feuilles & des tiges qui naîtront, est sans couleur, il n'a vécu que de lait; mais à peine ce germe est-il hors de terre, que la lumiere du jour le colore, que la chaleur agit directement sur lui. C'est ici où commencent les fecondes grandes métamorphofes, & des principes du gran, & des principes de la feve... La fève est mise en mouvement, la chaleur du jour la fait monter dans toutes les parties de la plante; la fraicheur de la nuir arrête ce mouvement, & la contraint de descendre aux racines. Pendant le jour, elle se fortisse par les sucs pompés de la terre, & pendant la nuit, par ceux qu'elle absorbe de l'air atmosphérique. (Confultez le mot amendement) Pendant le jour, la seve est élaborée & purifiée par une tres-forte transpiration, & ce grand moyen de la nature pour opérer des sécrétions, & presque unique dans les plantes, n'a pas lieu pendant la nuit. Quelques plantes font exception à cette loi; la belle de nuit, par exemple, présente l'inverse de cette marche.

Dans la première époque, celle de la germination, la plante ressemble à l'ensant à la mammelle; dans la seconde, c'est l'ensant considéré depuis le berceau jusqu'au moment d'être adulte. Ici les progrès de la végétation s'arrêtent pendant quelques jours, les sécrétions sont plus abondantes, les seve travaille plus sur elle-

même, pour se purifier, se persectionner; enfin la fleur va paroître; elle paroît, & la fécondation des graines s'opère. Que la marche de la nature est belle! Combien de preparation la sève n'a-t-elle pas eu à fubir dans les différentes filières par on elle passe & par ou elle s'épure? (Confultez le mot greffe-feuilles) Que de merveilles se présentent aux yeux de l'observateur! L'amateur ne voit dans la fleur, que la beauté de sa forme & de ses couleurs ; le cultivateur y trouve l'esperance d'une abondante récolte, & le philosophe y découvre la main de l'éternel, qui manifeste fa grandenr jusque dans les plus petits objets. Humble véronique des prés, apprends-moi, comment une feve savonneuse, a ru colorer en un si beau bleu, ton élégante & petite fleur qui se cache sous l'herbe! L'homme admire, ne le comprend pas, & avoue fon ignorance.

La graine est fécondéc; ici commence la dernière révolution de la feve. On fera ctonné, si on considere le pen de temps qui s'écoule, depuis le moment de la fleuraison du froment, jusqu'à la maturite de sa graine. Pourquoi cette plante reste-t-elle pendant près de sept mois en état herbacée? C'est que la sève a dû s'épurer par la transpiration de toutes ses parties grossieres; c'est que cet épurement ne peut être complet, qu'à mesure que les tubes par où coule la seve, diminuent de diamiètre, & n'offrent de passages qu'a ses parties les plus attenuces. Les tiges du froment en offrent la preuve la plus sentible. Elles sont creuses, & de distance en distance, separées p. r un diaphragme, qu'on appelle nœud. Si on confidere attentivement ces

articulations, on dira qu'el'es sont simplement adaptées les unes sur les autres, & maintenues dans leur à-plomb & dans leur ensemble, par la seule écorce de la tige. En effet, que l'on prenne une tige, on se convaincra qu'el e casse net & avec sacilité, par le milieu du nœad; tancis que le reste du chalumeau se plie & fe caffe par esquille, & ne cède qu'à la force. Reprenons; c'est donc une seve plus pure, plus travaillée, qui afflue alors; il en faut une moins grande quantité. Aussi voit-on les feuilles du bois des tiges, jaunir & se dessécher. Leur abondance & leur existence devient de jour en jour moins nécessaire, puisqu'elles ont rempli leur tâche; peu à peu la couleur gagne la tige; enfin, l'épi mûrit. Il a donc fallu moins de temps pour cette dernière révolution de la seve, parce qu'elle étoit plus pure, plus travaillée, plus matitive que les précédentes. La seve dans les deux premieres révolutions est plus abondance, en raison du plus d'étendue qu'elle doit parcourir & entretenir; telles sont les seuilles, les tiges. Elle modère son cours avant la fleuraison; paroît être stationnaire, & elle se raffine, lorsque la fleur se forme & paroît; il ne lui reste donc plus qu'à créer la fleur. Toutes les autres parties sont dans leur état parfait, & ne demandent que ce qui leur est nécessaire pour leur simple-entretien; mais en même temps, elles epurent Les faces destinés à la fleur, elles les subliment, si on peut s'exprimer ainsi. A quoi serviroit à cette époque, cette seve copiense qui a formé les seuilles & les tiges? Elle ctoit grofficre, parce que les feuilles & les tiges font moins parfaites que la fleur;

& la fleur moins paifaite que la graine, puisqu'elle ett le com; lement de toute l'operation, & la perlection du hut de la nature pour la reproduction des êtres. Que l'on confidere les herbes, les arbrisseaux, les arbres, au moment de la maturite de leurs fruits! Sur les uns, la feuille est deslechée. & sur les autres, elle 1.'a plus de fraicheur, elle semile épuisée. Chaque partie d'une plante a son but particulier, & ne fert que jusqu'à une certaine époque. La majorité peut être comparce à l'estomac, qui prépare les different sucs destinés à la circulation & à l'entretien de la vie.

Quant à l'origine du principe odorant des fleurs, il et difficile de le démont, et rigoureusement. Essayons quelques conjedures. Les graines de certaines plantes sont par elles-mêmes odorantes, & beaucoup d'autres ne le sont pas. Les plantes cui naissent des premières, participent plus ou moins de l'odeur de la graine, & quelquesunes repandent une odeur tres-étrangère à celle de leur graine. Le principe odorant des fleurs est toujours du à l'huile essentielle (consultez ce mot ) qu'el'es contiennent, & cette huile est le développement de celuides graines. La rose, dont l'odeur se propage au loin, renserme trèspeu d'huile essentielle, puisque des quintaux de feuilles en fournissent à peine un gros. Mais c'est une huile, un principe recteir, exalté & divisé à l'exces, & dont la plus infiniment petite partie est odorante. On sait que du mirfe, pefé rigoureusement au poids d'un grain, avoit infecté de son odeur toutes les chambres d'un vaste chateau, dont les poites & les fenêtres etcent restéesferniées pendant un an. Pefé de nouveau, il n'avoir pas perdu la centieme

tieme partie de son poids. Il ne faut done qu'une infiniment petite partie d'esprit recteur, pour agir au loin; & cet esprit recteur n'est pas contenu, pour l'ordinaire, dans l'amande qui forme la véritable graine, mais dans son écorce ou enveloppe. L'amande fournit l'huile grasse, & presque jamais l'huile odorante. Mais, comment peut-il arriver qu'une fleur ait une odeur très-différente de celle de fa graine? fi ce n'est par les combinaifons nouvelles que les principes de la sève éprouvent, pendant la végétation, avec ceux de la graine. On fait que le galbanum, le fagapenum, le bitume de Judée, & l'opoponax, ont une odeur tres-distincte & qui leur est propre : cependant de leur mélange il réfulte une véritable odeur de musc. Dusel ammoniac en poudre, jeté & agité sur de la chaux, également en poudre, produit un alkali excessivement volatil & pénétrant; cependant ces deux substances n'étoient presque pas odorantes : il n'est donc pas surprenant, que de l'union des principes séveux, déja surcompofés avec les principes que la végétation développe dans la giaine, il n'en resulte des odeurs qui ne soient pas celles des esprits rectaires qu'elle renferme.

La lumière du folcil me paroît être le grand vchicule de leur développement & de leur volatilité. Il paroît meme prouvé qu'elle y entre comme cause premiere, & sa chaleur comme cause efficiente. Plongez une tose dans l'eau chargee de glace, elle perd son odeur : placez-la dans un apppartement sais l'arté, son odeur diminue visiblement d'acure en heure; ce qui en rise, est le resultat des premières emanutiers.

Tome IX

Quant aux plantes inodoras, foit dans la graine, foit dans la fleur, j'ai observé, sur un très-grand nombre, que l'amande & son enve'oppe étoient dépourvues de principes recteurs; d'ou il feroit naturel de conclure que les plantes odorantes sont telles, parce que leurs semences contiennent une huile essentielle, & que celles des plantes & sleurs inodores n'en contiennent point : ces affertions sont vraies dans leurs généralités. Comment expliquer les exceptions? Je laisse ce soin à de plus claivoyans que moi.

La sève ne crée pas plus la plante que les alimens créent l'homme. L'un & l'autre ne servent qu'au développement du germe. Dans le gland sont rensermés ou emboîtés tous les germes des chênes qui en proviend ont par la suite & jusqu'à la consommation des siècles. (Consultez le mot germe; article essentiel)

La sève a ses maladies comme nos humears ont les leurs. Elle peut être altérée des causes, soit intérieures, foit extérieures. Si la sève pêche par excès de sel, elle devient corrofive & détruit le végétal). Confultez les expériences de milord Mamer, rapportées au mot irrigation ) Si on arrose le fol dans lequel la plante végète, avec une certaine quantité d'huile, cet excès ne permet plu les combinaifons, parce qu'un principe furabonde contre un autre. Petir à petit la circulation de la sève se ralentit, 32 la sève périt. Je cite ces faits comme des extrêmes, parce qu'il est très-rare que la sève foit viciée par des caufes intérienres. Les milidies dues a des cauf sinterne, font le ceuronnement, la fulloman e, le dipor, es exeficles, la mo. fur., la pouniture, &c. Confutt.7.

ces mots. Les extérieures sont malheureusement plus communes. J'appelle causes extérieures, les ravages causés par les vers du hanneton, qui rongent les tacines, par les taupes-grillons qui les coupent, par les vers même qui se nourrissent des plus jeunes. Tous ces insectes convrent les racinos de plaies, & les entretiennent, afin de trouver de quoi vivre. Deslors naissent les extravasions des sucs. les chanciflures, les mo fiflures des racines. Dans certaines circonstances. la terre qui les environne se ville, c'est-à-dire que, par la combinaison des surs infectés de la plante, & celle des fucs qu'elle renferme, il en resulte un composé nuisible, si je ne dis pas, à toutes le plantes, du moins à un grand nombre : c'est ce que nos paysans appellent terre empunaifée. Le pêcher mort sur la place, vicie le fol. Si on le remplace par un autre, il faut changer la terre, & la renouveller au moins fur trois à quatre pieds de profondeur & fur une toise de circonférence. Les maladies dues à des causes externes, sont la brûlure, le givre, la rouille, la nielle, le charbon, Pergos, la mousse, la jaunisse, les gales, l'éciolement, &c. qui toutes opèrent une altération dans la sève, on plutôt en sont une suite. (Afin de ne pas répéter ce qui a déja été dit, consultez ces mots.) A ces causes générales, il convient d'en ajouter des acc-fsoi:es qui tiennent uniquement à la mal-adresse, & à l'insouciance des tailleurs d'arbres; telles font les playes qu'ils multiplient, en parant & rafraîchissant les racines; les grandes playes en taillant les arbres, qu'ils laissent exposees à l'action de l'air, du foleil, de la pluye, enfin de tous les météores atmosphériques; les ong'ets, les chicots, les esquilles, &c. (Consultez ces mots) Si l'écorce, la seule partie qui se régénère dans la plante, ne parvient pas à recouvrir la playe, le chancre & la pourriture en seront la si te. Les gros arbres auxquels on sait de so.tes amputations, enossirent une preuve démonstrative. Le tronc devient petit à petit caverneux, depuis le sommet jusque de la commet de la commet de la commet pur

qu'aux racines.

Je n'entrerai ici dans aucun détail, fur la manière dont la feve nourrit l'arbre, comment elle monte entre l'aubier & l'écorce, comment cet aubier devient bois parfait; comment la fève s'épure par la transpiration pendant son mouvement ascendant & descendant. Je ne dirai pas de quelle utilité sont pour elle les feuilles; comment elle se perfectionne dans les bourgeons, dans les bourgeons, dans les fruits, &cc. Tous ces articles ont été traités séparément.

#### CHAPITRE II.

Des caufes mécaniques du renouvellement de la sève, dite du printemps & du mois d'août,

Ces deux sèves si exactes aux époques indiquées, & presque analogues par leurs estets, ont-elles lieu dans les arbres de l'un & de l'autre hémisphère? Je n'ose en répondre parce que je n'ai pu l'examiner. Ont-elles lieu dans les régions du Nord de l'Europe, où les rigueurs du froid se font sentir pendant neus mois de l'annee? C'est un sait à verister. Ces deux sèves ont-elles lieu sans exception, sur toutes les espèces d'arbres & d'arbrisseaux d'Europe? C'est encore an problème à résondre,

& dont je ne donnerai pas la folution. Il faudroit des années & des années avant d'en avoir fait un examen affez rigotreux pour prononcer. Bornonsnous donc, en général, à parler des arbres de notres pays. Malgié ces doute, j'oferois presque dire que la nature est une dans sa marche, & que, si elle paroît à nos yeux s'en écarter, c'est que nous prenons des modifications de cette marche, pour ses principes. L'oranger lui-même, arbre étrang r à notre climat, & qu'on a naturalifé dans quelques pays des plus méridionaux de l'Europe, éprouve en France le concours des deux seves, quoique, dit-on, il soit perpétuellement chargé de fleurs & de fruits en Amérique. En France, il fleurit à deux époques très-distinctes. Je n'appelle pas fleurir, avoir quelques fleurs éparfes par-ci par-là. Le terme de la vraie fleuraison est caracterisé par l'abondance des fleurs. S'il est sieuri pendant toute l'année en Amerique, & qu'il le foit à deux époques principales dans notre climat, cette difference doit done être attribuée à l'influence de notte armosphère qui le sonmet à la loi de nos autres arbres; cette affertion peut être vraic. Je demande seulement aux cultivateurs américains, les orangers, les citroniers & autres arbies toujours verds & toujours en fleurs, sont-ils susceptibles de recevoir la greffe pendant tous les mois de l'année? si après un mûr examen, ils repondent qu'on peut greffer, la queltion est decidee. Si l'experience leur a prouvé qu'il faut attendre telle on telle époque, & que la gretle ne renflit surement qu'a ces epoques, il fera démontré que la seve oprouve une fiafe, un

repos quelconque, des lors un renouvellement. Les arbres toujours verds dans nos climats, tel que le sapin, le pin, &c. ont un repos bien marqué & deux sèves distinctes. Ceux qui en retirent les poix, les réfines, ne s'y trompent pas. Tout porte à préjuger que le renouvellement de la sève existe en Amérique comme en Europe, & que cette sève y est double. Si quelques cultivateurs américains lisent cet artircle, je les prie avec instance de vérifier ces faits avec beaucoup d'exactitude, & d'avoir la bonté de me communiquer le réfultat de leurs observations.

Il feroit possible, par des analyses chimiques des principes constituans de la sève, & de leurs combinaisons, de démontrer les causes de la seconde sève ou sève du mois d'août; parce qu'il n'y a jamais dans la nature, action sans réaction. D'ailleurs, on voit une analogie frappante entre le renouvellement du mouvement intestin des liquents fermentées ( même dans les meilleures caves ) & entre celui des deux sèves. Quels font les principes conflituans de ces liqueurs? les mémes que ceux de la sève; mais triturés & perfectionnés par la fermentation qui leur a fait éprouver de nouvelles combina sons, & leur a donné une nouvelle maniere d'être. Le mois d'août, quoique dans le climat de Lyon & des provinces méridionales, est ordinairement moins chaud que celui de juillet. En août, les jours font plus courts, les nuits sont plus fraîches. Pourquoi le vin travaille-t-il donc moins en juillet, que dans le mois suivant, quoique sa chaleur soit moins forte? c'est que

les principes du vin, de la bierre, &c. font en général les mêmes que ceux de la sève, quoique differemment modifiés. La grande chaleur de juillet les dispose à un nouveau travail. & la réaction de ses effets ne commence qu'en août. C'est à cette époque que les vins pourrissent, ce qu'on appelle tourner; que les vins travaillent & lachent une partie de leur air fixe; que les vins aigrissent, &c. &c. &c. J'ai la preuve la plus complète qu'on peut démontrer cette analogie, par l'analyfe chimique, & je n'entre dans aucun détail sur ce fujet; parce qu'une telle differtation ne seroit pas à la portée de ceux qui ne font pas inities dans les niyftères de cette science. Reprenons le livre de la nature, il fera plus întelligible & plus démonstratif pour eux.

Si à la fin de l'hiver, je coupe un jeune jet de maronnier d'inde, de pêcher, de prunier, de cerifier, &c., & avant que la sève ait aucun mouvement finfible, fi je place ces bourgeons dans un vafe rempli d'eau, & dans un lieu où la chaleur de l'atmosphere soit, par exemple, entretenue à 112 degrés de chaleur, je vois, fous peu de jours, ces bourgeons conserver leur fraîcheur; leurs boutons pouffer, s'épanouir; ceux à feuilles, produite des feuilles; ceux à fleurs, les pousser, les laisser épanouir; & la fleur est aussi bel'e que celle de l'arbre de fon espece. Cette sorte de végétation n'a qu'un terme; lorfqu'il est passe, toute la verdure périt, & la fleur ne donne point de graines.

Cephénomène, aux yeux de l'obfervateur, concount au diveloppement de ce ou'on se hate d'appeler un mystère de la nature. Celui qui

ne réfléchit pas, pense qu'ici tout est simple, & que l'eau seule du vase devient la inatière de la sève, & suffit à la production des seuilles & des sleurs; mais si cette eau est suffisante, pourquoi les étamines ne secondent-elles pas le pistis? pourquoi de cette sécondation, n'en résulte-t-il pas un fruit? pourquoi ce fruit ne vient-il pas en maturité, & pourquoi sa graine est - elle incapable de produire un nouvel arbre? L'expérience la plus complète, ptouve que l'eau n'est pas suffisante, & la durée de cette végétation est très-courte.

Si, pendant l'hiver, on abbat un arbre fein, si on l'elève sut des chantiers afin que le tronc ne touche pas la terre, de ce peuplier, de ce noyer, par exemple, il fortira une grande quantité de bourgeons lorsque la chaleur de l'air ambiant fera un dégré pour leur végétation, & les bourgeons subsisteront pendant les bourgeons subsisteront pendant

un mois ou deux.

Si je coupe un bourgeon d'un arbre de judée ou de poirier, &c. &c que ce bourgeon foit enfoncé affez profondément dans une terre maintenue fraiche, & expose au soleil, lorsque les feuilles du poirier, de l'arbre de judée, &c. paroîtront sur ces arbres, celles des boutures paroitront aussi, mais seulement pour subsister pendant un certain temps.

Si je couvre avec du coton la surface d'une soucoupe remp ie d'eau; si sur ce coton je jette de la graine de salade, de cresson alénois, de chanvre, &c. &e. je vois ces graines germer, pousser de petites seulles se elles ne produiront rien de plus; il en est de ces graines comme des bour-

geons des arbres cités.

Si je prends une groffe rave, une carotte, une bette-rave, &c. fi ie les creuse un peu du côté de la racine & les suspends en cet état, par exemple, à un bras de cheminée, ces p'antes pousseront des feuilles, de longues tiges, & de ces tiges fortiront des fleurs qui épanouiront. A cette époque, la végétation cessera

& la rave pourrira.

Afin de donner une explication fuffifante sur les exemples cités, il faut remonter à une cause antérieure, car l'eau n'a été ici que le véhicule qui a servi au développement des principes de la végétation des feuilles & des fleurs; ces principes seveux existoient deja tous formés, mais rapprochés dans la graine, dans le trone, dans les bourgeons, dans les boutons à bois & à finits. Ici, s'execute un fimple développement, & non une attraction d'une nouvelle seve, & non, son mouvenient ascendant & descendant, sans presque aucune transpiration ni secrétion. Développons ce principe, en fuivant pas à pas la marche de la nature, depuis le premier printemps jusqu'a la chûte des seuilles; un cerifier b'en formé va servir d'exemple.

Pendant l'hiver, il offre à la vue des branches chargées de boutons, petits, concentrés fur eux-mêmes, reconverts a'une enveloppe coriace & brune, composée de plusieurs écailles fortement collées en recouvrement les unes fur les autres, afin de garantir le germe de ces boutons, & du froid & de l'intro uction de l'eau pluviale qui les feroit pourrir, & de cette eau glacée qui les an antiroit Ces boutons, si petits a l'ail, grotlisont à l'approche des premières chaleurs, se deve-

lopperont, & les uns produiront les nouveaux bourgeons, & les autres des feuilles & des fleurs.

Si à cette même époque d'hiver, on creuse la terre, on découvre les racines de cet arbre, on les trouve tontes aoutées, c'est-à-dire, lignenses, & recouvertes d'une écorce brune; elles font fouples & entretenues dans cet état par une sève concen-

trée & gluante.

Pendant Phiver, ancune fermentation n'a en lieu dans le sein de la terre, aucune putréfaction réelle, aucune décomposition ni recomposition; le froid s'y oppose, (confultez le mot amendement) les principes font fimplement étendus dans l'eau. comme le cinabre, dont il a été question dans le premier chapitre. Ce n'est qu'au renouvellement de la chaleur, ce n'est qu'à cette époque que la chaleur fublimera l'eau contenue dans la terre; enfin, c'est alors qu'elle commencera à s'introduire par les tubes capillaires des racines, du tronc & des branches. En un mot, ce ne sera encore que de l'eau pure, & incapable de dissoudre la matière sévense contenue dans tontes les parties de l'arbre, pa ce que l'affinité n'est pas encore établie entre elles. L'écoulement copieux qui s'exécute fur le cep au premier printemps, ces pleurs abondans no font dans les premiers jours qu'une eau simple & à poine sapide. Cet exemple est une preuve sons replique de ce que j'avance; mais la chaleur une fois établie, les vraies combinaifons ont lieu dans le fein de la terre, son eau devient chargee de prin ipes, & diffoly nite de ceux qui existent dans les raines & dans l'aibre. Alors commente la veritable 238

allimilation, parce qu'à mesure que les pleurs de la vigne cessent, le loston groffit, absorbe l'air atmosphérique, & cet air, ainfi qu'il a été dit, est le grand combinateur des principes. Les premiers progrès de la végétation ne doivent donc pas être uniquement attribués à la première eau sublimée, & qui a pénétré dans l'arbre par la route ordinaire; elle est trop crue; l'arbre n'a pas encore les moyens de la préparer au point de se l'approprier; mais son rôle est assez important, elle va dissoudre & se combiner les anciens matériaux de la sève diffeminés dans tous les couloirs des racines & de l'arbre entier. C'est donc de cette ancienne sève nouvellement delayée & diffoute, c'est par son secoms que l'arbre va se charger de feuilles & de fleurs. Cust par elle one les racines vont développer leurs mamelons, préts à le changer en radicules.

La chaleur augmente, l'arbre est paré de la verdure & de les fleurs; les bourgeons se développent, leurs feuilles claborent la sève, les racines anciennes pompent de nouveaux maté jaux, le mouvement afcendant & descendant se persedionne; enfin la sève établit son équilibre entre les branches & les racines, & le fiuit du cerifier mûrst. Tout ce travail eft dù à l'anci nne sève, un peu augmentée de la sève nouvelle pompec par les anciennes racines, & out fort à délayer la première. C'est a nfi que l'arbre travaille jufqu'au renouvellement de l'isève du mois d'août. Depui le premier printems jus-

qu'au mois d'août, qu'I rôle jouent donc les nouvel es rac nes or 1 cules pouffles fuccether ment it une quantité si considérabl qu'e correspond au nombre de seuile ? Si on examine ces nouveles r cine, on les trouvers blanches, tendres, fans confistance & presque parenses. Ce sont des ensurs à la mamelle qui absorbent beaucoup de sucs, qui ne travaillent encore qu'à leur nourriture & à leur accroiffement; que l'arbre nourrit plutôt qu'elles le nourrissent. Le moment n'est pas encore venu de lui payer un tribut de reconno ssance & de lui être utile. Il faut que ces racines parviennent à l'état de puberté, c'est-à-dire que lour écorce ait pris fa couleur naturelle, que l'ur charpente foit ligneuse, folide, enfin qu'elles ne travaillent plus, uniquement pour elles.

Quel grand phonomène se préfente! on diroit que la seve est épuifée; le bouton terminal de la plupart des bourgeons est sans feuille, il est presque aussi aoute que le seroit son semblable lors de la chute des feuilles. Tant que la fougue de la première seve a dure, les bourgeons ont pouffe avec force; ils font presque aussi gros ve s le point de leur naissance que vers leur sommet; ils ne poussent plus & passent de l'etat tendre à l'etat dur; leur couleur verte se métamo-phose insenfiblement en couleur brune ou jaunatre, fuivant la nature de l'arbre; enfin un repos réel, une vraie stafe s'ctablit dans toutes les parties de Parbre; la végetation cesse pour ainsi dire (1). Elle cesse en esset, afin

<sup>(1)</sup> Ouelques arbres paraillent filire exception à cette loi , for tout certains arbres tonjours verds, la même loi existe pour eux, mais à des époques différentes.

de donner le temps à toutes les parties de l'aibre de s'aoûter, & la grande chaleur du mois de juillet concourt & complette l'aoûtement des bourgeons, des boutons & des racines. En vain tenteroit-on en juin & juillet de placer des greffes, l'corce ne se détacheroit pas de l'aubier; on la dechireroit plutôt que de la faire céder fous la lame du greffoir. Enfin, par la transpiration, per les fécretions, la sive se perfectionne pendant ce repos, à-peu-près de la même manière qu'elle s'épure, & prend de la confistance depuis la chûte naturelle des fcuilles jufqu'au premier printemps. La chaleur du gro été fait en peu de temps, ce qui s'exécute longuement pendant la fin de l'automne & pendant l'hiver.

La sève du mois d'août va commencer. Cette expression ne présente pas une idée rigourenfement vraie. Je m'en fers, parce qu'elle est adoptée en France; mais nos provinces méridionales font exception à la loi. Le renouvellement de la sève s'v manifeste dans le mois de juillet, époque où il convient de greffer. La chaleur la fin de juin & du commencement de de juillet agit sur la végétation de ces climats, comme celle de juillet & du commencement d'août, sur les arbres des cantons plus tempérés ou du nord de la France. Cette chaleur plus forte dans les pays plus méridionaux encore, influe fans doute & dévance l'époque de cette seconde seve; c'est pourquoi je ne me suis att che qu'à developper ici la marche de la sève en general dans les provinces plus au nord de la France. Quo qu'il en soit la marche est la même; les époques sont seulement dévancées.

Jusqu'à ce moment, les nouvelles racines ont été dans l'enfance; les voilà devenues nubiles, & elles vont en pousser d'autres qui, pendant tout le reste de l'été & de l'autonne, travailleront seulement a leur crossfance, & se mettront en etat, au renouvellement du printen ps, de fontrir les sues destines à delayer les principes de l'ancienne sève, & a en fournir de nouveaux. C'est par cette succession que les principes seveux sont formés, digérés & persectionnes à l'avance, chacun pour leur safon.

Pendant que les nouvelles radicules vont se former, celles qui ont pousse depuis le premier printemps, fourniffent les principes de la sève du mois d'août. Tant que du e cette seve le germe des boutons se prepare, c'aque nouvelle feuille en nourrit un. Si plufieurs feuilles sont réunies, plusieurs germes poufferont au print imps fuivant; les uns seront à bois; les autres seront à fruit & à bois. Ce que je dis, s'applique plus particulierement aux aibres à noyaux qu'a pepins. Sur ces derniers, les germes ou boutons doivent être fur vicux bois, pour fe changer en boutons à fruit, deux on trois ans apres; tandis que fur le pêcher, par exemple, le fruit est toujours sur la pousse de l'année précédente, ainfi que le bois nouveau qui doit perpetuer cet arbre, & produire de nouveaux bourgeons. Je ue veux pas dire pour cela qu'il n'y aura que les nouveaux boutons, produits peudant la sève d'août, qui donneront du fruit ; cette affertion seroit trop générale; mais il est constant que, fuivant le mode de vegetation, que la nature a impose à chaque abre, tous fes boutons ou germes exprimes, foit pendant le printemps, foit pendant l'été, & qui ne doivent éclore que l'année suivante, sont perfectionnés par la sève du mois d'août; & les boutons à fruit, sur certains arbres, sont sormés & perfectionnés par elle. Continuons l'examen des

bourgeons.

Tant qu'a duré la sève du printemps dans toute sa force, les bourgeons se sont allongés presque sur une même groffeur. Les yeux sont. à peu de chose près, également écartés les uns des autres. Lorsque cette première sève commence à ralentir son cours, la grosseur de la partie supérieure du bourgeon diminue, & ses boutons se rapprochent; enfin, pendantl'interrègne des deux sèves, le bouton terminal (confulter ce mot) s'aoûte, & souvent perd sa feuille. Si on confidère ce bouton terminal, on le voit arrondi par le bout, renflé sur ses côtés, tandis que tous les autres du bourgeon font plus on moins pointus, & dans la majeure partie des arbres à peine fenfible, a peine développé. De ce bouton terminal . la longueur du bourgeon terminal se propage, & elle est reconverte par de nonveaux boutons & par de nouvelles feuilles; mais le diamètre de ce prolongement est visiblement plus mince; les boutons visiblement plus rapprochés. L'endroit fixé par cette démarcation de grosseur sensible, est celui qui indique la taille du fort au foible. (Confuliez ce mot) La difference est très-grande entre cette dernière pousse & la premiere, fur-tout si on compare les enets de la sève d'août dans nos provinces du midi, ou dans celles du nord du royaume. Au midi, par exemple, en Languedoc & en Provence, cette seconde seve ne permet de greffer que pendant un petit nonbre de jours, tandis que, dans le nord, on peut greffer souvent pendant un mois entier : ce qui a été dit donne la solution de ce p'oblême, qui m'a inquiété pendant long-temps.

Cette différence tient à la manière d'être des climats, & les climats agifsent sur la durée de cette sève, plus ou moins directement. Dans nos provinces méridionales, soit par leur polition géographique, soit par les grands abris qui les garantiffent du vent de nord (consultez le huitième chapitre du mot agriculture), les pluies cessent ordinairement vers le milieu d'avril, & ne recommencent que vets la fin d'octobre : on peut dire que le ciel est d'airain entre ces deux epoques. Heureux le canton qui, dans cet intervalle, éprouve quelques pluies d'orages! Quelquefois l'hiver passe sans pluies. En 1779 & 1780, il ne tomba pas dans le bas Languedoc affez d'eau pour imbiber la terre à la profondeur de trois pouces. Sans les rosces abondantes, occasionnées par le voisinage de la mer, la végétation souvent y seroit nulle. Dans ces provinces le temps de greffer est vers le milieu de juillet, & fouvent on n'a pas une semaine entiere pour y proceder. Dans le cas de sécheresse, la prolongation des bourgeons, pousses au printemps, devient a cette epoque, courte, maigre, & les boutons ou yeux sont rres-rapproches les uns des autres. Si, au contraire, pendant la durce du printemps ou du premier été, une pluie d'orage a rendu à la terre altèrce une fraicheur convenable, la pousse du mois d'août est vigoureuse, & la durce du greffage est prolongée. Surpris de cette difference, causse pir la saison, je fis mettre à decouvert les racines de piulicurs

plusieurs arbres, & je vis clairement que, pendant les grandes fécheresses, les petites racines, nouvellement poufsées, croient presqu'aussi-tôt aoûtées que formées; qu'elles étoient courtes, chétives & peu noutries, tandi, que, lorfqu'il avoit plu, elles étoient dans un état naturel; d'où l'on doit conclure, d'après ce qui a été dit plus haut, que ces nouvelles racines incomplètes, & dans une terre sèche, n'avoient pas pu pomper assez de sues pour fournir à la sève du mois d'août, & que la grande chaleur les avoit trop tôt aoûtées. L'année d'après, & toujours par une très-grande féchereffe, je fis largement arrofer quelques aibres, & à plusieurs époques : la sève du mois d'août fut vigoureuse. Ces arbres déchausses me firent voir un très-grand nombre de racines nouvelles, longues & bien nourries, tandis que celles des arbres voifins, foit cerifiers, foit-fruitiers, éprouvent le même fort que celui des racines de tous les arbres du canton. Il en fut ainfi de la plus ou moins grande prolongation des bourgeons. Il est donc clairement prouvé que la sève du mois d'août est due aux racines pouffées depuis le commencement du printemps, jusqu'au moment de stase ou repos opéré par les grandes chaleurs qui les aoûtent; que cette époque passée, elles ne travaillent plus à leur propre accroifsement, mais pour l'arbre, afin de lui procurer les sucs nécessaires à cette seconde seve, & à pousser ellesmêmes de nouvelles racines qui aoûteront à la fin de l'automne, se perfectionneront pendant Phiver, & pomperont à leur tour, au renouvellement de chaleur, la fève du printemps. S'il m'étoit permis Tome IX.

de hazarder une conjecture, je dirois que la formation des racines est due à la seve descendante pendant la nuit. & dont une partie de sa fluidité est pompée par les feuilles pendant la nuit. Je n'ai pas affez de preuve pour présenter cette idée autremens. que comme conjecturale; plufieurs appercus m'invitent à la regarder

comme très-probable.

Le climat de Lyon tient le milieu entre celui de nos provinces méridionales & celui de Paris. Si le printems a été très-sec, la pouffce d'août est peu de chose; mais comme dans les environs de Pa is, il est excessivement rare d'eprouver de grandes fécherefles, comme le chinat y est fort tempé é, & les pluies fréquentes. on greffe fouvent pendant un mois entier; & les poufies du mois d'août font très-souvent plusfortes que ce'les du printems; parce qu'elles font plus actionnées par une chaleur convenible & soutenue. Il seroit facile de citer un grand nombre de petites différences qui tiennent aux circonstances locales; mais elles ne détruisent pas la théorie générale : réfumons ce qui a été dir.

1°. La seve est une pour toutes les plantes & pour tous les arbres. Elle devient une par la combinaison de tous ses principes renus en dissolution dans un fluide aqueux, par l'intermède de l'air fixe.

2°. A l'extrémité de chaque racine. de chaque radicule, est un levair qui approprie la sève à chaque espèce de végétal. Ce levain est, dans son genre, analogue a notre falive, aux lucs gallriques de la Fouche, qui approprient les alimens que nous mengeous, & les preparent à fubir la dizeftion dans l'estomach.

3°. L'air fixe est le lien de tous les principes contenus & combinés dans la sève, & qui consolident par leur dépôt, la charpente des plantes. Tout végétal, tout animal qui perd son air fixe, se décompose dans ses parties, & pourrit.

4°. La première sève du printems est pompée par les racines qui ont poussé depuis le mois d'août, jufqu'à la fin de l'automne; & la sève du mois d'août est due aux nouvelles racines poussées, & aoutées depuis le printems, jusqu'au mois d'août.

5°. C'elt' la sève du mois d'août qui nourrit, perfectionne & conferve les boutons à fruits des arbres à noyaux, qui doivent fe développer au printems fuivant. Elle perfectionne également celles des boutons à fruits des arbres à pepin; mais il lui faut plus de temps.

6°. C'est la sève du mois d'août qui reste dans le tronc des arbres, des branches, &c. qui fournit au développement des boutons & des boutgeons de ces arbres loisqu'ils ont été atbatus, & aux premieres poussées des boutures & même des fleurs déja formées dans les boutons, & ces fleurs ne grainent pas. Le petit nombre de celles qui grainent, est insécond.

SEVRER. C'est après avoir couché en terre un rameau, ( ce qu'on appelle marcotte) le couper & le separer de la plante-mère, après qu'il a pris racine, & le replanter ailleurs.

#### SEXE DES PLANTES.

Pline & pluficurs écrivains anciens avoient connu le fexe des plantes; nos payfan, même diftinguent le houblon mâle du houblon femelle. ainfi que le chanvre, & quelques autres plantes. Ils n'ont pu se resuser à l'évidence qui leur démontroit que certains pieds portoient des fleurs fans graines, & d'autre:, des fleurs & des graines, mais différemment configurées. Ce que les anciens, & même les modernes avoient vu confusément. Von-Linne en a fait la base de son système botanique. (Consultez ce mot). Toutes les tleurs font ou hermaphrodires. c'est-à-dire, qu'elles renferment les parties males & femelles dans le même calice; ou les fleurs males sont séparées des fleurs femelles, mais sur le même pied, telles sont celles des noyers, noiscuers, courges, melons, &c.; ou les fleurs males & les fleurs femelles sont separées, & portées sur des pieds différens ; le pistachier, le houblon, le chanvre, &c. en offrent des exemples sensibles. Dans le premier cas, la fleur hermaphrodite renferme dans le centre. le sexe semelle, appelé pisti'; les parties fexuelles mâles, font placées tout autour, & le plus souvent ne font pas adherentes au piftil, mais. portées par la corolle ou par le calice. Au contraire, dans les deux autres cas, toutes les parties males sont réunies ensemble, & toutes les. parties femelles sont également réunies, mais séparées des miles. Confulter les mois, fécondation, étamine, pistil, germe, anthène, arbre, &c Au mot système de hotanique, on trouvera de plus grands détails.

SICOMORE. Poyer SYCOMORE.

SIFFLAGE ET CORNAGE.
Médécine vétérinaire. Des mar-

chands de chevaux de Paris, achetèrent à la foire de Caen, en 1780, trois chevaux, qu'ils revendirent à Paris, où ils furent trouvés fifleurs ou cornards. Les acheteurs fe pourvurent pardevant les jugesconfuls, contre les marchands de Paris, en garantie de ce vice. Ceuxci fe pourvurent, à leur tour, contre les marchands de Normandie.

La jurisdiction des consuls, où ce vice est passé, je ne sais d'après quelle loi, en garantie d'usage pendant neus jours, condamna les marchands de Paris à reprendre les chevaux, & déchargea les marchands de Normandie, de la demande en garantie formée contre eux par les premiers.

Ceux-ci appelerent de la décision des consuls au parlement : ils produisirent à ce tribunal, une dissertation en forme de certificat, tendante à prouver, par l'anatomie du cheval, que le sifflage ou cornage est une modification, ou une dependance de la courbature, qui devoit être regardée comme une même maladie; que c'est un vice plus considérable que la morve, la pousse & la courbature; qu'il est tel, qu'il rend le cheval de nulle valeur, & le conduit à une mort inévitable & très-prochaine, &c... Le parlement rendit un arrêt le 25 janvier 1781, qui condamne les marchands de Normandie, à reprendre les chevaux, à en restituer le prix, à payer les frais, & qui ordonne que le sissage ou cornage sera désormais au nombre des cas rédhibitoires.

Les marchands de Normandie, se pourvurent en cassation au conseil, qui, par un arrêt du 8 janvier 1782, adopta cette voie, & évoqua l'assaire. Les marchands de Paris sormerent opposition à cet arrêt, & demandèrent un examen de l'état des chevaux, qui su accordé. On nomma de part & d'autre des experts, en sevier 1783, & le conseil leur proposa les questions suivantes.

Qu'est-ce que le sifflage ou cornage ou halley? Est-il une suite de la courbature? les symptômes en sontils les mêmes? & est-il incurable?

Telles font les differentes questions qui font discutées dans le rapport dont nous avons ern devoir suire un article de cet ouvrage, comme étant très-intéressant & tres-instructif pour nos lecteurs. Il nous a été communiqué par M. Huzard, Vétérinaire à Paris.

Le confeil demande qu'est-ce que le cornage & sissage ou halley: (1) s'il est une suite de la courbature, si les symptômes en sont les mêmes, & s'il est incurable?

Cette discussion exige beaucoup d'exactitude, & des connoissances peut-être au dessus de nos sorces; nous allons examiner ces différentes questions, & tacher de répondre aux

<sup>(</sup>t) Ce dernier mot, qu'on écrit aussi Hallei, Halay ou Halet, est nouveau dans l'art vétérinaire. On ne le trouve que dans le supplément du dictionnaire d'hippatrique de M. la Foss, Tom. IV, pag. 355; il signifie la même chose que les deux aurres, mis bien moins énergiquement : il dérive sans doute du mot halleine, comme pour taire entendre que dans ce cas, l'haleine ou la respiration est gênce, ou abrégée. Ce mot, au surplus, à l'exemple de beaucoup d'autres, formant un synonyme sautile, doit être proserie.

vues du confeil; nous nous croirons trop bien récompensés, si nous avons pû jeter quelques traits de lumière sur cette parcelle de la législation.

On appele comage & fifflage, un bruit plus ou moins fort que fait entendre le citeval pendant la respiration, soit continuellement, comme on le voit dans quelques circonstances meladives, soir pendant ou après l'exercice, ainsi qu'il arrive le plus fréquemment Il est toujours produit par la résistance qu'éprouve l'air à son passage de l'atmosphère dans les poumons, & de ceux-ci dans l'atmosphère, d'où resulte un son, dont les différentes inslexions, sont plus ou moins rauques ou aiguës.

Les causes de ce bruit sont en assez grand nombre; mais on peut les reduire aux suivantes: 1°. aux vices de conformation: 2°. aux maladies aiguës de la poitrine: 3°. aux maladies chroniques: 4°. à des accidens particuliers: 5°. ensin à la manvaise manière de harnacher les animaux. Nous croyons indispensable d'entrer dans quelques dérails sur

chacun de ces points. 1º. Les vices de conformation qui donnent le plus souvent lieu au fifflage & cornage, font : 10. l'étroitesse & le peu d'amplitude de la poitrine, défant exprimé par le terme de côte plate ou serrée : 20. une tête mal attachée, & qui force l'animal à s'encapuchonner: 3°. l'étroitesse du larinx & le peu de dilatation de l'orifice des nasseaux & des fosses nazales: 4°. la présence d'un polipe dans ces parties : 5°. l'obésité ou l'excès de la graisse, dont le médiastin & le péricarde sont quelquefois remplis, au point de gêner l'expan-Son des poumons : 6°. enfin quelque

désaut de conformation intérieure, &c. dont il n'est possible de juger que par l'inspection anatomique.

Dans le premier cas, le pounion recevant une colonne d'air, plus considérable que la dilatation bornée de la poitrine ne le permet, la repousse avec impétuofité au déhors, & le cheval siffle ou corne dans l'expiraration; dans les autres, au contraire, l'air ne pénétrant pas avec facilité, vu l'etroitesse des passages & les obstacles qu'il rencontre, l'animal est forcé d'aspirer avec force, & le bruit se fait entendre pendant l'inspiration. Mais comme l'air trouve la même réfistance dans sa sortie, qu'il est d'ailleurs raréfié par la chaleur de la poitrine, & que par consequent il occuppe plus d'espace, le bruit a également lieu, & est même toujours plus fort pendant l'expiration. Ces effets, toujours tres-sensibles, au furplus, pendant ou après un exercice un peu violent, sont nuls ou presque nuls dans le repos, & pendant un exercice modéré. Le mouvement du flanc, quoique très-accéléré dans le premier cas, conferve affez constamment sa régularité, ou la reprend immédiatement après quelques instans de repos; caqui n'a pas lieu, lorsque l'animal est attaque de la pousse (voyez ce mot ) ou d'une maladie plus ou moins aiguë, dans laquelle le flanc est agité continuellement, même dans l'ecurie.

Dans la plupart de ces circonftances, ce bruit est presque toujours incurable, & plus desagreable que dangereux. L'animal paroit, d'ailleurs, jouir d'une bonne sante, quoique la gêne qu'eprouve la respiration dans les exercices violens, doive fatiguer beaucoup plus les poumons que dans l'état naturel.

On a cherché à y remédier dans le cas de l'étroitesse des naseaux, en fendant la peau de leur orifice; & cette operation, dont les traces subsistent toujours après la guérison, a quelquesois été suivie du succès qu'on en espéroit. Quand ce bruit est la suite de l'obésité ou de la présence d'un polipe, (voyez obésité, polipe) il est inutile de faire sentir que la diete, dans le premier cas, & l'extirpation, loisqu'elle est praticable dans le second, peut le faire disparoitre en détruisant la cause.

2º. Les maladies aignës de la poitrine, qu'accompagne ou que suit quelquefois ce bruit, font, 10. l'inflammation de poitrine ou la péripneumonie; 20. la gourme, la fausse gourme; 3°. l'angine ou esquinancie; 4°. quelques autres affections catarralles & inflammatoires de la poitrine & de l'arrière bouche; 5°. enfin, l'amplitude des poches appelées trompes d'Eustache; amplitude qui est souvent la suite des maladies dont nous venons de parler. Dans tous ces cas, l'animal est plus ou moins malade; & ce bruit qui ne peut être comparé alors au ralement dans l'homme, est toujours accompagné des autres fymptomes propres à la maladie essentielle; il se fait entendre continuellement, & le moindre exercice l'augmente au point que l'animal paroît fouvent prêt à suffoquer : il disparoît avec la maladie dont il n'est qu'un fymptôme. On le voit cependant subsister quelquefois à la suite de la gourme, de la fausse gourme & de la péripneumonie (voyez ces mots), sur-tout lorsque les évacuations qui accompagnent ces maladies ont été arrêtées par des moyens quelconques; mais il cesse pen à peu à mesure que l'engorgement diminue, & que le poumon reprend fon élafticité & son jeu naturel. Celui qui est le symptôme de l'esquinancie & de l'amplitude des trompes d'Euf. tache, cesse, lors de l'operation de la bronchotomie, & par l'évacuation du pus. Nous ajouterons ici que nous l'avons vu quelquefois suivre une faignée placée à contre-temps, & l'administration de ces breuvages cordiaux & incendiaires, qu'on n'emploie que trop frequeniment encore, qui souvent ajoutent à l'intenfité de la maladie pour laquelle on les administre, par l'inflammation plus on moins forte qu'ils excitent dans les poumons.

3°. Les maladies chroniques avec lesquelles il paroît ou qu'il suit le plus fouvent, sont la pousse, la morve, le farcin, les tubercules, les adhérences du poumon, la pulsionie. enfin, l'hydropisie de poitrine. Il est rare qu'on se méprenne sur l'existence des deux premières, qui, d'ailleurs, sont des cas rédhibitoires; mais les autres font plus cachées, peuvent subfifter plus ou moins de temps, avec les fignes extérieurs d'une bonne fante, & ne se manifestent le plus souvent qu'à l'ouverture des cadavres. Nous avons observé plusieurs sois dans la dernière, que l'animal ne cornoit qu'au commencement de l'exercice, le bruit cessant au bout d'une demi-heure ou environ. Celle-ci eft un cas redhibitoire dans les vaches, sous le nom de pommelière.

4°. Les accidens particuliers. Nous passerions ce leger article sous silence, s'il n'étoit de notre devoir de ne rien négliger de ce qui pent développer la nature & la cause du vice dont il s'agit. La présence ou la rétention des corps étiangeis dans les fosses natales, l'arriere bouche, la trachée, les poumons, l'œfophage, des breuvages, des poudres, &c. donnés ou avalés de travers, peuvent l'occasionner, ainsi que la poussière & la sécheresse auxquelles les animaux font expofés fur les routes pendant les chaleurs de l'ete; mais il cesse avec l'extraction des corps étrangers, ou avec la cause momentanée qui l'a occasionce. On peut & on doit ajouter encore ici la présence des boutons ou des cordes de farcin le long de la trachée & aux naseaux, le trombus on mal de saignée. (voyez saignée des animaux) le mal de garot, des coups, ou des tumeurs quelconques fur les côtes. Nous pouvons affurer, au moins, avoir vu plusieurs fois le sifflage & cornage, accompagner ces différens accidens, & disparoître avec eux, la tumefaction se propageant à l'intérieur, & gênant le passige de l'air dans la trachée ou dans le poumon. Le farcin, d'ailleurs, produit quelquefois, dans ce viscere, des delabremens qui, subfistant après la guérison, peuvent donner lieu à ce bruit, & ne se terminer souvent qu'avec la vie de l'animal.

5°. Enfin, la mauvaise manière de harnacher les animaux; un harnois trop serré, dont le poitrail est place trop haut, en comprimant la poitrine & la trachée au bas de l'encolure; une sous-gorge également trop serrée, en comprimant le larinx; des rènes trop courtes, en forçant

l'animal à s'encapuchonner, & en formant un obstacle à l'introduction libre de l'air, peuvent occasionner ua accident que nous avons su quelquefois porte au point que les animaux tomboient suffoqués à la voiture. & l'aurojent été infailliblement. si on ne se sut hate de les desarraffer des entraves qu'éprouvoit la respiration. Les morailles, le torchenez, ont souvent ausii produit les mêmes effets, par l'engorgement qu'ils ont suscité dans les organes pituitaires; engorgement produit par le frottement violent qu'eprouvoit l'air à un passage en partie fermé, & qui subsiste plus ou moins longtemps après la levée de l'obstacle. Ces observations qui, au premier coup-d'œil, paroissent peu importantes, le sont cependant d'autant plus, qu'en général on n'y fait aucune attention, & qu'elles peuvent fouvent donner lieu a des inductions erronnées.

On doit sentir, d'après ce que nous venons de dire, que les suites de ce vice sont toujours les mêmes que celles des maladies qui y donnent lieu; elles tiennent encore d'ailleurs au tempéramment des sujets, à leur nourriture, à leurs exercices plus ou moins violens, &c. Nous pensons qu'il seroit difficile d'asseoir quelque chose de certain à cet egard, nous croyons seulement avoir observé que les animaux, en qui il dépend d'un défaut de conformation, font plus sujets à la pousse, à l'esquinancie, & en général aux maladies de la poitrine; mais nos observations ne font pas encore affez multipliées fur cet objet, pour soutenir l'affirmative.

Quant à la courbature, cette maladie inflammatoire sur laquelle les auteurs & les praticiens ne sont pas exactement d'accord, qui est toujours due à des exercices violens, des travaux forcés, & à toutes les autres causes des inflammations, dont les symptomes sont les mêmes que ceux des maladies aigues de la poitrine, & dont les suites ne sont dangereuses, qu'autant qu'elle est négligée ou mal traitée; ce n'est point ici le lieu d'examiner, fi elle doit être placée elle-même au rang des vices rédhibitoires; cette question importante n'est pas du nombre de celles qui nous ont été faites par le confeil; il demande seulement si le sifflige & cornage peut être la suite de cette maladie, & si les symptômes en sont les mêmes? Nous croyons avoir éclairei cette dernière question, par ce que nous avons dit précédemment; quant à la première, nous pouvons affirmer que toutes les fois que nous avons en occasion de tencontrer la courbature dans le cours de notre pratique, & qu'elle a été traitée suivant les règles de la faine médecine, nous n'avons jamais vu le bruit dont il s'agit, l'accompagner ou la suivre. Mais fouvent aufli cette maladie mal traitée ou négligée, donne lieu, comme toutes les autres inflammations de la poitrine, à l'empième, à la pulmonie, à l'hydropifie, à la pouffe, à la morve, &c. Le cornage & sifflage peut quelquefoi:, ainsi que nous l'avons dit ci-dev int, suivre quelquesunes de ces malade; mais s'il falloit conclure de ceci, que le bruit, qui alois n'est qu'une soire médiate de la courbature, doit être place dans le nombre des vices rédhibitoires. on fent bien que les accidens qu'il accompagne, & qui en sont une suite immédiate, devroient, à bien plus

forte raison, être de ce nomble. Il est inutile de faire appercevoir les abus qui naîtroient en soule d'ane pareille loi, pour une maladie qui en est elle-même une source, ét qui préte déja beaucoup à la prévention à la mauvaise soi, & à l'ignorance

Nous avons cru, pour ne rien leiffer à defirer sur cette matiere, devoir confulter les auteurs d'hippiatrique, qui ont parle de l'une & de l'antre de ces maladies. Ceux qui se font occupés du cornage & siflage. font en petit nembre. Soloyfel, parmi eux, s'y est le plus étendu, & on peut voir ce qu'il en dit fort au long dans le Parfait Maréchal, tom. 2. chap. XV, pag. 90, 91 & 92, édit. de 1693. M. Bourgelat en a fait l'objet d'un chapitre particulier dans l'Encyclopedie, au mot gros d'Haleine. M. la Fosse en parle aussi dans differens endroits de les ouvrages. Les uns & les autres regardent ce vice comme plus desagréable pour le propriétaire qu'effentiellement dangereux à l'animal: mais parmi ceux-ci, ainfi que parmi ceux qui ont pailé de la courbature, & qui font en bien plus grand nombre, aucun n'a fait mention de ce bruit, comme étant la suite, ou même le symptôme de cette maladie.

Il réfulte de tout ce que nous avens dit, que le sessage et cornage, qui est dû aux vices de conformation, ou qui accompagne & qui fuit des maladies chroniques, est le feul qui doive intéresser l'acheteur; les autres causes qui y donnent lieu, l'Atant qu'instantanées, ou l'animal ctant plus ou moins malade, p.r. consequent hors d'état d'être vendu, ne doivent point entrer en considéra-

tion ici. Le premier paroît être plus défagréable que dangereux. Le fecond peut porter une atteinte plus ou moins sensible au temperament de l'animal. Nous observerous, au surplus, qu'il est ries-difficile, pour ne pas dire impossible, d'affurer avec précifion la cause de ce biuit; on est souvent réduit à des indices, que l'ouverture des cadavres ne vérifie pas conframment. Mais nous croyons que dans tous les cas, & quelle qu'en soit la cause, il est toujours ficile de s'en appercevoir par le bruit même qui accompagne ou qui fuit immédiatement un exercice plus ou moins violent. Soleysel décide affirmativement la question, en disant, qu'on ne peut faire reprendre les chevaux fouffleurs aux marchands; que c'est un defaut dont ils ne font point garans, paisqu'il ne tient qu'a celui qui achette de le voir, en les faifant trotter ou galopper.

Tel est le resumé des faits relatifs au sifflage & cornage, qui nous ont passe sous les yeux, dans le cours de notre pratique, ou dont quelques-uns de nos confrères, & des personnes instruites, que nous avons cru devoir consulter, ont bien voulu nous faire part. Avec plus de tilent & d'expérience que nous n'en avons, on auroit pu s'etendre davantage sur cette maladie, on plutôt, fur ce symptòme de maladie: mais Lous nons fonimes bornés à la fimple exposirion des faits & des causes, pertuades de la pénetration & des lunieres du confeii. M. T.

SHFLET. (greffe en ) Voyez le

SILEN; denomination adoptée

par les naturalistes, pour désigner une pierre noire ou brune, dont la cassure est nette, & qui se trouve fous différentes formes irrégulières, dans les couches de craie. Le filex est toujours détaché par bloc. D'après les observations nouvelles, il paroît demontré que son noyau est une substance animale, dont la décomposition a servi à sa sormation. Les impressions de l'air & son acide, fans doute, agissent sur le silex, petit à petit reduisent sa couche exterieure en une poussiere blanche, tandis que les acides de nos laboratoires n'ont aucune action sur lui. La décomposition & trituration de cette pierre, n'est pas avantageuse pour la culture des grains & la fécondité des terres.

SILIQUE. Enveloppe des semences des fleurs en croix, telles que celles des gérofices, des choux, des raves, &c Elle est composée de deux panneaux ordinairement allongés & divifés dans leur longueur, par une cloison membrancuse; les semences que la filique renferme, sont attachées comme à un placenta, à l'une & l'autre suture longitudinale des panneaux, au moyen o'un filet qui fait l'office de cordon ombilical. Si la silique est très-petite, on l'appelle sciente. Ce qui la distingue de la première, c'est son péricarpe presque arrondi, garni d'un fty le, presque de sa longeur. (Consultez ces mots)

SILIQUASTRUM. Foyez Gainier.

SILLON, SILLONNER. Petite fosse onverte per la charrue sur la sur ce d'un champ. Sillonner, c'est l'action

l'action d'ouvrir ces fosses, Lorsqu'un champ est d'une trop vaste étendue, il vaut mieux partager ce champ en deux ou trois parties, à peu près égales, que de les fillonner d'une feule fois, parce que les animaux du li bourage demandent à se reposer pendant quelques inflans, après chaque fillon. Ils y font tellement accoutumés, que s'ils n'ont pris leur petit 1 epos ordinaire, le conducteur les fait partir difficilement. Ce petit repos leur donne le temps de fouffler & de respirer à leur aise; ils commencent plus gaiement le nouveau fillon. Sur les époques & la manière de fillonner, consultez l'article Labour.

SIMPLE. Mot unité dans la pharmucie, pour défigner les herbes & plintes médicinales. Les fleuriftes lui donnent une autre fignification, & l'adaptent aux fleurs. Ils appellent les simples, celles qui n'ont que leur corolle (consultez ce mot) telle que la nature la leur a donnée. Les fleurs fimples sont les véritables êtres sufceptibles de reproduire leurs femblibles, parce qu'elles renferment to Lours les parties sexuelles, les porties propres à la régénération; mais fi la régularité ou fingularité des formes ou des couleurs des fleurs, engament les fleuristes à en multiplier les plantes par les femis, & à repéter ces femis dans une terre bien preparce & chargée de principes, pen-i-pen, difent-ils, la fleur se perfirmonne & s'écarte de sa première I ider it re. Peu-à-peu, en renouvell'int l'ite nis, & à torce de foins, la fleur Levient ilmi-double, c'est-à-dire, c l'elle le courge de parales (confultez ce mot plus grands, plus nourri plus Tome IX.

nombreux; mais c'est un peu aux dépens des parties de la genération. La fleur cependant en conferve encore assez pour que sa graine soit séconde. Le fleuriste la reteme encore; il est dans l'attente, & fouvent ce dernier femis lui donne ces belles fleurs doubles, qui font l'ornement des parterres, multiplient fes jouissances, & hui affurent ce qu'il appelle de nouvelles espèces, qui, dans le fond, ne sont que de fimples variétés (confultez ce mot ). La fleur vraiment double est un vrai monstre, un véritable eunuque, qui ne peut reproduire son semblable. La totalité de ce qui conftituoit les parties de la géneration, est convertie en pétales ou feuilles de la fleur. C'est un être qui luxurie d'embonpoint, & rien de plus. Quelques fleurs cependant, le pavot, le cocuelicot, par exemple, ont beau doubler, elles confervent la faculté de se reproduire par graine. Mais fi on la feme fucceflivement dans un mauvais fol . fi on ne lui donne aucun foin, elle dégénère infensiblement de semis en semis: & ce superbe coquelicot qui ressembloit à une anemone, redevient simple & tres-fimple, er fin ce n'est plus que le petit coquelicot des champs. Il en est ainsi de ces hyacinthe, a grolots monstrueux par leur grosseur. Plantez leurs oignons dans un mauvais terrain; livrez cet oignon à luimême pendant plusieurs années de fuite, fans le déterrer, ses sleurs feront fimples, & il jouira du privilège naturel de se reproduire par fa graine.

SIROP. Liqueur comp fée du fuc des fruits, des herbes ou des fleurs, avec du fucre ou du miel,

que l'on fait cuire jusqu'à confistance de firop, pour pouvoir la conserver. En général, tous les sirops pefent à l'estomac, parce que, pendant l'ébulition, le sucre ou le miel & l'eau, laissent échapper l'air qu'ils rensermoient : il vaut beaucoup mieux, à l'exemple des vrais médecins, prescrire la simple infusion des herbes, ou des fleurs, ou des fruits. Les espèces de sirops conservés dans les pharmacies, font très-confidérables. On en compte plus de soixante: si on en excepte trois ou quatre, le reste est inutile. Malgré cette assertion contre les firops, je crois faire plaisir à mes lecteurs, en leur offrant la recette d'un sirop composé par Boerhaave, & dont je me fuis fervi avec le plus grand fuccès dans la pulmonie, & contre les rhumes in-

Prenez bétoine, aigremoine, buglosse, fanicle, confoude, pulmonaire, de chacun une poignée; me-Effes, deux poignées; ache, quatre poignées. Nettoyez exactement toutes ces herbes; & les ayant coupées menu, mettez-les dans un pot de terre, neuf & vernissé; mesurez l'eau que vous verserez dessus, jusqu'à ce qu'elle surpasse d'un doigt les herbes; joignez-y enfuite autant de livres de miel de Narbonne qu'il y aura de pintes d'eau. Faites bouillir le tout ensemble, jusqu'à ce que les herbes foient réduites en pâte; bouchez le pot le mieux que vous pourrez, afin que les esprits ne s'évaporent pas.

Passez ensuite le tout dans un linge neuf, & exprimez sortement, afin que les herbes rendent tout ce qu'elles contiennent; mettez ensuite dans cette décoction. & coupez à petis morceaux: sebestes, njubes, dattes, raisins de Damas, six onces; graines d'ortie, une once; sleur de sauge & de romarin, de chacune demionce : faites cuire ensemble pendant demi-beure; exprimez de nouveau; mesurez cette décostion & ajoutez-y autant de livres de sucre rassiné, cu'il y aura de pintes. Faites recuire le tout ensemble, jusqu'à consistance de sirop, que vous garderez ensuite dans des bouteules bien bouchées, pour l'usage.

Lorique la pulmonie est déclarée, on en prend de trois en trois heuresune cuillerce à bouche, & fur chaque prife, un petit bouillon, fait avec le bouf & le veau. Il fusht de manger dans la journée deux petites foupes. Lorfque le mal n'est pas fort, on diminue & on ne prend le sirop que de quatre en quatre heures, afin de pouvoir, dans l'intervalle, donner une nourriture plus folide. Lorfque le malade est hors de danger, il doit continuer de prendre le firop, trois fois par jour; quatre heures avant le diner, quatre heures apres, & quatre heures apres le fouper. On ne doit manger rien d'indigeste, ni fruit ni falade: il faut user de bon vin vieux, mais non pas firupeux.

Dans les rhumes, & für-tout dans ces gros rhumes dont on a peine de se débarrasser, on en prend quatre cuillerces à casé par jour, & par-dessus, une tasse a infusion de sleur de violette.

SISON. (voyez Pt. IX, page 250.) Tournefort le place dans la première fection de la feptieme classe ces herbes à fleur, en rote & en ombelle, dont le calice devient un fruit composé de deux semences cannelées, & il l'appelle sson arematicum,



La Soldanelle



Le Sison ou Amone



Le Sesch de Marseille, on l'enoud tortu

10 Soment

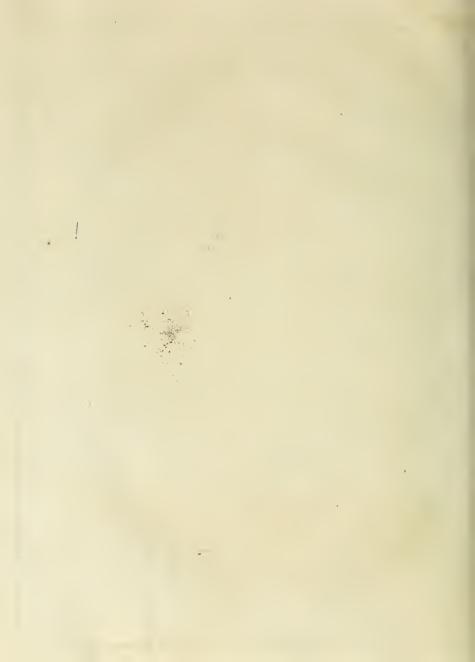

fison officinarum. Von-Linné le classe dans la pentandrie dygynie, & le

nomme sifon amemum.

Fleur B, composée de cinq pétales C égaux, ovales, terminés en pointes: les extrémités se roulent jusqu'à la moitié de sa longueur. Les étamines B au nombre de cinq, sont alternativement placées avec les pétales. Le pitil D est placé sous la fleur. On reconnoît le calice, à cinq dents presque insensibles.

Fruit E, composé de deux graines qui se séparent mutuellement, comme on le voit en F. Ces graines sont ovales, oblongues, applaties G du côté qui les unissoit; convexes & cannelées extérieurement.

Feuilles. Elles embrassent leurs tiges par leurs bases, & elles sont allées. Les solioles sont simples & découpées à leurs bords.

Racine A, en forme de fuseau,

simple, blanche, dure.

Port. Tiges de deux pieds, cannelées, moelleuses, rameuses; l'ombelle naît au sommet; les seuilles, placées alternativement.

Propriétés. Les semences impriment à la langue une saveur âcre, & plus aromatique que les racines. Les semences sont carminatives, diurétiques.

SKIRRE. ( Voyez Squire)

SOC. (Voyez CHARRUE)

SOIE. (voyez VERS A SOIE)

SOIF. C'est l'appétit des sluides. Heisser ne veut pas qu'on croye que ce qui est la fource de la soir, soit aussi la source de la saim. Bergerus a soutenu cette opinion; & je ne

fais fur quel fondement il a appuyé cette affertion. Souvent le sentiment de la faim, continue M. Heister, n'est pas accompagné de la soif, & l'on fent une grande ardeur dans les entrailles, dans le temps même qu'on est le plus rempli d'alimens : la cause de la soif n'est autre chose que la chaleur qui s'excite dans l'estomac par diverses causes. 1°. Si le gosier n'est pas humecté, la soif fe fait fentir, parce que les vaiffeaux étant fecs, se rétrécissent & augmentent par là le mouvement du fang : c'est à cause de cette sécheresse, que les phthisiques ont la paume de la main fort chaude après le repas.

2°. S'il y a des matières gluantes dans l'estomac, la soif peut survenir, parce que, comme nous l'avons remarqué plus haut, ces matières, qui ont de la viscosité, sont un effet de la chaleur, & quelquesois elles supposent un sang privé de sa

lymphe.

Loríque le fang n'a pas d'humeur aqueuse, il est épais, & alors, selon quelques-uns, il ne peut pas passer librement par les vaissaux capillaires; il gonsie donc les artères qui doivent, à cause de cela, battre plus fréquemment & plus sortement; ce qui ne sauroit arriver que la chaleur ne s'augmente.

3°. Les fels, les matières âcres, ou les corps qui contiennent beau-corps de feu, doivent caufer la foif; car toutes ces substances mettent en mouvement les parties folides, & y excitent par consequent de la chaleur.

4°. Dans les fièvres, la foif fe fait fentir avec violence; la raison n'en est pas difficile à trouver. Les

Ii 2

fièvres ne font causées que par un excès de mouvement; les artères étant bouchées, se gonflent; il faut donc qu'elles battent plus fortement & plus fréquemment, & que par là il furvienne plus de chaleur.

5°. Dans l'hydropisie on sent une foif violente; cela vient de ce que la partie aqueuse du sang reste dans le bas-ventre : il n'y aura donc qu'un fang épais dans les autres parties. Cette épaisseur causera nécessairement de la chaleur; d'ailleurs, le bas-ventre étant rempli d'eau, les vaisseaux sanguins inférieurs sont fort comprimés : le fang coule donc en plus grande quantité vers les parties supérieures; de là il s'ensuit que le mouvement & la chaleur y font plus confidérables, & qu'il arrive fouvent des hémorragies aux hydropiques.

6°. On voit par tout cela que c'est un mauvais signe, comme dit Hippocrate, que de n'avoir pas fois dans les maladies fort aigues. Cela prouve que les organes deviennent insensibles, & que la mort n'est pas

éloignée.

La foif sébrile est toujours fort incommode; ceux qui en font tourmentés foupirent apres ce qui peut l'étancher, ou du moins la diminuer : personne n'ignore que l'eau est la reflource que la nature réclame; froide, elle calme plus vite la foif. Mais l'eau ne remplit pas toujours les vues que l'on se propose dans le traitement des maladies aigues ; il faut fouvent la combiner avec les fucs acides végétaux, ou avec les minéraux les plus concentrés, jusqu'à agréable aigreur, tel que l'acide vitriolique, l'esprit de nitre, &c. La limonade commune, une légère décoction d'eau-de-ris, dans laquelle on fait dissoudre quelques grains de nitre; celle de poulet, le petit-lait, font tres-appropriés lorique la foif dépend de l'acreté de la falive & de la lymphe. La foif peut devenir la fource d'une infinité de maladies graves; elle peut donner naissance à des maladies inflammatoires, furtout dans les visceres naturellement foibles; elle dispose aux maladies de poitrine, fur-tout à la phthysie. Il est de la plus grande importance pour les personnes qui ont le fang âcre, de prendre quelquefois dans la journée quelque boisson agréable, quoiqu'ils n'ayent pas foit. Celles dont les humeurs circulent difficilement à cause de leur épaisseur, doivent aussi profiter du même avis: mais dans l'état de fanté on doit toujours s'abilenir de boire, immédiatement après une courfe, ou apres tout autre exercice violent: l'expérience journalière a demontré que la plûpart des pleuréfies des jeunes gens, ne reconnoissoit point d'autre caufe. M. AMI.

SOL, ou terroir, sont deux mots synonymes; le fol varie d'un lieu à un autre, & le même champ est souvent compose de plusieurs sols différens. La même variéte se fair remarquer dans sa prosondeur, comme dans sa superficie. C'est de la qualité de ces disserens sols, que dépend l'abondance plus ou moins grande des récoltes, & la vegetation de tel eu tel arbre en particulier.

A l'article terre, on entrera dans de plus grands details.

SOLANDRE, MÉDECINE VÍTÉ-

RINAIRE. La folandre est au pli du jarret du cheval, ce que la malandre est au pli du genou. La cure est la même. (Voyez MALANDRE) M.T.

SOLANUM, nom générique d'une famille nombreufe de plantes, dont la plupart font vénéneuse; mais on lui doit la pomme de terre qui est, après les plantes céréales, le plus beau présent de la nature: parmi ces folanum, il convient de parler de la DOUCE AMERE, aujourd'hui fort employée en médecine.

SOLANUM seandens, seu Duleamara. Douce-amère.

M. Tournefort la place avec les autres folunum dont il compte trentequatre espèces du premier genre, de la septième section de la seconde classe, qui comprend les herbes à fleur monopétale, en forme de roue, dont le pistil devient un fruit mou & affez gros. M. le chevalier Von-Linné la classe dans la pentandrie monoginie, page 264. Spec. plan. 11°. 5.

On appelle cette plante Douce-amère, parce que si on en mache les feuilles récemment cueillies, elles produifent dans la bouche une amertume qui est immédiatement suivie d'une sensation douce, telle que celle du

miel.

Fleurs En petites grappes, comme celles du folanum commun, & leur refemblant pour la forme. Elles naissent à la partie supérieure des branches. À l'opposite des feailles. Elles ont d'un bleu sonce tirant sur le violet. Il s'éleve au milieu un cène d'un jruse clair, formé par la réunion des étamines qui surmontent les cinq flamens; la busé de ce ce me est environne d'une arcole d'un yerd brillent.

Cette fleur est charmante, vue de près. La corolle ac ces sleurs est protonde, dentelée & partagée en cinq parties étroites, qui paroissent former cinq pétales différens. Le pédicule qui leur est commun, est tendre & long. Chaque sleur en a aussi un qui lui est particulier, & dont la lonque ueur est asse considérable; du sond du calice s'eleve un pissi attaché comme un clou au milleu de la fleur.

Fruit. Le pissil se change en un fruit mou ou baie succulente, a'une forme oblongue, verted'allera; & enfiuite, lorsqu'elle est en maturité, d'un rouge tres-vis; elle est pleine de petits grains, en tres-grand nombre, blanchâtres, applatis & d'un goût désignéable. Le cance resse use les baies, & conserve sa grandeur naturelle.

Feuilles. Oblongues, un'es, pointues, plus petites que celles du finilia, & d'un verd très-soncé; elles naissent en zigzag alternativement le long de la tige. Elles varient suivant les différentes parties de la plante. Celles d'en-bas ont è leur base d'en appendices semblables à de petites se alles que M. Geoffroy appelle ces orcilles; celles d'en-haut sont simples, n'ont point d'appendices. Les passeules des uns & des autres sont longs, tendres, & d'un verd pâle qui n'est point désigreable.

Racines, fibreufes, petites pour l'ordinaire, quelquefois d'afiez gros

trones, brunâtres

Port. La racine pouffe des farmens ligneux, minces, fragiles, longs ce trois, quitre, cinq & môme fix piels, qui, en ferpentant, s'accrochent aux haies, aux tiges is p'antes, aux arbres, & aux rbiffeaux

qui font à leur portée. Une tige si mince a toujours besoin d'un appui pour s'élever : aussi, rampe-t-elle sur terre, excepté qu'elle ne trouve des arbres ou des treillis, à l'aide desquels elle peut monter affez haut, quoiqu'elle n'ait point de vrilles, parce qu'elle s'attache sortement à tout ce qui est à sa bienféance. On la trouve quelquesois sur la tête des vieux saules, qu'elle orne de ses branches sleuries, qui pendent en sessons.

L'écorce de ses jeunes rameaux est lisse & verte; ceux qui sont plus vieux deviennent raboteux; ils sont à l'extérieur, d'une couleur cendrée, ou d'un brun pâle; intérieurement, ils sont toujours d'un beau verd. Il y a au milieu de ce bois fragile, une moëlle son-

gueufe.

Lieu. Le long des haies, des buiffons, dans les bois humides, autour des murailles, des vieux arbres, dans les endroits bas & marécageux. Elle fleurit en juillet & août. La plante est vivace; on la trouve en tout temps; mais en hiver, il est dissicile de la diffinguer des ronces & des buiffons, parce qu'elle perd toutes ses feuilles des les premières gelées. Elle habite de préférence les pays méridionaux, où elle croît spontanément. Il est certain que celle qu'on recueille dans nos contrées, & surtout celle qui naît dans les endroits fecs, a beaucoup plus de vertu & d'énergie que celle qu'on trouve dans les pays septentrionaux & dans les endroits marécageux.

Propriétés. La douce-amère doit être regardée comme une plante héroïque, pour me fervir des expressions du savant Linné, propre à purifier & à dé purer le sang. Appliquée extérieurement, c'est un bou topique anodin, réfolutif, & vulnéraire: prise intérieurement, cette plante est atténuante, résolutive, diapnoique, ciuretuque & d.purative. On peut la ranger encore parmi les plantes cosmétiques.

Ulages. On le sert exterieurement de toutes les parties de cette plante. Il n'y a pas même jusqu'aux bayes dont on ne fasse usage. On en tire le fuc, ainsi que le disent Mathiole, Jean de Ruel . & l'auteur du dictionnaire botanique & phaimaceutique, pour effacer & cétruire les taches de la peau, sur-tout celle du visage. Mathiole ajoute que les femmes de Tofcane l'employent pour conferver la beauté & la fraicheur de leur teint. & pour en détruire les taches de rouffeur. Les anciens n'ont guères employé cette plante intérieurement; du moins, avant Linne, en faifoiton très-peu d'usage. M. Razoux, médecin de Nismes est le premier qui s'en foit servi pour l'usage intérieur, & qui ait opéré, par son fecours, des cures heureufes & brillantes. M. Carrere, profetleur émerite de l'université de Perpignan, actuellement réfidant à raris, prétend avoir perfectionné la méthode de l'administrer; & nous pouvons dire, d'après les observations de ces deux auteurs, que la douce-amere doit être regardée comme une plante douée d'excellentes vertus, propre à purifier & à dépurer le sang. Sans être un remede anti-vénérien, elle est un puissant auxiliaire des preparations mercurielles, qui font le vrai spécifique des maladies syphillitiques. Les vertus de la douce-amere ne sont point équivoques. On l'emplole utilement dans les douleurs

rhumatismales récentes, & sur-tout dans celles qui font produites par une forte distension des fibres. Cette plante n'a pas moins d'efficacité pour la guérison des dartres, & de toutes les maladies cutanées. On s'en fert avec fuccès dans les maladies qui dépendent d'une humeur laiteufe épanchée, appelées communément lait répandu; dans la jaunisse, les obstructions, l'asthme, & les chûtes... On s'en sert extérieurement dans les plaies, les ulcères, les cancers, les contufions, &c. Elle est anodyne, déterfive, réfolutive & vulnéraire. On applique pour lors les feuilles fraîches pilces, en forme de cataplasme. On ne se sert intérieurement que des tiges; on écarte les racines, les feuilles, les sleurs & les fruits : on les coupe à petits morceaux qu'on écrafe fous le marteau, ou qu'on fend en deux ou en quatre, loriqu'elles font trop groiles. On doit feulement observer que celles qui font moelleuses sont preférables en tout point aux autres. On les fait bouillir à petit feu, & lentement, parce qu'autrement, pour peu que l'ébulition foit forte, le liquide, dans lequel on fait bouillir la plante, verse, & la partie la plus volatile fe diffipe avec l'ecume. On observe que, pour peu qu'on agite la décoction de cette plante, on qu'on la verse d'un peu haut, elle mousse comme la bierre ou le vin de Champagne. On commence par une ou deux drachmes de ces tiges, qu'on fait bouillir dans deux verre; d'eau, jusqu'à la réduction de la moitié; on augmente successivement la dofe de la plante de deux en deux, ou de trois en trois jours, julqu'à ce qu'on foit parvenu à une

once. Pour lors on augmente le liquide, & on met quatre verres d'eau au lieu de deux : on fait toujours réduire la liqueur à moitié. On prend communément deux tasses de cette décoction le matin à jeun, dans l'intervalle de demi-heure ou d'une heure. S'il convient d'en prendre davantage, on réitère la même dote l'après-midi, quatre heures après le dîner. Lorfque les malades font au bouillon, on se sert de cette décoction en guise de tisane, qu'on donne pour boisson ordinaire. On peut couper la décoction de douce-amère avec partie égale de lait de chèvre ou de vache, bien écrêmé, on y ajoute un peu de sucre, ou de racine de réglisse, ou quelques zestes de citron pour ôter le goût nauscabond que certaines perfonnes trouvent à cette plante. Il est certain que si, dans quelques occasions, il est avantageux de couper cette décoction avec du lait, il l'est beaucoup plus encore dans d'autres, de donner la décoction pure. Cette plante est plus active, lorfou'elle est sans melange.

La douce-amère se multiplie aisément par drageons enracinés qui se trouvent au bas des gros pieds. On en fait encore des marcottes & des boutures. On les sevre au printems, pour les planter dans un terroir humide, elles s'y enracinent fort vîte, après quoi on les transporte aux endroits où on les cestine. On en peut décorer les jardins & en former des cabinets de verdure. M. Buc'hoz dit avoir vu des boutures de douceamère dans des caraffes d'eau que l'on tenoit dans une chambre : elles y poussent des feuilles & des branches qui conservent long-temps leur

verdure.

SOLDANELLE, ou CHOUX MARIN. (Planche IX, page 250.) Tounefort la place dans la troilième fection de la première classe des herbes à fleur, en une seule pièce & en cloche, dont le pistil se change en un fruit sec, & à plusieurs capsules. Il l'appelle convolvulus maritimus nostras, rotundi foliis. Von-Linné la classe dans la pentandrie dyginie, & la nomme convolvulus soldanella.

Fleur. Corolle en forme de cloche évafée, d'une feule pièce, découpée en cinq fections; il part de la base de la corolle cinq nervures qui se terminent aux angles sortans.

Les étamines B, au nombre de cinq, font attachées à la base du tube de la corolle, alternativement avec les nervures. Le pissil C occupe le centre de la fleur. Le calice est ordinairement composé de sept pétioles en recouvrement les uns sur les autres; il est vu de sace en D.

Fruit. Capfules F à quatre loges, dans laquelle font contenues quatre

graines G.

Feuilles, en forme de rein, liffes, luifantes, foutenues par de longs pétioles.

Racine A, menue, fibreuse.

Lieu. Les bords de la mer. La

plante est vivace.

Propriétés. Toute la plante a une faveur âcre, amère, un peu falée. Les feuilles purgent avec force, entraînent beaucoup de férofités, diminuent confidérablement les forces vitales & musculaires; malgré cela, elles font indiquées chez les tujets robustes, dans l'anasargue, l'ascite, par suppression du stuide excrétoire, l'hydropisse de poitrine.

Ufages. On donne les feuilles sèches & pulvérifées, depuis dix

grains jufqu'à une drachme, délayées dans quatre onces d'eau, en infufion dans cinq onces d'eau. Le fuc exprimé des feuilles récentes, depuis fix grains jufqu'à demie-drachme.

SOLE, SAISON ou ROIE. Ces dénominations fignifient la même chote, fuivant l'idiôme agricole de nos provinces. On entend par fole, certaine étendue de champ, fur laquelle on seme fucceffivement par année, des blés, enfuite des menus grains, & qu'on laifie en jachère pendant la troisième année. Cette division est malheureusement trop adoptée. Si on consulte l'article jachère, il fera facile d'en reconnoître l'abus.

SOLE. Médecine Vétérinaire. Nous avons parlé affez au long de la sole dans la division que nous avons faite du pied du cheval (voyez pied.) il nous reste seulement à traiter des maladies qui affectent cette partie.

# Maladies de la sole.

Sole échauffée. Rien de plus fréquent dans les campagnes, que de voir les maréchaux appliquer des fers rouges, fur les pieds des chevaux. Cette methode venant plutôt de la pareffe qu'ils ont à abbattre le pied, que de l'intention de faire porter les fers, occasionne non seulement une altération dans le subot, mais même une inslammation. D'autres maréchaux, saute d'expérience, laisseul long-tems le fer, qui, sans être pourtant rouge, échausle tellement les parties du sabot, qu'il produit les mêmes accidens,

Quel

Quel doit donc être le feul but du maréchal, lorsqu'il présente son fer sur le pied? C'est de voir, s'il n'est pas trop juste, s'il ne garnit pas trop, s'il ne porte pas sur la sole, s'il prend bien la tournure du pied.

Curation. Les remèdes propres à la fole échauffée, confissent à humecter cette partie avec des emmiellures ou de la terre glaife très-liquide imbibée d'eau, ou bien avec des ca-

taplasmes émolliens.

Sole battut. Toutes les fois que la fole de corne porte à terre, elle comprime la fole charnue, l'inflammation furvient, & le chevât boite: C'est ce qu'on appelle fole battue. Cet accident a lieu, lorsque le pied a été trop paré par le maréchal, & qu'il vient à se déserrer; la muraille s'éclate, n'ayant plus de soutien de la part de la fole de corne.

Curation. Mettez un vieux fer léger, attachez-le avec de petits cloux dont les lames foient minces, appliquez par deffus des onêtueux tels que la remulade, l'onguent de pied, &c. Mais fi la fole est entièrement foulée, s'il y a hémorrhagie, & si la claudication est considérable, deffolez l'animal. (Voyez desfolure.)

Sole charnue comprimée. Si le cheval prend son point d'appui sur la partie antérieure de l'os du pied, il chasse, par le moyen de ses condy-les, le tendon en arrière & en bas: ce qui occasionne une inflammation considérable à la sole charnue, & quelquesois un arrêt de la synovie, les glandes ayant été comprimées par ce dérangement. La synovie s'épaissifit par son séjour, corrode les cartilages de l'os du pied, de l'os Tome IX.

coronaire, & produit une ankilose. ( Voyez ce mot. )

Voulez-vous reconnoître la compression de la sole charnue; commencez à parer le pied bien uniment, & rendez la fole de corne fort mince : dans cette action, le cheval marque de la fenfibilité; ensuite, sondez avec les tricoises, en commençant en pince, & allant fuccessivement vers les talons, mais ayez l'attention fur-tout de ne pas ferrer les tricoifes, plus dans un endroit que dans l'autre; c'est par ce moyen que vous découvrirez la compression de la sole charnue; c'est encore par cette voie que l'on découvre, dans la plupart des autres maladies du pied, l'endroit où le cheval a été piqué, & la partie qui a été blessée & contuse.

Curation. Pour remédier à la compression, parez le pied à la rosée, (voyez ferrure) ou bien saignez à la pince, (voyez faignée des animaux) & mettez dans le pied & autour du sabot, quelques cataplasmes émolliens, asin d'humester & de relâcher les parties qui sont distendues, & de diminuer la compression de la sole charnue. Laissez reposer le cheval pendant quinze ou vingt jours; ce temps passe, saites-le promener jusqu'à parfaite gustisson.

Sole de corne comprimée par le fer. L'inflammation survient à la sole par la compression du ser, et occasionne du pus dans cette partie; cet accident arrive, pour l'ordinaire, de l'ajusture du ser, ou, pour mieux dire, de ce que l'on n'a pas asser entolé le fer. Si la compression est légère, la ferrure y remédie aisément; (voyez ferrure) si au con-

traire, il y a de la matière, échancrez le fer, et traitez la plaie avec la térébenthine.

Sole faulée, foulure de la sole. C'est ainsi qu'on appelle la compression que la sole a sousserte à la suite d'un caillou, d'une pierre, &c. qui s'est logée entre le ser et la sole de corne, ou bien d'un amas de sable ou de terre, qui, en séjournant, auvont formé un mastic. Il résulte de cette contusson, à peu près le même accident que de fortes éponges sur les talons.

La foulure de la sole n'auroit pas lieu, si le maréchal n'avoit pas trop paré le pied: par cette méthode, il excite une espèce de creux, qui loge le

sible ou le caillou, &c.

Curation. Otez le fer, enlevez les corps qui compriment la fole charnue, tenez le pied bien humecté avec du cataplasme émollient, & ne le parez point.

Sole brûlée. Voyez brûlure de la fole, 2 pag. 476. M. T.

SOLEIL. Aftre par excellence & qui nous procure le jour. De toutes les idolâtries, la plus excufable est celle qui a porté & qui porte encere les hommes à adorer le soleil. L'écriture fainte nous dit que le Tout-l'uitlant a placé son trône dans le soleil, & elle ne pouvoit pas nous en donner une idée plus sublime. Sans lui la terre larguit, & sa chaleur intérieure n'etant point réactionrée, elle est par conséquent sans enet. Sans lui la végétation languit; tans sa lumière les plantes n'autoient point de couleur. Voltaire a par-

faitement défini le foleil & fes effets, lorsqu'il dit:

Dans le centre éclatant de ces orbes immenses, Qui n'out pun cus cacher leur marche & Leurs élfances, Luit cet affre du jour par dieu même allumé, Qui tourne autour de foi sur son axe enflammé; De lui partent sans sin des torrens de lumière; Il donne en se montrant la vie à la matière, Et dispense les jours, les sai ons & les ans, A des mordes divers autour de lui stottans. Ces asses as serves autour de lui stottans. Ces asses asserves à la loi qui les presse. Sattirent dans seur ceuxe, & s'évitent sans ceste, Lt servant l'un à l'autre & de règle & d'appui, Se privent les clartés qu'ils regoivent de lui.

Le joleil est supposé par les plus habiles afironomes, cloigné de la terre de pres de tiente-trois millions de lieues: & la lumière qui émane fans ceffe de cet astre, traverse cet espace immense en sept minutes; sa rapidité est six cent mile sois plus prompte que celle du fon. Le toleil est la seule planète fixe, toutes les autres tournent autour de lui, parce qu'il est le centre & le régulateur du système planétaire. Malgré sa stabilité, le soleil a un mouvement de rotation sur son axe, commencé & terminé dans l'espace de vingtsept jours de temps. La longueur de cette rotation sur lui-même a été déterminée par les taches que l'on voit sur le soleil. On commence à les voir fur les bords de son difque du côte de l'Occident, & vinetfept jours après sur les bords du cifque au côté de l'Orient. Quant à fon mouvement annuel autour de la terre, c'est une supposition gratuite. La terre tourne autour de lui dans la période d'une année.

La substance du soleil est-elle une matière ignée? Ce problème est encore à résoudre, ainsi que celui de la nature de sa lumière. On fait cependant que si on rassemble ses rayons dans un miroir concave, ou au moyen d'un verre convexe, ils brûlent & confomment même les corps les plus durs, & qu'ils foudent les métaux. Cette fufion, cette cha'eur extraordinaire, font - elles dues fimplement à la nature des rayons du foleil, ou à leur rétraction? Ces difcustions ne font pas du reifort de cet ouvrage. Admirons dans le filence la muin de l'Eternel.

# Soleil. ( Voyez Tournefol )

SOLITAIRE. Fleur qui est unique sur sa tige. La tulipe, par exemple.

### SOLITAIRE. ( Voyez ver )

SOMMEIL. Médecine rurale. L'homme, apres avoir fatigué & épuifé fes forces, des oit trouver dans une action involontaire, une reflource pour les réparer. La nature, attentive à fes befoins, lui a donné le fommeil, mais aufi e'le a voulu qu'il fût limité. Trop peu dormir, affoiblit les nerfs, épuife les efprits, & caufe des maladies. Trop dormir, au contraire, rend l'efprit & le corps pesant, & dispose aux maladies soporeuses.

On n'est pas encore parvenu à découvrir les véritables causes du sommeil. On les attribue en général à la compression & à l'affaissement des fibres du cerveun. N'y a-t-il pas quelqu'autre cause qui puisse l'exciter? Certains physiologistes ont assigné la dissipation des esprits animaux comme la plus sûre & la plus efficace.

Le fommeil, pour être falutaire, doit être doux, tranquille, & exempt de tout fonge fatigant : 6 durée

doit varier selon l'âge, les tempéramens & les différens exercices auxquels on se livre dans le jour. Les enfans doivent dormir plus que les adultes. Les gens laborieux, plus que les gens oisifs, & ceux qui s'adonnent aux excès de la table & de la boisson, plus que ceux qui vivent sobrement. Pour l'ordinaire, sept heures de sommeil sont suffisantes à un homme bien constitué; mais les enfans ont besoin d'un plus long repos: leur âge, la foiblesse de leurs organes, leur délicatesse, le besoin pressant d'une digestion presque continuelle, les obligent à paffer la première année de leur naissance à teter & à dormir.

Rien n'est plus propre à détruire dans l'homme cette aptitude naturelle pour l'exécution de ses fonctions. qu'un sommeil trop long. On a observé que ceux qui fuivent ce doux penchant, deviennent fort nonchalans & très-oififs; que leurs organes tombent dans un relâchement extrême, que leurs nerfs deviennent infenfibles, & qu'ils finissent par perdre le mouvement & le sentiment dans toutes les parties du corps : réduits à ce trifte état, ils out beau vouloir fe roidir contre le fommeil, & inviter la nature à faire pour eux quelques falutaires efforts, elle leur refuse fon fecours, parce qu'elle est épuifée, & la mort ne tarde pas longtemps à meitre fin à leurs souffrances.

Pour bien dormir la nuit, il faut faire de l'exercice pendant le jour. Il faut encore fouper légèrement, s'abstenir de toutes fortes de liqueur fermentescible, qui puisse accélèrer & caugmenter le mouvement du fang, & le porter à la tête. Ondoit encor e avoir l'attention de tenir la tete afice.

haute fur un oreiller, & se tenir modérément couvert; on fait que la furcharge des convertures est un obs-

tacle au sommeil.

Si, au contraire, on dort la tête basse, on s'expose à être attaqué du cochemar, ou à passer une nuit entremêlée de fonges fâcheux dans lefquels on se représente les différens objets qui ont fixé notre attention pendant le jour, & ont été le sujet de notre conversation. Il y en a qui ont cru voir dans leurs rêveries, des ferpens rouges voltiger autour

Quoique je recommande de souper légèrement, je n'entends point exclure de ce repas l'ufage de la viande; celui des végétaux feroit préférable à tous égards; mais tous les tempéramens ne s'en contentent point, & cette privation pourroit leur porter quelque préjudice & déranger

leur sommeil.

Buchan regarde le chagrin comme la caufe la plus propre à le troubler. Il nous apprend auffi que quand l'efprit n'est pas à son aise, on goutte rarement un sommeil tranquille, & que ce grand avantage de l'humanité s'éloigne fouvent du malheureux qui en a le plus de besoin, tandis qu'il vient trouver celui qui est heureux & content. Cette vérité devroit engager tous les hommes à faire tous leurs efforts pour ne se coucher que lorfque leur esprit est le plus tranquille qu'il est possible. Il y a des personnes qui, à force de s'abymer dans des réflexions tristes & désagréables, ont tellement éloigné le fommeil, qu'elles n'ont jamais pu le goûter par la fuite.

La nuit doit être consacrée au fommeil, & le jour au travail : rien n'est

de la nuit le jour : aussi voyons-nous les gens de lettres, qui sont quelquefois forcés de passer les nuits à travailler, être en butte aux affections nerveuses.

SOL

La nuit favorise le sommeil: c'est le temps prescrit & marqué par la nature; & le sommeil pris en général dans le commencement de la nuit. délasse & défatigue le plus; les organes de la volonté & des sens étant dans une parfaite inaction, le cours des esprits vitaux en devient beaucoup plus paifible, & par conféquent, la perte en est infiniment moindre: aussi un homme qui, après une longue marche, s'endort & passe la nuit dans les bras du fommeil, s'éveille le lendemain, frais & bien difpos.

On demande s'il est avantageux de dormir après dîner. Les uns en ont besoin pour la conservation de leur fanté, & les autres croyent s'exposer à plus ou moins de maladies en dormant vers le milieu du jour, sur-tout

après le repas.

Les vieillards, les gens de lettres, les vaporeux, les mélancoliques, ceux qui sont d'un tempérament phlegmatique & pituiteux, les convalefcens, les valétudinaires, & furtout ceux qui tendent à l'étifie, sont plus ou moins disposés à faire la méridienne, & tous s'applaudissent d'y fatisfaire; la raison, c'est, dit M. Duplanil, que le repos & le sommeil. quelque courts & légers qu'ils soient, font nécessaires à chacune de ces perfonnes pour bien digérer.

La méridienne peut nuire aux uns & aux autres, comme l'observe trèsbien M. Maret, célèbre médecin de Dijon, sur - tout si elle dure trop plus contraire à la fanté que de faire - long-temps. Il est donc nécessaire de

la renfermer dans de justes bornes: un quart d'heure, une demi-heure suffisent: on doit rarement dormir une heure; d'ailleurs, c'est le tempérament, c'est la quantité & la qualité des allmens qui doivent servir de règle.

Plus on a de difficultés à digérer, continue cet illustre auteur, & plus les alimens résistent à leur décomposition, plus aussi la méridienne doit être longue; au contraire, elle doit avoir d'autant moins de durée, que les alimens sont plus faciles à digerer, & que le tempérament favorisé davantage la digestion.

On ne doit point faire la méridienne étendu sur un lit, parce que cette position horisontale forceroit la pâte alimentaire à sortir de l'estomac par l'orisice inférieure, avant que d'être parsaitement digérée : la position la plus savorable pour la méridienne, est donc celle dans laquelle le corps est un peu incliné à l'horison, & pour cet estet on doit s'assevit dans un stuteuil, ou sur un sopha, la tête haute, le corps légèrement penché en arrière, & un peu tourné sur le côté gauche.

Il faut de plus avoir attention que la circulation du sang ne soit gênée dans aucune partie du corps. Conséquemment, avant de se livrer à ce sommeil, il faut se défaire de tous liens. Le col de la chemise doit être libre, de même que la ceinture de la culotte, les cordons des juppons, &cc. il faut encore ôter les jarretieres. Alors nulle pesanteur, nulle douleur de tête, nul engorgement à craindre; accidens qu'on a souvent attributes à la méridienne, saute d'y avoir assez apporté d'attention.

Le sommeil excessis & morbifique

produit différentes maladies qu'on connoît fous le nom d'affections foporeuses ou comateuses, ou de léthargie. Ces maladies comprennent les deux espèces de coma, la léthargie, la catalepsie, le carus, la cataphore & l'apoplexie. Voyez ces mots.

Les vomitifs, les purgatifs forts. les lavemens âcres & irritans, les véficatoires font les remèdes les plus efficaces contre le sommeil morbifique. La faignée est encore un secours qu'on ne doit pas négliger, fur-tout s'il dépend d'une pléthore bien décidée à la tête : on a encore vu réuffir la fumée du tabac introduite dans les intestins par l'anus. Les sinapismes ont quelquefois mieux réuffi que les véficatoires. Lorsque tous ces remèdes n'opèrent point les effets falutaires qu'on est en droit d'en attendre, il faut alors tenter l'immersion fubite des malades dans l'eau froide. La frayeur qui peut en réfulter, peut tout auffi bien changer en mieux la manière d'être du principe vital, que procurer un plus grand défordre dans les organes. Ce dernier moyen, qui a eu du fuccès, doit être regardé comme un remède douteux, auquel il convient d'avoir plutôt recours dans un cas défespéré, que de ne tenter aucun remede. M. A M 1.

SOMNIFÈRE, Médecine rurale. C'est ainsi qu'on appelle un remède qui assoupit, qui endort, & qui fait dormir; on peut regarder un somnifère comme un léger narcotique.

La belladona, la jusquiame, la cynoglosse, toutes les especes de pavot; les liqueurs fermentées, le lait, les alimens glutineux, le sucre, le jus exprimé des viandes, & ensin tous les esprits ardens com-

posent la classe des somniseres, (Voyez Narcotique) M. AMI.

SORBIER ON CORMIER. Tournefore le place dans la huitième fection de, arbres à fleur en rose, dont le calice devient un fruit à pepin; & ill'appelle forbus fativa. Von-Linne le nomme sorbus domestica, & le classe dans l'icosandrie trigynie.

Fleur. En rose, composée de cinq petits pétales presque ronds, concaves, inférés dans un calice d'une feule pièce & à cinq dentelures. Une vingtaine d'étamines sont implan-

tées fur le calice.

Fruit, baie molle, nommée forbe ou corme, preique ronde, couronnée d'un large ombilic, renfermant trois femences oblongues, distinctes, car-

tilagineuses.

Feuilles, ailées avec une impaire. les folioles oppofées, très-entières, longues, pointues, finement dentelées par leurs bords, blanchâtres & cotonneuses en dessous.

Racine, ligneuse, rameuse.

Pon. Arbre de médiocre grosseur dans nos provinces du nord; beaucoup plus fort & plus élevé dans celles du midi ; l'écorce rude, rabotteufe; le bois très-dur, compact, rougeâtre; les fleurs au fommet des tiges, disposées en espèce de corymbe. Les feuilles alternativement placées avec des stipules à leur infértion.

Lieu; les provinces méridionales

de France.

Propriétés. Le fruit a un goût trèsacerbe avant sa maturité; en mûrisfant, il devient mol, fade, doux. On l'appelle forbe; il est indigeste & aftringent.

Usages médicinaux. Les fruits ré-

nuent la diarrhée par foiblesse, quelquefois la diffenterie bénigne; extérieurement répercutent les hémorroïdes & en calme les douleurs : parfaitement mûrs, ils nourrittent médiocrement, produisent souvent des coliques. On retire de ces fruits non-fermentés, une eau distillée qui n'a pas plus de propriété que la simple eau de riviere.

" Usages domestiques. Dans les provinces où le fruit murit completement fur l'arbre, sans qu'il soit nécessaire de le faire mûrir sur la paille, on l'écrase sous le pressoir; son suc exprimé fermente, devient vineux, ressemble ensuite au poiré, & il est plus fort, plus spiritueux que le cidre. (Consultez ces

mots )

Lorfqu'on n'a pas du fruit en quantité suffisante, on ajoute de l'eau; mais alors la liqueur est plus foible. Souvent on remplit de forbes les trois-quarts d'une barrique, & on achève de la remplir avec de l'eau. Après un certain laps de temps, cette eau fert à la boisson; c'est une cípèce de rapé. La forbe est préférable aux nèfles.

De tous les arbres des forêts de l'Europe, le forbier est celui dont le bois est le plus dur & le plus ferré : cette propriété le fait rechercher des menuifiers pour monter leurs outils; des ébénistes pour la marqueterie; des tourneurs pour les vis des pressoirs, les fuseaux &

alluchons des roues.

Culture. On multiplie cet arbre, ainsi que le suivant, au moyen des femis faits dans les jardins, & on est assuré d'avoir des pieds de belle venue. Dans les forêts le fruit tombé, cemment cueillis constipent, dimi- & qui échappe à la voracité des bêtes fauves, germe facilement, & reproduit son semblable. Il se plait dans des terres qui ont du fonds & qui font substantielles. Il croît part-tout cependant, même sur les rochers, pour peu que ses racines puissent s'implanter dans quelques-unes de leurs gerfures. Le fruit des arbres ainsi plantés, est affez agréable, & la faveur qu'il imprime au palais est pen auftere.

SORBIER DES OISEAUX OU CO-CHESNE. Sorbus sitvestris. Tourn. Sorbus ancuparia. LIN. Cet arbre, originaire des climats les plus froids de l'Europe, est multiplié avec succès dans les provinces tempérées de France, depuis que le goût pour les arbres étrangers a forcé les amateurs à l'introduire dans leurs plantations. Il y figure très-Lien, & y produit un effet très-agréable sur la fin de l'été, & en automne par ses fruits d'un beau rouge vif, & rassemblés en grand nombre fur la même grappe. Il est fort recherché par les grives. La végétation du cochesne est plus rapide que celle des autres forbiers, aussi son bois est-il moins dur & moins utile.

On connoît plusieurs autres variétés de ces deux forbiers, que les amateurs appellent mal - à - propos espèce. (Consultez ce mot) Le caractere botanique du forbier des oiseaux, est d'avoir les seuilles lisses, soit en

dessous soit par-dessus.

SORGHUM ou MILLET D'INDE. (Voyer Miller)

SOUCHE. C'est la partie d'en bas, du tronc d'un arore, accompagnée de ses racines, et séparée du reste de l'arbre.

SOUCHET. Pl. IX. pag. 250. Tournefort le place dans la quatrieme section de la quinzième clatle, destinée aux fleurs apétales, à étamines rafsemblées dans des têtes écailleuses. Hl'appelle cyperus odoraius, five ciperus officinarum. Von-Linné le nomme cyperus longui, et le classe dans la

triandrie monogynie.

Fleurs D. Elles font en épi, placées alternativement sur les deux côtés de l'axe. Chaque fleur est renfermée dans un calice, lequel est une écaille Govale, en carene, plane & courbée. Les parties fexuelles E, confistent en trois étamines & un pistil. Les étamines, dont une est représentée en F, font attachées fous l'ovaire. Le pistil, les étamines et le calice reposent tous sur un réceptacle commun qui est l'axe de l'épi.

Fruit H. Il succède à l'ovaire: c'est une seule graine triangulaire;

aiguë & fans poil.

Feuilles, rondes, roides, terminées en pointe.

Racine A, longue, fibreufe.

Port. Le chaume est couvert de feuilles, & il est triangulaire. Les fleurs naissent au sommet, en épis alternes, fans pédicule, formant une espèce d'ombelle teuillée, decompofée par le haut.

Lieu. les terrains humides, les marais. La plante est vivace & fleurit

en juin & juillet.

Proprietés. Sa racine a une odeur agreable & aromatique; fa laveur est âcre, & un pen auttere; elle réchausse, restaure les torces vitales & mufculaires, conflipe, fortifie l'estomac. Elle est indiquée dans le dégoût causé par des matières pituiteuses; dans les maladies de foiblesse par les humeurs séreuses, & dans l'astème humide. Comme masticatoire, elle est utile dans le relâchement du voile du palais, dans la difficulté de mouvoir la langue par des humeurs séreuses, & dans le relâchement des gencives. En gargarisme dans les ulcères de la bouche. En lotion dans les ulcères peu dangereux du vagin.

Usages. Racine pulvérisée & tamisée, depuis quinze grains jusqu'à denti-drachme, delayée dans quatre onces d'eau, ou incorpoiée avec un firop. La racine réduite en petits morceaux depuis une jusqu'à trois drachmes, en macération au bain-marie avec six

onces d'eau.

SOUCHET ROND. Cyperus rotundus vulgaris. TOURN. Scirpus maritimus. Lin. Linné a féparé avec raifon ceute plante du genre des cyperi. On la trouve au bord de la Méditerranée dans nos provinces méridionales. On en apporte de l'Inde la racine desféchée, & c'est elle qu'on trouve ordinairement dans les pharmacies. On peut s'en fervir à la place du fouchet long. Celui-ci cependant lui est vraiment préférable.

SOUCI. Tournefort le place dans la quatrième fection de la quatorzième claffe des herbes à fleur radiée, dont les femences font renfermées dans des capfules, & il l'appele Cultha vulgaris. Von-Linné le nomme Calendula officinalis, &

le classe dans la singénésie polygamie nécessaire.

Fleur, Radiée, composée de plusieurs sleurons de couleur jaune, hermaphrodites dans le disque, & semelles à la circonsérence. Les sleurons hermaphrodites sont de la longueur du calice; les semelles trèslongs & à trois dentelures. Le calice commun, de plusieurs pièces, divisé en quatorze ou vingt segmens linéaires, en forme de lance &

prefqu'égaux.

Fruit. Les fleurons hermaphrodites dans le centre du disque, n'en ont point. Ceux du disque produifent quelques semences membraneuses, oblongues & à deux cornes. Les sleurons semelles en produifent de plus grandes, qui sont recourbées, triangulaires, de la forme d'un bateau, hérisses de pointes; les unes & les autres rensermées dans des espèces de capsules, contenues par le calice applati, sur un réceptacle nu & plane.

Feuilles. Simples, entières, ovales, plus étroites à la base qu'au sommet, velues, sans queue & embrassant presque la tige par leur base.

Racine. En forme de fuseau, fi-

breuse, blancheâtre.

Port. Tige herbacée, grêle, cylindrique, rameuse; les sleurs naisfent au sommet, portées sur des pédicules. Les sleurs sont placées alternativement. Elles sleurissent pendant toute l'année, excepté pendant qu'il gèle.

Lieu. Les champs, les vignes.

Propriétés. La plante est amère au goût, emménagogue, fondante, céphalique, anti-spasmodique, hépatique. Les fleurs provoquent légèrement le flux menstruel, les

fleurs

fleurs blanches, les lochies, lorsqu'il n'existe ni inflammation, ni éréthisme, ni pléthore considérable, & que les écoulemens tardent à reparoître. En conséquence elles sont indiquées dans la suppression du slux menstruel par excès de graisse; la suppression des règles par impression des corps froids; la suppression des règles par de violens exercices. Elles échaussent médiocrement, & elles ne fatiguent ni l'estonac ni les intessins.

Usages. Fleurs féchées & pulvérifées, depuis quinze grains jufqu'à une drachme, incorporées avec fuffiante quantité de firop. Fleurs récentes depuis une drachme jufqu'à une once en macération au bain - marie dans huit onces d'eau. Fleurs féches depuis demi-drachme jufqu'à demi-once en macération dans la même quantité d'eau.

Culture. Cette plante, si maigre dans nos champs, si multiplice dans les vignobles de quelques cantons de France, où sa sleur communique aux raifins & au vin qu'on en retire, son odeur forte & défagréable, est cependant le type de ces beaux foucis plus larges que des écus de fix livres, qui font l'ornement de nos parterres & de nos jardins. La couleur de la fleur bien prononcée, bien tranchante, produit un grand effet lorsque plutieurs plantes réunies sont en fleur à la même époque; d'ailleurs, le fouci mérite quelque confidération, parce qu'il est en sleur pendant plus de neuf mois de l'année, si la rigueur du froid ne suspend pas fa végétation. Il exige peu de foins, brave les sécheresses, les chaleurs, & il dédomniage en automne

Tome IX.

de l'état de l'ir guerr où elles l'ont mis pendant l'eté; mais pour peu que le terrain dans lequel il est planté, soit substanciel, peur peu qu'on lui donne les arrosemens nécessaires, ses sleurs larges & éclatantes dédommagent de la peine que l'on prend.

On fème fa graine dans une bonne terre de jardin, auflitôt qu'on ne craint plus l'effet des gelées tardives (chacun fuivant fon climat). La graine germe & lève facilement; & des que les quatre premières feuilles font bien développées, la plante est fusceptible de

transplantation.

Le fouci des jardins a produit une singulière variété. La fleur en est moins grande, moins colorée & d'un jaune plus pâle. A mefure que les fleurs le fannent, il fort de leur calice cinq à fept pédicules longs de deux à trois pouces, garnis à leur fommet d'un vrai fouci. mais en miniature, qui fleurit &c produit sa graine. Je l'ai semes avec foin, & elle n'a jamais levé. Peut-être d'autres fleuristes ont-ils été plus heureux que moi. L'odeur de la mère fleur & de ses enfans est moins forte & moins défagréable que celle des beaux foucis des jardins. Il faut cueillir la graine de la mère fleur pour avoir de bonne. femences.

Parmi les huit ou dix espèces botaniques de soucis, il en est une qui, malgré son peu de beauté pour su fleur, mérite l'attention des curieux; c'est le souci d'Éthiopie, qu'on pourroit appeler souci baromètre. Linné se désigne sous la denomination de calendula pluvialis. Sa sleur est blanche en-dedans, d'un

violet ferrugineux en dehors, portée fur un pédicule en forme de fil. Ses feuilles sont en forme de fer de lance, sinuées, légèrement dentelées. Lorsque sa fleur n'est pas ouverte à six heures du matin, on est assuré qu'il pleuvra dans la journée, quand même à cette heure les barometres n'annonceroient aucun changement de temps.

SOUCOUPE. (fleur en ) Évafée & légèrement conique à fa partie fupérieure & terminée à fa base par une tube.

SOUDE ORDINAIRE, ou SALI-COTE, ou KALI. Pl. X. Pag. 266 Tournefore la place dans la feconde fection de la fixième claffe, qui comprend les herbes à fleur de plufieurs piéces & en rofe, dont le calice devient un fruit à une feule loge. Il l'appele kali majus cochleato femine. Linné le nomme fulfota foda, & la claffe dans la pentandrie digynie.

Fleur B. Composée de cinq pétales ovales, terminés en pointe. Les sleurs sont rassemblées dans un calice hémisphérique & d'une seule pièce. Les étamines, au nombre de cinq, environnent le pissil C.

Fruit. Capfule ronde, à une feule loge, laquelle est comme enveloppée dans le calice. Elle renferme une feule femence D, noirâtre, luifante & roulée en spirale.

Feuilles. Sans piquans, longues, étroites, épaifles, adhérentes aux tiges Racine A. Ferme, fibreufe, ra-

mense.

Port. Tige de trois pieds environ, fans épines, ce qui la diftingue d'une autre effèce qu'on trouve dans nos provinces méridionales &

au bord de la mer. Les rameaux de la foude font droits, rougeâtres; les fleurs font feules à feules le long de la tige, & elles naissent des aisselles des feuilles.

Lieu. Les bords de la mer, nos provinces méridionales. La plante

est vivace & fleurit.

Propriétés. Les feuilles sont inodores, d'une faveur âcre, tenant de la faveur du fel marin. On nous a transmis, dit M. Vitel dans sa pharmacopée de Lyon, que les feuilles provoquent avec force le cours des urines, favorisent l'expulfion des graviers contenus dans les voyes urinaires; la réfolution des tumeurs scrophuleuses, des tumeurs du foie, de la ratte & du mésentère, guérissent l'istère par obstruction des vaisseaux biliaires, l'hydropitie par obstruction des vaiffeaux de l'abdomen, la fluxion catarrale de la vessie. On avertit en même temps qu'il faut se tenir en garde contre l'irritation & même l'inflammation qu'elles peuvent caufer dans les voies urinaires. l'obfervation n'a rien donné de précis sur les effets & les vertus de cetre plante. Les feuilles & les tiges brûlées, sournissent des cendres en masse, nommées soude en pierre, abondantes en alkali marin dont elles ont les proprietés & les vertus.

SOUDE D'ALICANTE. kali hispanicum fupinum annuum, fedi foliis brevibus. ACT. ACAD. PAR. Salfola hirfuta LIN.

Elle diffère de la précédente par fa capfule velue, par fes feuilles cylindriques, obtufes, cotonneuses, charmues. Par fa tige d'un pied tout auplus celiauteur, elle est velue, ber-



Le Staphwayre on l'Herbe aux Poux



Stramonium on Pomme Epineuse



La Soude



10 Stachers



bacée, jette ses rameaux épars; elle croît aux bords de la mer en Espagne.

Culture. Les cendres & le sel qu'on retire des soudes par l'incinération, forment une branche de commerce confidérable. La foude d'Alicante est préférée, parce qu'elle fournit une plus grande quantité d'alkali.

Les foudes croissent naturellement au bord de la mer, & en quelques endroits en grande quantité; la consommation des alkalis. foit pour les teintures, foit dans les fabriques du favon, est si confidérable, qu'on est obligé de les cultiver. A cet effet on emploie les terrains imprégnés de fel marin & qu'on laboure pour le blé. On seme le salicote en même temps que le froment après les labours accoutumés. Si l'année est séche. le blé périt & la foude prospère. Cest le contraire si l'année est pluvieufe, parce que la fréquence des pluies délave le sel & pénètre la couche inférieure du fel marin, & le concentre dans l'intérieur; de manière que la corrofiveté de ce fel en maffe, plus ou moins confidérable, ne rend pas les fromens rachitiques. Confultez les expériences fur les effets du sel, rapportées au mot arrosement. Quand l'année n'est ni trop pluvieuse ni trop seche, on a une récolte en blé passable; & un ou deux mois après qu'il cit enlevé de dessus le champ, on fauche le falicote & on le bride comme il fera dit ci-après. Cette reflource est précieuse pour les terrains naturellement falins, où les récoltes en grains sont très-casuelles. Ceux qui ne veulent pas hazarder les semences du blé, sement tout

bonnement du falicote. C'est donc retirer du sol qui auroit resté inculte, une récolte qui dédommage affez bien de tous les frais, Elle mériteroit d'être encouragée fur les fols du voifinage de la mer. Est-ce le voisinage de la mer, & la prefence du fel marin, qui donnent aux plantes de cette famille la quantité d'alkali qu'on en retire par l'ustion? Je ne dis pas ignition, car elle le diffipe en grande partie. Le sel marin y contribue, à la vérité, ainsi que l'air salé de l'atmosphère; mais la graine de falicote, semée dans l'intérieur du royaume, à trente & cinquante lieues de la mer, produit une plante qui fournit, par l'ustion, une plus grande quantité d'alkali, que toutes les autres plantes du voisinage. La culture de cette plante auroit donc été avantageufe dans les environs des grandes verreries, des manufactures de claces, &c. qui confomment beaucoup de foude; mais dans peu, lorsque le fel marin fera marchand en France, il fera plus économique d'en féparer chimiquement & d'en convertir en alkali, toutes ses parties qui en sont Infceptibles. On obtiendraune foude bien plus pure, & elle donnera au verre une plus belle trans-

Procedé pour faire brûler la foude.

Cette operation s'applique à toutes les especes de fucus que la mer jette für ses bords, & que fouvent elle y entaffe par monceaux. Dans quelques provinces on les appelle varech. Ces fucus doivent être exposés à la grosse ardeur du soleil avant de les Lrûler, afin qu'ils soient bien secs; mais comme ils font imprégnés de fel, ils attirent puissamment l'humidité de l'air. Il convient donc de les traiter comme le foin sur le pré, c'est-à-dire, de les rassembler chaque soir, de les étendre le lendemain, & cainsi de fuite, jusqu'à leur entière dessication avant de les mettre en meule.

1º. Des fourneaux. On pratique, près des lieux où croît la foude ou des amas de fucus, des fosses proportionnées à la récolte, & on les place les unes près des autres, afin que le même ouvrier puisse les fervir. Ces fosses ont la forme d'un cône, dont la pointe est dans le bas. Quelquefois on les difpose en forme de soucoupe bien évafée: la première forme est préférable. Une pierre taillée & concave dans fon milieu, fert de base à la fosse. Ses côtés font revêtus en maçonnerie, & ses pierres sont liées les unes contre les autres avec une argile bien tenace & bien corroyée. Avant de se servir de ces foffes, il est nécessaire que la chaleur du foleil ait dissipé toute l'numidité de l'argile. Si dans le voifinage on trouve des rochers, on v creuse les fosses, & elles serve pendant un grand nombre d'années.

2°. Manière de brûler. L'orsque les plantes de falicote ou les varechs font fecs, on les raffemble vers les foffes; on les y amoncelle crainte de la pluie, & au befoin, ils font recouverts avec de la paille, dans la crainte que la pluie ne les imbibe. Un angard préviendroit tous les inconvéniens.

On jette au fond des fosses un peu de bois très-sec, mêlé avec un

peu de paille; on couvre le tout par une couche de falicote ou de varech, & le feu est mis à la paille. qui se communique au bois, ensuite au falicote. Lorfque celui-ci commence à s'enflammer, un ouvrier armé d'une fourche de fer , prend du falicote, le jette fur la couche précédente; & fon attention essentielle est de ne laisser aucune issue à la flamme. A mesure qu'il s'en forme, il se hâte de les boucher avec du nouveau falicote. La bonne opération consiste à entretenir sans cesse, & jusqu'à la fin, un feu concentré & le réverbération. Des que l'opération est commencée, elle fe continue fans interruption jufqu'à ce que la fosse soit remplie par la substance brûlée. Les ouvriers se relayent, parce qu'un feul ne pourroit supporter les fatigues pendant plusieurs jours consécutifs.

Lorsque la fosse est remplie de foude bien cuite, on enlève avec un rateau le charbon & la cendre qui furnagent la matière. Alors des ouvriers armés de perches de fept à huit pieds de longueur, agitent fortement & en tout sens la masse, ce qui lui fait prendre de la confistance. Plus elle est agirée, & plus elle acquiert de folidité par le refroidissement. Le point partait de l'opération est lorique la matière est cuite également. On laisse ensuite le tout refroidir peu-à-peu: & lorique le tout est completement froid, on le retire des fosses sous une forme si folide, qu'on est oblige de le rompre à coups de marteaux. C'est rée'lement une espèce de sufion que la partie faline éprouve; c'est pourquoi ces masses n'attirent pas · l'humidité de l'air.

260

SOUFFLÉE AU POIL. (matière) Médecine vétérinaire. On appelle matière foufflée au poil, un pus noirâtre qui coule à la racine du fabot, & à l'infertion de la peau.

Cet accident furvient à la fuite d'une inflammation occasionnée par une enclouure, ou un coup donné

fur la muraille, &c.

Quant au traitement (Voyez EN-

SOUFRE. Substance d'un jaune pâle citronné, d'une odeur affez défagréable, qui lui est particulière, & qui se fait mieux sentir quand il est frotté ou chauffé. Il devient très - électrique par le frottement; fa pefanteur spécifique est beaucoup plus grande que celle de l'eau, & moindre que celles des pierres & des terres. A froid il est cassant. & fe réduit facilement en poudre. A chaud il se ramollit & se sond; il s'enflamme aisément à l'air libre. L'air & l'eau n'ont point d'action fur lui; du moins elle n'est pas fenfible.... Le soutre est un mixte formé par la combinaifon de l'acide vitriolique parfaitement concentré avec le principe de l'inflammabilité en grande proportion. Le foufre est en général l'ouvrage des volcans, foit actuellement en actitivité, soit jadis éteints; cependant il s'en forme quelquefois dans le fein de la terre, mais en très-petite quantité. On en a trouvé à Paris de très-bien cristallisé, dans la démolition du grand bastion qui convroit la porte St.-Antoine. Ce bastion avoit été jadis élevé fur l'emplacement d'une ancienne voirie.... Le foufre est-il de quelque utilité à l'agriculture? c'est ce qu'il faut déterminer. Nos anciens écrivains fur l'agriculture, & même quelques-uns parmi les modernes, ne cessent de parler des fels & des foufres de la terre. & de leur efficacité dans la végétation. Penfent-ils expliquer clairement des choses simples par des mots infignifians, on veulent - ils marcher sur les traces des alchimistes, en employant des mots mistérieux? On ne doit pas leur prêter de pareilles idées, mais dire plutôt, que n'ayant pas des idées claires & précifes, ils fe font fervis de mots dont ils ne comprenoient pas la fignification. Il est bien démontré que l'eau & l'air n'ont aucune action fur le foufre; qu'un morceau de foufre reftera cent ans enseveli dans la terre. fans altération & fans se décomposer. Or, la végétation des plantes est le dernier réfultat des décompositions, des combinaisons & des recombinaifons qui fournissent la sève; (consultez ce mot ) le souffre, qui n'est pas fusceptible de ces modifications, n'y concourt donc pas; donc il n'agit pas plus fur la végétation, qu'un morceau de rocher vitrifiable, enfoui à plusieurs toises dans la terre. Mais si par le mot soufre, ils ont entendu parler de ses principes constituans, de son acide & de son principe inflammable, difféminés & épars entre les molécules de la terre; dans cet état ils ne forment pas le soufre, puisqu'il n'est, en dernière analyfe, que le réfultat de fes principes fortement rassemblés en masse, & fortement combinés entre eux. Ainsi se servir du mot soufre, c'est employer une expression au moins impropre & vide de fens.

SOULEVER LATERRE, Expres-

fion ufitée dans certaines provinces, pour défigner le premier labour que l'on donne aux champs après l'hiver. Tout bon cultivateur n'adoptera pas cette méthode qui fatigue beaucoup le bétail. Sa peine augmente en raison de la ténacité du sol, de sa sacilité à se tasser, à se comprimer & à se durcir. La même opération faite à l'entrée de l'hiver, aussitôt après les femailles, produira bien plus d'effet pour les labours du printemps, 10. Toutes les herbes ieront enfouies & se disposeront à une plus prompte putréfaction à l'approche des premières chaleurs duprintemps; sans chaleur point de décomposition. 29. Les sillons bien formes, les pluies d'hiver pénétreront bien mieux & plus avant dans l'intérieur, tandis que fur un champ argilleux & à furface plane, l'eau gliffe. 3°. La terre, imbibée à une certaine profondeur, attire bien plus le froid, éprouve plus fortement l'action des gelées, & gèle plus profondément. 4°. L'effet de la gelée est de défagréger les molécules de la terre, de rompre leurs liens & de les foulever; d'où il réfulte qu'après un hiver rigoureux, comme celui de 1788, on a vu la terre foulevée à quinze pouces de profondeur. Malgré les pluies du printemps, de l'été & de l'automne, la terre n'avoit pas encore repris fa première ténacité. Auslitôt après le froid, on laboura les terres iuppofées naturellement compactes, presque avec autant de facilité que les terres légères. Cette observation est de la plus grande importance, & j'espère que le bon cultivateur ne la laissera pas échapper. C'est le ças, après de sels froids rigoureux & au com-

mencement du printemps, de labourer profondément les champs dont le fol est ainsi ameubli; de faire pasfer la charrue deux fois dans le même fillon, afin de ramener à la superficie une plus grande quantité de terre neuve, que les labours d'été mêleront exactement avec l'ancienre. Les labours tels qu'on les fait communément, ne remuent jamais que la même terre. On travaille beaucoup pour opérer peu. L'homme sage profitera de l'occasion, & il cherchera à la faire naître en foulevant ses champs avant l'hiver. Il dira d'eux, je fais hiverner mes champs, comme on dit dans les pays de vignoble, j'hiverne ma vigne.

SOURCE. Ce mot a deux acceptions: on s'en fert pour indiquer l'endroit par où l'eau fort, ou pour défigner l'eau elle-même, foit qu'elle coule fous terre, foit qu'elle s'épanche à l'extérieur: il en a déjà été question à l'article FONTAINE (confinlez ce mot). Il nous reste deux choses à examiner, 1°. quelle est la première cause des fources. 2°. La nature fournit-elle des moyens pour les decouvrir.

1°. De l'origine des s'urces. On a donné, à l'article fontaine, la manière dont l'eau s'insinue, de la surface dans l'intérieur de la terre: on a dit comment cette eau, divisée en plusieurs ramifications, se réunissoit en masse lorsqu'elles étoient retenues par des couches d'argille; enfin, comment cette eau suivoit la couche & étoit conduite souvent à des distances de plusieurs lieues où elle s'ouvroit, & formoit enfin une sontaine. Toutes les souves viennent des lieux élevés, & plus le pays est montagneur, « & plus elles s'ont tréquentes; enfin

plus les montagnes font élevées, plus elles font abondantes. Si dans les plaines on en trouve de jaillissantes, comme pres de Lille en Flandre, comme à Modène en Italie, leur origine n'est pas dans la plaine; c'est une eau comprimée entre deux couches de terre ou de rochers, dont la supérieure s'opposoit à son issue; mais, l'obstacle une fois vaincu, l'eau jaillit, foit à cause de la compression qu'elle éprouvoit entre les deux couches, foit par l'impulsion qu'elle recevoit du poids des eaux supérieures, renfermées dans le fein des montagnes ou autres endroits élevés: de ces exemples, je ne veux pas conclure, comme plufieurs phyficiens l'ont fait jufqu'àpréfent, que la préfence des fources que l'on trouve près des pics des montagnes, font dues à l'effet du siphon, parce qu'elles viennent d'une montagne plus élevée. Si à une trèsgrande distance de ces pies on ne trouve aucune montagne plus élevée, l'explication prétendue tombe d'elle-même; si entre ce pic & des pics plus rapprochés, coule dans un bas-fond un grand fleuve, une riviere profonde, fe figurera-t-on que l'un ou l'autre ne sont pas capables de détruire l'effet du fiphon? Cest le propre de l'homme de chercher le difficile, le compliqué & même le merveilleux, pour expliquer la chofe la plus simple, parce que l'homme n'etudie pas assez les loix de la nature. Un feul exemple va dévoiler toute la théorie fur l'origine des fources.

Suppofons une plaine d'une trèsgrande étendue, & qu'au milieu de cette plaine, il y ait une tres-haute montagne. Le mont Ventou, dans la plaine du comtat d'Avignon, en fournira l'exemple. Ce grand pie attire de

loin les nuages : le les ai vus fouvent se détourner brusquement de la ligne droite qu'ils parcourcient, pour aller toucher le; sommets de cette montagne. l'ai conflamment observé, & dans les différentes faifons de l'année, que fi le nuage, en y arrivant, avoit, à la vue, quatre cents toifes de longueur fur un d'iametre proportionné, il n'en avoit pas cent cinquante lorfqu'il s'étoit roule & cu'il fortoit de desius ces sommets. Il y a donc eu absorption de l'eau du nuage, puisqu'après avoir franchi le mont Ventou, il étoit moins long, moins cpais, moins compact; mais comme il est rare que l'atmosphere foit fans nuage, & comme l'attraction des corps est une loi de la nature, il n'est donc pas étonnant que près de ses sommets, on rencontre, foit des fources, foit même des lacs qui v font entretenus par les eaux des nuages. Sur le Mont-Cenis, sur les Pyrences, ces lacs ne font pas rares. La source de la rivière de Giez, part presque du sommet du mont Pila, dars le Lyonnois: ainfi, outre les eaux ordinaires des pluies, ces fominets font encore abreuves. presque journellement par celles des nuages qui passent, tandis que dans la plaine il ne tombe pas une goutte d'eau. Ce que je dis des grands pics, s'applique de lui - même aux pics moins élevés, aux montagnes du fecond ordre ; celles - ci agissent moins vivement & d'une manière moins bien prononcée; mais elles agifient, & on s'en convaincra si l'on prend la peine d'étudier la marche des nuages. D'ailleurs, l'experience de tous les lieux a prouvé qu'il pleut & neige beaucoup plus dans la region des montagnes que dans la plaine. Certaines plaines tont exception à

cette loi . & c'est précisément ce qui prouve que mon affertion est juste. Ces exceptions tiennent à des localités. On demandera, pourquoi a-t-on presque tous les jours à Rouen, des pluies appellées grains, quoique toute la Normandie ne renferme pas de grandes montagnes, mais simplement des côteaux. L'explication de ce phénomène local nous meneroit trop loin.

Si on trouve des sources dans la plaine, elles font dues à l'écoulement intérieur des pays plus élevés. Celles qui lui appartiennent réellement font femblables à celles renfermées dans des citernes; elles sont là parce qu'elles ne peuvent aller ailleurs.

20. Moyens pour découvrir les sources. Certaines espèces de plantes deviennent des indicateurs affez fidèles (confultez l'article FONTAINE). M. Bertrand, pasteur à Orbe, dans son excellent Traité de l'irrigation des prés, a réfumé tout ce que les auteurs ont dit au sujet de la découverte des fources, & nous allons transcrire cet article de son ouvrage.

Je vais donner, c'est M. Bertrand qui parle, le précis des observations de Vieruve, de Palladius, de Pline, de Cassiodore, du père Kirker, du père Jean-François & de Bellidore. Les eaux sont d'une si grande conféquence pour les campagnes, qu'on ne doit négliger aucun des signes qui peuvent contribuer à leur découverte.

1°. On peut connoître, dans un temps calme, les fources cachées, en fe couchant un peu avant le lever du foleil, le ventre contre terre, ayant le menton appuyé, & regardant la furface de la campagne, Si l'on apercoit en quelque endrois des vapeurs, s'elever en ondoyant, on doit hardiment y faire fouiller. L'attitude qu'on vient de prescrire est nécessaire pour faire cette épreuve, parce que la vue ne s'élèvera point plus haut qu'il ne faut; elle s'étendra précisément au niveau du terrain qu'on se propose d'examiner... Palladius fait avec raison beaucoup de fond fur ce signe qu'il tâche même de perfectionner; il conseille de s'y prendre au mois d'août, temps où les pores de la terre étant plus ouverts, donnent un passage plus libre aux vapeurs. Il veut aussi que l'on prenne garde que les lieux où l'on verra s'elever des vapeurs, ne soient point humides à leur superficie, comme seroit un marécage, qui pourroit fort bien donner de l'eau, mais dont la qualité seroit mauvaise.

2°. Cassiodore; dans une lettre à Théodorie, indique un figne qui a quelque rapport à celui-là. Il est tenu pour infaillible par les fontainiers les plus experts. Lors, dit-il, qu'après le foleil levé, l'on voit comme des nuées de petites mouches, qui volent vers la terre, si, furtout elles voltigent constamment sur le même endroit, on doit en conclure qu'il y a de l'eau endeffous.

3°. Lorsqu'on a lieu de soupconner, par ces fignes extérieurs ou par d'autres, qu'il y a de l'eau dans quelque endroit, on doit, pour s'en affurer encore mieux, faire quelques-unes des expériences fuivantes : ayant creusé la terre à la prosondeur de cinq à six pieds, sur trois pieds ou environ de largeur, mettez, au foleil couchant, au fond

de cette fosse, un chaudron renverfé, ou un bassin d'étain, dont l'intérieur foit trotté d'huile, Fermez l'entrée de cette espèce de puits avec quelques planches couvertes de terre ou de gazon. Si le lendemain matin vous trouvez des gouttes d'eau attachées au-dedans du chaudron ou du baffin, c'est une marque certaine que ce lieu renferme des veines d'eau. Au défaut d'un vase de métal, on pourroit se servir d'un vase de terre non cuite, fans qu'il foit nécessaire de le frotter d'huile. S'il y a de l'eau, ce vase se trouvera intérieurement couvert d'humidité, & même extérieurement, dans le cas où la fource seroit abondante... Pour plus d'affurance, on peut mettre fous ces vafes quelques poignées de laine, afin de voir si, en la pressant, l'on en fait sortir beaucoup d'eau. Tous ces fignes font infaillibles & confirmés par une expérience constante.

Autre épreuve. On connoîtra auffi qu'il y a fous ce creux, de l'eau fouterraine, fi, après y avoir cenfermé une lampe allumée et pleine d'huile, on la trouvoit mouillée le lendemain, et fur-tout s'il y restoit encore une partie de la mêche et de l'huile qui ne fussent pas consumés.

Le père Kirker dans fon traité du magnétisme, indique une expérience également facile et certaine; il affure en avoir fait ufage, et toujours avec beaucoup de fuccès. Il faut faire une aiguille de bois, longue de deux à trois pieds, composée de deux pièces de bois, entées, l'une d'un bois pesant, serré & compacte, peu susceptible d'humidité, et l'autre c'e bois poreux, spon-

Tome IX.

gieux et facile à s'imbiber. Le bois d'aune ou verne, sera très-propre à faire cette pièce de rapport. On placera le matin l'aiguille en équilibre sur un pivot, ou bien on la fuspendra à un fil dans une fosse creufée dans l'endroit fous lequel on conjecture qu'il y a de l'eau. S'il y en a effectivement, les vapeurs qui s'élèvent fans cesse, pénétrant la partie spongieuse de l'aiguille, la feront incliner vers la terre. Cette expérience réuffit infiniment mieux le matin avant que l'humidité, qui est alors très-abondante, ait été diffipée par la chaleur du foleil.

4°. Pline, dans son histoire naturelle, parle d'une autre marque de source cachée, qu'il assure avoir éprouvé lui-même. Si l'on remarque, dit-il, quelqu'endroir où l'on voit fréquemment les grenouilles se tapir et pousser la terre, on peut être sûr qu'on y trouvera des rameaux de sources. Les grenouilles tireront dans cette position, l'humidité et les vapeurs qui s'exhalent de

cet endroit.

5°. Quand on cherche l'eau, Vitruve veut qu'on examine la nature du terroir. Un terroir de craie, dit-il, n'en fournit que très-peu, & elle n'est même jamais de bon goût. Dans le fable mouvant, on n'en trouve qu'une très-petite quantité. Dans la terre noire, folide, nonspongieuse, elle est plus abondante. Les sources qui se trouvent dans une terre fablonneuse, semblable à celle qui se voit au bord des rivières, font aussi fort bonnes, mais peu abondantes. Elles le font davantage dans le gros fablon, dans le gravier vit; elles font excellentes et abondantes dans la pierre rouge.

Min

Le père Jean-François, dans son traité de l'art des fontaines, approuve particulièrement les indices qui se tirent de la nature même du fol, et des différentes couches qu'on y trouve; & pour les découvrir fans beaucoup de peine et de dépenses, il recommande l'usage des tarrières de fer. (Confultez l'article FONTAINE) Si, fous des couches de terre, de sable & de graviers, on aperçoit un lit d'argile, de marne ou de terre fraiche & compacte, on rencontre bientôt & infailliblement une fource ou des filets d'eau, que le plus mal habile cultivateur faura fort bien rassembler par tranchées.

Enfin, Vitrave confeille de faire attention à la fituation des lieux & à leur afpect. Au pied des montagnes, parmi les rochers, les cailloux, les fources font plus abondantes, plus fraîches, plus falubres et plus communes que par-tout ailleurs. C'est fur-tout au pied des pentes tournées au nord, qu'il convient de fouiller; ces lieux n'étant presque point exposés aux rayons du soleil, la montagne par sa pente faissant ombre sur elle-même, et les rayons ne tombant sur le terrain que pendant peu de temps & fort

SOURIS. Confultez l'article Rats. En 1772, les papiers publics annoncèrent l'invention d'un fumoir ou foufilet mécanique, propre à étouffer dans les trous, les familles entières de rats, mulots, taupes, fouris & loirs. Ce fumoir est un instrument métallique & portatif, confutit de saçon à contenir du seu de fourir un coutant de sume, qui, à l'aide des tuyaux qui s'y adarqui, à l'aide des tuyaux qui s'y adar-

obliquement.

tent à la longeur nécessaire aux circonstances, étousse les animaux dans le fond de leur retraite. On garnit le soyer avec des chissons de toutes espèces, impregnés de vieille graisse ou hui'e mêlée de sousse; de poix résine. On allume & on fait jouer le sousse; le sumoir se vendoit chez Diodet à Paris, rue S. Honoré, près de l'Oratoire.

Si, au moyen de ce fumoir, on obtenoit réellement l'effet que l'on défire, ce seroit une invention bien précieuse pour nos cultivateurs. Ils viendroient à bout de détruire les fouris, les mulots qui font des degats énormes dans les prairies & dans les terres semées en blé, & par-deffus tout, dans celles plantées en cannes à fucre. Mais les galeries des mulots font si multipliees, leurs entrées & leurs forties font si nombreuses, qu'il paroît plus que probable que la fumée les forcera de fortir par un trou pour rentrer dans un autre; ces animaux sont trop rufés pour ne pas fuir un lieu où la fumée les incommode, furtout quand ils ont autant de facilité pour en fortir. Le fumoir produira donc un simple déplacement de ces animaux, d'un champ fur un autre. Enfin, le nombre des fouris ou mulots qui périront dans leurs fouterrains, fera bien peu confidérable.

M. Hell a configné dans la fauille du cultivateur du 3 novembre 1790, un procédé dont il s'est fervi, & dont le foufre est la base. On fait fondre du foufre dans une cuiller de fer. Lorsqu'il est liquide, on y trempe des bundelettes ou tranches de papier de fix à neuf lignes, sur 4 à 5 pouces de longueur. On se transporte sur

le terrain, muni de charbons ardens ou d'un briquet & des allumettes, & on commence l'opération par un bout de la pièce. On infinue une tranche allumée dans un trou de mulots, & on pose dessus une motte de terre, pour que la fumée ne puisse pas s'echapper. On fait attention qu'il ne tombe point de terre fur la tranche de papier pour ne pas risquer de l'éteindre. La vapeur du foufre fuit la galerie fouterraine & fort bientôt par les issues auxquelles elle communique. Mais pour qu'elle fasse son effet, on bouche toutes les issues à mesure que la sumée paroît; lorfqu'il n'en fort plus, on remet une bandelette allumée comme la première, dans le trou le plus près du dernier où la fumée a paru; on le bouche comme le premier & avec la même précaution; les trous par lesquels la fumée cherche à s'échapper, sont bouchés successivement, & on continue julqu'au bout du champ, toujours en plaçant des bandelettes allumées dans les trous par où la fumée n'est pas sortie, & en bouchant ceux par où la fumée a paru. La vapeur du foufre suit non-seulement toutes les directions des galeries fouterraines, mais encore elle pénètre dans les cavités où les mulots se retirent & où ils ne tardent pas à être suffoqués. M. Hell a observé que 20 à 30 sols de foutre, fuffisent pour détruire tous les mulots répandus fur 15 à 20 arpens, & qu'une feule perionne peut fourrer plufieurs arpens par jour.

Cette opération feroit vraiment avantageule, fi tous les proprietaires des champs riverains la pratiquoient tous à la fois & dans le même jour. Sans cette précaution, & en admettant même, comme démontrée, l'efficacité de l'opération, le champ purgé de mulots, ne tarderoit pas à être couvert de nouveau par les colonies d'animaux qui viendroient des champs voifins. Tout le monde connoit la grande técondité des mulots & des fouris.

SOUS-YEUX de la vigne & des arbres. M. Schabol les définit boutons places au-deffous des yeux formés de tous les arbres. Ils font toujours du double plus petits que ces yeux formés. Chacun de ces fous-yeux a une petite feuille aussi qui lui sert de mère-nourrice, & cette feuille est confirmi e tout différemment que les grandes feuilles qui font aux yeux formés... Ces fous-yeux restent toujours nains, & ne produiie..t que des bourgeons nains aussi. Il est un moyen d'en tirer avantage, & de les convertir en boutons à fruits par le cassement.

SOUTIRAGE DES VINS. ( Cenfultez l'article VIN )

SPASME. Médecine rurale. On entend par ce mot une augmentation contre nature de la force de chaque organe. Les auteurs qui ont cru que le fpafme étoit la véritable caufe de la fievre, fe fondoient fur l'exemple d'Hypocrate, qui excitoit la fiévre en déterminant le fpafme par l'immerfion du mulade dans l'eau froide.

Le spasme extérieur peut encore venir par sympathie, ou par la propagation des autres spasmes extérieurs. La siévre lypirique nous en offre un exemple. Néanmoins il faut observer que pour qu'un autre spasme produise une constriction M m2

spasmodique à l'habitude du corps, il faut qu'il ne soit pas trop considérable, ni situé trop profondément; car autrement il occasionneroit une chaleur extérieure, à moins que les forces ne manquent totalement.

M. de Sauvages, dans sa nosologie, divise les spassmes en tonique & clonique. Les spassmes toniques, selon lui, sont ceux dans lesquels les muscles restent constamment immobiles & contractés; les spassmes cloniques, ceux dans lesquels la partie qui soussire convulsion, est agitée.

Les spasmes toniques sont généraux, ou particuliers à certaines parties. Dans la classe de ces derniers, sont compris le strabisme, le tic, le torticolis, la contracture de quelque partie du corps, la crampe &

le priaspisme.

Le tétanos & la catalepfie com-

posent celle des généraux.

Les spasmes cloniques particuliers font beaucoup plus nombreux; de ce nombre sont la souris, le soubresaut, le tiraillement, l'ébrouement, la convulsion, le tremblement, la palpitation & le boitement.

Le triffon, la convulfion des enfans, l'épilepfie, la passion hystérique, la danse de St. Guy et le beriberi, maladie Indienne, forment la classe des spasmes cloniques généraux.

Il est aisé de voir que dans cette nomenclature, sont rensermés certains articles qui ont été déjà traités; nous y renvoyons le lesteur. Nous ferons observer que dans les sièvres aigues, le spassime est d'abord trèsfort par l'irritation des fluides imprégnés de la matière morbifique. Mais dès que la nature a surmonté fes efforts, elle donne des fignes certains de coction dans les urines, ou autres évacuations. Il fuccède au spasme qui causoit la sièvre, une détente générale de tout le sy lème vasculaire; pour lors les émonctoires s'ouvrent, & la matière qui n'a pu être affimilée par les forces réitérées des solides, sort du corps. Il en est de même dans les grandes blessures. D'abord, le spasme est très-grand, & les bords de la plaie s'enflamment. Le chagrin, la tristesse, les peines d'esprit produisent le plus fouvent les spasmes : les exercices immodérés, les jeux, les veilles, les longs jeûnes, l'usage des liqueurs fortes & fermentefcibles, celui des alimens falés, épicés & de haut goût, peuvent ausli y contribuer & les exciter.

Les tempéramens vifs, ardens & bilieux font les plus expofés à avoir des fpafmes. Ce qu'il y a de bien certain, c'eft qu'ils supposent toujours un degré de fentibilité beaucoup plus grand que dans l'etat

naturel.

Hypocrate regarde comme d'un très-mauvais augure les spasmes qui surviennent dans les sièvres aigues avec beaucoup d'ardeur. Il en est de même de ceux qui accompagnent les douleurs vives dans les entrailles.

Rivière nous apprend qu'ils font moins dangereux au commencement d'une maladie, que lorfqu'elle est parvenue à l'état fixe; moins dangereux aussi dans les ensans que dans les adultes, & dans les femmes que dans les hommes.

Les spasmes sont quelquesois effentiels, mais le plus souvent symptomatiques. Ils sont pour l'ordinaire les avant-coureurs de plufieurs muladies. Sydenham a fort bien observé qu'ils étoient d'un tresbon présage dans la petite vérole, & que leur apparition dans le commencement de cette maladie, ctoit un sur garant d'une petite vérole bé-

nigne & diferete.

On combat les spasses par les remèdes connus sous le nom d'antispasses connus sous le nom d'antispasses de ce nombre sont la menthe, la liqueur d'offman, les 
bains tiédes, le petit lait nitré, le 
camphre combiné avec le nitre, le 
musc, le castoreum, les feuilles 
d'armoise & de mélisse, la poudre 
de guttete, les sleurs de zinc si recommandées par Gaubius, & autres 
remèdes que nous aurons occasion d'indiquer au mot vapeurs. M. AMI.

SPATH. Mot emprunté de l'Allemand, pour défigner des espèces de pierres crystallisces, plus ou moins transparentes, & qui, pour la plupart, ne font pas feu, frappées avec le briquet. Les caractères des spaths font, 1°. une certaine forme de lame brillante dans leur crystallisation qui fe trouve même dans les spaths dont la figure des cryftaux y paroît la moins propre, comme dans ceux qui font striés ou à filets; car ces lames fe distinguent aux extrémités des filets ou faisceaux de ces filets. 2º. Une pésanteur spécifique plus grande que celle de toutes les autres pierres. Il y a de ces spaths, & ce font ceux qu'on nomme particulicrement spaths pefans, dont la pefanteur est étonnante, & approche beaucoup de celle des métaux. 3º. Une fufibilité plus grande que celle des autres pierres. Car indépendamment de ceux des spaths qui se sondent affez facilement & fans aucune addition, le mélange des spaths facilite en général la fusion de la plupart des autres terres & pierres. C'est pourquoi on les emploie comme fondans dans des travaux de plusieurs mines métalliques. C'est sans doute par la même raison que beaucoup de minéralogistes & de métallurgistes donnent à ces pierres le nom de fluor.... Enfin, il fe trouve beaucoup de spaths colorés par des principes métalliques. On en rencontre qui imitent les couleurs de toutes les pierres précieuses; elles font cependant moins vives & moins belles.

SPATHE. C'est l'enveloppe d'une ou de plusieurs fleurs qui n'ont point de calice. Cette enveloppe est une membrane adhérente à la tige, ouverte de bas en haut & d'un feul côté, ordinairement d'une feule pièce. Les fleurs de narcisse, &c. sont enveloppées dans un spathe avant leur épanouissement.

SPHACELE. Médicine rurale. Le fphacèle est le dernier degré de la gangrène; mais comme il est très-difficile de pouvoir bien traiter le sphacèle, sans connoître plutôt le principe d'où il dérive, nous parlerons de la gangrène, & nous la définirons un commencement de mortification & de corruption dans les parties molles du corps, accompagnée d'infensibilité, ayant une couleur livide & une odeur cadavéreuse, & qui arrive lorsque le jeu de la circulation commence à diminuer dans une partie.

Le sphacele au contraire confiste dans l'extinction totale des forces vitales, & dans la mortification entière d'une partie du corps, causée par l'interruption de la circulation du sang & des autres humeurs, & par la corruption de la partie.

On divife ordinairement la gangrène en fèche, en humide & en gangrène blanche: on distingue dans cette maladie trois degrés. Le premier est connu sous le nom de gangrène imminente; le second sous celui de gangrène confirmée; & le troisième est appelé sphacele.

Beaucoup d'auteurs donnent une autre diffinction de ces maladies. Ils difent qu'une partie est gangience lorsque le jeu de la circulation est diminué dans la partie, mais feulement dans la superficie; au lieu que dans le sphacèle, il l'est jusqu'à l'os.

La gangrène est presque toujours le produit de l'inslammation; elle se maniseste quelquesois chez les vieillards à leurs extrémités, sans qu'il ait précédé le moindre vestige inslammatoire, par une petite vessile pleine d'eau, qui répand & laisse voir au sond, dès qu'elle est ouverte, une liqueur jaunâtre de trèsmauvaise odeur : quelquesois la partie devient molasse, de tourne aussi vers la gangrène. D'autre sois elle est due à une compression violente, ou à la rupture des nerss ou des vaisseaux sanguins.

La gangrène peut aufi dépendre d'un grand froid qui, en reflerrant les fibres, condenfe les humeurs, ou d'une trop grande chaleur qui augmente l'inflammation. Il n'est pas rare de la voir survenir à la suite d'un froid excessif, sur-tout lorsque imprunemment on approche du feu le membre gelé, tout comme dans les fortes chaleurs de l'été dans les tumeurs inflammatoires.

La difference qu'il y a entre la gangrene & le sphacele, est, comme l'a trèt-bien observé M. de l'Amure, que dans la première, il reste encore quelques vaisseaux libres & entiers par lesquels la circulation s'exécute, quoique disticilement, au lieu que dans le sphacèle, il n'y a aucun vaisseau entier & libre; plus de circulation & de principe de vie; plus de commerce avec le reste du corps; la partie est absolument morte.

Quand cette maladie vient par une cause inflammatoire, après aveir combattu l'inflammation par les remèdes convenables, les symptômes, bien loin de diminuer, acquièrent un plus grand degré d'intensité. La partie devient beaucoup plus rouge, les douleurs plus vives & plus aiguës. A cet état succèdent une forte fièvre, des inquiétudes, une infomnie, le délire: les malades chaffeut aux mouches, ils s'agitent sans ceffe. On observe des phlictenes ou vesfies qui s'élèvent fur la peau, & autres symptômes qui sont toujours une sure annonce d'une corruption dans les humeurs, ou d'un grand obstacle à leur circulation. Ce sont là les symptimes de la gangrène imminente. Les signes suivans caractérisent toujours le second état de cette maladie, c'està-dire, la gaugrène confiemée. Les symptômes dont on vient de donner l'énumération, diminuent; la partie devient molasse; on diftingue fort bien par le toucher, l'insensibilité, l'extinction de la chaleur naturelle dans la partie offenfée; fa lividité, fa noirceur & fur-tout la puanteur cadavéreuse qu'elle laisse exhaler, ne laisse aucun doute sur son existence.

Dans le troisieme degré, je veux dire dans le iphacele, l'épiderme se detache aisément, & le membre splacélé répand une odeur sétide.

La gangrene produit le iplacèle, & le iplacèle la mort, à moins qu'on n'y apporte promptement les anti-feptiques convenables.

On ne peut diffinuler que la gangrène & le sphacèle des parties internes, sont presque toujours le présage d'une mort assurce. On peut porter le même pronossite de la gangrène & du sphacèle des parties tendineuses externes qu'on ne peut pas extirper, parce que les progrès ordinairement sont très-rapides.

Astruc regarde ces maux comme toujours morte's dans les vieillards, dans les hydropiques & dans les phthisiques, &c. Il ajoute que la fyncope, le hoquet, les frissons font des fignes mortels dans la gangrène & le sphacèle; & que la gangrene qui vient de cause interne est plus dangereuse & plus difficile à guerir que celle qui vient de cause externe.

On ne peut guère se promettre de guérir la gangrène accidentelle, que dans un corps jeune, sain & bien constitué; encore faut-il qu'elle se fixe sur une partie qui puisse en favoriser l'extirpation dans le cas de nécessité, ou tout au moins supporter des scarifications & des brûlures, sans craindre le moindre inconvénient.

Le traitement de la gangrène confiste, 1°. à gouverner le mede

inflammatoire de telle forte qu'il ait un degré médiocre & conftant de l'activité qui lui est nécessaire: 2º, à resoudre les obsacres qui s'opposent à la formation du pus.

Le mode inflammatoire peut être excessif & determiné tel par la conleur; il faut fans doute le moudrer par l'application des cataphismes émolliens & anodins, tels que la jusquie te, le folsaum & altres stupénais. Muis ce n'est que lorsque la douleur est dominante, qu'on peut avoir recours à comme l'a tres-pien observe de les. Prainer veut cu'on ait recours à un mélange d'huile, & de l'elprit ardent, lorsqu'il y a numéracion dans la partie affectée.

On doit rapporter à la gangrène, où domine le mode intlammatone, celle qui reconnoit pour caute l'étranglement & la confliction fpuf-modique dans une partie nervoufe. C'est ce spasme excessif qui procuit le dégagement de l'air fixe dans les solides & les sluides, & qui donne raison de la boushisture qui se forme aux bords.

On avoit autrefois attribué cette constriction spasmodique & cette bouffissure à un vice vénéneux répandu dans les humeurs, & dans cette vue on donnoit des regrèdes actifs, fortifians & spiritueux qui, bien loin de diminuer le spasme, ne faisoient que l'augmenter. Les observations faites à ce sujet, ont démontré l'absurdite de ce système, & la nécessite de la saignée. Femploi des relâchans, d'une diète sevère, & du débuicement de la plaie s'il peut avoir lieu.

Il doit en être de même de ces

gangrènes qui forment des croutes épaisses, noires, où l'on ne doit avoir en vue que de relâcher l'activité du mode inflammatoire, par le moyen de simples fomentations d'eau tiède.

La gangrène excitée par la brûlure, exige les mêmes indications, c'est-à-dire, le calme de la douleur & du mode inflammatoire. On parvient néanmoins à détruire le spasme & la tension qui en sont presque toujours inséparables, par les onguens, par le cérat combiné avec le camphre; par l'extrait de saturne.

M. Quesnay exclut toute espèce de corps gras, qu'il regarde avec juste raison comme plus pernicieux que falutaires. Il veut qu'on cautérife plutôt les chairs à demi ruinées par l'action du feu, ou en se fervant d'un acide très-concentré, tel que l'eau de Rabel, ou l'esprit de nître dulcifié, avant de mettre en usage les émolliens. Cette pratique est digne d'élage, & mérite d'etre suivie. On pourroit encore fuivre cette méthode, lorfque la nécessité veut qu'on cautérise légèrement quelque tendon, ou quelque aponévrofe.

Il ne suffit pas toujours dans les cas de gangrène, de modérer l'astivité du mode inslammatoire; il saut au contraire le ranimer, lui imprimer une certaine sorce, sur-tout lorsqu'il est trop languissant pour produire & exciter une suppuration assez forte & propre à détacher la partie morte de la vivante. C'est dans cette espèce que Quesnay comprend les gangrènes qui dépendent d'une lésion maligne, & qu'il appelle avecraison gangrènes mortes.

On doit encore y rapporter celle qui est avec stupéfaction & commotion violente, produite par des plaies d'armes à feu. Elles exigent un traitement bien different. Outre les dilatations qu'il faut faire. & qu'il ne faut pas trop étendre de peur de donner naissance à une plus grande propagation de gangrène, il faut éviter les émolliens & les remèdes froids & humides: on doit au contraire relever le ton languissant, exciter le mode inflammatoire déja affoibli, en employant les finapismes, l'eau-de-vie camphrée, les acides minéraux comme escarrotiques & autres digestiss anti-putrides, à la circonférence de la plaie, & en donnant intérieurement du quina, du bon vin rouge, & autres cordiaux.

M. Barthez ne veut pas qu'on coupe jusqu'au vis. Il pense qu'il vaut mieux attendre qu'il paroisse un cercle rouge, & couper deux doigts au-dessus de ce même cercle.

Le quina doit être administré comme le meilleur anti-septique, fur-tout fi l'on croit à l'existence des miasmes gangrèneux & putrides fur la partie affectée. Mais ce n'est pas dans cette seule vue qu'il doit être employé. S'il y a attonie, défaut d'activité, inertie dans le mode inflammatoire, on le donnera alors comme tonique, à des doses bien différentes, tout comme si on avoit à combattre des fièvres malignes. M. Petit pense qu'on guériroit plus de gangrènes qu'on ne fait, si on les traitoit comme des fièvres malignes par de fortes doses de quina & les vélicatoires.

Dans la gangrene des membres gelés gelés par l'excès du froid, on doit eviter d'y exciter la fuppuration. Il faut y rappeler peu à peu la chaleur; il est aisé de juger du mal qu'on feroit en l'y rappelant tout de suite, par l'analogie des plantes couvertes de gelée, qui meurent si on les expose au foleil, avant que la gelée soit fondue; l'évaporation que produit la chaleur porte le froid à son dernier degré, & le ravage de la gelée à un point incurable.

Le plus fûr parti qu'il y a à preadre dans pareil cas, est de plonger successivement le membre gelé, d'une liqueur très-froide dans une autre qui le soit moins, & qui soit propre à lui redonner sa chaleur naturelle. Dans la Sibérie on se contente de les frotter avec des slanelles, lorsqu'il n'y a pas longtemps qu'il est gelé; mais lorsqu'il l'est depuis un affez long espace de temps, on le plonge dans la neige, puis dans l'eau froide, & ensin on parvient à rappeler le mouvement tonique par des frictions douces.

2°. Ce n'est pas tout que d'avoir gouverné le mode inflammatoire, il faut encore résoudre les principaux obstacles qui s'opposent à la formation d'une suppuration avantageuse. Le premier est la corruption putrefactive gangreneufe dans les chairs & dans les fluides. On a prétendu que cette corruption n'est à proprement parler, qu'une fermentation putride alkaline. L'odenr d'une partie gangrenée, qui est bien différente de celle de la putréfaction, prouve le contraire : en outre, s'il y avoit une vraie putréfaction chimique, ne seroit-elle pus augmentée par les remèdes fep-Tome I.Y.

tiques & alkalins? Cela est si vrai que la lavure de biere qui est une des fubstances alkalines la plus forte, appliquée à des membres qu'on alloit amputer, y a fouvent rappelé la vie, au témoignage de M. Quefnay. Ce n'est pas cependant qu'il ne puisse s'exciter dans des cas extrêmes de sphacèle, une vraie putréfaction, & même qu'il ne s'y engendre des vers. Il faut convenir que ces cas sont très-rares, & qu'il faut que le sphacèle existe depuis long-temps & foit bien degénéré. Les anti-feptiques, dans cette circonstance, font les vrais spécifiques.

Ludowi: pense qu'on pourroit empêcher la dégénération gangreneuse, en embaumant la partie.

Boerhave a eu plus de confiance que lui dans certains remèdes appropriés au fphacèle externe; il a cru qu'ils réuffiroient confiamment dans les viscères sphacélés, & qui quelquefois ne sont susceptibles que d'embaumement: le quina est le plus sur anti-septique dans les gangrènes où domine un vice putréfactif, tant extérieurement qu'intérieurement.

On arrête les progrès de la putréfaction dans les chairs voisnes de la gangrène par divers remèdes, t°. par des balzamiques; 2°. par des fpiritueux anti-feptiques, tels que la teinture de mirhe & d'aloès; il ne faut pas cependant porter trop loin l'ufage de ces remèdes, parce qu'ils pourroient occasionner la roideur des fibres; 3°. par des anti-feptiques falins, pris dans la classe des neutres qui méritent toujours la préférence sur les volatils alkalins qui peuvent être trop forts.

D'après cela, Pringle recommande beaucoup l'esprit de sel ammoniac dans les maux de gorge gangreneux, pour exciter le mode inslammatoire languissant, & dans les gangrènes froides des vieillards, des pituiteux, qui sont très-fréquentes en hiver, tandis qu'il seroit trop actif, & même vénéneux dans les fujets trop irritables, & dans les gangrènes chaudes d'été, accompagnées d'une dissolution des humeurs. Les anciens employoient le feu dans les gangrènes putréfactives. Bagliri a vu l'inconvénient que pouvoit avoir cette méthode. Les caustiques trop forts, les escarotiques font aussi très-dangereux. L'escarre qu'ils sorment, étant trèsépaisse, empêche la volatilité du miasme putride & l'efflorescence du dépôt gangreneux : cette escare en se détachant trop tôt, augmente la dégénération gangreneuse, par l'exposition trop subite des parties au contact immédiat de l'air libre. Les escarotiques doux peuvent mettre des bornes à la propagation de cette altération putréfactive, & agissent d'une manière

Les incisions, les scarifications sont très-utiles dans les gangrènes humides qui abondent en humeurs, & qu'il faut néceffairement dégorger. Elles facilitent & favorifent l'action des digestifs animés qui établissent une bonne suppuration. Le sel ammoniac est très-propre à bien dégorger une partie, à la faire beaucoup faigner; c'est en cela qu'il a un avantage réel fur les fels acides.

plus sûre & plus efficace que le seu qui, en général, n'est pas trop

avantageux.

Pour faciliter une suppuration

affez forte dans les plaies d'armes à feu, on fera des scarifications. on dilatera la plaie jusqu'à un certain point, par la raifon que la shipeur qui est inseparable de ces fortes de plaies, est peu susceptible d'excitation, & qu'il y auroit à craindre d'augmenter la largeur qui n'est déjà que trop considérable.

Dans les gangrènes humides, on doit changer quelquefois les topiques, fuivant l'apparence que la gangrène affecte, & la nature du tempérament. Le mode inflammatoire est tantôt trop fort, & tantôt trop languissant, & comme le vice de ce mode inflammatoire en excès, ou en défaut, est très-difficile à estimer, il faut nécessairement savoir bien apprécier l'effet du premier remède, & insister si la maladie ne présente point de contre-indication, y ajouter quelque chose, s'il est besoin, ou même les changer entièrement, sils font visiblement contraires, mais toujours peu-à-peu revenir fur fes pas & avec lenteur, afin de ramener cet état à une médiocrité conslante & falutaire. Il feroit très-dangereux de passer trop vîte du froid au chaud.

Dans la gangrène fèche, de cause interne, il faut attendre que la maladie qui y a donné lieu, & qui se termine par un abcès, ait cessé, & foit bien guérie, & que la gangrène foit fixee, alors on l'emportera, pourvu que le cercle livide & autres indices annoncent la séparation du mort d'avec le vivant; sans cette confidération on s'expose à voir la gangrène se régénérer sur une autre partie. Degner veut qu'on ampute dans le mort & non dans le vif, afin de ne pas remêler le fuc févreux avec le fang figé, et régénérer un principe de corruption putride. Il ne faut pas auffi détacher trop tôt l'escarre, qui s'oppose au contact de l'air, qui étendroit la gangrène, & qui arrête d'ailleurs le progrès de la suppuration qui entraîneroit la perte totale de la partie, l'énerveroit & l'exposeroit de nouveau à la gangrène; il vaut mieux attendre que la nature qui excite cette crife, ait atteint fon temps, & repris fes forces, & donner des cordiaux, des toniques analeptiques pour relever les forces du malade, & remonter la nature énervée qui a besoin de toute sa vigueur dans le grand ouvrage qu'elle fait, puisqu'elle ne peut conserver le reste du corps, que par la perte d'une partie confidérable. De plus, les douleurs font quelquefois exceffives & infoutenables; elles pourroient, par une fuite d'irritations, être le principe d'une nouvelle fluxion, qui doit alors déterminer l'ufage des narcotiques qui doivent être subordonnés aux cordiaux. Hoffman conseille les spiritueux & les huiles esfentielles. L'observation a démontré que le quina ne réuffissoit point aussi bien dans les gangrenes fèches, que dans les humides; Degner veut le donner à la dose d'une once ou de deux dans les 24 heures; Quefnai pense le contraire; sans doute que le défaut de conformité de leurs affertions tient aux divers temps de l'application qu'on en a faite, ou à des circonstances particulières. Peut-être le quina feroit-il utile, lorfque le cercle est formé, & lorsque la nature semble avoir décidé l'arrêt de la gangrène, tandis qu'il pourroit être dangereux en le donnant de trop bonne heure, dans le commencement,

& qu'il empêcheroit la révolution lente que la nature doit exciter pour la folution de cette maladie.

Dans le sphacèle, il n'y a d'autre parti à prendre que d'amputer le plutôt possible tout ce qui est sphacelé, ou de l'extirper, surtout si la partie assecté ne peut pas être amputee, & si la gangrène n'a pas été jusqu'à l'os.

Dans le sphacèle superficiel, on se contente de le scarifier jusqu'au vis, & d'y appliquer ensuite une dissolution de mercure dans l'esprit de nître, à moins qu'il ne partoiste une ligne de séparation entre le mort & le vis, qui est toujour un signe d'un très-bon augure, surtout s'il en suinte un peu d'humidité: nlors on se contente d'étuver & de somenter la partie avec l'esprit de vin seul, camphré ou aiguisé avec le sel ammoniac; l'escarre une sois tombée, il ne reste plus qu'à traiter l'ulcère comme une plaie simple.

Aftrue veut qu'on prenne garde que dans le fphacèle le mal s'étend principalement de trois façons; dans la membrane adipeuse fous la peau; dans l'intervalle des muscles, ou le long des gros vaisseaux ou ces tendons. C'est à quoi il faut apporter beaucoup d'attention, & ne pas se contenter d'en juger sur l'extérieur de la peau, qui paroit quelquesois faine, quoique le mal ait fait beaucoup de progrès par dessous. M. AMI.

SPORÉE ou SPERGULE. Tourneforu la place dans la téconde téction de la fixieme claffe des herbes à fleurs en rofe, dont le pitfil devient un fruit à une feule loge, & il l'appelle alfine spergula viela. Von-Linné la nomme spergula arvensis

Nn 2

284

& la classe dans la décandrie

pentandrie.

Fleur. En rose, à cinq pétales égaux, plus longs que le calice, qui est divisé en cinq solioles, concaves, oblongues, pointues. Les étamines au nombre de dix.

Fruir. Capfule membraneuse à une seule loge ovale, rensermant des semences menues & rougeâtres. Ce fruit est soutenu par un long pédicule qui retombe.

Feuilles. Verticillées, portées par des pétioles fimples, entières

ovales.

Racine. Chevelue, fibreuse.

Pon. Tiges herbacces, cylindriques, foibles, rameules. Les fleurs naissent au sommet. La plante est an ruelle.

Lieu. Les climats froids & pluvieux,

dans les terrains fablonneux.

Culture. Cette plante fournit un excellent fourrage d'été pour le bétail. On la cultive dans la Flandre autrichienne & en Hollande, mais fœu'ement dans les fols fablonneux. Elle réufiit fort mal dans les terrains forts & compactes. Son produit n'équivaut pas à la dépenfe de la culture. On doit donc fe contenter d'en tirer un parti avantageux dans un terrain peu productif par lui-même.

On la some des que la récolte des grains est levée. La terre est auparavant soulevée par un ou deux coaps de charrue; pour peu que la faison soit pluvieuse, sa végétation est rapide; un peu avant que la fleur paroisse, on la fait paître au bétail, c'est-à-dire, que vers un coin du champ on attache le bœus ou la vache, & il ne peut manger que la seule partie à laquelle correspond

la longueur de la corde avec laquelle elle est attachée à un piquet. On se garde bien de laisser dans le champ l'animal à discrétion, il se gorgeroit de sourrage jusqu'à en mourir. En paissant il arrache jusqu'à la racine de la plante, & il laisse la place nue.

Il est regardé comme constant dans le pays, que le Leurre est beaucoup meilleur dans le temps de la sporce, que dans les autres saisons.

Lorsque les paturages sont peu abondans dans une métairie, on facrifie un champ ou deux à cette culture seule, & il fournit dans l'année jusqu'à trois bonnes récoltes. Ce fourrage ne peut être conservé; il doit être mangé en vert. Peu de plantes craignent autant la gelée que la spergule. Si elle est surprise, on se hâte de labourer légèrement & de semer.

SQUILLE ou SCILLE. Tournefort la place dans la quatricme fection de la neuvième classe des herbes à fleur régulière & en lys, composée de fix pétales dont le pissil devient le fruit; & il l'appelle ornithogulum maritimum, seus feilla radice rubrá. Von-Linné la nomme feilla maritima, & la classe dans l'hexandrie-monogynie.

Fleur. Liliacée, corolle plane, composée de six pétales ovales, étendues; six étamines & un pistil.

Fruit. Capfule arrondie, lisse, à trois sillons, à trois loges, rensermant plusieurs semences presque rondes.

Feuilles. Longues d'un pied au moins, partant de l'oignon, très - entières, vertes, charnues, visqueuses.

Racine. Bulbe rougeatre, formée

5 Q U

de plusieurs tuniques épaisses & char-

Port. Du milieu des feuilles, fort une hampe ou tige qui part de la racine & s'élève à plufieurs pieds. Les fleurs naissent au fommet. La bulbe sufpendue au plancher pousse ses feuilles, sa tige & ses fleurs; mais elle ne graine pas, ou si elle donne des graines, elles sont insécondes.

Lieu. L'Espagne, dans les fables du bord de la mer. La plante est vivace.

Propriétés. L'oignon est un puissant urinaire; à haute dose, il fait vomir, purge & cause des accidens quelquesois mortels: il est indiqué dans l'ascitte par rétention de matières excrétoires, dans l'hydropisse de poitrine, de matrice, l'asshme pituiteux, la toux catarrale. On le donne seché & pulvérisé, depuis trois grains, jusqu'à quinze, incorporé avec un sirop, ou délayé dans trois onces de fluide aqueux ou spiritueux.

Le miel fcillitique est préparé chez les apothicaires; il est avantageux dans l'asthme pituiteux, la toux catarrale, & il est préféré aux autres préparations de squille, dans toutes les especes de maladies de poitrine, où il faut exciter l'expectoration sans trop irriter les bronches pulmonaires, & où il faut en mêmetems provoquer le cours des urines. Le vinaigre scillitique, qui est également une préparation pharmaceutique, rend le cours des urines plus abondans, & facilite rarement l'expectoration.

L'oximel scillitique favorise beaucoup l'expectoration & l'expulsion des urines, particulièrement lorsqu'il y a chaleur fans irritation des bronches pulmonaires & des voies urinaires. Des que la racine ou fes préparations patient par les felles, elle affoiblit beaucoup, & celle diminue l'expulsion des matières contenues dans les bronches & l'excrétion des urines, plutôt que de les accroître...On croit avoir observé que la farine d'orobe corrige les mauvaises qualités de la racine, que la crême de tartre adoucit son âcreté; que la canelle diminue la propriété qu'elle a de favorifer le vomissement. Ces observations sont à l'itérer.

SQUIRRHE. MÉDECINE RURALE. Ce mot dérive du grec skirros, qui fignific un morceau de marbre. On s'est donc servi de ce nom pour définir une tumeur dure, rénitente, exempte de tout fentiment de douleur, & qui ne change point la couleur naturelle de la partie qu'elle occupe. Le Squirrhe établit son siège fur toutes les parties molles, & particulièrement fur les glandes : rarement on l'observe dans les muscles & dans les intestins: les glandes conglomérées en font plus fouvent attaquées: l'observation journalière nous en démontre l'existence dans le foye, la rate & le pancreas, & dans les autres glandes qui féparent quelque humeur récrémentitielle, ou excré-

Le Squirrhe est parfait ou imparfait : la définition que nous avons déjà donnée, caractérise le premier : le second est celui qui n'a pas une rénitence parfaite, qui conserve encore quelque sentiment, quoique sans chaleur & sans alteration dans la couleur. Il dégénère quelquesois en caucer, tout comme auffi il eft fouvent compliqué avec le phlegmon ou avec

l'éréfipèle.

Le Squirhe interne n'est pas toujours aise à connoître; on en a souvent trouvé dans les cadavres, dans lesquels on ne l'avoit jamais soupconné. Cependant, lorsque cette tumeur a acquis un certain degré d'accroissement, son volume, sa dureté & son insensibilité doivent beaucoup nous rassurer sur son existence.

L'épaississement de la lymphe, & celui des humeurs excrémentitielles, ou recrémentitielles, est la vraie cause du squirrhe : mais cet épaississement est subordonné à une infinité d'autres causes : dans cette dernière classe on doit y comprendre l'usage des alimens groffiers, & de difficile digettion, & celui des acides. L'oiliveté, une vie molle & fédentaire, le grand froid, l'exposition à un air trop humide, le séjour dans une région marécagente, ou avoifinant de gros fleuves, les noirs chagrins, la mélancolie, la difette, les virus scorbutiques, écrouelleux ou véroliques, font à la vérité, autant de cautes générales qui agissent également sur toutes les parties; mais elles agiffent enfuite plus particulièrement dans tel ou tel autre vifcère en particulier, felon les circonstances. C'est ainsi que la bile épaiffie produit un fquirrhe dans le foie. Le lait grumelé en cause un autre dans les mamelies, ou dans la matrice; la femence dans les testicules; le chyle dans les glandes du mésentere; la lymphe dans les glandes conglobées.

Les coups & les contufions font des caufes externes d'engorgement lymphatique que la réforption de la férosité qui sert de véhicule à la lymphe, sait endurcir & dégénerer en squirrhe. Le squirrhe partait est incurable : il est même dangereux d'en entreprendre le traitement, parce que les remèdes qu'on employe pour le forcer à prendre une tournure salutaire, ne sont au contraire que devenir plus sque les, en accélerant sa dégénération en cancer.

Il n'en est pas de même du squirrhe imparfait; celui-ci est susceptible de guérison; mais elle a toujours lieu d'une manière très-difficile & très-lente. Il se termine ordinairement par la résolution & par la suppuration. Cette dernière terminaison n'est jamais salutaire que dans les squirrhes

extérieurs.

Aftrue veut qu'on abandonne tout usage des remèdes fondants & curatils, & qu'on se réduise aux seuls palliatifs dans le squirrhe carcinomateux, lors surtout que le malade ressent quelque élancement dans la partie squirrheuse. «Il ne taut jamais, ajoute-t-il, entreprendre la guérison d'un squirrhe noir ou plombe, dont la surface est marbrée par des veines veriqueuses: on ne seroit que hâter la géneration du cancer. »

Le squirrhe qui reconnoît pour cause la viscosité, & l'acreté des humeurs, cède plus aisement aux remèdes fondants qu'on met en usige pour le combattre, que celui qui dépend d'une salure & d'une acri-

monie portées à l'extrême.

Le squirrhe interieur est toujours plus dangereux que l'exterieur. Ce-lui-ci se guérit plus aisément, parce qu'il reçoit toujours mieux l'impression & l'action des cataplasmes & autres topiques qu'on met en usage pour le résoudre, ou pour le faire

fuppurer; en outre, on peut ouvrir le toyer de fuppuration, & par-là évacuer la quantité de pus qu'il renferme.

Pour avoir du succès dans le traitement du fquirrhe imparfait, on ne doit tenter sa résolution que lorsqu'il est mobile. Pour cet effet on doit s'abstenir des résolutifs sondants trop forts; il faut commencer par l'emploi des plus foibles, & aller enfuite en augmentant. On fait qu'en général les desséchans, les emplastiques, & les cataplasmes, par leur humidité, sont pernicieux. Galien confeille l'application des topiques gras & des gommes résolutives. Ces moyens sont sufpects; il vaut encore mieux expofer la tumeur squirrheuse à la vapeur du vinaigre. Sthal recommande beaucoup une combinaifon de fel ammoniac avec le blanc de baleine, comme un remède très-propre à fondre les tumeurs dures des mamelles & des testicules.

Pai eu les plus grands fuccès du favon mis en pâte avec l'eau vulnéraire. Hoffman vante beaucoup dans cette maladie un cataplasme de millet cuit dans le lait, & enveloppé dans des linges frottés avec beaucoup de savon, de manière que l'humidité n'arrive pas jusqu'à la tumeur. Losseche dit avoir guéri des squirrhes imparfaits par les cataplasmes faits avec le camphre & les steurs de mélilot; mais il faisoit faire de l'exercice au malade. On pourroit obtenir de bons effets des sleurs de camomille & de sureau.

Tous ces topiques n'agissent pour l'ordinaire que très-imparfaitement s'ils ne sont aidés d'un bon régime & des remèdes propres à combattre les causes qui excitent le squirrhe. Les préparations mercurielles

conviennent au traitement du fquirrhe par caufe vérolique: on oppofera à celui qui dépend de l'acreté des humeurs, & de leur vifcofité, les humeckans, les diurétiques légers, tels que le petit lait nitré & combiné avec la terre foliée de tartre, la tifanne d'orge & de chiendent, une légere décochion de racines de nymphea, d'éringium, de petit-houx, d'afperges, de reuilles de cresson, de cochlearia, &c.

Les sucs dépurés de chicorée & de pissentit, combinés avec le sel de Glaubert & la terre foliée de tartre, produisent constamment de bons essets; mais leur usage doit durer quelque temps.

On employera encore les gommes fondantes, telles que la gomme ammoniac, le fagapénum, le bdellium, la myrrhe, l'aloès à des dofes modérées. On preferira encore des bouillons faits avecle collet de mouton, & dans lefquels on fait entrer les parties des animaux chargés de fels volatils, comme les cloportes, les vipères & les crapauds, &c.

Il est essentiel d'entremêler l'usage des bols purgatifs, pendant celui des bouillons, au moins tous les quatre jours. Astruc, dans cette dernière vue, veut qu'on donne tous les jours, ou tous les deux jours, une poudre composée de vingt grains de cloportes, d'autant d'éthiops minéral, & de dix grains de diagrède.

A ces fondants réfolutifs internes & externes, on entremêlera de temps en temps les émoliens & les relâchans, comme les bouillons de poulet, d'efcargot, de veau; les fomentations émollientes, les bains & les demibains tièdes, faits avec la décoction des plantes mucilagineuses, telles que

l'althea: le lait d'ânesse est encore un remède par excellence: les eaux minérales gazeuses sont aussi d'une grande ressource, lorsqu'il reste encore quelque vessige du squirrhe imparsint.

Quand le squirrhe ne se résout point, & qu'il se termine par la voie de la suppuration, cette dernière terminaison est toujours annoncée par la douleur, la chaleur & la rougeur de la partie squirrheuse: autant l'on doit s'opposer & même éviter avec le plus grand soin la suppuration dans le squirrhe interne, autant on doit la déterminer & l'accélérer dans le squirrhe externe, par les résolutiss combinés avec les émolliens.

On faignera le malade si la fièvre & l'inflammation sont considérables; on le réduira à la diete la plus févère; on en viendra enfuite à l'ouverture de la tumeur fquirrheufe quand la fonte fera générale; par-là il ne reftera aucune callofité difficile à réfoudre. La pierre à cautère est préférable à l'instrument. On détergera la playe avec les remèdes appropriés, & on favorifera le plutôt possible une cicatrice parfaite. Enfin, fil'on s'appercoit qu'en travaillant à résoudre le squirrhe, le malade maigrisse, que le pouls devienne plus fréquent & plus fébrile, on mettra le malade à l'utage des bouillons adouciffans, & à l'uiage du lait pour toute nourriture, & on appellera les gens de l'art. M. AMI.

SQUIRRHE. MÉDECINE VÉTÉRI-NAIRE. Tumeur plus ou moins groffe, dure, infentible, fans chaleur, qui peut furvenir à toutes les parties du corps du cheval, du bœuf, &c. mais principalement aux parties glanduleufes ou à celles qui avoitinent les vifceres. Le fquirrhe est produit par la termination d'une inflammation quelconque, qui n'a pu se résource, ni suppurer. Il doit son origine à la lenteur de la circulation, principalement de la partie lymphatique du sang; ce qui en est une preuve, c'est qu'en ouvrant cette espece de tumeur, on observe que l'interieur est blanc.

Traitemens. On doit traiter le squirrhe avec des remedes internes & externes. Les premiers comprennent les préparations apéritives de mars; les boissons fréquentes d'eaux ferrugineules peuvent ausli remplir l'objet desiré, de même que les fondans, tels que le favon, le mercure doux, le sel de nître, le sel de duobus, le sel ammoniac, &c. mais on doit bien comprendre qu'il y a peu à compter sur tous ces remedes, si on n'a fait précéder les remedes genéraux, pour disposer les humeurs & les vaiiscaux à l'action des remedes les plus actifs.

Le traitement interne ne suffiroit pas, s'il n'étoit secondé par les remedes externes, qui, à leur tour, seroient impuissans, si les humeurs ne se préloient à leur action; ces remèdes confiftent dans les résolutifs; mais il faut quelquefois leur aflocier les relâchans, les émoliens, pour rendre la tumeur plus penétrable; on affocie, par exemple, les farines réfolutives avec les catap'aimes faits avec les herbes émollientes; on peut appliquer aussi fur la tumeur les emplâtres de dyachilon gomme, de cigue, &c. ( Fov. la formule de cette emplâtre au mot Exofose. Tom. IV. pag. 420. )

Si tous ces remedes font sans effet, il faut en venir à l'extirpation de la tumeur; mais il est essentiel de bien reconnoître l'endroit qu'elle occupe, non pas quant à la cittleulté de l'opération, mais à cause de ses suites : par exemple, les glandes lymphatiques, dans la morve, sont de vrais squirrhes, mais ils ne demandent pas à être extirpés; la circulation se faisant lentement dans ces glandes, on l'y intercepteroit, en les extirpant, ce qui rendroit l'écoulement plus abondant par les naseaux.

Les squirrhes du sourreau, des mamelles, des ars, du col, du poitrail, peuvent être extirpés sans danger & sans fuites sacheuses; on opère de la manière suivante : incifez d'abord la peau dans le milieu de la tumeur & dans toute sa longueur; détachez-la ensuite & enlevez-la en entier; la plaie étant alors simple, on la traite avec le digestif ordinaire, & la guérison est prompte.

Il arrive quelquefois que les tumeurs squirrheuses deviennent enkiftées, c'est-à-dire, qu'elles renserment un amas de pus ou de substance oléagineuse, jaunâtre, gluante, enveloppée dans un fac, dont les membranes extérieures sont toujours squirrheuses; dans ce cas, dispensezvous d'emporter la tumeur en entier; contentez-vous seulement d'enlever une portion de la manière dont on coupe une côte de melon; cela fait, bassinez l'intérieur du sac avec une forte dissolution de vitriol de Chypre. &c.; peu de temps après, la fuppuration faifant tomber ce fac, il fe forme une plaie simple, qu'on traite comme telle. ( Voyez plaie des animaux ) M. T.

Tom: IX.

STAPHISAIGRE, ou HERBE AUX POUX. Voyez planche X, page 266.

Tournefort la comprend dans le genre des pieds d'alouette, (confultez ce mot ) & il l'appelle delphinium platani folio, flaphifagria dictum. Von-Linné la classe dans la polyandrie trigynie, & la nomme delphinium

Staphifagria.

Fleur, composée de quatre pétales presqu'égaux entr'eux, et d'un cinquième placé en dessus, dissérent des autres, & en forme de cornet. Il est représenté en E; le centre de la corolle est occupé par un néstar dont la portion principale est figurce en D, & une des latérales en B; les étamines, depuis 15 jusqu'à 30: le pissil F est composé de trois ovaires réunis.

Fruit G, fuccède à la fleur. Ce font les ovaires qui font devenus autant de capfules, dont une est repréfentue en H; les graines I font attaches fur les bords de la capfule.

Feuilles, palmées velues, portées

fur de longs pétioles.

Racine. Longue, ligneuse, fibreuse. Port. Tige d'un à deux pieds, droite, ronde, velue, rameuse. Les fleurs, au sommet, plus grandes que celles du pied d'alouette simple. Les feuilles naissent alternativement sur les tiges.

Lacu. La Provence, le Languedoc, dans les terrains ombrageux, la plante est annuelle & bisannuelle, si elle n'a pas fleuri pendant la pre-

mière année.

Propriétés. Les femences font un falivaire très - actif, capable d'enflammer la bouche, & même l'eftomac. Leur ufage intérieur est dangereux. Pulvérisées & mises entre les cheveux, elles font ordinairement

mourir les poux. Quelquefois elles enflamment les tégumens.

STATICE, ou GAZON D'ESPAGNE, ou GAZON D'OLYMPE.

Tournes et le place dans la seconde section de la huitièm classe des herbes àfleur en œillet, dont le pistil devient une semence rensermée dans le calice. Il l'appelle slatice ingdunens fum. Vortinne le nomme flutice armeria, & le classe dans la pentendrie pentagynie.

Fleur; en œillet, presque en entonnoir. Plusieurs fleurs rassemblées, en forme de boule, dans une enveloppe ou calice commun. Le calice propre de chaque fleur, est d'une seule pièce, plissé à ses bords; cinq pétales élargis par le haut, de couleur rouge pâle; cinq étamines.

Fruit. Une petite femence, prefque ronde, renfermée dans le calice de chaque fleurette; il est resterré par le haut.

Feuilles. Partant des racines, raffemblées, longues, étroites, linéaires & entières.

Racine. Longue, ronde, rougeâtre, ligneuse, fibreuse.

Port. Les tiges, espèces de hamps, s'élèvent à demi-pied d'entre les seulles, nues, simples, cylindriques; les sleurs, au sommet, entête arrondies. Leur calice commun, composé de trois rangs de folioles.

Lieu. Les pays montagneux, un peu humides; cultivée en bordure dans les jardins, la plante est vivace, sleurit pendant preique toute l'année, si on ne la laisse pas grainer; sa grande fleuration est à la sin d'avril et en mai.

Propriétés. Elle passe pour vulnéraire et ustringente.

Culture. On a tort d'appeler cette plante, Gazon d'Espagne, ce pays est trop chaud pour eile, qui aime les montagnes & les climats tempérés. On la multiplie par femences, lorfqu'il n'est pas aite de s'en procurer des boutures. La température du climat de Lyon lui est singulièrement favorable. Elle croît spontanément dans ses montagnes; c'est pourquoi Tournefore l'a appelée la statice des Lyonnois.... A la fin de l'automne ou de l'hiver, on divise la plante en fileuse, en partageant la racine en plufieurs morceaux, qui confervent chacun que'ques yeux feuillés à leur sommet. On les plante ; leur reprife est facile, & presque assurée. La distance d'un pied à un autre est de six à huit pouces. A la fin de la seconde année, tous les rameaux le touchent, & ne forment qu'une scule & même contiguité de verdure, enfin un veritable tapis. Si un pied reste isolé, il s'étend en rond. S'il se trouve entre deux pieds . lorsque les rameaux ou touffes de feuilles fe touchent, alors ils gagnent sur le devant & fur le derrière, & augmentent, par là, le diamètre de la bordure. Elle deviendroit, à la longue, trop large; mais, à la fin de chaque hiver, on etend un cordeau fur cette bordure, on coupe tout ce qui excède le cordeau; enfin, on ne lui conferve que la largeur que l'on desire. Elle peut durcr, en bon etat, 8à 10 ans, fans être replantee. Sil s'y forme des trouces, on creuse un peu le terrain dans les places vuides; une terre nouvelle remplace l'ancienne, & on plante. Lorique la majorite des fleurs est passee, on tond, foit avec la faulx, foit avec les grands cifeaux, toutes les tiges, & de nouvelles fleurs poussent jufqu'aux gelées; l'agrément de cette bordure est d'être bien fourrée, & de donner une prodigieuse quantité de fleurs.

STŒCAS à FEUILLES DENTE-LÉES. Voyez planche X, page 266.

Tournéfort le place dans la troifième fection de la quatrième classe des herbes à une feule pièce, & en lèvres, dont la supérieure est retroussée, & il l'appelle stacts solo serrato, Von-Linné le nomme lavandula stacts, & le classe dans la didy-

namie gymnospermie.

Flear B. Tube évalé à fon extrêmité, partagé en deux lèvres, dont la supérieure est relevée et partagée en cœur; l'insérieure rabattue et divisée en trois portions égales. Les étamines, au nombre de quatre, dont deux plus grandes, & deux plus courtes. Le pissil C est placé au fond du calice D, qui est un tube d'une seule pièce, à cinq dentelures égales.

Fruit E. Quatre semences succè-

dent aux ovaires du pistil.

Feuilles; fimples, linéaires, ailées, dentées.

Racine A, rameuse, pivotante,

Port. Les tiges quarrées; les fleurs en épi, & rangées tout autour des tiges; les feuilles llorales, très-grandes, colorées; les feuilles des tiges, opposées.

Lieu. Très-commun dans nos Provinces Méridionales ; fleurit en mai

& juin.

Propriétés. On emploie les épis fleuris; ils ont une odeur aromatique, d'une faveur médiocrement âcre & amère. Ils font céphaliques, histériques, apéritifs. Les feuilles ré-

veillent les forces vitales & musculaires, constipent, faveritent quelquefois l'expectoration des humeurs pituiteuses. Elles sont indiquées dans les maladies de foiblesse, particulièrement dans les espèces de maladies soporeuses, par des humeurs séreuses, & dans l'asthme humide. L'eau, distillée, réveille légèrement les forces vitales, & ne produit pas les mêmes esses que l'infusion des sleurs. On donne les sleurs ou sommités sleuries, désséches, depuis demi-drachme, jusqu'à demi-once, en macération au bain marie, avec cinq onces d'eau.

STERNUTATOIRE. MÉDEGINE RURALE. Médicament propre à exciter l'eterniement & l'excrétion de la mucofité qui fe tépare dans la cavité des narines, qu'on connoît fous le nom de morve.

Les sternutatoires sont utiles dans les grands maux de têre, dans le rhume de cerveau, sur-tout lorsqu'il dépend d'une pituite âcre qui, descendant du cerveau, se fixe sur les bronches, & y cause des engorgemens dans les migraines invétérées. Ils sont encore très - bien indiqués dans l'assoupissement & la pesanteur de la tête, dans un état de foiblesse ou de syncope, dans le hoquet & dans les accouchemens naturels qui paroissent se terminer d'une manière trop lente.

Leur usage & leur emploi est toujours déplacé dans les instammations de la tôte & de la poitrine; chez les personnes pletheriques & sujettes aux hémorragies : on doit s'en abstenir dans le cas de hernie, chez les grossesses commençantes, chez les malades sujets à l'épilepsie, aux affections nerveuses, ou qui ont une

() o :

disposition à la frénésie; en un mot, ils sont contre-indiqués lorsqu'il y a lieu de craindre que la maladie ne soit augmentée par les secousses trop violentes que recevroit, dans l'éternuement, la tête ou la poi-trine.

La classe des remèdes sternutatoires est composée des sternutatoires simples, des astringens & des
odorans. Dans le nombre des premiers, on doit comprendre le tabac,
les seuilles de bétoine, de lauvierrose, de fauge, de lavande, de marjolaine, de stochas; le poivre, la
pyrèthre, le gingembre, la poudre
«l'azarum, d'itis de Florence, de muguer & d'hellébore blanc; les semences de moutarde, de cressonalénois, les fruits du marronier
d'Inde, les mouches cantharides.

La classe des sternutatoires astringens n'est pas audi nombreuse, puisqu'elle n'en renserme que cinq à six, tels que le vignaire, le suc d'ortie, l'eau alumineuse, l'eau stipuique, le massic, le bol & le sang de dragon

de dragon. Tout le

Tout le monde sait qu'on fait communément ufage d'odeurs agréables ou défagréables dans les cas de fyncope, de maux de cœur, de défaillance, & dans les affections comateufes ou hystériques. Il est donc naturel de mettre dans cette dernière classe les partims qui se brûlent, & les fumigations; l'encens, le benjoin, le storax, la fleur d'orange, le fucre, le vieux cuir, la pelure de pomme rénette, le vignaire, la rhue, l'affafœtida, l'eau de mélisse, celle de la reine de Hongrie, l'esprit de sel ammoniac, l'alkali volatil fluor, composeront cette dernière classe.

On administre tous ces differens

remèdes sous plusieurs formes. En fumigation, en poudre ou en les faifant flairer: nous finirons par faire observer qu'il se sorme quelquetois, dans la cavité des narines, des ozenes, c'e.t-à-dire, des ulceres dont on connoît l'existence par l'odeur puante qu'ils exhalent. Il faut alors bien faire attention au pus & à la douleur: si celle-ciest peu considérable, & la matiere tena.e, il faut alors les déterger avec une décossion d'orge, dans laquelle on délaye un peu de miel de Narbonne; si cela ne suffit pas, on fait une autre décoction d'orge à laquelle on ajoute la fauge, la lavande ou même la rhue. On y trempe les linges qu'on introduit dans la cavite des narines; ou bien, ce qui vaut mieux, on la fait renifler, de maniere qu'elle pénetre le plus avant qu'il est possible dans la cavité des finus qui s'ouvrent dans les arrieres narines. Quand l'ulcère est putride, on peut se servir de la même maniere des eaux de Balarue & de Barèges. M. Ami.

STIGMATE. C'est la partie supérieure du pistil, qui est porté par le style. (Consultez ce mot ) Il est tantot arrondi, tantôt pointu, long, estilé, quelquetois divisé en plusieurs. On le regarde comme l'organe extérieur de la génération, ou comme les lèvres du vagin. Il reçoit la poussière sécondante du sommet de l'étamine, & la transmet par le style pour séconder les semences. Dans les sleurs qui n'ont point de style, le stigmate adhère au germe.

STIMULANS. MÉDECINE RU-RALE. C'est le nom qu'on donne à certains medicamens qui rétablissent

le ton des folides, lorsqu'il est diminué; ils sont indiqués dans la lypotimie, qui arrive toujours lorsque les forces vitales commencent à diminuer, ce qu'on connoît par la foiblesse du poulx, & dans les autres maladies fyncopales. Ils font encore trèsutiles dans les affections soporeuses, telles que la léthargie, le carus, le coma, & dans l'apoplexie & la paralysie.Les stimulans conviennent encore très-bien dans toutes les maladies aiguës, dans les fièvres où les forces sont extrêmement abbatues, où les humeurs out acquis un état de coagulation, & où il y a un abbatement universel des torces musculaires & vitales. Il faut encore y avoir recours dans l'ifchurie qui reconnoît pour cause des humeurs épaisses qui engorgent les voyes urinaires, ou qui est produite par des glaires, par le relâchement ou la stapeur des reins ou de la vessie, ou par la paralyfie de ces organes.

. Ils font donc contre-indiqués toutes les fois qu'il y a une augmentation dans le ton naturel des folides. comme dans les maladies inflammatoires, fur-tout lorfque le poulx est fort dur, serré, piquant & vibratil, & que les tempéramens sont vifs, ardens & bilieux. Mais ce ne font pas là les seules maladies qui en proferivent l'ufage, il faut bien fe garder d'y avoir recours dans les maladies de foiblesse, & sur-tout dans la fyncope caufée par des douleurs extrêmement vives. Je penfe que les flimulans ne feroient qu'augmenter le resserrement universel des vaisseaux, la crispation & le mal. Il en feroit de même dans les maladies spasmodiques, & notament dans la patition hystérique ou hypocondriaque. Il faut au moins, dans ces circonstances, les combiner avec les relâchans, les narcotiques, & les antispasmodiques.

Les trois règnes de la nature nous

fournissent ces remèdes.

Ceux qui nous font donnés par le règne végétal, font en très-grand nombre. Les plus ufités font les trois fortes de fantaux, les racines d'angélique, d'impératoire, de fcorfonère de bardane, de reine des prés, de ferpentaire de Virginie, de zédoaire, de feneka, les feuilles de chardon béni, de fcabieufe, la canelle, le caffia lignea, l'écorce de linnon, de citron les clous de gérofle, le macis, la noix, la confection de Kermès, la thériaque, l'opiat de Salomon; le bon vin vieux, le vin d'Alicante, celui de Tinto, &c.

Le règne animal n'est pas aussi abondant; on ne peut y comprendre que la corne de cerf, la vipère, l'écrevisse, les cloportes, & la chair de tortue. Le bezoard, le lilium de Paracelse, la confession d'Hiacynthe, l'huile de pétrole appartiennent au règne minéral.

Tous ces différens remèdes ne doivent pas être ordennés ou appliqués indiffinctement, il faut connoître & leurs doses, & les différens cas, où ceux tirés des trois règnes doivent être employés de préférence.

On les administre encore sous dissérentes formes : on en fait flairer certains, on prescrit les autres sous fous forme de bol, ou d'opiat, ou bien en poucre, delayée dans une suffisante quantité d'une eau analogue, telle que celle de fleurs d'orange ou de mélisse, ou dans du bon vin.

Tandis que l'on fait usage de ces remèdes, il faut avoir egard au genre de malacie qui règne alors, à la nature de la contagion dominante, & aux forces des malades.

D'après toutes ces considérations, il est aisé de sentir qu'on ne doit avoir recours aux stimulans, qu'avec beaucoup de circonspection, & que c'est agir contre la raison & l'expérience, comme l'observe très-bien Lieutand, que d'avoir la témérité d'en faire prendre à toutes sortes de sujets indisséremment, pour se conformer aux desirs des semmes; & au sentiment du peuple ignorant. M. Ams.

STIPULE. Petite production qui naît à l'infertion des pétioles ou des pédicules, ou qui forme le bouton. Les flipules font très-fenfibles à la bafe des feuilles du platane, & elles font quelquefois d'une ou de plufieurs pièces, & quelquefois elles ont une forme fingulière.

STOMACAL. MÉDICINE RU-RALE. Remède approprié aux maladies particulières de l'estomac. Le mot stomacal n'est presque plus usité; on fe fert aujourd'hui plus volontiers du nom stomachique; c'est celui auffi que nous adopterons en exposant les indications & les contre - indications de ces remedes. Ils convienment en général dans toutes les maladies de l'estomae, qui dépendent de toute autre caufe que d'une inflammation. Ils font particulièrement indiqués dans l'inappétence, dans les pales couleurs des filles & des femmes ; dans la lientérie, la diarrhée, dans les digestions lentes & difficiles, dans la pefanteur, In foiblesse & le relàchement de l'estomac, dans l'abattement des forces, dans l'attonie & dans la constitution énervée.

Ils font encore très-utiles dans la crudité & dans les coctions lefées. Par ce que nous venons de dire, les fromachiques font contre-indiqués dans toute espèce d'inflammation, d'irritation, & de spame de l'e Jomac.

On ne doit point les employer lorsque les sucs de l'estomac ont acquis un certain degré d'icreté, lorsque les sibres de ce viscère jouissent d'une fensibilité extraordinaire & contre nature.

Les effets généraux des flomachiques se réduisent à donnet plus de ton & de ressort aux solides, & plus d'activité aux sluides.

Les précautions que l'on doit prendre dans l'usage de ces remedes, roulent principalement for la diffinetion exacte que l'on doit faire des cas où ils doivent avoir lieu. Il ne faut pas trop infifter fur leur usage, quand on s'apperçoir qu'ils ont produit les effets qu'on en attendoit. On peut en continuer l'usage pendant un ou deux jours, mais cesser après cela, de peur d'exeiter dans l'estomne un vice contraire à celui qu'on vient de combattre en augmentant trop le ton & le reffort- Enfin une autre precaution qu'on doit prendre est dans la preférence que l'on doit donner à tel stomachique sur tout autre, picsérence qui ne peut avoir lieu que par la connoissance detaillee de ces meuicamens, à laquelle nous foinmes conduits naturellement.

La classe des stomachiques est trèsétendue, & renserme tous les medcamens carminatifs & les anti-helmintiques. La raifon que l'on en donne est que les vers, ainsi que les vents, s'engendrent ordinairement par les crudités ou par des matieres glaireuses, & que les médicamens propres à donner plus de ton aux fibres de l'estomae, & à diviser les matières, sont également propres a chaffer les vents & les vers. On peut encore comprendre dans cette classe les purgatifs, tels que la rhubarbe, les mirobolans, les frimulans, tels que la canelle, le macis, & les absorbans qui conviennent surtout dans le cas de crudité tournant vers l'aigre, & quelques fubitances fébrifuges, qui possèdent la vertu Romachique d'une in inière très-sure & certaine. Nous nous contenterons d'en in liquer quelques-uns qui méritent à juste titre cette vraie dénomination. Dans ee nombre feront l'aloès, l'aunée ou enulla campana, la racine de gentiane, la germandrée ou patit chance les bayes de genièvre, la menthe, la petite centaurée, la caniomille, l'absinche, (la grande & la petite) la poudre à vers, ou barbotine. Les quatre semences chaudes majeures, l'anis, le fenouil, le cumin & le carvi. Les quatre femences chaudes mineures, qui font l'ammi, l'ammome, le daucus & l'ache, qui conviennent, on ne peut mieux, dans la cardialgie, dans l'hydropifie tympanite.

Toutes ces différentes substances se donnent sous sorme de bol, de poudre, d'insussion, de décoction, ou d'opiat. Je ne crois pas devoir passer sous filence les bons effets que l'ipéc teuanha en poudre, donné à la dote d'un demigrain, ou d'un grain tous les jours, & avalé dans la première cuillerée de soupe, produit sur les estomacs soibles & resachés: on doit le regarder,

donné de cette manière, comme un des meilleurs fromachiques; on fuit que le vin de Malaga, la rôtie au vin, font encore deux excellens remèdes dans les convalefcences longues, dures & difficiles, & plus agreables à prendre que ceux que nous venons d'indiquer. M. AMI.

STRABISME. Médecine vérénnaire. Nous avons vu à l'article mal de cerf, que la tension spasmodique que le cheval éprouve, lorsqu'il est atteint de cette maladie, se borne quelquefois aux muscles du globe de l'œil; pour lors on donne à ce spasme, le nom de strubisme; il dépend d'une tenfion contre nature des mufcles moteurs des yeux; ce qui les tient fixés sans mouvement, & semble les repousser hors de l'orbite. Il se distingue du strabisme convulsif, parce que dans le premier, les yeux demeurent immobiles, & dans le convultif, ils font involontairement agités de côté & d'autre.

Cet accident est presque toujours accompagné de quelque autre maladie, non-seulement il survient dans le mal de cerf, mais aussi aux fractures du crâne, aux blessures du peri-crâne & à celles des meninges, aux différentes affections du genre nerveux, comme l'épilepfie, &c. il accompagne affez fréquemment les derniers morgens de la vie dans les maladies aigues, & fur-tout ce'les des jeunes animaux : parce que chez eux la fibre nerveute puit de l'élasticité vivante, à un degré beaucoup plus éminent que dans les animaux formés (quant à la mobilité seulement & non à la force ); ce qui fait qu'aussitôt que les forces centrales font detruites, celles de la circonférence n'étant plus contre-balancées, développent tout leur reflort, d'où nait cette tenfion dans tous les mufcles qui établit le fpafme. M. B R A.

STRAMONIUM, ou POMME ÉPI-NEUSE, ou ENDORME. Voyez planche X, page 266. Tournefort le place dans la première fection de la feconde classe des herbes à fleur d'une piece, en entonnoir, dont le pistil devient le fruit. Il l'appelle flramonium fructu fpinoso, roundo store albo simplici. Von-Linné le nomme daura stramonium, & le classe dans la pentandrie monogynie.

Fleir, en entonaoir, très-cylindrique, à cinq angles & à cinq plis, à cinq étamines & un piftil. La fleur est blanche, elle est représentée ou-

verte en B.

Fruit. Capsule représenté coupé transversalement en C, qui montre se quatre loges & ses séparations. On voit dans son intérieur D, les graines & les placentas. L'enveloppe extérieure est armée de pointes courtes & grosses. Les semences sont noires, applaties en forme de rein.

Feuilles. Larges, anguleuses, pointues, foutenues par de longs pétioles.

Racine A. Fibreuse, rameuse, li-

eneuse, blanche.

Port. Tige quelquesois à la hauteur d'un homme, branchue, tant soit peu velue, ronde, creuse; les fleurs sont solitaires; & les feuilles alternativement placées sur ses tiges.

Lieu. L'es terrains gras, près des maifons; originaire d'Amerique & malbeureusement trop multipliée aujourd'hui dans les provinces méridionales du Royaume. La plante est annuelle.

Propriétés. Toute la plante a une

odeur virulente & une faveur nauféabonde. Il faut être excellent médecin pour ofer en faire usage en médecine. J'invite ceux qui la trouveront, à la détruire autant qu'il fera en leur pouvoir, à cause du terrible usage que les méchans peuvent en faire. Si elle est en graine & qu'elle approche de sa maturité, il convient de la brûler sur place.

STYLE, petit support placé audessous du *fligmate* & au-dessus du germe. (consultez ces mots) Plusieurs pissils n'ont point de style.

SUCCION, suçoirs. Action de fucer ou d'attirer un fluide. Les levres de l'enfant qui tette, sont les suçoirs, & son apprationes l'acte de succion. Les racines sucent les sucs de la terre, (consultez l'article five) Les feuilles sucent pendant la muit l'air atmosphérique & l'humidité qu'il contient. La succion à lieu par la partie inférieure au-dessous de la feuille. (confultez ce mot) Les expériences les plus décisives ont prouvé ces deux assertions. Je ne puis me resuser à copier ce que dit M. Roger de Schabol dans sa théorie du jaroinage.

La fuccion, c'est l'auteur qui parle, est l'astion de sucer. Ou supposé dans les plantes, de la part des racines, cette astion de sucer & de teter les sucs de la terre; & comme l'enfant ne tette que pour faire passer le lait dans son estomac afin d'être substanté, de même les racines n'aspirent les sucs de la terre que pour les transmettre au tronc qui est le réservoir commun, d'où ils sont répartis dans tout

On avance ici deux vérités incontestables, capables, s'il en sut jamais,

de faire impression sur ceux, qui faute de lumières & d'expériences, taraboutent tant & plus ces suçoirs & fur-tout les pivots des arbres, qui enseignent à le faire, & qui pis est, le prescrivent. Non-seulement les racines fucent, pompent & attirent les fucs prochains de la terre, mais encore ceux qui font à des distances éloignées par proportion à la faculté de chacune d'elles, pour pomper & attirerla féve. C'est un fait certain, que toutes les racines ne pompent, ne travaillent & ne charient la sève qu'à raison de leur étendue & de leur capacité. Pourquoi les arbrisseaux & les arbustes ne parviennent-ils jamais à la grosseur des chênes? C'est parce qu'ils n'ont que de petites racines & en quantité bornée. Il faut cependant observer quelquesois que la multitude des fuçoirs, dans certaines plantes, comme dans l'if, le pia, le fapin, le cyprès, & autres semblables arbres à racines touffues, équivant, par un ordre particulier de la nature, à la grosseur de nos arbres les plus forts qui furent pourvus de racines ligneuses d'une grosseur prodigiense & d'une étendue inmenfe.

A mefure donc que les fuçoirs des arbres & des plantes quelconques pompent les fucs de la terre, il se fait aux environs de proche en proche, un envoi fuccessif de fucs nouveaux, sans quoi la sève tariroit : de plus s'il n'en étoit pas ainsi, il seroit fort indifférent de planter près à près ou non. La comparaison de l'enfant qui tette est la plus juste quant au présent sujet : cet enfant qui tette aspire non-seulement le lait qui est contigu aux mamelons, mais encore celui qui est audelà, puisqu'à mesure qu'il tette, il Tome IX.

fe fait de proche en proche, de la part des vaisseaux lactés, un dégorgement & une émanation successive de nouvelles portions de ce lait. Voilà l'image la plus ressemblante de l'action des racines pompant la sève. En coupant & en raccourcissant les sucoirs des plantes qui font le premier principe, les agens de la végétation, les pourvoyeuses, les meres nourrices des plantes, que fait-on autre chose, finon d'altérer & de détruire l'organifation des plantes, de troubler & de

déranger leur mécanisme?

Ceux qui fuivent & observent la nature sur le lieu même, sont à portée de vérifier ces faits. On abat, par exemple, quelques gros arbres; confidérez la terre tout au tour & au loin, par de-là les racines; vous la verrez comme de la cendre. Le même est par proportion au tour des plantes moyennes, & aux petites en femblables cas. Telle est la raison pour laquelle, dans le jardinage, quand on plante un arbre à la place d'un autre, soit vivant, soit mort, on observe scrupuleusement de changer la terre. Quant à la plantation d'un nouvel arbre, dans la même fosse d'un autre qui y est mort, M. de la Quintinye, dit, que le nouvel arbre qu'on y plante, fans changer la terre, périt à cause d'une impresfion & d'une odeur de mort laissée dans le trou par le prédécesseur. C'étoit l'opinion de son temps.

L'autre vérité mérite toute l'attention de l'homme de génie, favoir, qu'en détruisant, de propos délibéré, quelques suçoirs pour en faire pousser nombre d'autres, c'est infirmer la végétation loin de la procurer. Cen'est pas tant la multitude des petites racines, & fur-tout de telles racines

procréées contre l'ordre de la nature, qui opère la végétation, que le volume, la longueur, la force & le diamètre. Cette proposition générale est vraie, toute proportion gardée dans toutes sortes de plantes. Quiconque prétend, en coupant les suçoirs, les multiplier, & par-là rendre service aux plantes, fait le même raisonnement que celui qui disoit, qu'au lieu d'un tuyau d'un pied de diamètre à une pompe ou à un réservoir, il en faudroit appliquer douze d'un pouce de diamètre chacun; qu'aulieu d'un gros cable pour enlever quelque fardeau, on n'auroit qu'à multiplier les ficelles. Si ceux qui se sont declares contre les racines, à telle fin que de raison, avoient examiné & suivi les opérations de la nature, ils fauroient qu'une seule racine offeuse, tire plus de seve & travaille mieux que cent racines fibreuses & un millier de chevelues. Entre des exemples à l'infini de cette vérité, on produit celui des arbres fruitiers qu'on appelle sur franc. (Consultez ce mot) Ces sortes d'arbres n'ont pour la plupart, pour toutes racines, qu'un pivot en forme de crosse allongée; cependant nuls arbres aussi abondans en sève. - Les jardiniers n'en veulent point parce qu'avec tous leurs efforts, ils ne peuvent les mettre à fruit, & dans nos mains il porte fruit d'abord. Il est un miférable proverbe du jardinage contre lequel les gens fenfés ne peuvent trop s'élever. Si un jardinier plantoit son père,il lui couperoit la tête & les pieds.

SUCRE. Sel essentiel, cristallisable, d'une saveur douce, agréable, contenu plus ou moins abondamment dans beaucoup d'espèces de végétaux, mais dans la plupart en trop petite

quantité, ou embarrasse de trop de matières étrangères, pour qu'on puisse l'en tirer avec profit. M. Margasse en a retiré des racines de plusieurs de nos plantes potagères, telles que les panais, les carottes, les chervis, les poirées, les bette-raves; on a découvert en Amérique une espece d'érable dont le suc, traité comme celui de la canne à fucre, en fournit une affez grande quantité; mais on ne connoît encore aucune plante comparable dans ses produits à la canne à sucre.

La chaleur du climat de France n'est pas assez forte, assez active pour en permettre la culture. Cette plante exige chez nous la ferre chaude. Sans l'abondance des matières qui doivent encore entrer dans ce dernier volume, j'aurois détaillé les soins que cette plante exige, & la manière d'en obtenir le sucre : comme je ne l'ai jamais cultivée, il auroit fallu copier ce qui a été dit, & de simples répétitions deviennent superflues.

Le fucre est la seule substance connue dans la nature, qui soit susceptible de produire la sermentation vineuse, & par conséquent spiritueuse. Du vin, du cidre, du poiré, de la bierre, &c. (consultez ces mots) on n'en retire de l'esprit ardent ou eaude-vie, que parce que les principes de ces liqueurs sont sucrés & en propor-

tion fuffifante.

Le suc des panais, des bette-raves, produiroit du vin, si la partie sucrée

y étoit plus abondante.

Le fuere nourrit, augmente la foif, favorise le développement de l'air que contiennent les matières transportées dans l'estomac ou les intestins. Il est indiqué dans les maladies de poitrine où il saut diminuer l'âcreté des humeurs qui

revêtent les parois des bronches pulmonaires, & où il faut rendre l'expectoration libre, & où il y a peu de sécheresse & d'inflammation. Il est nuifible dans les espèces de maladies inflammatoires du ventre, dans les maladies avec acidité des humeurs, ou penchant vers la putridité, le météorisme, les coliques venteuses, celles où les premières voies renferment des vers, & dant la plupart des maladies des enfans, parce qu'il entretient l'acidité des humeurs, et contribue au développement des vers.

SUDORIFIQUE. MÉDECINERU-RALE. Médicament qui rétablitou augmente l'excrétion, ou la fécrétion qui se fait par les couloirs de la peau.

Cette évacuation, connue fous le nom de fueur, peut être empêchée par différentes circonstances, & différens états, c'est-à-dire, par la trop grande tension, par le resserrement des folides, & par la grande vélocité des fluides, ou bien par le relâchement des solides mêmes, qui sait qu'ils agissent moins efficacement sur les fluides; & que ceux-ci agiffent réciproquement avec moins d'énergie sur les solides; ensorte que le fang n'étant pas fuffisamment broyé, ne peut passer par les extrémités des artères; où doit se faire la sécrétion de l'insensible transpiration.

Peu de temps après avoir pris un sudorifique, la chaleur augmente dans les malades, leur poulx devient plus fort, plus plein, & plus fréquent : l'artère a toujours, dans fes pulfations, un caractère fouple & ondulent. Il se répand sur la surface du corps une moiteur; les pores de la peau se dilatent; les vapeurs qu'ils laissent exhaler, deviennent

plus sensibles, & forment de petites gouttes qui constituent la sueur.

Les sudorifiques sont toujours bien indiqués dans les maladies qui dé- . pendent de la diminution, ou de la suppression de transpiration, telles que le catarre, l'asthme humide & les différentes espèces de rhumatilme, & de rhume.

Ils conviennent encore dans les maladies putrides, ou l'épaississement domine. Ils agiffent presque toujours bien dans certaines maladies inflammatoires, telles que la pleuréfie, la peripneumonie, dans les maladies inflammatoires exanthématiques , comme la rougeole & la petite vérole.

· Ils font de plus très-expressement recommandés, dans les maladies de la peau, dans la gale & la gratelle; dans les maladies vénériennes, récentes & anciennes, fur-tout dans les exostoses & les vieilles gonorrhées : on doit les employer surtout dans les fièvres malignes, lorsque la nature est foible & languisfante, & qu'elle a besoin d'un agent propre à la réveiller, pour exciter une crife falutaire.

Mais leur emploi exige quelques connoissances dans l'art de guérir. En faifant attention à leur indication, il est aifé de sentir, par les effets senfibles qu'ils produisent, qu'ils sont contre-indiqués dans toutes les fièvres ardentes aigues, essentiellement inflammatoires, & dans certains cas de maladies inflammatoires exanthématiques. Ceci mérite quelques réflevions.

Ceux qui penfent que les fudorifigues conviennent dans toutes fortes de maladies exanthématiques, croient que la nature fait tous ses efforts pour déterminer la cause morbifique vers les couloirs de la pean; c'eft donc suivre la nature & l'aider, que de les donner dans ce cas ce risonnement est captieux, mais il est aisé d'en démontrer la fausseté, & pour cela, il n'y a qu'à faire observer que l'éruption peut être empêchée, ou par le trop grand mouvement du sang & la contriction des vaisseaux, ou par le relâchement des vaisseaux, & le défaut d'activité des organes de la circulation.

Les sudorifiques sont encore contre-indiqués dans les sueurs symptômatiques, qui doivent être plutôt calmées qu'entretenues, sur-tout si elles sont chaudes, & si elles dépen-

dent d'une dissolution âcre.

L'emploi de ces remèdes exige tertaines précautions; elles se réduisent à garder le malade dans un lit, médiocrement couvert, à affocier l'opium à certains sudorissques, surtout si l'on veut exciter plus surement la sueur, & à savoir choisir & donner la présérence à tel sudorissque, sur tout autre.

Les sudorifiques nous sont offerts par les trois règnes de la nature; le règne végétal, qui est le plus abondant, nous donne les bois sudorisiques, tels que le gayac & le fassaffras, la falsepareille, la racine d'esquine, celle de bardane, la scorsonère, la germandrée aquatique, le chardon beni, l'escabiense., le coquelicot & les fleurs de fureau. Le règne animal nous fournit la corne de cerf, la chair de la vipère & le fang de bouquetin. Le règne minéral ne nous donne-que l'antimoine d'iaphorétique; mais aussi, il nous offre une immensité de sources d'eaux thermales, qui excitent la sueur de la manière la plus énergique. M. AMI. SUEUR, MÉDECINE RURALE, C'est l'excrétion d'une humeur ordinairement claire & limpide par les pores.

La fueur n'est pas une fonction perpétuelle. Selon M. de-Halter, « elle est toujours l'effet d'un excès, ou dans le mouvement du fang, ou dans le relâchement de la peau, Naturellement affez claire & un peutrouble. la fueur se teint par la chaleur, par l'exercice, par la mal-propreté, qui retient & accumule l'onguent des glandes, et par les sièvres. Elle prend aussi une teinture des alimens; elle prend de la mauvaise odeur, par les causes que je viens de nommer, & plus encore, par les crifes des fièvres humorales putrides, dans lesquelles elle contracte une odeur particulière, qui trahit la crise avant qu'elle se faffe ».

La fueur, qui n'est point habituelle, ne doit pas être regardée comme une maladie. On fait qu'elle peut être excitée par une infinité de causes, telles que la chaleur, l'exercice immodéré, une niarche trop longtemps soutenue, l'exposition aux ardeurs du soleil, le passage subit du chaud au froid, la boisson excessive des liqueurs spiritueuses, les veilles sorcées, les vives passions de l'ame, la mollesse du tempérament, la délicatesse des fibres, un air lourd, épais, chaud & humide.

On a observé que les personnes s'inguines & pléthoriques, & celles qui sont d'un temperament phlegmatique ou spongieux, sont les plus sujètes aux sucurs. On distingue encore la sueur en critique, en symptomatique & en colliquative.

La sueur, pour être vraiment critique, ne doit paroître que sur la fin des maladies, c'est-à-dire, dans le temps de la coction, & doit être toujours précédée d'un frisson, qui est fuivi, à fon tour, d'un mouvement d'ondulation dans le poulx, & d'une chaleur halitueuse, qui se répand sur tout le corps ; il faut de plus qu'elle foit abondante, & ne demande que d'être entretenue par le repos, & une boisson chaude & copieuse. On doit, à l'exemple d'Hipocrate, l'exciter dans certaines maladies, par des remèdes appropriés, afin de porter la nature à fe débarrasser de la matière morbifique : mais, il faut faire attention qu'elle ait lieu d'une manière parfaite, pour voir diminuer la violence des accidens, & pour que les malades fe trouvent & moins accablés & plus forts.

La fueur symptomatique s'annoncetoujours dans le principe des maladies, c'est-à-dire, dans le temps de la crudité. Elle n'est d'aucune utilité aux malades, parce quelle ne diminue point la cause qui lui donne naissance, & qu'elle dépouille lefang de la férofité qui lui est néceffaire, pour en furmonter la violence. Rarement a-t-elle lieu d'une manière générale. Pour l'ordinaire, elle est partielle, & ne recouvre qu'une ou plusieurs parties du corps. Les sièvres putrides & les fièvres de suppuration nous en offrent un exemple.

La fueur est enfin appelée colliquative, fi l'humeur qui fort par les pores, quoique abondante, est extrêmement claire, sans aucune odeur, & fur-tout, si le malade, loin d'en être foulagé, fe trouve encore plus affaissé. Elle est toujours l'annonce d'une maladie dangereuse, par le dessèchement & l'épuisement dans lequel elle

peut jeter ceux qui en font attaqués.

Personne n'ignore que la sueur est une évacuation qui est utile dans les maladies aiguës : on fait encore qu'elle paroît toujours après quelque mouvement violent : en général, on fait peu d'attention à se bien couvrir quand on fue beaucoup; on cherche à se dessuer, en découvrant le corps, en quittant les habits que l'on porte, enfin, en passant d'un endroit chaud en un lieu plus frais: cette manière d'agir est pour l'ordinaire fuivie de certaines maladies telles que la pleuréfie, la courbature, la fièvre éphémère, l'asthme, les rhumes & les différentes espèces de catarre : on n'en contracteroit aucune, si l'on prenoit plus de précautions, & fi, bien loin de se découvrir, on avoit, an contraire, l'attention de bien ferrer & boutonner fes habits, & d'éviter l'exposition au grand air. Rien de plus falutaire. quand on fue bien, fur-tout en été. que de se laver les mains avec de l'eau froide; ce moyen, quoique fimple, n'est pas moins le plus propre à diminuer le mouvement du fang, & à porter le calme dans tout. le système vasculaire : il est d'autant plus recommandable, qu'il est confirmé par l'observation & l'expérience journalière.

Les fueurs fymptomatiques ne difparoissent qu'à fur & mesure que la caufe qui les produit, s'éclipfe à fon tour : ce seroit en vain qu'on leur oppoferoit certains remèdes; lorfquelles dépendent d'une faburre abondante dans les premieres voies, elles exigent l'emploi des purgatifs.. Si elles sont l'effet des fièvres intermittententes, le quina fera le remède spécifique; si elles viennent à la finite d'une suppuration de quelque organe, les balzamiques, les vulnéraires détersifs & les analeptiques pourront être prescrits avec

quelques succès.

La sueur habituelle se traite par les adoucissans, les tempérans, tels que l'eau de riz, légèrement acidulée, dans laqueile on fait dissoure quelques grains de nitre purissé; la limonade, l'orangade, le suc de cerise, délayé dans de l'eau, édulcoré avec le sucre: quand elle est entretenue par le relâchement de la peau, le quinquina & les martiaux doivent être employés, de préférence à tous les autres remèdes.

Il feroit très-dangereux d'arrêter fubitement la fueur colliquative. On doit la combattre par quelques cor-

dlaux légers.

Enfin on rappellera la fueur qui aura été fubitement interceptée, par de légers diaphorétiques, tels que l'eau de coquelicot & la décoêtion de la fleur du fureau. On emploiera des frictions feches fur tout le corps, qu'on recouvrira de linges imbibés de la furaée de carabé ou de thein. M. AMI.

SUFFOCATION. MÉDECINE RU-RALE. C'est une maladie très-aiguë, accompagnée d'une difficulté de refpirer très-considérable & presque suffocative.

On ne doit point la confondre avec l'affinne. Elle en diffère tant par la marche que par la terminaifon, qui font toujours très-rapides. L'affinne a des périodes, la fuffocation n'en a pas.

Plufieurs causes peuvent lui donner naissauce; de ce nombre sont les maladies inslammatoires de la gorge & de la poitrine. Les corps arrêtés dans l'œsophage & la trachée artere: les polypes au cœur; la constriction spasmodique du larinx & de la matrice; les tumeurs & les abcès considérables qui attaquent la substance du poumon, les engorgemens fanguins dans les glandes qui avoifinent les organes de la respiration, un épanchement d'une matiere quelconque dans la cavité de la poitrine. Mais ce ne sont point là les seules causes qui peuvent exciter la suffocation; on doit encore y joindre celles qui émanent des vapeurs du foufre, du charbon de pierre, de la fermentation vineuse. On ne peut pas auni dissimuler que l'engorgement fanguin du poumon, ne foit regardé avec juste raison par tous les médecins, comme la vraie caufe de la fuffocation.

Cette maladie prefente presque toujours le plus grand danger, & les personnes les plus expérimentées dans l'art de guérir, sont tres-souvent effrayées au premier aspect du malade, quoiqu'elles fachent que le péril n'est pas constaniment le même, & qu'il varie suivant la diversité des caufer dont elle est l'effet; mais on peut dire, en général, que la suffocation, qui dépend des vapeurs du charbon, ou du soufre, n'est pas bien dangereufe, fi l'on est appelé assez tôt pour pouvoir y remédier promptement. Que celle quiest déterminée par le spasme des nerfs de la matrice cède facilement à la senteur de quelques odeurs fortes. & qu'elle est plus esfrayante que dangereuse; & que celle qui reconnoit pour caufe un corps engagé dans la trachée artère ou un polype au cœur, ou un anévrisme, est sans aucun espoir. Il n'en est pas de même de celle

qui est l'effet d'un corps arrêté dans l'œfophage; l'art fournit des moyens sûrs & puissans pour la guérir promptement. Pour traiter avec quelque fuccès la suffocation, il ne faut jamais perdre de vue la cause qui lui donne naissance. On combattra par la diette & par les faignées du pied & du bras, la suffocation qui dépendra d'une pléthore universelle, ou d'un engorgement sanguin dans quelque organe. On oppofera à celle qui sera l'effet d'une sermentation dans les humeurs, des boissons acidulées, bien fraîches, & même glacées, telles que la limonade, l'orangeade, le firop de vinaigre & le suc de cerife, étendus dans une fusfisante quantité d'eau.

On employera avec fuccès l'alkali volatil fluor, l'eau de luce & autres spiritueux dont on chatouillera le gosier avec la barbe d'une plume, contre la suffocation par cause de méphitifme; mais l'air libre & frais est encore le meilleur remède pour les personnes suffoquées par les vapeurs du foufre, du charbon ou du vin. Les lavemens âcres & stimulans, les frictions sèches fur tout le corps, la fumée du tabac injectée par l'anus, produisent quelquesois de bons effets, ainsi que quelques poudres sternutatoires, âcres, telles que le tabac, l'euphorbe, la pyréthre, qu'on fait souffler dans les narines. Enfin, on s'abstiendra de la saignée dans la suffocation qui dépend de l'empième, ou d'une vomique, & dans celle qui attaque les scorbutiques. M. AMI.

SUIE. Matière ordinairement noire & épaisse, que la sumée laisse, & qui s'attache au tuyau des chemi-

nées; plus le courant d'air est considérable dans les cheminées & entre les matières que l'on brûle, moins elles donnent de suie. La suie est la portion qui n'a pas pu s'enflammer faute de contact suffisant avec l'air; car fi les vapeurs qui s'exhalent d'un corps inflammable, étoient affez raréfiées, pour que chacune de leurs parties fût bien environnée d'air elles brûleroient toutes avec flamme, & alors on n'auroit ni fumée ni fuie. Ce principe est rigoureusement démontré par les lampes ingénieuses inventées par M. Argand. Les fuies ne font pas toutes égales en qualité. Elles different, foit par la manière dont elles ont été produites par la flanime, foit par la nature même des substances que l'on brûle. De tels détails nous meneroient trop loin. Toutes les suies, en général, ont une faveur âcre, amère, & fentent l'empireume, & toutes founiffeat un fel alkali plus ou moins chargé de principes falins. On s'en fert pour les teintures.

La fuie devient un excellent engrains, fi les terres renferment en proportion suffisante des substances animales; car si la partie saline de la fuie domine trop, elle nuit plus à la végétation qu'elle ne lui est utile; & elle ne lui fera utile qu'autant que les pluies auront dissous fes fels & les auront combinés avec les matières graiffeuses pour en composer les materiaux de la sève. (Confultez ce mot, ainsi que l'article Amendement ) Lorsqu'on veut s'en fervir fur les terres à grains, il vaut beaucoup mieux la mêler avec le fumier, l'y étendre couche par couche; & lorique le sumier est fait, on le porte sur les champs:

alors les combinaisons des principes font faites, & l'on ne risque plus

Si un pré goûteux est rempli de mousses, de jones, & autres plantes de ce genre, inutiles & nuisibles, la suie produit un excellent offet lorfque les places en font faupoudrées : on l'emploie également avec fuccès sur les trèfles dans les terrains gras; mais une main prudente doit guider fon expansion. Il est à-propos de la répandre à l'entrée de l'hiver, afin que les pluies de cette faison dissolvent ses sels, les mélangent avec la terre, & les combinent avec ses autres principes. Si l'opération est faite après l'hiver. & s'il furvient une fécheresse pendant le printemps, le trèfle foussire contracte une odeur défagréable. Ce que je viens de dire s'applique également aux luzernes & aux fain-foins ou esparcettes.

SUMAC. planche XI. Tournefort le place dans la classe des arbres à fleurs en rose dont le pistil devient un fruit à une loge, & il l'appèle rhus folio ulmi. Von - Linné le nomme rhus coriaria & le classe dans la pentandrie trigynie.

Fleur. Composée de cinq pétales ovales, droits, ouverts; le calice

divisé en cinq parties droites, obtuses; cinq étamines & trois pistils. représente la fleur; B les pétales; C le pistil; D le calice.

Fruit. Baye velue, ovale, à une feule loge, renfermant un novau presque rond. E désigne le fruit, coupé longitudinalement en F; noyau G; & l'amende qu'il contient est figurée par H.

Feuilles. Ailées, composées de

plufieurs folioles, rangées le long d'un pétiole commun, opposées, longues, pointues, dentées en manière de fie, terminées par une impaire, velues à leur furface inférieure, & n'ayant point de rapport avec les feuilles d'orme auxquelles les auteurs les ont comparées.

Racine. Ligneuse, rameuse. Port. Grand arbrisseau qui jette beaucoup de drageons; les jeunes tiges font convertes d'un duvet, roussâtre; le bois tendre; les fleurs rassemblées au haut des tiges en grappes serrées, en manière d'épis; les baies recouvertes d'un duvet rouge; aussitôt après les premières fraîcheurs d'automne, la couleur d'un vert brun des feuilles, se convertit en rouge vif & éclatant. Elle produit un effet singulier dans les bosquets.

Lieu. Les provinces méridionales

de l'Europe.

Propriétés. Les baies & les semences ont un goût âpre & aigrelet. Elles font aftringentes &

rafraîchissantes.

Propriétés économiques. Les feuilles font utilement employées pour la préparation des cuirs, & elles fervent de tan. Les épis de fleurs paroissent accélérer la formation du vinaigre, c'est-à-dire, qu'elles communiquent au vin un petit goût aigrelet que l'on juge mal-à-propos être celui du véritable vinaigre. (Confultez ce mot)

SUMAC ou FUSTET DES CORROYEURS. Cotinus coriaria. TOURN. Rhus cotinus. LIN.

La fleur est semblable à celle de l'espèce précédente, mais elle est plus grande. Elle en differe encore

par

par fa baye qui est lisse, & qui renferme une semence presque triangulaire; par ses feuilles simples, trèsentières, ovales, arrondies à leur fommet, terminées par une petite pointe, d'un beau vert, avec quelqués nervures jaunâtres.

Ses tiges font foibles, l'écorce lisse, le bois jaunâtre, les fleurs purpurines, en grapppes tousflues à

l'extrémité des tiges.

Le fustet croît spontanément dans les provinces méridionales de France & d'Italie.

Propriétés. On le regarde comme un poifon pour les moutons. Il est employé avec fuccès par les corroyeurs qui se servent de ses feuilles

& de fes jeunes branches.

Le bois de cet arbriffeau est peu compacte quoiqu'asfez dur. On y diftingue l'aubier & le bois bien formé. Le premier est blanc, & le second mélangé d'un jaune assez vis & d'un vert pâle qui distérencie toutes les couches annuelles. Le mélange de ces deux couleurs fait un bois veiné de fort belle apparence, dont les luthiers, les ébénites & les tourneurs font usage. On s'en sert excore pour teindre les draps, les maroquins de couleur de seuilles mortes ou de casé.

Depuis quelques années on cultive avec fuccès en France & dans les bofquets d'agrément, le fumac verniv, indigène au Japon & dans l'Amérique feptentrionale. Il y réuffit fort bien, & peu de ces arbres pouffent de plus longs bourgeons, liffes, droits, parfaitement unis. C'est, dit-on, du suc de cet arbre que les Chinois tirent leur beau vernis. Les carastères de la fleur sont les mêmes que dans les deux pré-

Tome I.X.

cédentes espèces; le fruit de celuici est rhomboïdal; les feuilles trèsentières, ailées & de la longueur de leur pétiole. Cet arbre supporte nos grands froids sans périr; il sigure superbement dans nos bosquets.

SUPERPURGATION Médecine vétérinaire. On entend par ce mot, une diarrhée fanguinolente, caufée par des médicamens purgatifs violens ou donnés à trop grande dofe. Cette maladie peut être aufli occasionnée à la fuite des remèdes colliquatifs, corrosifs & irritans, que le maréchal aura donné à l'animal, fans l'avoir préparé, quelques jours avant,

par la diete, &c.

La superpurgation est l'effet du relâchement des vaisseaux du basventre, & de la dilatation de leurs orifices. Au commencement de la purgation excessive, le cheval rend une matière très-claire & excrémentitielle; mais à mesure que le relâchement & l'ouverture des vaiffeaux augmentent, les humeurs nécessaires s'évacuent, jusqu'à ce que le sang paroisse. Elle est souvent accompagnée de méréorisme, de tenfion des muscles de l'abdomen, de tenefme, de fièvre, & d'inflammation des estomacs ou des intestins: c'est pourquoi, il n'est pas extraordinaire de voir quelquefois les convulfions & la mort terminer cette maladie.

La cure. Si vous vous appercevez qu'un maréchal ait administré un purgatif trop violent ou à trop granda dofe, hâtez-vous de faire boire beaucoup d'eau blanchie avec la farine de riz ou de froment; réitérez les breuvages & les lavemens composés de décoction de racine de guimauve;

Qq

si les premières voies sont menacées d'inflammation, faignez deux ou trois fois à la veine jugulaire. & ne donnez aucune forte d'alimens, jusqu'à ce que la diarrhée soit calmée, la langue humectée, & l'intestin rectum doué d'une chaleur tempérée. Le purgatif avoit-il pour base une préparation mercurielle? ajoutez à l'eau blanche de la craje réduite en poudre subtile; quoiqu'elle décompose plus lentement les préparations mercurielles que l'alkali fixe, elle irrite moins les premières voies, ordinairement enflammées par le contact de ces fels. Pour les autres purgatifs, les mucilagineux dont nous avons parlé, le miel & les huileux suffisent : n'administrez les astringens qu'avec la plus grande réferve, c'est-à-dire, qu'après avoir employé les adoucissans & les mucilagineux. M. T.

SUPPORT. On appelle supports les parties extérieures de la plante qui servent à la désendre, à la soutenir ou à faciliter quelques sécrétions. On en distingue trois qui lui servent de soutiens, le pétiole, le pédicule, la hampe;... six qui lui servent de désense, la slipule, la seuille storale ou bractée, l'aiguillon ou piquant, l'épine, les écailles, les vrilles ou mains;... deux qui sont des vaisseaux excrétoires, les glandes & les poils. Consultez ces articles.

SUPPOSITOIRE. MÉDECINE RU-RALE. C'est ainsi qu'on appelle un médicament externe, folide, saçonné en forme de pyramide arrondie, qu'on introduit dans l'anus pour relàcher ou irriter cette partie, & provoquer les felles. Il ne diffère du pessaire que par la forme; on fait d'ailleurs que ce dernier s'introduit dans le vagin.

On les fait ordinairement avec le coton, le linge, les côtes du chou ou de la poirée, & le poireau; on en fait encore d'autres avec le favon, le lard, le fuif, le beurre rance, le miel cuit, le beurre de cacao, & le fromage falé. Ils ont communément un gros pouce de longueur, & l'épaiffeur d'un doigt. Ils doivent être néanmoins plus petits pour les enfans que pour les adultes.

On peut ajouter aussi à ces substances, quand on veut exciter le ventre à se décharger, le sel gemme, le sel ammoniac, l'agaric, le diagrède, l'aloës, la coloquinte, l'euphorbe, & autres médicamens irritans; tout comme pour remplir diverses autres indications, on peut v combiner des émolliens, des anodins, des déterfifs, des vulnéraires, des aftringens, des vermifuges, &c. En général, les suppositoires sont indiqués dans les fortes constipations, dans la foiblesse & l'attonie du rectum, & dans l'ulcère de cette même partie : dans ce dernier cas, on se sert avec beaucoup de succès de ceux que l'on compose avec le miel rosat & la poudre de mastic, de myrrhe ou de colophane; enfin on emploie très-utilement les suppositoires, imprégnés de drogues fortes & irritantes, quand on veut favorifer un accouchement laborieux, pourvu que le fœtus se préfente bien, ou pour aider l'expu!tion de l'arrière-faix, lorsqu'il sejourne trop long-temps dans la matrice.

Il faut, avant de les introduire

dans l'anus, les graisser d'huile ou de beurre, & attacher un fil en plusieurs doubles, qu'on laisse passer au-dehors, afin de pouvoir les fixer & les retirer dans le cas où les mouvemens anti-péristaltiques des intestins viendroient à les attirer en-dedans, comme cela est arrivé plusieurs fois. Pour placer le suppositoire, on fera mettre le malade dans la même situation que pour recevoir un lavement. & on l'enfoncera doucement de la longueur de deux pouces dans l'anus. Quant aux enfans, on peut les faire coucher sur le dos, entre les bras d'une femme, dans un lit on fur une table. M. AMI.

SUPPRESSION D'URINE. Médecine vétérinaire. Si un vice de l'organe, ou quelque corps étranger empêche l'urine de fe féparer de la maffe du fang dans les reins, cette espèce de maladie est appelée suppression d'urine ou douleur néphrétique, tandis qu'elle prend le nom de rétention, quand l'urine filtrée par les reins s'arrête dans la vessie. (Voyez URINE (Rétention d')

L'urine se supprime lorsqu'elle ne se sépare pas dans les reins, ou qu'elle ne s'y sépare qu'en petite quantité, ou qu'elle ne trouve pas de passage libre pour se rendre dans la vesse. Dans cet état, le cheval souffre de vives douleurs; il s'agite, se tourmente, plie les reins, les regarde, &

Caufes. La suppression d'urine vient ou de l'inslammation des reins & des artères, ou de l'obstruction de ces parties, ou de la présence d'une pierre. (Voyez ce mot)

a une grande fièvre.

1º. Dans l'inflammation des reins,

les tuyaux fécrétoires étant resservés & ne filtrant plus l'urine, cette humeur reslue dans la masse du sang, & de là la suppression.

2°. Dans l'inflammation des artères, les canaux étant rétrécis, & ne laiffant aucun chemin ouvert à l'urine, il en réfulte auffi la fuppression.

3°. Dans l'obstruction des reins & des artères, cette humeur ne pouvant passer librement, & n'étant plus versée dans la vessie, il y a par

conféquent suppression.

Curation. Le mal est pour l'ordinaire incurable, lorsqu'il est causé par obstruction, c'est-à-dire, par des calculs ou des pierres, foit dans les reins, soit dans les artères, tandis qu'il peut se guérir s'il vient feulement de l'inflammation des reins. Dans ce dernier cas, faites des faignées répétées fuivant le befoin; mettez l'animal aux remèdes généraux, & donnez beaucoup de lavemens émolliens & rafraîchiffans, faits avec la décoction légère de pariétaire ou de mauve, ou de graine de lin. Dans la vue de tempérer la chaleur, d'abattre l'inflammation, & de calmer l'irritation, administrez des breuvages adoucisfans & diurétiques. Le propre de ces remèdes est non-seulement de remédier au défaut de férofité, & de donner aux fibres plus de fouplesse, en détrempant les fluides, ils dissolvent encore les fels & les parties tartareuses, & rétablissent, de ces différentes manières, la fécrétion interceptée: tels sont encore les effets de tous les délayans aqueux, des boissons abondantes simples, ou dans lesquelles on noie quelquesois une certaine quantité de nitre, selon le besoin.

Les diarctiques peuvent aussi être administrés en bols, en lavemens: cette dernière métho le est toujours la premiere à tenter sur les animaux dans la suppression d'urine, dans la difficulté d'uriner. On fomente, on détend par ce moyen les parties; on les dispose à céder à l'impression des diurétiques actifs, & souvent les injections des décoctions émolientes seules, ou aidées par la thérébentine, le nitre, &c. produisent, sans aucun autre secours, les essets que l'on a à solliciter. (Voyez LAVEMENT) M. T.

SUPPURATION. MÉDECINE RU-RALE. C'est le changement ou la conversion de l'humeur qui forme une tumeur, en uneautreappeléepus. La suppuration peut être encore regardée comme la seconde termination de

l'inflammation.

En effet, elle abientôt lieu, si l'inflammation est violente & le mouvement de la circulation très-fort & accéléré, le fang n'étant point d'ailleurs trop âcre, mais affez tempéré, quoique un peu plus épais qu'il ne doit l'être dans l'état naturel. Si les parties de ce même sang arrêtées dans les plus petits vaisseaux, ne peuvent s'y atténuer suffisamment pour en franchir les dernières ramifications, l'effort de celui qui presse avec force par derrière, oblige les vaisseaux déjà distendus, à se rompre. Alors les particules les plus fines se putréfient par l'action de la chaleur qui est excessive, deviennent âcres & fétides, rongent & corrompent les parties immédiatement exposées à leur action. Cette matière ainfi corrompue & incapable de reprendre sa première nature, est appelée pus ou suppuration.

On d'ifiague ordinairement la suppuration interne de l'externe: on compte quatre espèces de suppuration interne, savoir; celle qui forme un apostème, celle qui vient d'un ulcère, celle qui couvre un viscère qui paroît d'ailleurs sain, & l'enveloppe comme un espèce de gelée blanche; ensin, celle qui produit l'engorgement purulent des viscères.

La suppuration succède pour l'ordinaire à l'inflammation vers le feptième jour. Ce n'est pas qu'on ne l'ait fouvent observée vers le troisième ou le fecond jour d'une inflammation contidérable. C'està quoi il faut porter la plus grande attention, de peur de ne pas troubler le travail de la nature. Il arrive souvent que pendant des fièvres malignes, ou des petites véroles de mauvais caractère, on trouve des foyers de suppuration dans les différens organes intérieurs, tels que le poumon & le foie, fans qu'il y ait en aucun signe d'inflammtion; c'est ce qui arrive très-souvent par métastafe. Nous n'entrerons point dans le détail des trois autres espèces de fuppuration interne, nous nous contenterons, avant d'indiquer les différens moyens propres à la faciliter, ou à la prévenir. & à la détourner, de faire observer que la suppuration interne en general se connoît à la cessation de la douleur pungitive, & de l'ardeur de la partie. On y restent une douleur lancinante & gravative. On éprouve des frissons irreguliers; le pouls devient dur & intermittent, les défaillances & le froid des extrémités l'annoncent auss.

On peut prévenir la congestion & l'abord des humeurs sur la partie affectée de suppuration, en saignant; cette saignée fait un vuide dans les





Le Sumac



Le Terebenthe .



La Tanaisie

Le Thalutron



300

vaisseaux, qui facilite la résorption des humeurs, comme l'a très-bien vu M. Petit, & c'est-là un coup de maître: il n'est qu'un instant savorable à faisir. Il est plus facile d'exciter cette résorption par l'usage des spiritueux ballamiques qui préviennent la génération dupus, & facilitent en même temps la cicatrice.

Mais loríque la nature opère la réfolution fipontanée par la fuppuration, il feroit dangereux de l'arrêter. Platner, Lacaze, Robert, Bordau, ont fort bien observé que le travail de la digestion, les passions violentes & autres excès, detournoient d'une manière dangereuse la génération du pus, & lui donnoient un état de crudité.

On aide la rupture du foyer de la fuppuration, par l'application des suppuratifs émolliens ou emplastiques, qui attirent une plus grande quantité d'humeurs séreuses, arrêtent d'ailleurs la transpiration & rendent le pus plus sluide. Les suppuratifs irritans ne sont bienplacés que lorsque la suppuration pourroit être très-dangereuse, lorsqu'il y a ardeur & sievre; ils irriteroient & fronceroient la peau.

Il est des foyers de suppuration dont on ne peut attendre une rupture naturelle, & qu'il ne faut cependant pas ouvrir. Ces cas sont très-rares, il est vrai, mais ils existent. Valfalva en rapporte quelques exemples, entre autres, celui d'un abcès énorme à une jambe qu'il n'avoit pas tenté d'ouvrir, parce qu'il prévoyoit que la cicatrice seroit dissicile, qu'il étoit à craindre que l'évacuation trop abondante qu'on auroit pu procuier, ne jetât le n.a ade dans une sonte dangereuse, &

que la colliquation ne devînt plus ra-

pide qu'elle n'étoit. Il y a encore d'autres exemples où l'ouverture ne doit point être pratiquée; c'est quand les foyers de suppuration se vuident par une métastase fur quelque organe, tans qu'une affection primitive de cet organe ait précédé; il faut alors tenter d'autres voies, corriger, s'il est possible, cette humeur purulente, afin qu'elle foit repompée comme on l'a obfervé quelquefois. On peut rapporter à ce fujet l'observation faite sur un jeune homme qui ayant un testicule foule avec tumeur confidérable, ne voulut point se laisser faire l'opération. Tous les remèdes qu'on lui donnoit, devenoient inutiles, on le voyoit depérir de jour en jour; enfin l'abcès s'ouvrit de lui-mêmé; il rendit du pus avec l'urine, & mourut. Sanctorius rapporte encore l'observation d'un homme qui avoit un foyer de suppuration fur le muscie grand sessier, qui

Néanmoins, à l'exception de ces cas rares dont je viens de parler, en genéral il faut fe hâter de donner iffue aux amas de pus, 1º. lorfqu'ils font établis fur des parties graiffeufes; 2º. lorfqu'on a à craindre que la corruption du pus ne fe change en fanie; 3º. enfin, lorfqu'on veut éviter des fièvres d'un mauvais caractère, auxquelles le repompement du pus peut donner naissance.

fe fit jour par le canal de l'urethre; on

le pansa mal, son l'ouvrit, & la mala-

die fut dangereufement augmentée.

Quand on ouvre un fover de suppuration confidérable, il faut l'évacuer à plusieurs reprises, pour empêcher que le malade ne tombe en foiblesse, que le changement de l'altération foudaine & fingulière dans les organes, qui trouble la manière d'être du principe de vie, amèneroit à coup sûr, si l'on n'avoit l'attention de placer ces évacuations fuccessives à de longs intervalles, afin de retenir d'autant plus long-temps la matière purulente, qu'elle est ellemême le meilleur résolutif des callofités & des duretés qui se forment au bord de la playe.

L'instrument tranchant suffit pour les abcès dont le pus n'est pas d'une nature maligne, & dont les parties ne font pas bien altérées; mais lorsqu'elles font menacées de gangrêne, & que le pusest d'un mauvais caractère, il vaut mieux, comme le pratiquoient les anciens, les ouvrir avec un fer rouge; par exemple, dans les abcès aux cuisses, les ustions seroient sur-tout avantageuses avant parfaite maturité; elles pourroient même prévenir la congestion des humeurs qui doivent les former. On pourroit pratiquer dans d'autres cas des brûlures avec des mêches, &c. M. AMI.

SUPPURATION. Médecine vétérinaire. La suppuration est un changement ou conversion de l'humeur qui forme une inflammation ou un apostême, en une autre appélée pus. ( Vovez APOSTEME)

Le pus est constanment le produit d'une inflammation, mais toute inflammation ne donne pas les mêmes résultats. Tel degré de chaleur essectue la résolution; tel autre dans lequel tous les vaisseaux de la

partie sont tellement obstrués, que le cours du sang y est interrompu, & qu'elle se trouve suffoquée par le volume de ce sluide, est le principe de la gangrène & du sphacèle. ( Payez ces mots ) Il saut donc dans les mouyemens qui opèrent la suppuration, une certaine intensité, qui est, si j'ose m'exprimer ainsi, le point milieu entre la disposition qui conduit à la première de ces terminaisons, & celle à laquelle la mortification succède.

Cet état moyen peut encore varier: ou l'action des folides est trop forte, ou elle est suffisante, ou elle

est trop foible.

Dans le premier cas, il est évident qu'il faut mettre un frein à la tension, appaiser le mouvement, la douleur & la chaleur. Les émolliens, les anodins, rempliront ces vues; ils humecteront, ils relacheront les folides, ils diminueront l'inflammation, ils en borneront les progrès, ils préviendront la suffocation; une partie des humeurs engorgées, auxquelles leurs molécules le seront unies, recouvrera la liberté de fon cours; l'autre subira le changement auquel l'oscillation modérée des canaux la foumettra ; ils en faciliteront même l'évacuation au-dehors, en affoiblissant les tégumens, &c.

Dans le second cas, il suffit, pour aider le succès des mouvemens spontanés, ou plutôt pour en accélérer l'effet, d'entretenir la chaleur interne de la partie, soit en la garantissant de l'accès & de l'impression de l'air, soit eny retenant l'humeur perspirante, qui d'ailleurs se mêlant alors à la matière engorgée, ne peut que la rendre plus

fluide & plus mobile, & c'est ce que l'on obtient souvent indifféremment de toute espèce de topique appliqué sur la tumeur, & capable de

boucher les pores.

Dans le troisième cas enfin, c'està dire, dans la circonstance d'une action spontanée trop languissante, de l'épaissississement de la matière arrêtée, de fon féjour dans un lieu pen exposé aux coups des vaisseaux, d'un engorgement dont la formation lente est l'effet de la congestion, il s'agit d'exciter une inflammation dans la partie, d'irriter, d'agacer, de réveiller les folides, de folliciter en eux des mouvemens proportionnés à ce qu'on doit en exiger; de les mettre, en un mot, en état d'agir fur l'humeur stagnante, de manière à la décomposer, & par conféquent de recourir à des substances actives & irritantes, selon le befoin.

Les plantes émollientes & anodines, telles que les feuilles & les fleurs de mauve, de guimauve, de bouillon blanc, de violier, de mercuriale, de pariétaire, de seneçon, de poirée, de linaire, &c. les sieurs de lis blanc, les figues graffes, l'ofeille, les jaunes d'œufs, les cataplasmes de raves, de pain de froment & de feigle, de femences d'orge, de lin, d'avoine, cuites dans l'eau, dans la bière, dans le lait, dans des décoctions de plantes émollientes, l'onguent d'althea, rempliront la première indication.

Le miel, le beurre, les moelles, la cire, l'huile, les graisses, la poix, la réfine sous une forme emplassique, l'onguent basilicum, &c. satisferont à la seconde.

Le levain de froment, la bulbe

d'ail, les oignons de teille & les oignons ordinaires, les fientes de bœuf, de chêvre, de porc, de pigeon; les graisses & les huiles suranées, les gommes ammoniaques. élémi, le galbanum, le bdellium, l'opopanax, le fagapénum, l'emplâtre de diachilon gommé, celui de galbanum fafrané, &c. font les topiques à préférer pour fatisfaire à la troisième; & si telle est la langueur des folides, que ces médicamens n'aient point encore assez d'énergie & d'activité pour les porter au degre d'action auquel importeroit de les contraindre, on recourra à l'euphorbe, à la femence de moutarde, aux cantharides, &c.

Ces dernières substances très-irritantes, font quelquefois de la plus grande ressource dans la pratique de la chirurgie vétérinaire, lorfqu'il s'agit de fixer une humeur qui s'anuonceroit par un engorgement au-dehors du corps de l'animal, mais dont le transport & le rejet fubit au-dedans & fur des viscères essentiels, occasionneroient en très-peu de temps la perte des animaux. C'est ce qu'on a éprouve dans un maladie épizootique des bœufs. Par une métaffase heureuse de l'intérieur à l'extérieur, l'humeur morbifique & maligne se manifestoit par un dépôt sur un des boulets; mais un reflux fatal &z prompt caufoit la mort des malades en moins de douze heures; on crut pouvoir y parer par l'application des épifpastiques sur la partie; ils y exciterent une inflammation trèsvive, l'humeur y fut retenue, & un traitement méthodique ayant opéré la fuppuration, tous ces animaux furent rendus aux cultivateurs.

Dans des contusions énormes qui doivent suppurer, il est bon d'employer les suppuratifs les plus capables de tirer les vaisseaux contus de leur affaissement, à moins qu'une inflammation ou une rénitence trèsconfidérable ne foit le présage d'une suffocation prochaine, & dès-lors on ne doit s'occuper que du foin de l'appaifer & de la calmer par la faignée, foit par des applications anodines & emollientes; fréquemment aussi doit-on, en pareille occurrence, pour éviter une suppuration trop étendue, chercher d'une parr à dissiper l'inflammation des parties voifines, & de l'autre, folliciter dans celles qui font dans le centre, une suppuration: on peut y parvenir par l'union des substances maturatives & des fubstances émollientes.

Quant aux glandes, la formation des abcès (voyez ce mot) y est presque aussi rare que les obstructions y font fréquentes; mais fi l'inflammation est telle en elles qu'elles paroissent disposées à la suppuration, on doit la favorifer par l'application des maturatifs les plus pénétrans, d'autant plus que ces corps enveloppés d'une membrane fort épaisse, font bien moins en butte à l'action des topiques. M.T.

SUREAU. Tournefort le place dans la quatrième section de la vingtième classe des arbres à fleur d'une feule pièce, dont le calice devient une baie. Il l'appelle sambucus fruciu in ombella nigro. Von-Linnéle nomme sambucus nigra, & le classe dans la pentandrie trigynie.

Fleur. D'une seule pièce, en rofette concave, divifée en cinq parties recourbées en-dedans; calice très-petit, d'une seule pièce, à quatre dentelures; cinq étamines.

Fruit. Baie sphérique, à une loge, renfermant trois femences convexes d'un côté, anguleuses de l'autre.

Feuilles. Ailées, terminees par une impaire; les folioles sans pétioles, ovales, alongées, pointues,

dentées par les bords.

Racine. Ligneuse, longue, blanche. Port. Petit arbre, dont les jeunes touffes font fouples, pliantes, remplies d'une moèle blanche. L'écorce extérieure des troncs, épaisse, rude, gercée; l'intérieure fine & verte. Les fleurs, au sommet des tiges, disposées en manière d'ombelle, portées sur de longs pédicules. Les baies, rougeâtres avant la maturité, deviennent noires en mûriffant. Les feuilles opposées. Il y a une espèce de sureau, dont les feuilles sont découpées comme du persil. Elles ne constituent qu'une simple variété de l'espèce qu'on vient de décrire.

Propriétés. Les fleurs ont une odeur aromatique, forte; une faveur douce. Les feuilles une odeur nauséabonde, légèrement virulente; une saveur austère, un pou âcre. L'écorce moyenne est inodore, d'une faveur légèrement ûcre, ainsi

que les fruits.

Les feuilles récentes purgent peu; elles causent de légères coliques. On les applique mal-à-propos, après les avoir pilées, fur les hémorroides, foit internes, foit externes. Les fleurs augmentent la transpiration, & même déterminent les sueurs chez les sujets qui y sont disposes. Extérieurement, leur odeur entête; sous forme de fomentation, elles

temperent

tempèrent la chaleur, la douleur & la rougeur de l'éréfypèle par fuppression de transpiration ou de sueur. Les bayes purgent peu. L'écorce moyenne des branches & de la racine, purge avec plus de force que les bayes & les racines. Elle s'ait évacuer par la même voie, beaucoup de sérosités. On l'emploie quelquesois avec succès dans l'hydropisse de matrice, des paupières du globe de l'œil, l'enssure odémateuse des jambes.

On donne les fleurs defféchées depuis demi-drachme jusqu'à demi-once dans six onces d'eau.... L'écorce moyenne récente, depuis demi-once jusqu'à cinq onces, en macération au bain-marie dans cinq onces d'eau ou de vin... Le suc exprimé des bayes, depuis une once jusqu'à trois, édulcoré avec suffi-

fante quantité de fucre.

Propriétés économiques. On plante le fureau avec d'autres arbuftes dans les haies, & on a tort. Il faut que In haie foit entièrement composée de surcaux, ou qu'il n'y en ait point du tout, parce que la végétation de cet arbre etant plus rapide que celle de tous les autres arbres employés à cet usage, elle detruit peu à peu les voilins, & ses racines dévorent leurs fubstances. Le simple coupd'œil jeté fur les haies melangees, prouve mon affertion. Si au contraire on n'employe que le fureau feul, fi on greffe par approche ses jeunes branches par-tout où elles peuvent se croiser, ainsi qu'il a été dit dans l'article hais, on pirvient en peu de temps à avoir des haies impenetrables & de la plus grande durce.

Tome IX.

On ne trouve de moëlle que dan les jeunes branches. A mefure qu'elle vieillissent, elles deviennent igneufes; le bois des gros troncs est fort dur. On se fert des branches pour échallas de la vigne. Cet usage engage certains cultivateurs à faire des taillis avec cet arbre; & la spéculation n'est pas mauvaise dans les pays de vignobles, où l'échallas est toujours cher. Les tourneurs sont des boites avec le bois du tronc; les tablettiers, des peignes communs; ce sont les meilleurs après ceux de buis.

Le bétail n'a me pas l'odeur des feuilles de cet arbre, & ne touche pas aux haies qui en font formées. C'est

un grand avantage.

SUREAU (prit) 'ou YEBLE, Sumbucus humilis, five ebulus, TOURN, Sumbucus ebulus, LIN.

Les caractères de la fleur & du fruit font les mêmes que dans le précédent. Il en differe par fes folioles plus longues, plus aiguës, plus dentelées; par la perte annuelle de fes tiges, qui font herbacées, cane nelées & anguleufes... Il infeête dans plufieurs cantons les bonnes terres à blé, où il est difficile de le détruire.

On peut l'employer en médecine dans le même cas que le precédent, qui mérite à tous égards la préférence.

SUR - OS. Mélesine vétérinaire. On appelle de ce nom une tumeur dure, fituce sur le canon du cheval. & qui depend de l'os même, effete, cette même tumeur placee fur le canon, dans la partie inférieure de la jambe du côté du boulet; & fufus, deux ou plufieurs fur-os contigus & les uns fur les autres.

On nomme fur-os fimple, celui qui occupe la partie latérale du canon, plus communément l'interne que l'externe; fur-os chevillés, deux fur-os, dont l'un à la partie latérale interne, l'autre à la partie latérale externe, font tellement vis-à-vis l'un de l'autre, qu'on diroit que le canon est traversé par une cheville osseus qui avoisinent le tendon; sur-os près l'articulation, ceux qui sont près du boulet.

- Le fur-os simple dans la partie latérale interne, n'offre, pour l'ordinaire, rien de dangereux. Il provient quelquefois d'un vice intérieur; le suros chevillé est toujours à craindre; le sur-os nerveux rend le jeu des tendons difficiles & douloureux, par le passage de ces mêmes tendons sur la tumeur offeuse; le cheval boîte plus ou mo ns bas, & peut devenir incapable elervice: le sur-os près l'articulation, s'étendant intenfiblement jufque lans l'article même, en empêche & en détruit le mouvement. La fusée fait boîter le cheval loriqu'elle attaque les os styloïdes; elle grossit tellement, que ces deux os resserrent les tendons qui font logés entre eux.

Curacion. Le fue-os disparon quelquerois de lui-même; quand il sub-siste, il n'y a rien à faire; s'il est trop disforme, on peut l'enlever avec le ciseau & le maillet. (Vojez Exos-

TOSE ) M. T.

SURPEAU. (Des plantes) Elle est pour elle ce que l'épiderme est à la peau de l'homme. Toutes deux tont forn ée, d'écailles plus ou moins senfibles. Sur le platane, cette surpeau tombe haque année par grands lambeaux; dans l'homme, les dartres font tomber la surpeau par écailles;

& l'observation apprend que dans plusieurs de ses malacies, son cpiderme se detache & tombe toute par écailles. Tous les arbres ne resiemblent pas au platane, cui se dépouille chaque année de sa surpesu; mais les uns la quittent plutôt, les autres plus tard. Voyez les poiriers, le myrthe , la vigne , &c. Lorsque plufieurs couches d'écailles sont accumulées sur l'écorce de ces arbres, il est nécessaire de les enlever, parce que l'humidité qu'elles recellent, augmente sur l'écorce les supestes effets de la gelée. D'ailleurs, c'est dans ces cavités que les charançons du poirier, & les insectes qui attaquent les arbres, vont se nicher pour passer l'hiver; c'est là qu'ils déposent leurs œufs, &c. &c.

SYCOMORE eu ERABLE BLANC, ou FAUX - PLATANE. Tournefont le p'ace dans la troisieme section de la vingt-unième classe des arbres à seur en rose, dont le pistil devient un fruit à plusseurs loges, & it l'appelle Acer montanum candiaum. Von - Linné le classe dans la polygamie monoécie, & le nomme Acer pyeudo-plate nus.

Flurs. Enrole, hermaphrodites ou mâles fur le même pied. Les fleurs hermaphrodites composées de cinq pétales ovales, d'un calice civisé en cinq pa tie aiguës, presque austi longues que les petales; les étamives, au nomde luit & un pitil. Les fleurs mâ es, semblables aux hermaphrodites, mais privées de style & de germe.

Fru 1. Deux capfules réunies à l'eur base preson e ronce, applaties, terminées chacune par une site grance &

membraneuse.

Feu lles. Très-grandes, simples, découpées en cinq lobes aigus, den-

telées en manière de scie; les dentelures inégales; leurs pétioles sort longs.

Racine. Ligneuse, rameuse.

Por. Grand & fuperbe arbre dont le tronc ne pousse ses branches qu'à la tête, lorsqu'il a acquis une certaine grosseur. L'écorce est unie, lisse, grise; le bois blanc; les sleurs dispotées au sommet des tiges en grappes lâches, souvent pendantes. Les feuilles sont oppptées, punachées dans certaines varietés.

Lieu. Dans les grandes forêts, la

Suiffe & l'Amerique.

Propriétés économiques. Le fuc est doux, fade, nourrissant, adoucissant. On l'obtient par des incisions, & on peut le réduire en sucre. Cetarbresert pour les avenues, pour les couverts ombragés. De son bois on peut faire des planches & sur-tout le montage des charrues, ainsi que leur versoir. Une personne digne de soi m'a assuré eu avoir sait de très-bons esseux de charrette. Expérience assez impor-

tante pour la tenter.

Cuieure. Cet arbre, ainsi que tous les sycomores ou érables dont on a parlé dans l'article ÉRABLE, se multiplient par les femis, & la graine lève avec la plus grande facilité, ils n'exigent que les foins ordinaires, & une terre substantielle & profonde. Linné compte dix espèces d'acer, en comprenant celui dont il est question. (Confultez l'article ERABLE où elles font décrites ) Mais comme le sycom re dont on parle ici n'y est pas bien décrit, on a cru devoir y revenir fous fon nom propre. -- La manière de retirer le fucre des érables est présentée dans tous ses détails. Il seroit tresfacile de multiplier, en France, Vérah'e a fuere; l'expérience m'a pronvé qu'il prenoit de bouture pourvu qu'on cût le foin de l'arrofer au befoin, & de ne pas le laisser souffrir par la sécheresse.

SYRINGAL. (Voyez SÉRINGAL)

SYSTÈME DE BOTANIOUE. On appelle système, la réunion de plufieursprincipes, & des conféquences qu'on en tire, d'apres lesquels on établit une doctrine. Cet article est purement accéssoire à notre ouvrage, mais un accessoire nécessaire, parce que tout agriculteur doit être botaniste; c'est-à-dire, connoître à fond la physique - botanique, ou autrement cit, celle de la végétation des plantes; favoir parfaitement connoître celles dont il a besoln; les distinguer, sans erreur, de celles qui lui sont inutiles; enfin, spécifier toutes les parties qui concourent dans l'ensemble de tel ou tel végétal. Il est inutile que le cultivateur porte fes regards fur plus de trois mille plantes dejà classées par les botanistes, sans parler de celles dont de nouvelles obfervations, de nouveaux, voyages enrichissent chaque jour la botanique. Toute plante qui n'est pas pour lui, utile ou agréable, n'est pas dans le cas de mériter sa sollicitude. Le reste est le travail de l'nomme qui fe livre tout entier à l'ctude de la botanique. Cette science, comme toutes les autres, a fanomenclature partituliere, & elle doit être familiere au cultivaieur, parce que la confusi on des mots adoptés mal - à - propos & fans plincines, le mett oit souve it dans le cas de se trompur. Voici la methode que je lui contelle d'ado ter. Par exemple, cl. nine dans fea champs, dans fes jardins. 4 eu 5 plintes des plus communes, & cont le nom propre cit blen determine.

Il ira far les lieux iorfqu'elles feront bien fleuries. Alors il fuivra mot à mot la description que nous en avons donnée. Pour avoir une idée précise de la valeur de chaque mot technique il le cherchera à l'article qui lui est propre, & il en fera l'application à la partie de la plante qu'il désigne & définit. Tous les mots distingués par des lettres ital ques demandent à être consultés. Combien cette étude ne lui fera-t-elle pas passer de momens agréables! Combien le grand tableau de la nature lui paroîtra riche & varié! Cette étude ne fera pas de fimple agrément, elle le conduira insensiblement à la connoissance des plantes utiles à sa santé, à celle de les animaux, & fur-tout à les distinguer des végétaux vénéneux, que la confusion de mots ou que la ressemblance sont souvent prendre pour des plantes falutaires. En médecine, il n'existe point de petites erreurs. Mais pour parvenir à des idées nettes, il faut avoir recours à une méthode qui facilite les recherches, & qui, semblable au fil d'Arianne, aide à fortir du labyrinthe où jeteroit nécessairement la multiplicité des plantes qui convrent notre globe.

Nos anciens auteurs agricoles avoient classe les plantes, en printanières, en estivales, en automnales, en hivernales; d'autres, en potagères, farineuses, succulences. Toutes ces divisions supposent des connoissances déja acquises, ainsi que celles en arbres, arbrisseaux, fous-arbrisseaux, plantes vivaces, biennes & annuelles. Toutes ces divisions sont vagues & incertaines, & elles portent tout au plus avec elles des idees

générales, mais aucune idée fixe fur telle ou telle plante en particulier. Plufieurs auteurs ont fenti le vide de ces divisions; ils se sont attachés à rassembler les plantes par familles naturelles; par exemple, toutes les légumineules, les graminées, les fleurs disposées en ombelle, les fleurs en croix, en lys, à chaton, à deux levres, &c. De cette première idée prise dans la nature même des choses, on est parvenu, 1°. à former les classes ou familles ; 2º. les ordres ou fections; 3°. les genres; 4°. les espèces; 5°. les variétés; 6°. l'individu. De ces divitions est resulté ce qu'on appelle système ou methode.

Les classes ou familles, a'une méthode, forment les premières divifions: celles qui fe tirent du caractère général qu'on a adopté pour

la premiere distinction.

L'ordre ou fédion subdivise chaque classe, en considérant un caractère moins apparent, mais aussi général que celui qui constitue la elasse: L'ordre est en quelque sorte une classe subditerne.

Le genre subdivise l'ordre, en considérant dans les plantes, indépendamment du caractère particulier de l'ordre, des rapports constans dans leurs parties essentielles : rapports qui rapprochent un certain nombre d'espèces.

L'éfpèce subdivise le genre; mais, la considération des parties moins essentielles, qui distinguent constamment les plantes qui y sont comprises.

La variété fubdivise les espèces, fuivant les disférences uniquement accidentelles, qui se trouvent entre les individus de chaque espèce.

L'individu est donc l'être ou la plante qui arrête nos yeux, confidérée seule, isolée, indépendamment de son espèce, de son genre &

de fa classe.

Cette idée générale des divisions deviendra plus claire, par l'application qu'on en fera à des méthodes particulières. Pour la rendre plus fenfible des-à-préfent, empruntons l'ingénieuse comparaison de Cafalpin, Au moyen de ces distinctions, le règne vegetal se trouve divisé comme un grand corps de troupes. L'armée est divifée en régimens, les régimens en bataillons; les basaillons en compagnies, les compagnies en pelosons, les pelosons en solduis.

Une pareille méthode ne conduit pas à connoître la plante qu'on étudie pour la première fois. Supposons dix mille plantes connues; je cherche d'abord, dans la plante que j'ai fous les yeux, le caractère général qui fert à distinguer chacune des vingt-quatre classes, que je suppose sormer le systême. Ce premier caractère trouvé, je n'ai plus à reconnoître ma plante que sur cinquens. Le caractère de l'ordre réduira bientôt ce nombre à une centaine de plantes environ; celui du genre à une vingtaine; le caractere de l'espèce se présente alors, & me fait distinguer l'espèce que j'examine & la variété qui n'en diffère qu'accidentellement.

Cette opération préfente, comme l'observe M. Duhamel, dans sa Physique des Arbres, autant de facilité, & à peu pres la même marche qu'un dictionnaire, où pour trouver le mot donne, on cherche successivement la premiere, la feconde, la troisième, & ainfi de finte, les autres lettres du mot. Pour trouver ARBRE, par exem-

ple, on cherche l'A après l'A, l'R, & fuccessivement le l'B, l'R & l'E. Le premier A représente le caractère de la classe; l'R celuide l'ordre, le B celui du genre, l'Rde l'espèce, l'E, de la variere & la méthode, ainsi que le dict ionnaire en donne la description particuliere.

Il est inutile de donner ici la description des méthodes on systèmes inventés jufqu'àce jour, contentonsnous d'indiquer celle de Tournefort & de Linné, Tournefort fonde sa méthode fur la forme de la corolle & fur le fruit : & Von Linné, fur les parties fexuelles des plantes. On peut dire que les deux systèmes sont sondés sur les mêmes principes, puisqu'ils sont tirés en général des parties de la fructification, c'est-à-dire, des parties qui concourent à la formation de la graine, unique fin de la nature végétante.

Les plantes se ressemblent ou different entr'elles, & on appelle caraclère, ce point qui détermine leur ressemblance ou leur dissemblance. On compte 4 espèces de caractères ; 1º. le factive on artificial, qui se tire d'un figne de convention; par exemple, la forme des fleurs, le nombre des étamines; 2º. l'effentiel remarquable, & si approprie aux plantes qui le porte, qu'il ne convient à aucun autre; par exemple, le nectar des ellebores, de la fleur de la paftion, &c. Ce caractère distingue essentiellement les genres, dans tous les ordres, & distingue essentiellement aussi tous les genres du même ordre, les uns des autres. 3°. Le naturel fe tire de tous les fignes que peuvent fournir les plantes, & comprend par confequent le fudice & l'effentiel; on s'en fert pour distinguer les alasses, les genres & les espèces. 5°. Le caractère habituel ou facies propria. Il confiste dans la formation générale d'une plante, confidérée fuivant le réfultat & l'ensemble de toutes ses parties, dans leur position, dans leur accroisfement, dans leurs grandeurs respectives, & tous autres rapports qui les rapprochent ou les différencient entr'elles. On peut le comparer à la physionomie, qui résulte de toutes les modifications des traits du visage. C'est par ce caractère habituel, que l'homme le moins accoutumé à confidérer les plantes, distingue, au premier coup-d'œil, le marronier d'Inde du pêcher, tandis qu'il peut fe tromper entre le pêcher & l'amendier.

### Base de la methode de Tournefort.

Il prend en général la fleur, pour déterminer la classe; le fruit, pour subdiviser les classes en sections; toutes les parties de la fructification, pour établir les genres, & lorsqu'elles ne suffisent pas, il prend d'autres parties de la plante, ou même leurs qualités particulières. Il distingue enfin les espèces par la considération de tout ce qui n'appartient pas à la fructification, eiges, fcuilles, racines, faveur, couleur, odeur, &c.

Il établit deux grandes divisions générales, les herbes & les arbres. De cette première distinction, résulte dix-sept classes pour les herbes & sous-

arbriffeaux; cinq pour les arbres & arbustes. La distinction particulière de chaque classe est tirée de la corolle, en considérant, 1°. sa présence ou son absence; 2°. sa disposition, simple ou composée; 3°. le nombre des pétales qui la constituent d'une ou de plusieurs pièces; 40. la sigure des pétales, qui est régulière ou irrégulière.

Les fleurs d'une seule pièce régulière forment les deux premières classes, les irrégulières la troisieme & la qua-

trième.

Les fleurs à plusieurs pièces régulières forment les ciuq, fix, fept, huit, & neuvième classes; les inégulières, la dixième & onzième.

Les fleurs composées donnent la douzième, treizieme & quatorzième

claffes.

Les fleurs, fans pétales, autrement dites apétales, la quinzième, la

feizième & la dix-septième.

Les classes des arbres & arbustes font divifées sur les mêmes principes, mais dans un ordre inverle à celui des arbres. Les fleurs sans pétale forment la dix-huitième classe; les sans pétales & à chatons, la dixneuvieme; les fleurs à une seule p'èce. la vingtième ; celles en rose ou à plusieurs pièces régulières, la vingtunième; enfin, à plufieurs pièces irrégulières en papillon, la vingtdeuxième.

Le tableau ci-joint présente toutes les divisions & l'ensemble de la mé-

thode de Tournefort,



Si on prend la peine de relire l'article fleur, & confulter les planches X & XI, pages 652 & 656 du tome IV, on tro avera la plus grande partie de ces fleurs reprefentées. D'ailleurs les gravures qui accompagnent la description de presque toutes les plantes dont on parle dans cet ouvrage, sont autant de moyens qui facilitent l'intelligence de la méthode de Tournefort. Enfin, chaque terme botanique est décrit à sa place & sous son nom propre.

Principes sur lesquels Tournefort a établi les sections de sa méthode.

Après avoir tiré de la corolle les diffinctions générales des claffes, il établit celle des *fections*, principale-

ment fur le fruit.

1°. Sur l'origine du fruit. Quelquefois le pitul devient le fruit; (les fleurs en croix) quelquefois c'est le calice (Les fleurs en ombelle). Confultez les mots écrits en lettres itali-

ques.

2º. Sur la figuation du fruit & de la fleur. Dans les fleurs dont le pivil devient le fruit, la fleur & le fruit portent fur le réceptacle ( le tabac ). Dans celles, au contraire, dont le co-lice devient le fruit, le réceptacle de la fleur est fur le fruit, & Vesanémité du pélicule, auquel le fruit est attaché, devient fon réceptacle ( la garrence).

3°. Sur la substance, la confissance la gressium du fruit. Il est des fruits mous (le seeau de Selemon); il en est de sees (la gentiane); d'autres font charnus (la pomme de merveille); d'autres pulpeux, renfermant des semences osseuses (le printer, le pérmences osseuses (le printer, le pérmences osseuses).

cher); les uns font gros (le melon, la courge); les autres petits (la mo-

relle).

4°. Sur le nombre des cavités. On a diffingué les capsules à une scule

loge (la p ime vere); celles à plufieurs loges (le nimplica); les fruits à deux capfules (l'apocin); à trois

capsules (le pied a'alouette).

5°. Sur le nombre, l'i forme, la dispofition & l'usage des semences. Le nombre des semences varie dans les struits; il en est qui n'en ont qu'une (la statice); d'autres deux (les embelles eres); d'autres quatre (les sleus en levres).

Quant à la forme, on en trouve de rondes, d'ovales, de plates, de rabotteures, ridées, anguleures, &c. Les unes font aigrettees, c'est-à-dire, ornées d'une aigrette (la conife); les autres fans aigrettes (la chicorée); d'autres ont un chapiteau de feuilles (le foliel); d'autres enfin, font dispofées en épis, & quelques-unes sont propres à faire du pain.

6°. Sur la disposition des fruits & des sieurs. Les truits sont quelquesois sépuiés des sieurs, sur un même pied, c'est-à-dirē, sur la même plante (le nover, le nulon); quelquesois le truit & les sieurs sont placés sur des pieds

différens (le faule, le chanvre).

7°. Sur la figure & la disposition de la corolle. Lorsque les tignes precèdens ne paroissent pas suffire à distinguer les sections, l'auteur y emploie la tignre de la corolle, considérée par des caractères distinguer les classes. Parmi les fleurs en remor, qui composent la seconde classe, les unes sont en forme de resure (la prime vère), les autres en terme de sou ups (le plantain); en forme de sou ups (le plantain); en forme

de roue (la corneille, la véronique).

Parmi les fleurs d'une feule pièce irrégulière, qui composent la troisième classe, les unes ont un capuchon (le pied de veau); les autres se terminent en langue (l'arissoloche); d'autres en anneau (l'achanthe).

Parmiles fleurs en l'evres de la claffe quatre, quelquefois la lèvre fupérieure reflemble à un casque ou une saulx (l'ormis); quelquerois elle est creusée en cuillier (la menthe); quelquesois elle est droite (la melifie); quelquesois il n'y en a qu'une (la germandrée).

Parmi les composées, classe 12, les sleurons sont réguliers (le chardon); irréguliers (la scabieuse); ramassés en bouquets (la grande centanrée); en boule (la bou-

lette on échinops ).

8°. Sur la disposition des feuilles. L'auteur ne confidère ici les feuilles que dans les herbes & dans les arbres à fleurs, en papillon, elasse diverses à fleurs, en papillon, elasse diverses diverses les arbres à fleurs en papillon, elasse diverses les ont leurs folioles opposées sur une côte commune (le baguenaudier); d'autres les ont alternatives ou rangées circulairement autour de la tige (le genét).

Ces huit observations ajoutées aux principes généraux établis sur le fruit, ont sourni à l'auteur cent-vingt-deux divisions qui subdivisent ses vingt-deux classes; mais les mênes observations sont souvent admises à la division de plusieurs classes.

## DES GENRES.

Les sections sont composées de la réunion de plusieurs genres. Le GENRE est lui-même l'assemblae de Tome IX.

pluficuts espèces, c'est-à-dire, de pluficurs plantes qui ont des raports communs dans leurs parties les plus estentielles. On peut donc comparer le genre à une famille dont tous les parens portent le même nom, quoiqu'ils soient distingués chacun en particulier par un nom spécifique. (La rose de Hollando, de Damas, de Provins, de Dijon, de tous les mois, poncean, blanche).

Ainfi l'établissement des genres simplifie la botanique, en restreignant le nombre des nonts, & en rassemblant, sous une seule dénomination qu'on nomme générique, plusieurs plantes qui, quoique différentes, ont entre elles des rapports constans dans leurs parties essentielles; on les appelle plantes congénères.

Tournefort établit pour principe que la comparaison & la structure particulière de toutes ces mémes parties, doivent constituerles gettres; mais il ajoute que lorsque cette considération paroît insuffisante, on peut y employer aussi les autres parties... Il resulte de ce principe, que l'auteur établit deux sortes de genres, les uns du premier ordre, & les autres du second.

Les genres du premier ordre sont ceux que la nature paroit elle-même avoir institués & distingués déterminément par les fleurs & par les fruits; telles sont les violettes, les renoncules, les roses, &c. Les genres du second ordre sont ceux pour la distinction desquels il faut recourir à des parties différentes des steurs &c des fruits.

SYSTÈME SEXUEL DE LINNÉ.

Il porte essentiellement sur les parties de la fructification, considérées Ss comme parties de la génération, & fort. 1°. En classes. 2°. En eren particulier sur les étamines qui dres qui répondent aux sections. font les parties malles, & sur les 3°. En genres.

les plantes comme celle de Tourne- suit :

pistils qui sont les parties semelles. Les élusses se divisent en consi é-PRINCIPES. Cette méthode divise rant les étamines seules, ainsi qu'il

19. Leur apparence, Les organes de la ficondation ou ginération des plantes, sont vifibles ou peu apparens à nos yeux. occultation.

as. Leas union . Separation.

322

Parmi les plantes où ces organes sont apparens, les unes contiennent dans une meme sleur, les deux sexes; c'est-a-dire, des cramines & des pistels, & sont nommées hermaphrodites: les autres n'ont qu'un sexe, & sont nommées males, quand elles n'ont que des étamines ; ... femelles, quand elles n'ont que des piftils.

Les plantes qui n'ont que les organes d'un sexe, portent leurs fleurs males ou fimelles, ou far le même pied, ou fur des pieds différens, ou indité em-ment, tantôt les mâles sur des pieds différens des femelles, tantôt sur le meme.

Les étamines sont ordinairement attachées au réceptacle; quelquesois cependant elles s'insèrent dans le calice.

Quelquefois les étamines sont totalement séparées les unes des autres ; d'autres fois clies font liées par quelques-unes de leurs parties, & reunies de cinq manières; ou en un feul corps.... ou en deux.... ou en plusieurs . . . . ou en sorme de cylindre . . . . ou liées au pissit.

6º. Leur proportion.

Les étamines sont toutes de la même hauteur, sins avoir entre elles aucune propertion de grandeur respective; . . . eu bien elles sont d'une in egale giandeur déreiminée, de sorte qu'alors il s'en trouve deux roujours plus petites, les plus grandes étant quelquefois au nombre de deux, quelquefois au nombre de quatre.

Le nombre des étamines varie dans les fleurs , foit males , foit hermaphre-

Ces sept observations sournissent les caractères de vinet-quatre classes.

Les treize premières sont divisées par le nombre des étamines uniquement, à l'exception de la dou-

zième & rretitème, qui le font aufi par leur infertion. I a quatorzième & quinzièm par leurs proportions respectives. La feizième, dis-feptième, dix-huitème, dix-nuitème dix experiment par leur rèunian en quelques

La vingt-unième, vingt-deuxième & vlngt-troisième, par leur union avec le pistil, ou leur séparation d'avec lui.

La vingt-quatrième, par l'absence on le peu d'apparence des étamines.

Chaque classe porte un nom tiré d'un mot grec qui renferme son p.incipal caractère.

Avant d'entrer dans la description des classes, & ann de saisir avec plus de facilité les différences des unes aux autres, il convient de défigner en peu de mots les parties qui concourent à la





fructification. La figure 25 de la planche XII représente une sieur complète, mais dépouillée de ses pétales. A, le casice ou périanthe; B, le gerne & la partie qui enveloppe le péricarpe, le pissit ou partie semelle; C, le flyle; D, le fligmate... parties mâles; E, le flament; G, l'anthère, au moment qu'il 'anne sa poussière récondante, ou étamine; F, l'anthère avant son épanouissement.

CLASSES. Les treize premières classes comprennent les fleurs visibles, hermaphrodites, dont les étamines ne sont réunies par aucune de leurs parties, & n'observent entre elles aucune proportion de grandeur; on les divise par le nombre des étamines.

| CARACTÉRES<br>DE S      | CLASSE I.    | Une étamine,<br>Le balifier.                     | Monandrie, Planche X<br>Un mari. (1) | II. fig. 1. |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| € LASSES.               | CLASSE 11.   | Deux étamines.<br>Le jasmin.                     | DIANDRIE,<br>Deux maris,             | fig. 2.     |
|                         | CLASSE III.  | Trois étamines.<br>Le froment.                   | TRIANDRIE,<br>Trois maris.           | fig. 3.     |
|                         | CLASSE IV.   | Quatre étamines,<br>La garence.                  | Tétrandrie,<br>Quatre maris.         | fig. 4.     |
|                         | CLASSE V.    | Cinq étamines.<br>La carotte.<br>Pomme de terre. | PENTANDRIE,<br>Cinq maris.           | fig. 5.     |
| Du nombre des etamines. | CLASSE VI.   | Six étamines.<br>Les lys.                        | HEXANDRIE. Six maris.                | fig. 6.     |
|                         | CLASSE VII.  | Sept étamines.<br>Le marron d'Inde.              | · Hertandrie, Sept maris.            | fig. 7.     |
|                         | CLASSE VIII. | Huit étamines.<br>La persicaire.                 | CCTANDSIE,<br>Huit maris.            | fig. 8.     |
|                         | CLASSE IX.   | Neuf étamines.<br>La capucine.                   | Innéandrie.<br>Neuf maris.           | fiz. 9.     |
|                         | CLASSE X.    | Dix éramines.<br>Les aillets.                    | Décandrie,<br>Dix maris.             | fig. 10.    |
|                         | CLASSE XI.   | Douze étamines.<br>L'aigremoine.                 | Depleandrie,<br>Douge maris.         | Gg. 11.     |
|                         |              |                                                  |                                      |             |

La douzième & la treizième classes, indépendamment du nombre, considérent l'insertion des étanines; ches tiennent au calice, ou n'y tiennent pas.

|                                         | CLASSE XII. | Une vingraine d'étamines attachées au calice.                                          | Icosandrie,<br>Vingt maris. | fig. 12. |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| De leur nombre, & de<br>leur injertion. |             | La rosc.  Depuis vingt jusqu'a cent étamine qui ne tien cent pas au calice.  Le pavot. | Polyandrie,                 | fig. 13. |

La quaterzierre & la quinzièrre classes renferment les sleurs visibles, hermaphredites, dont les étanières ne font reul us par aucune de leurs parties; mais dont la langueur est inégale, de forte qu'il y en a d'ane plus petire que les autres.

S s 2

<sup>(1)</sup> Cette planche ne repréfeite que les soules parries de la génération dans les slears, qui sont lei epo. i ces de tous leurs accoloires, Joanne da calice, des pétales, &c.

|                       | CLASSE XIV. Quatre étamines, deux petites DIDYNAMIZ, & deux grandes.  Les fleurs en l'evres. La lavande.                                              | fig. 14: |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| De leurs proportions. | CLASSE XV. Six étamines, deux poittes opposées TETRADYNAMIF,<br>l'une a l'autre; quarre plus grandes. Quarre puissances.<br>Les seurs en croex. Chou. | f.g. 15. |

Dans la seizieme jusqu'à la vingtième inclusivement, sont comprises les sleurs visbles, hermaparodites, dont les étamines e-peu-près égales en hauteur sont réunies par quelques-unes oc leurs parties.

|                        | CLASSE XVI. Plusieurs étamines réunies Monadetenie, fig. par leurs silers en un corps. Un fére.                                                                                                 | . 16.  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                        | CLASSE XVII. Plusieurs étamines réunies DIADES MILE, fig<br>par leurs filets en deux corps. Deux pières.                                                                                        | . 17.  |
| De la réunion de quel- | par leurs filets, en trois ou Pluficurs.                                                                                                                                                        | . 18.  |
|                        | CLASSE XIX. Plusieurs étamines réunies en sorme Strockréste, fit<br>de cylindre, par les authères ou Enfemble, génération.<br>fommets, rarement par les filets.<br>Artichaux, reine Marguerite. | g. 19: |
|                        | CLASSE XX. Plusieurs étamines réunies attachées Gynandrue, fig<br>au pistil, fans adhérer au réceptacle.                                                                                        | g. 20, |

La vingt-unième, vingt-deuxième & vingt-troisième classes renferment les plantes, dont les fleurs visibles ne sont point hermaphrodites, & n'ont qu'un sexe, mâle ou femelle, c'est-a-dire, des étamines ou des pissis séparés dans différentes sleurs.

Les orchis.

| ( | CLASSE XXI. Les fleurs mâles & femelles, Monoécie, féparées sur un même individu. Dans une même maifon Le noyer. Le melon.        | fig. 21. |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | CLASSE XXII. Fleurs mâles & femelles féparées Droécie, fur différens individus.  Le chanvre. Le pifiachier.  Dans deux maifons.   | fig. 22; |
|   | CLASSE XXIII. Fleurs miles & femelles, für un ou plusseurs individus qui potrent ausli des steurs hermaphrodites.  La pariciazit. | fig. 23: |

La vingt-quatrième classe comprend les plantes où l'on ne distingue que difficilement, ou point du tout, les étamines, celles dont la fructification est cachée, difficile a appercevoir, ou peu connue.

Pour résumer, sous un point de vue, les caraclères classiques du Système fexet, il suffit de présente le tableau que l'Auteur en a sotmé.

```
SYS
FLEURS:
                                                                CLEF DU SYSTÉME SEXUEL.
                                                                                NOCES DE PLANTES.
              VISIBLES :
                             HERMAPHRODITES :
                                            LES ÉTAMINES N'ÉTANT UNIES PAR AUCUNE DE LEURS PARTIES ;
                                                           TOUJOURS ÉGALES, OU SANS PROPORTIONS RESPECTIVES ;
                                                                     AU NOMBRE
                                                                                                                                                                                                                CLASSES.
          STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA
                                                                                                                                                                                                               1 Monandrie.
                                                                           d'une . . .
                                                                                                                                                                                                                2 Diandrie.
                                                                           de deux
                                                                                                                                                                                                                3 Triandrie.
                                                                           de trois
                                                                                                                                                                                                               A Tetrandrie.
                                                                                                                                                                                                                s Pentandria.
                                                                            de cinq
                                                                                                                                                                                                                6 Hexandrie.
                                                                            de fept
                                                                                                                                                                                                                7 Heptandrie.
                                                                                                                                                                                                                S Offandrie.
                                                                                                                                                                                                                o Enéandrie.
                                                                             de dix .
                                                                                                                                                                                                               10 Décandrie,
                                                                             de douze .
                                                                                                                                                                                                               11 Dodécandrie.
                                                                             Plus fouvent vingt adhérentes au calice . . .
                                                                                                                                                                                                              12 Icofandrie.
                                                                             Plufieurs, jufqu'à cent, n'adhèrent pas au calice .
                                                                                                                                                                                                               13 Polyandrie.
                                                              INÉGALES, DEUX TOUJOURS PLUS COURTES
                                                                             De quatre ( tantôt deux filets plus longs . .
                                                                                                                                                                                                              14 Didynamic.
                                                                                                         tantôt quatre plus longs . . . .
                                                                                                                                                                                                              15 Tetradynamie.
                                                UNIES PAR QUELQUES-UNES DE LEURS PARTIES
                                                                                                             par les filets unis en un corps . .
                                                                                                                                                                                                             16 Monadelphie.
                                                                                                                                             unis en deux corps .
                                                                                                                                                                                                             17 Diadelphie.
                                                                                                                                             unis en plusieurs corps.
                                                                                                                                                                                                             18 Polyadelphia
                                                                                                              par les anthères en forme de cylindre
                                                                                                                                                                                                               19 Synginifie.
                                                                                                              étamines unies & attachées au pistil
                                                                                                                                                                                                               20 Gynandrie.
                                   LES ÉTAMINES ET LES PISTILS DANS DES FLEURS DIFFÉRENTES,
                                                                                                                      fur un même pied . . . . .
                                                                                                                                                                                                              21 Monoécie.
```

fur des pieds différens . . . 22 Diodice. fur différens pieds & fur le même 23 Polygamie.

avec des fleurs hermaphrodites

A TEINE VISIBLES, ET QU'ON NE FEUT DECRIRE DISTINCTEMENT.

24 Craptogamies

#### ORDRES.

Les ordres font dans le système sexuel, la première fubdivision des classes, comme les sections dans la méthode de Tournesert.

Principes sur lesquels sont fondés les ordres.

1°. Le système sexuel portant en général sur la considération des parties de la génération des plantes; les ordres sont établis sur les parties sexuelles quisont les parties males qui sont les étamines. Cette règle reçoit cependant quelques exceptions, comme on va le voir.

2°. Ainfi que les étamines, les pistils varient en nombre dans les sleurs qui en sont pourvues, c'est-à dire, dans les sleurs hermaphrodites

& dans les femelles.

3°. Le nombre des pistils se prend à la base du style & n n à son extremité supérieure nomm e stigmate, qui se trouve quelquesois divisée, sans qu'on puisse comps r plusieurs pittils. Loisqu'ils sons cenués de style, comme dans le gentianes, leur nombre se compte par ce ui des stigmates, qui, ence cas, sont adhérens au germe.

Sur ces principes font fondées les diffinctions des ordres. L'aut ur emprunte leurs noms du grec, comme ceux des c'asses; & ce nom est toujours l'expression du caractère de

l'ordre auque. il est donné.

Il est inutile d'observer que le même caractère peut être empl yé à déterminer les ordres de plusieurs classes. Le système seroit parsait en ce point, si on pouvoit y employer un caractère unique.

# Division générale par le nombre des pistils..

Le caractère le plus général des ordres se tire du nombre des pistils. Ainsi le premier ordre d'une elasse comprend des fleurs qui n'ont qu'un pistil.

| 11 fe nomme                                                                  | Monografe,                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Le second ordre comprend les sleurs qui ont deux pistils                     | Digyste,<br>diux forielles. |
| Le troisième, les sleurs qui ont trois pissis                                | TRIGYME,                    |
| Le quatrième, les fleurs qui ont quatre pistils                              | Tétriqueie, quane je ? les. |
| Le cinquième, les seurs qui ont cinq pistils                                 | PENTACTNIE, cinq femilies.  |
| Le sixième, les fleurs qui ont six pistils                                   | Hexagenie,<br>jlx femelles. |
| Enfin l'ordre des fleurs qui ont un nombre de pistils indéterminés, se nomme | POLICYNIE.                  |

Cest ainst que sont subdivissées les treize premières classes. Une plante, dont la sleur de qu'une et un pissi, est de la Monandrie Monogynie. Si elle a deux pissis, de la Monandrie Digynie; treis, Trigonie, &c.

# Divisions particulières par le fruit.

Mais la quatorzieme classe, la Didynamie, se subdivise en deux ordres, dont la distinction est tirée de la disposition des graines.

- 1º. Quatre graines nues, à découvert au fond du calice, par exemple, les fleurs en Eures.

La gninzième classe, Tetradymie, se divise en deux ordres.

Les r caractère est tiré de la figure du péricarpe qui, dans les plantes de cette classe, se nomme filique.

- - 2º. Le piricarpe très-alongé, avec un flyle court, conflitue le fecond ordre. Les filiques, à filiques.

## Par les caractères classiques.

Les classes suivantes depuis la feizième jusqu'à la vingt-troisième, inclusivement (à l'exception de la dixneuvième, la syngenésie) tirent la distinction de leurs ordres des caractères classiques de toutes les classes

qui les précèdent.

Par exemple; la monadelphie, seizième el siè, qui comprend les steurs dont les ctammes sont reunies par leurs silets, en un seul corpe, se subdivisent en trois ordre qui prennent le nom de pentandrie, decandrie, polyandrie; les sil ur de la monadelphie-pentandrie, sont cel'es qui onteinq ét unines reunies par leurs silets en un seul corpe; les delleurs de la monadelphie-décandrie, sont cel es qui ont dix étatine ais si reunies; cel es de la monadelphie-polyandrie en ont plusieurs.

De nóme la vin t-unième elasse la monocciemonandrie, diandrie, monadelphie, syngénésie, ganandrie, parce que la monoccie dont le caractère est d'avoir les fleurs mâles séparécs des fleurs femelles fur un meme pied, comprend des fleurs qui ont quelquefois une cramine, quelquefois deux, ce qui les range dans la monoceie monandrie, ou diandrie, &c. ou leurs, tamines font réunies par plusieurs filets, en un seul corps, ce qui constitue la monoécie monadelphie; oubien en forme de cylindre par leurs anth'res, ce qui fait la monoecie-synginésie; en bien encore, les étaniènes l'insèrent dans le lieu que le pillil occupe oit, filaflen retoit hermaphrodite, ce qui ctablit la gy nandrie, & forme a monoécie-gynandrie : il est de même de la aivécie.

### ORDRE DE LA SINGÉNÉSIE.

Les ordies de la syngénésie (Cixneuvième et fl. Montplus compales & leurs et Ecres plus et a illes à faifir. Cette et fle r flem le les ileur formes de l'agre ation de plusieurs petites fleurs, caractère genéral nom-

mé polygamie ou plusieurs noces dans la même maison; elle se subdi-

vise de cinq manières.

1º. En polygamie égale: cet ordre comprend les fleurons qui sont hermaphrodites, tant dans le disque que dans la circonférence de la flour

( la luitue).

29. En polygamie superflue: cet ordre comprend les fleurs dont les fleurons du disque sont hermaphrodites, & ceux de la circonférence femelle; les radiées & plusieurs flosculcuses (le seneçon, l'æillet d'Inde ).

3°. En polygamie fausse, les fleurons hermaphrodites dans le disque, & neutres ou stériles dans la circonférence (le tournesol).

4°. En polygamie nécessaire, les fleurons du disque mâle & ceux de la circonférence femelle (le

souci).

5°. En monogamie, les fleurs, qui sans être composées de fleurons, ont leurs étamines téunies en cylindre par leurs anthères (la violette).

Enfin la vingt-quatitème classe ou cryptogamie ne pouvant fournir des divisions tirées des parties de la fructification, qui y font trop peu apparentes, est partagée en quatre *ordres* ou familles faciles à discerner; 1º. les fougères; 2°. les mousses; 3°. les algues; 4°. les champignons.

## LES GENRES.

Les ordres, après avoir divisé les classes, sont eux-mêmes subdivisés en genres que nous avons comparés à des familles composées de tous les parens du même nom, & qui doivent être distingués par des caractères plus multipliés, plus rappro-

chés que ceux des classes & des ordres. Linne n'admet que ceux des classes. & se restreint à la confidération des parties de la fructification; mais il les observe chacune en particulier, dans tous leurs rapports, & dans l'ordre suivant.

1º. Le calice; 2º. la corole & fur-tout le nectar; 3º: les etamines; 4°. le pistil; 5°. le péricarpe; 6°. les

1emences; 7°. le receptacle.

· Il confidere ces sept parties relativement à quatre attributs ; le nombre, la figure, la situacion & la proportion; de sorte que toutes les espèces de calices, de corolles, de nectars, d'etamines, de pistils, de pericarpes, de femences, & de receptucles, observés fuivant, leur nombre, suivant la figure particulière qu'ils affectent, la fituation dans laquelle ils sont, & la proportion qu'ils gardent entre eux, fournissent à l'observateur autant de caractères sensibles & essentiels.

## Usage du système sexuel.

Jestippose que je veux reconnoître le lin qui se presente à moi pour la première fois. Instruit de tous les principes qui précèdent, je cueille plufieurs pieds de la plante, ayant foin qu'ils soient sournis de fleurs & de fruits. L'apparence de ces parties de la fructification, fur lesquelles le systême est fondé, m'annonce d'aboid que la plante n'appartient pas à la vingt-quatrième classe.

Je distingue dans toutes les sleurs que j'examine, des étamines & des pistils; elles font donc hermaphrodites, & parconféquent ne font comprifes ni dans la vingt-troifième, vingt-deuxième & vingt-unième classes.

J'examine les étamines en particulier; j'observe qu'elles ne sont point point attachées au piftil, & qu'elles occupent la place du réreptacle qui leur est destince. Les ileurs ne sont donc pas de la vingtièn le classe.

Je vois que ces étamines ne sort réunies dans aucune de leurs parties ni par les filets ni par les anthères; je concluds que la plante n'est pas de la dix-neuvieme clesse, ni des dix-luitième, d'x-septième, seizieme classes.

Je compare leurs grandeurs refpectives; je n'y découvre aucune proportion déter ninée. Le les font à-peuprès égales entre elles; la plante ne doit donc pas entrer ni dans la quinzieme ni dans la quatorzième; ainfi je dois me décider par le nombre des étamines, caractère des treize premières divisions. Je compte cinq étamines; la plante est donc de la cinquième classe de la peutandrie; donc fans chercher à la reconnoître sur doute cents genres, le nombre est réduit à moins de deux cents.

Il s'agit de déterminer l'ordre ou fubdivisson; je porte mes regards fur le pistil, parce que je sais que dans la pentandrie, le nombre des pistils fixe les ordres; j'observe le style jusqu'à sa base, pour m'assurer du nombre des pistils; j'entrouve cinq: ainsi ma plante est de la pentandrie-pentagynie. Me voilà réduit à la comparaison de dix genres pour découvrir celui que je cherche à connoître.

Je parcours les caractères de ces dix genres decrits par Linné; je les compare à ceux de ma plante. Bientôt le périanthe ou calice à cinq découpures, la corolle a cinq pétales, la capfule a cinq côtés, divifée en cinq valvules qui forment dix cavité, dix femences folitaires. Tous ces fignes conflans dans les individus que j'observe, nyapprennent avec

Tome JX.

certitude que ma plante est du genre du lin; mais quelle : It son espèce?

L'espèce, corne ou l'a annoncé, subdivise le genre par la considération des parties qui diffinguent les plantes constamment, sans être aussi effentielles que celles qui établissent les genres, les ordres & les elusses.

Comme le genre du tin renferme au moins vingt espèces, j'examine de quelle maniere sont places les feuilles sur lestiges; je les vois placées alternativement sur les tiges, tandis quecelles de plusieurs autres espèces de lin sont en opposition sur les tiges, ainsi que leurs petits rameaux. Voilà donc le nombre de vingt réduit à-peu-près à dix; à présent il faut choisir sur ces dix. J'examine de nouveau, & je trouve que les feuilles ne sont pas porrées sur des pétioles, qu'elles sont très-entieres, linéaires, en forme de fer de lance, & que les bords du calice sont légérement velus. Tous ces caractères réunis ne sont offerts par aucune des espèces renscrinces dans le genre du lin; la plante que l'examine est donc le lin cultivé dans ros champs, enfin l'espèce q e cherche.

Si l'amateur, si l'habitant aiss' qui vità la campagne, desire approfondir l'étude de la botanique, il est sorcé de se procurer les ouvrages de Linué ou de Tournsfort, & me ne de tous les deux ensemble. Les ouvrages de Linué qui lui sont nécessaires, sont sa philosophie botanique, les genres des plantes; ensit, les cipèces des plantes. Ces livres, originarement écrits en lutin, vienn et d'être traduitsen François. Ontroiv egalement une édition François & une édition latine des instituts de otanque de Tourneson. Cette étude ut aussi

étendue que la nature, parce que chaque grand climat possède des pantes qui lui sont propres, & qu'on ne trouve que dans sa latitude; mais le cultivateur qui desire seilement connoître sans se tromper, les plantes qui sont utiles ou nécellaire; à sa fanté ou à celle des animiux de l'ibaffe-cour, peut de luimeme, & fans avoir recours à aucun autre livre, 1º. faire un catalogue, une table de toutes les plantes décrites d ns le cours d'agriculture ; 2°. d'après la méthode de Tournefort, placer les noms dans les classes indiquées ; 3°. fuivre le même ttavail pour trouver la marche du système de Linné. Cette occupation feranonseulement agréable pour lui, mais encore très-utile. Lorsqu'il aurabien fusi l'ensemble de l'un & de l'autre fystème; lorsqu'il aura rapproché & comparé leurs classes, leurs ordres, il verra combien ses idées s'aggrandiront, & combien oft belle & grande la marche de la nature dans la multiplicité des végétaux dont elle couvre notre globe.

La nomenclature botanique lui paroîtra, au premier abord, un peu difficile; celle des outils & infrumens qui fervent à l'agriculture, l'est bien plus pour l'homme qui commence à se livrer à l'étude de cette science; dans la première, tous les mots ont une signification réelle & prise sur des objets déjà connus; au lieu que les mots techniques de l'agriculture sont en grande partie denués de base fixe. Un moyen bien simple pour se familiariser à l'usage

de ces mots, c'est de lire attentivement la description d'une plante que l'on connoît déjà par son nom propre, & de comparer la description faite de chacune de ses parties avec la gravure qui la représente. Mors onapplique le mot propre à la chose, en en grave l'idée dans sa mémoire; enfin, l'habitude rend familiers les mots & leur application.

C'est ainsi que par des délassemens agreables & instructif, l'habitant aifé des campagnes peutaugmenter ses jouissances, ses plaisirs innocens, & par l'etude, se procurer des moyens qui augmenteront son bien-être. De toutes les erreurs, la plus nuisible aux progrès de l'agriculture, c'est de dire que le cultivateur sait tout ce qu'il doit savoir, & que sa pratique vaut mieux que toute espèce d'instruction: tel custivateur aura pratiqué depuis cinquinte ans, qu'il n'aura pas avance d'un seul pas, parce que sa pratique ne poste que sur des conjectures, sur des points fans liuison entre eux; elle n'est aucunement fondée sur des principes. Si ce cultivateur reussit unc fois, il le doit plus au hazard, à la maniere d'être des saisons, qu'à la bonté de sa pratique si vantée. L'homme sage qui se livre à l'etude de l'agriculture. sent naturellement combien de genres de sciences sont necessaires. on plutôt ce n'est que par le concours de plusieurs sciences, qu'il parvient à connoître la nature, & se détermine aux genres de cultures demandes par les différens sols de ses domaines.

#### TAB

TABAC. Plante originaire de l'Amérique, où e'le porte le nom de perun. Les Espagnols la découvrirent les premiers dans l'ifle de Tabago près du Mexique, & ils l'appelèrent tabac. M. Nicot, ambaffadeur de France en Portugal, en 1560, la fit parvenir en France, où elle reçut le nom de Nicotiune ou d'herbe à la Reine, parce qu'il la presenta à la reine Catherine de Médicis; enfin la dénomination Espagnole a prévalu sur toutes les autres. Les botanistes comptent neuf à dix espèces de tabac ; deux seules méritent, comme plantes utiles au commerce, de trouver ici leur place.

1.TABACounicotians. Tournefort le place dans la première festion de la seconde classe des herbes à sleur d'une seule pièce en entonnoir, dont le pistil devient le fruit, & il l'appelle nicotiana major latisolia. Von-Linné le classe dans la pentandrie - monogynie, & le norme nicotiana tabacum.

Fleur en forme d'entonnoir, le tube plus long que le calice, le limbe ouvert, divilé & replié en cinq parties; la corolle rougeatre.

Fruit. Capfule ovele à deux loges, s'ouvrant par fon fommet, remplie d'un fi grand nombre de petites femences ovales, qu'on en a compté juiqu'à mille dans une feule capfule; & qu'au rapport de Rai, un feul pied a produit trente - fix m'île graines.

Feailles, Grandes, larges, en forme de fer de l'nce, eve de forces nervures, velues, un peu garineules,

#### TAB

adhérentes aux tiges par leur base qui se prolonge.

Racine. Rameuse, très-fibreuse, blanche.

Port. La tiges'élève depuistrois jufqu'à cinq pieds, grosse d'un pouce, ronde, velue, branchue, remplie de moëlle; les seurs naissent au sommet rassemblées en bouquet; les feuilles sont alternativement placées sur les tiges.

Lieu. L'Amérique; aujourd'hui natural fée dans une grande partie de l'Europe, où la plante est vivace si on lapréserve des gelées; fleurit pendant tout l'été.

2. NICOTIANE on HERBE A LA REINE. Nicotiana minor. TOURN. Nicotiana ruftica. LIN.

Flur. Beaucoup plus petite que la précédente, & d'une couleur jaune-pâle.

Fruit. Plus globulenx, plus arrondi; femences plus menues, plus rondes.

Fauilles. Moins grandes & plus épaifles que les premières, arrondies par le bout, portées par de courts pétioles, plus glutineufes que les précédentes, couvertes d'un duvet trèsfin.

Racine. Quelque fois simple & grosse comme le doige, quelque foi sibreuse, & toujours blauche.

Port. La tige s'élève à la hauteur de deux pieds, ronde, velue, folite, glutineuse; les fleurs nai lent au fommet, dispesées en minière de tire.

Culture. La première ost reellement la seule qui mérite u'etre culdoivent nécessairement pour elles, givée, parce que la seconde fournit une qualité de tabac des plus inférieures. Graces soient rendues aux sages loix de notre nouvelle constitution; le propriétaire est enfin le maître de son champ; enfin il va lui étre permis d'en disposer ainsi qu'il le juge à propos; enfin le règne absurde des prohibitions fiscales va être anéanti. Peuples de la campagne, bénissez nos législateurs, bénissez ce roi citoyen qui s'est déclaré le chef d'une conftitution qui ramène dans vos champs l'ail ne qui en étoit bannie depuis fi long-temps: un nouveau jour s'élève pour vous; que ce ne foit pas celui de l'anarchie; car on ne peut être tranquille & heureux qu'en obéiftant aux loix.

On ne manquera pas d'objecter que l'amour de la nouveauté, que le genie peu réflechi des François, les porteront à facrifier aux récoltes du tabac celles du bled; que le tabac effiite les terres, &c. La devise d'un fage gouvernement est celle-ci: protection & liberie. Le cultivateur connoît mieux ses intérêts particuliers que les législateurs, & sur-tout que la fiscalité ne les connoissoit. Celui qui aura fait une fausse spéculation n'y reviendra pas à deux fois; & l'utile leçon donnée par l'expérience instruit plus radicalement que tous les livres & les beaux discours.

Cultivera - t - on avantagsusement le tabac dans toute la France? C'est le vrai point de la difficulté. Hasardons quelques idées sur ce sujet.

1°. Sila culture y devient si étendue que le p oduit surpasse la confommat on & l'expottation, bientôt elle sera négligée & enfin abandonnée, parce que personne ne veut perdre: mais la France arrivera-t-elle jamais à ce point? Je ne le crois pas, parce qu'effectivement la culture des bleds fouffiroit d'une si grande généralité; si l'entrée des tabacs étrangers étoit prohibée, peut-étre le prix du tabac se soutientdroit assez dans le aoyaume pour lui donnes un bénéfice réel & au - dessus de celui du prix du bled. Dans ce cas, avec son tabac, le cultivateur achèteroit du bled. & le bénéfice seroit encore pour lui. Si au contraire le prix est égal, le cultivateur préférera le bled, parce qu'une fois récolté, il n'exige aucune main - d'œuvre, ni aucun travail préparatoire avant de le vendre. Le tabac, au contraire, une fois récolté, n'est presque rien; ce sont les préparations pour le mettre en bâron qui doublent la valeur de sa première vente. Ces confidérations détermineront donc peu à peu l'étendue de terrain qu'un propriétaire peut raisonnablement sacrifier à la nouvelle culture. Il n'aura cette certitude qu'après deux on trois ans d'exercice; jusqu'à cette époque, il doit, s'il est prudent, ne pas s'y livrer tout entier, & ue pas abandonner ses autres cultures. Un vieux proverbe dit : un tien, tu le tiens, vaut mieux que deux eu l'auras; & ce proverbe est d'un grandpoids en agriculture.

2°. La culture du tabac étoit ci-devant avantageuse dans les provinces de Lorraine, d'Alsace, de la Flandre Française, &c. parce que dans l'intérieur du Royaume le prix du tabac étoit fixé pour le moins au double de sa valeur, & celui de ces provinces y étoit versé en contrebande. Le bénérice de ce genre de culture étoit assuré; mais lorsqu'elle sera aussi libre que celle du bled, les choses

changer de face, puisqu'elles auront àsupporter la concurrence, & du tabac des autres provinces, & de celui de l'étranger; en un mot, il s'établira de lui-même un équilibre général dans les prix, en raison de la quantité des productions; je crains que cette quantité ne foit prodigieuse par cette manie française qu'inspirent la nouveauté & la liberté. On ne voit encore que l'ancien prix, tandis qu'il aura beaucoup à rabattre après les premiètes années.

30. Lorsque les Français auront le choix des qualités, alors le prix variera suivant ces qualités. Il en sera d'elles comme du vin ; l'expérience apprendra à distinguer le canton où le tabac sera le meilleur; alors le prix sera en raison de la qualité, comme il l'est pour le vin; avec cette difference cependant, que le vin une fois fait ne peut être amélioré, tandis que la fabrication & la sauce, pour se servir du mot technique des manufactures, concourent beaucoup à donner de la valeur au tabac en bâton. La qualité de la feuille est réellement la base de la bonté; mais la fabrication la réhausse. De ces points de fait, il réfultera nécessairement que l'on préférera celui de tel canton & celui de telle ou de telle fabrique.

4°. Abstraction saite de l'amélioration due à la manière de préparer le tabac, la grande question est de savoir si tous les départemens de France fourniront des tabacs égaux en qualité. Je suis autorisé à dire, non: je pourrois citer quelques-unes de mes expériences, saites-en patit à la vérité, soit au mord, soit au centre, soit au midi du royaume. Elles m'ont complettement donné la folution du problême; cependant

-comme il m'étoit impossible de travailler engrand fans courir les hafards les plus facheux alors pour un galant homme, je n'ose pas conclure à la rigueur. Des essais prouvent pour moi, & ne prouvent pas affez pour les autres. Considerons donc l'objet par de grandes comparaisons. Le tabac est originaire de l'Amérique & de ses isles, où la chaleur est forte & soutenue. Elles nous fournissent les tabacs si renommés & connus sous les noms de Virginie, de la Havanne. de Saint-Domingue, &c. Leur qualité tient au climat; plus la plante s'en éloigne, plus elle perd de sa qualité. L'expérience la plus constante démontre cette détérioration dans toutes les plantes, dans tous les fruits. Le fruit de l'ananas venu dans le climat factice de nos serres chaudes, ne peut être comparé ni pour sa grosseur, ni pour sa saveur & parfum, à celui de la plante cultivée sous le ciel brûlant d'Amérique. Or, si l'art ne peut approcher des effets de la nature . la culture en grand du tabac dans nos provinces ne donnera donc pas à cette plante la qualité qui tient au climat. Les foins seuls qu'on est obligé de prendre pour les semis de sa graine, demontrent rigoureusement mon affertion. La plante est vivace en Amérique, annuelle en France, parce qu'elle ne peut supporter la riqueur du froid de nos climats, & la température de l'hiver dans nos provinces les plus méridionales, affure tres - rarement fon existence pour deux ans. On aura beau multiplier les soins, le tabac de France ne sera jamais aussi bon que celui de l'Amérique. Les vins de nos départemens du Nord n'auront jamais autant de principes spiritueux

que ceux du midi. Il réfulte de ce qui vient d'être dit que les tabacs cultivés dans les départemens méridionaux de France, seront supérieurs pour la qualité à ceux du centre; ceux-ci à ceux du nord, enfin que la progression en bonté tient à la plus grande intensité de chaleur du climat. Mes expériences, quoique faites en petit, m'ont prouvé, je le répète. ces vérités, qui dans peu seront portées par la liberté de culture à la plus grande évidence. On cultivoit librement autre fois le tabac dans le canton d'Avignon; il étoit recherche & préféré à tous égards à celui de Hollande, de Flandre, &c. Ce fait que personne ne peut nier, confirme mes affertions.

Je vois en grand deux climats bien décidés en France; j'en trouve la démarcation tracée par la main des hommes, & ils l'ont faite fans s'en douter. Si on tire une ligne de l'est à l'ouest du royaume, en passant par Tournu & par Châtelleraud, on voit dans ces deux villes & fur toute cette ligne, que les toits des maifons ont deux caractères bien fignificatifs, les uns sont à pentes rapides, semblables à ceux des villes du nord, & la pente des autres n'est que d'un pied par toise de longueur; c'est-à-dire, que les maisons bâties fur cette ligne de plus de cent lieues de longueur, font sur les confins du climat où il tombe beaucoup de neige, & du climat où il en tombe beaucoup moins. En effet, hors de cette ligne la toiture est la même dans l'un ou dans l'autre climat. Outre cet exemple, on convient que les climats en-desius de It ligne ou en-dessous, fort differens, & que la différence augmente de

l'une & l'autre part, en raison de l'cloignement. Je ne parle pas de quelques positions particulieres cui rendent un carton ou plus chaud ou plus troid que le canton voisin; les exceptions ne sont d'aucun poids, quan l'il convient de confidér er l'objet en grand. Ce que j'ai dit de cette ligne de démarcation, s'applique de lui-même à la qualite qui fera inhérente à la plante de tabac cultivée dans l'un ou l'autre el mat; enfin, qualité proportionnee à l'éloignement de la ligne de démarcation. Le climat sera au tabac ce qu'il est pour le vin. Plus le pays fera méridional, plus fa qualite ac-

querra de valeur.

5°. La qualité dépendra encore de la nature du fol. J'en suis moralement convaincu, queique l'expérience ne m'ait donné aucune certitude sur ce point. Je considère la manière d'être de la racine du tabac; je la trouve très-chevelue; je lui connois une forte végétation; je la vois déployer de larges & longues seuilles : j'ai donc le droit de conclure que cette plante aime les terrains légers, mais nourris, mais substantiels, & qu'elle doit effriter la terre, si on ne répare pas ensuite fa perte en principes par d'abondans fumiers. La culture du tabac, dit-on, engraisse les terres. Cette asfertion me paroît difficile a croire, parce que la racine est peupivotante & très-fibreuse; les debris de la plante que l'on laisse sur le champ ne sont pas affez confidérables pour lui rendre en principes autant que la recolte en a enleves. Cependant si on se contente de cueillir un petit nombre de teuilles, & si ensuite on ent vit dans la terre tout ce qui relie us

la plante, cette précaution équivaudra à un nouvel engrais; alors, & dans ce fens, le tabac engraissera la terre. Au contraire, si l'ardeur de récolter engage à cueillir toutes les feuilles, à ne biffer que la tige desséchée, je ne crains pas de dire que cette culture appauvrira le fol. D'ailleurs, la qualité du tabac ne dépendra pas uniquement de la nature du fol, l'exposition y contribuera encore plus. La plus méridionale, toutes circonstances égales, fera la meilleure, & l'exposition au nord, la plus mauvaife. Le temps & l'expérience instruiront sur la pratique de la culture, & la concurrence, jufqu'a quel point fou produit

fera avantageux.

Pai étudié & fuivi avec foin ce genre de culture à Armesford. Cette ville de Hollan 'e est le grand entrepôt de son produit; c'est de la que MM. Grand & compagnie, successeurs de MM. Horneca, expédioient pour la France tout le tabac que la Ferme tiroit de Hollande. Depuis plus de quarante ans, ces MM. étoient charges des envois. On compte que les seules provinces d'Utreck & de Gueldres produisent annuellement onze millions de livres de rabac, & la Ferme en tiroit trois milions de livres. En 1777, la Ferme générale ne put pas tirer de Virginie ses provisions accoutumées; MM. Horneca lui en expédièrent fix millions de livres. Avant la guerre des L'tats-Unis d'Amérique contre l'Angleterre, le quintal du tabac en feuilles ne coûtoit que seize à dix-sept florins ( le florin vaint environ quarante sols, monnoie de France ). En 1777 il monta à plus de quarante florins. Les fermiers ne tiroient

alors de Hollande que le tabac de la meilleure qualité. C'est une justice qu'on doit leur rendre. Les prix, avant la guerre dont on vient de parler, varioient fuivant les qualités des feuilles. Le quintal des feuilles radicales, appelces terriènes a caufe qu'elles sont les plus près de la terre, & foi vent chargées de fable, contoit huit a neuf florins. Les premie es feuilles des tiges formoient une classe superienre à celle des terriènes, & valoient dix à douze florins. Les troifièmes feuille, de douze à quatorze; enfin, les quarriemes fevilles, de quatorze à dix-sept. Les fermiers ne prenoient que ces deux dernières. Je cite ces faits, afin d'avoir une cpoque fixe de valeur, & qu'on puisse un jour faire la comparaison du point où la culture libre du tabac, en France, foutiendra fon prix.

Culture des environs d'Armesford. Des semis. On a de grandes couches en bois de dix pieds de largeur, sur une longueur indéterminée. Elles sont environnées à l'extérieur par une masse de funier de litiere de cochon & de monton; & ce fumier est à la hauteur des plunches de la couche, ordinairement de trois pieds; l'intérieur est garni du même fumier à la hauteur de deux pieds, & d'un pied de terre fine, meuble & bien sumée. Le terreau, formé par la décomposition du fumier exterieur employé l'année précédente, fert a faire, avec quelque addition de terre fine, le terreau pour l'année suivante. C'est sur cette terre qu'on seme la graine; mais comme elle est trèsfine, on la mèle avec une farine quelconque; de forte qu'en la femant fur la couche, la blancheur de la farine indique l'endroit qui est semé.

Cette opération a lieu à la fin de février ou au commencement de mars; la faifon la decide. La couche est recouverte par des chassis gainis de papiers huilés, à la place de vîtres. On les ouvre & on les ferme luivantles besoins & les circonstances. Elles font communément placées detrière les étendoirs ou séchoirs qui les abrite du vent du nord. Si le froid furvient, fi la chaleur néceffaire à la couche diminue, on la renouvelle en changeant les réchauds. ( Confultez l'article COUCHE ) Si la chaleur se soutient, la terre se sèche, on arrose au besoin.

Pendant que la graine germe, que la plante végète & se fortifie sur cette couche, on en prépare d'autres dans le voisinage, & d'un genre différent. On creuse le terrain à quelques pouces de profondeur, pour faire ces couches; & un fentier de fix à huit pouces de largeur, les fépare les unes des autres; leurs bases est de deux pieds & demi, leur hauteur de deux pieds, leur talus de trois pouces; de forte que dans le haut il n'y a que deux pieds de largeur, sur une longueur indéterminée, & à peu de chose près de l'étendue du local. Leur direction est du nord au midi. A six ou huit pouces de hauteur, au-dessus du niveau du fossé, on met un rang d'un pouce & demi d'épaisseur, de fumier de mouton très-fin & trèsmenu; par-deffus, fix pouces de terre bien fumée, & ainfi de fuite, lits par lits, jufqu'à la hauteur défignée. Ce fumier provient des moutons qu'on a nourris dans des étables pendant l'hiver avec de groffes fèves hâchées: c'est le plus cher, le meilleur & le plus recherché.

Lorsque tout est prêt, les jeunes plançors fint levés à la fin d'avril ou au commencement de mai, suivant la faison, de dessus la première couche, & sont transportés sur les couches nouvelles. On les plante sur deux rangs, à trois pouces des bords, & à la distance d'un pied l'un de l'autre. On a grand foin de farcler fouvent les couches & les fentiers. Ce sentiers ont deux avantages; le premier de conduire les eaux. & le fecond de procurer la commodité de farcler. On choisit, pour replanter les plançons, un jour couvert & un peu pluvieux.

Quand les quatre premières konnes feuilles font venues, on coupe la tige au-dessus, & on l'appelle couronne, & on a grand soin d'arracher les jets qui poussent des aiseiles des feuilles superieures, dès qu'ils paroissent. Ces jets qu'on appelle larons, empêcheroient la grande poussée, & priveroient de nourriture les bonnes feuilles.

Les champs plantés en tabac font environnés de haies très-élevées, ou par des plantations d'aunes ou vernes (confultez ce mot): c'est sins doute pour garantir les plantes des coups de vent. Tous les champs ainsi environnés, ont la forme d'un parallélogramme du nord au midi.

La récolte des feuilles est l'ouvrage des femmes; elles les cassent avec les doigts de la main droite, & elles les jettent sur le bras gauche fans les froisser. Lorsqu'elles en ont un paquet, il est remis à l'homme qui les suit. Lorsqu'il en a une sorte brassée, il les met dans un pannier où il les arrange paquet par paquet, sans les froisser: les seuilles sont ainsi portées au séchoir; les seuilles in-

férieures

férieures forment des paquets à

Le féchoir, ( consultez planche XIII, fig. 1, à l'article Taille des arbres, pag. 350) est un long & vaste bâtiment en bois quelquefois fimplement recouvert en planches, & quelquefois avec des tuiles portées fur des chevrons. La figure 1 le présente vu de côté, & dans fa coupe intérieure; & la fig. 2, vu en face, & fur fa forme extérieure. D'une poutre à l'autre B, font placées des traverfes C, fur lesquelles on place des bâtons d'un pouce de diamètre, qui traversent, fig. 3, dans la queue de la feuille, après que les femmes y ont fait une incision convenable à sa longueur avec la lame d'un couteau. Les feuilles sont ainsi mises les unes auprès des autres, fans qu'elles fe touchent, & les bâtons sont portés fur des traverses, & rangés successivement fur toute la longeur, largeur & hauteur du séchoir.

L'extérieur du séchoir est revêtu de planches, comme il a été dit; l'une est clouée à demeure contre les poutres, & re tient les gonds qui supportent les pentures de la planche voifine, au moyen defquels on l'ouvre, ou on la ferme à volonté. C'est ainsi que sont pratiquées toutes les ouvertures de la partie supérieure du séchoir. Dans le bas, sur une hauteur de quatre à six pieds environ, les planches C fixes & les mouvantes font placées fur la ligne horifontale, an lieu que celles du deslus, le sont perpendiculairement. Dans quelques endroits, les planches d'en bas s'ouvrent par une

double brifure.

Lorfque le foleil est dans sa grande activité, on ferme toutes les ouver-Tome IX.

tures, parce que les feuilles se desfécheroient trop vite, & on les ouvre plus ou moins, fuivant la chaleur du jour. Les planches interieures ne touchent pas la terre ; il reste un vide de cinq ou six pouces, qui entretient un grand courant d'air frais, lorsque le tout est sermé.

J'ai vu, près de la campagne du Stathouder, le iéchoir d'un simple cultivateur, moins coûteux que celui que je viens de décrire; au lieu de planches, il garnisloit l'extérieur avec des fagots de fougère, traverfés du haut en bas par des perches: le tout formoit les parois du séchoir. Vouloit-il augmenter le courant d'air? il passoit entre chaque fagot un morceau de bois, de fix pouces environ d'épaisseur, qui le foulevoit. Craignoit-il la trop grande defficcation? il ferroit les fagots les uns contre les autres, & garniffoit avec de nouveaux fagots la partie qui restoit vide.

Lorsqu'une quantité de seuilles est sèche, on la met en paquets, liés par la queue des feuilles. Les feuilles mauvaifes & de qualité inférieure sont roulées en manière de cordes, & forment les liens avec lesquels on ferre les paquets. Ces paquets sont ensuite mis en piles de trois ou quatre pieds de hauteur, fur des claies ou plauches, élevées au-dessus du fol, afin qu'elles ne contractent aucune humidité. Chaque qualité de feuilles est ainsi séparée & non confondue, jufqu'au moment du départ : alors on prend de grands panniers faits avec des osiers communs, dont le fond est garni avec des nattes de jone, que l'on tire de Moscovie : on emballe & on presse les paquets les uns contre les autres; on les couvre

avec une natte femblable à celle du fond; enfin, on affujettit le couvercle. Chaque pannier pèfe ordinairement fix cents net, fans la terre des

nattes & du pannier.

Dans la Flandre Française, la culture est différente; elle exige un peu moins de foins, parce que le climat diffère de celui de Hollande. On se fert de couches pour les femis. Elles sont abritées dans des cours ou contre des maitons. Le fumier est encaissé, battu, ferré, ainsi qu'il a été dit à l'article couche, à la hauteur de deux pieds, & ensuite recouvert d'un pied de terre de jardin, mêlée avec les débris des vieilles couches. Ces encaissement font couronnés par des chassis mobiles qu'on ouvre & ferme à volonté. Du papier huilé & colé sur les cadres, tient lieu de verre. Dans phisieurs endroits de la Flandre, le tan est commun; on le mêle avec le fumier, & en quelques endroits, le tan feul tient lieu de fumier, que l'on conferve avec foin, & qu'on emploie avec intelligence dans la culture des champs. Peu de nos provinces de France peuvent comparer leur culture avec celle des Flamands; d'autres se contentent de ranger de gros en gros une certaine quantité du monceau de fumier de la baffe-cour, fur lequel ils jettent environ six à dix pouces de terre fine qui, lorsqu'elle est ravalée, sert à recevoir la graine. Une once de graine fuffit pour la plantation de douze cents arpens de Paris en carré. Comme elle est extrêmement fine, on a la coutume de la mêler avec du fable que l'on répand le plus également que l'on peut, fur toute la couche. Alors on ratelle légèrement par-dessus, afin d'un peu l'enterrer:

si elle l'est trop, elle ne lève pas. Quelques cultivateurs, afin de s'affurer de la germination, piacent leurs graines entre deux couvertures de laine mouillées & déposées dans un lieu chaud. Lorsque le germe est bien prononcé, ils secouent cette graine sur la terre, en tenant soulevé parallèlement sur la surface de la terre, le côté de la couverture garni de graines, & frappent avec de petites baguettes & à petits coups, sur le côté qui regarde le ciel. C'est ainsi que la graine se détache de la converture, & tombe doncement fur la couche, sans endommager le germe : alors on se hâte de couvrir le tout avec du terreau très-fin, & par une couche d'une ligne d'épaisseur. Le germe ne tarde pas à sortir de terre. Si l'on craint des pluies battantes ou des gelées tardives, la couche est recouverte avec de la paille longue qui prévient leurs mauvais effets. Quelques cultivateurs ont des paillassons faits exprès. Ceux qui n'ont pas de couches en règle, garnissent tout le tour des leurs avec beaucoup de fagots d'épines, afin d'empêcher que les poules n'aillent les gratter. Si le sol de la couche est sec, on arrose très-légèrement & à plufieurs reprifes, de la même manière que le feroit un afpersoir. Afin que ces premiers arrofemens ne tassent pas trop la terre, on la recouvre avec un peu de fumier pailleux & bien brise; il retient le cours de l'eau. Ceux qui ont des arrofoirs à grilles fines, femblables à celles des fleuristes, s'en ferventavec fuccès. On seme vers la fin de février & pendant le mois de mars: on farcle fouvent.

Il est très-avantageux que ces se-

mis foient hatifs, parce qu'on peut plutôt commencer les replantations; alors la plante profite des grosse; chaleurs de l'été & acquiert de la qualité. Si les plançons sont trop tendres ou trop forts, leur reprife est plus difficile. Communément on saisit le point ou la plante est garnie de quelques feuilles, & haute environ de deux à trois pouces hors de terre. C'est à-peu-pres en mai que l'on replante; époque à laquelle on ne craint ordinairement plus les gelées tardives. La veille ou l'avant-veille de lever les plançons, on donne une forte mouillure qui serre la terre contre les racines. Lorsqu'on lève les semis, on commence par un bout de la couche, & toujours attenant jusqu'a l'autre extrémité. Il faut se servir de la houlette, & encore mieux d'un petit piochon avec lequel on fait tomber la terre du bord sur une prosondeur de six pouces, ce qui facilite les moyens de creuser au-deffous des racines, & d'enlever rang par rang les plantes, fans brifer aucunes des racine, objet des plus importans. On les range ainsi dans des bales plates, en leur conservant la terre qui est restée adherente aux racines. Le tout est recouvert d'une toile ou avec de la paille, & porté sur le sol destiné à recevoir les plantes.

Ce terrein est préparé à l'avance comme celui d'une chenevière ou d'une linière , (confultez les mots chanvre, lin, ) c'est-à-dire, qu'il doit être bien émiette & bien fumé. Plus le fol est fubstanciel & divisée, & plus les feuilles du tabac acquièrent de grandeur. Les champs exigent plusieurs labours. Ceux faits avant l'hiver, font les meulleurs; & c'est à cette

époque que je conseille de jeter le fumier. Je dis les meilleurs, parce que les fortes galees divisent plus les molécules de la terre que ne le feroient dix labours à la charrue; parce que les pluies d'hiver ont le temps de délayer les principes du fumier, de les amalgamer avec la terre, enfin, de favoriser leurs recombinations lors du renouvellement de la chalcur au printenis. (Consultez les articles amendemens. engiais, &c.). Tous les labours faits depuis la fin de l'hiver jusqu'au moment de la transplantation, doivent être suivis d'un ou de plufieurs herlages qui diviseront & détruiront les mottes de terre. Règle générale, plus la terre est rendue menble & plus la plante profite, parce que ses racines sont chevelucs, & les racines chevelues ne s'etendent & ne s'alongent avec facilité, qu'en raison du peu de compacite du fol. C'est la nature du terrain qui indique l'espèce de fumier qui lui convient. (Consultez cet article ) Un ou deux labours à la bèche, après l'hiver, vaudront mieux que les labours.

On laboure par fillons : la charrue est à large & long versoir. En allant d'un bout du champ à l'autre, elle jette la-terre d'un côté; revenant de ce côté à l'autre bout, elle releve la terre contre la première, & forme ce que l'on appelle un petit ados, un billon. (Confultez ces mots) Lorsque le champ est ainsi prépare, on plante fur ces ados; chaque pied est espacé de son voisin de deux pieds & demia trois pieds, & en cchiquier, en raison des fillons voisins. Le trou est fait à l'aide d'un plantoir, & le plançon y est doucement descendu avec les racines jufqu'à l'endroit marqué par la naissance des feuilles de la plante; par un second & troisième coup du plantoir, la terre de la circonférence est rapprochée des racines, de manière qu'il ne reste aucun vuide dans le premier trou. Si on a de l'eau dans le voisinage, on arrose légèrement chaque pied; fi on en est privé, on attend un jour disposé à la pluie. Quelques jours après la plantation, on parcourt tout le champ, & on suit de l'œil toutes les plantes l'une après l'autre; enfin, on rempiace aussitôt celles qui manquent. Ensuite, farcler fouvent est un devoir essentiel. & bien plus essentiel encore, lorsque le climat est pluvieux & le sol sécond en mauvaises herbes.

Lorsque la plante a acquis la hanteur d'un pied & demi, on la butte, comme la pomme de terre, le maïs. (Confultez ces mots) Mais avant de butter, on donne un petic coup de pioche à toute la terre qui l'environne, en observant d'ensoncer davantage la pioche à mesure qu'on s'eloigne du trone. Toute la terre étant ainsi renuée, la plante prospère à vue d'œil. Ici commence un nouveau genre de travail de la compétence des semmes & des ensans; on l'appelle ététer, pincer, rabattre.

Cette opération commence en Flandres lorsque la tige est chargée de plus de douze seuilles; c'est cette partie que les Hollandois nomment couronne, & qui, plus moderes que les Flamands, suppriment toute la couronne au-dessus des cuatre premiers rangs de seuilles, en comptant par le bas. Cette suppression fait resluer la sève dans les seuilles, & développe les boutons qui n'au-roient percé que l'année d'après, si

la plante eût été préservée de la gelée. La fortie & la végétation de ces boutons, que l'on appelle dans cette première année, fausse pousse, nuiroient essentiellement a la bonté des feuilles que l'on garde, & à la force de leur végétation, c'est pourquoi on les coupe avec l'ongle à mefure qu'ils paroiffent; sans cette précantion, ils seroient à la bonte de la feuille, ce qu'est la capre qu'on laisse music sur le caprier, (consultez ce mot ) relativement à une grande fuite de boutons à fleur dont elle anneant it la fortie. On recommence le pincement autant de fois qu'il est necessaire. Les plantes destinces à produire de la graine, sent laissées végéter à leur aife sur la listere du champ. A cet effet, en presère toujours les plus beaux pieds, soit pour la hauteur, foit pour la vigueur de la végétation. Si, par une parcimonie mal-entendue, on les effeuille comme les autres, la graine est maigre & mal nourrie. Lorlque la graine est muie, on coupe la sommité des têtes, on en lie plufigurs ensemble, & on les suspend au plancher. La graine se conserve beaucoup micux dans sa capsule que loifqu'on l'en retire.

L'époque de la récolte est marquée par le changement de couleur des feuilles; c'est lorsque leur couleur verte prend la teinte jaune; mais comme le mot teinte, plus ou moins foncée, ne porte pas avec lui un caractère assez loisqu'il voit la pointe des seuilles s'incliner contre terre, & une odeur assez agréable s'exhaler de ces seuilles; alors il casse le long des tiges avec les doigs, les seuilles qui sont mûtes. & il les separe en

paquets suivant leur qualité, ainsi qu'il a été dit dans la description du travail de Hollande. Leur desliccation s'exécute, à peu de chose près, comme chez la nation voifine; mais comme les féchoirs des Flamands ne font pas aussi bien entendus que ceux des Hollandois, on est quelquefois force dans les faifons pluvieuses d'y faire du feu, ayant l'attention la plus scrupuleuse que la fumée ne pénètre pas dans l'attelier. On a dejà observé que si les feuilles sèchent avec trop de rapidité, elles perdent de leur parfum. Les riges qui restent sur le sol sont arrachées & enfouies aussitôt après la récolte par un fort coup de charrue, de la même manière que dans les provinces du centre du royaume, on enterre les lupins; (confultez ce mot) c'est le seul engrais qu'elles rendent à la terre. Il faut encore y ajouter celui des débris qu'on a enlevés à la plante par le couronnement.

En Amérique, la culture & la récolte different peu des précédentes, avec cette différence cependant qu'on coupe toute la plante par le pied lors de sa maturité. On attend que la rosée de la nuit soit dislipée, & que le foleil ait desséché toute l'humidité qu'elle avoit repandue sur les feuilles. Ces plantes restent ainsi coupées & sur place pendant le reste du jour; on a soin de les retourner deux à trois fois, afin que le soleil les échausse de tous les côtes, qu'il confomme une partie de leur humidité, & qu'il commence à exciter une fermentation necessaire pour mettre leur fuc en mouvement. Avant que le soleil se conche on les transporte dans la case préparée à leur reception, sans jamais laisser

paffer la nuit aux plantes coupées & à decouvert, parce que la rosée, qui est très-abondante dans ces climats chauds, rempliroit leurs pores ouverts par la chaleur du jour précédent, & arrêtant le mouvement de la fermentation déjà commencée, elle disposeroit la plante à la corruption & à la pourriture.

C'est pour augmenter cette fermentation, que les plantes coupées & apportées dans la case, sont étendues les unes sur les autres, & couvertes de feuilles de balifier amorties, ou de quelques nates, avec des planches par-dessus, & des pierres pour les tenir en sujétion. C'est ainsi qu'on les laisse pendant trois ou quatre jours; ou, pour parler comme aux îles Françoises, elles ressuent, après quoi on les fait sécher dans les cases ou sueries, à peuprès de la même manière qu'en Flandres ou en Hollande.

Les experiences que j'ai faites dans le Bas-Languedoc sur la culture du tabae, ne suffisent pas pour établir un corps de doctrine sur ce point, mais elles mettront le cultivateur sur la voie. Je semai, an commencement de février, dans un terrain bien amenbli, leger & substantiel, la graine, avec les précoutions dejà indiquées. La faison étoltbelle & chaude. La graine germa avec beaucoup de facilité; des matinées fraîches & prévues furvinrent; une partie des plantes non couvertes avec de la paille, furent légèrement endommagées, les autres n'eprouverent aueun accident. Vers le 10 avril, je levai de la pépinière fix des plançons les plus forts. & je les plantai à une très-grande diffance les uns des autres, dans mon jardin potager, où ils furent livres à euxmême; quelques pieds des plus beaux, choisis entre les plançons endommagés, furent plantés dans divers coins des champ, qui environnoient mon domicile. Ils n'ont jamais profpéré autant que les premiers. Deux circonstances ont servi sans doute à établir cette différence. La terre du champ n'étoit pas aussi bonne que celle de mon jardin, & la plante se ressentit jusqu'à la fin, de la maladie de sa première jeunesse. Quoi qu'il en soit, mes feuilles desséchées restèrent gluantes: je leur fis une sauce dont je les aspergeai avant de les lier en corde, d'après la manipulation que j'avois étudiée dans la manufacture de la ville de Cette, & l'eus du tabac très-parfumé & bien gras. Les feuilles des plantes cultivées dans mes champs furent inferieures pour la qualité, quoique traitées avec la même sauce.

J'estime que ceux qui voudront se livrer à cette culture en Provence & en Languedoc, doivent, 1º. donner aux semis les mêmes attentions qu'à ceux des aubergines, (confultez ce mot) & que ces soins sont suffisans; 20. que les champs destinés aux plantations, demandent à être travaillés comme ceux dettinés aux fromens, ainsi qu'il a déjà été dit; 3°. largement fumés avant l'hiver & non après, crainte que la chaleur, & sur-tout les sécheresses trop habituelles dans ces climats, ne le rendît plus nuifible qu'utile; 4°. que la transplantation doit être faite, autant qu'il sera possible, dans la fin de mars ou au commencement d'avril, & par un jour pluvieux, afin d'assurer la reprise de la plante. On sait que passé ces époques, le ciel y devient d'airain, & que si par hasard il pleut dans le pays, c'est par orage. La replantation me paroit le point citique de l'operation dans ces deux provinces.

Ou'll me soit permis de hasarder quelques idées for une culture qui deviendia si nouvelle pour la France. Je crois que dans les provinces du midi on pourroit a la rigueur semer le tabac à la volce & tres-clair, sur un champ parfaitement divisé, & on patteroit enfuire la herse à plusieurs reprises differentes; ce qui eviteroit le très-long travail de la replantation : on semeroir à la fin de fevrier ou au commencement de mars. Voilà une première économie. Comme la graine germera tres-bien, & par conséquent les plançons seront trèsépais, il faudra farcler fouvent, foit pour détruire les mauvaises herbes. soit pour detruire les plancons surnuméraires. Ces herbes laissées sur le sol y produiront un double effer, 1°. de s'opposer à la trop forte évaporation de l'humidité du fol; 2º. de devenir ensuite un bon engrais par leur décomposition, & qui rendra à la terre plus de principes qu'elle ne lui en aura fournis. (Confultez le mot amendement ) Ainsi à force de farclages, travail des femmes & des enfans, on parviendroit successivement à ne laisser sur le champ que le nombre de plantes nécessaires, cloignées de trois pieds les unes des autres : c'est une methode à essayer.

Les expériences que j'avois jadis faites à Lyon, curent lieu dans des pots à fleur, & ne prouvent rien pour la culture en grand. Elles n'ont fervi qu'à me démontrer que la qualité des feuilles réduites en carotte, étoit supérieure au tabac fait avec des feuilles de tabae de Flandres & feuilles de tabae de Flandres &

de Hollande prifes sur les lieux.

Je préfume qu'il seroit important pour nos provinces méridionales, de mettre en pratique la suerie, en usage dans nos iles d'Amérique, attendu que la fermentation développe naturellement les principes contenus dans les feuilles, tandis qu'en France, en Flandres & en Hollande, la fermentation ne s'établit réellement que lorsque les feuilles font réduites en carotte, & par le sciour de ces carottes amoncelées les unes fur les autres pendant plufienrs mois dans les magafins de la ferme. Aussi les tahacs, ainsi préparés, ont toujours une odeur de verd, en comparaison des tabacs fabriqués avec les seules seuilles tirées d'Amérique.

La conversion des feuilles de tabac en carotte, les préparations & maind'œuvre qu'elles doivent subir, sont des objets étrangers au Cours d'Agriculture. On trouvera fur ce fujet de très-bons détails, & une explication bien faite dans le dictionnaire

Encyclopédique.

Propriétés du tabac. Feuilles sèches, pulvérifées & inspirées par le nez, font éternuer avec plus ou moins de force, ceux qui ne font pas habitues à cette poudre. L'usage immodéré, ou trop long-temps continué des feuilles prifes sous cette forme, cause des vertiges, diminue la sensibilité de l'odorat jusques même à le rendre incapable de diftinguer les espèces d'odeur; il affoiblit la mémoire & diminue la vivacité de l'imagination; il augmente le penchant vers l'apoplexie fanguine; il nuit aux temperamens bilieux & sanguins . . . Le Tabac réduit en poudre, est indiqué dans la douleur de

tête, par des humeurs pituiteuses, dans la migraine causée par des humeurs férenfes, dans la disposition à l'apoplexie screuse & pituiteuse, le larmoyement par l'abondance des humeurs séreuses & pituitouses.

Les feuilles fèches, mâchées, rendent la fécrition de la falive plus abondante. & en détermine l'excrétion; elles conviennent fous cette forme, dans la disposition à l'apoplexic pituiteuse, dans la paralysie par la suppression d'une humeur nécessaire, la paralysie de la langue, la paralyfie pituiteufe, la douleur thumatismale des dents, l'enchifrenement habituel, la surdité catarrale, la goutte sereine par suppressiond'un écoulement naturel ou habituel; elles causent des nausces, & souvent produisent le vomissement, lorsqu'il en passe dans l'estomac: elles nettoient les dents, en préviennent la carie, raffermissent les gencives relâchées, & peu disposées à s'enflammer.

La fumée des feuilles, reçue dans la bouche, au moyen d'une pipe, est recommandée dans les mêmes espèces de maladies où la mastication de ces feuilles est utile: ses inconveniens sont les mêmes, & peut-être plus nombreux. Elle fait rejeter une grande quantité de falive utile pour la digeftion; elle diminue la sensibilité des organes du goût; elle procure une secheresse dans la bouche, l'arrièrebouche & les brenches pulmonaires; elle donne lieu à l'évacuation des bumenrs muqueuses, qui viennent des amygdales & autres parties de l'atrière-bouche; humeurs dont l'evacuation est rarement essentielle . . . La fumigation des feuilles, introduite dans l'anus, calme les coliques venteuses, convient dans l'apoplexie

pituiteuse, la léthargie pituiteuse, Pasphixie histérique, Pasphixie des noyés, la tympanite sans inflammation ni disposition inflammatoire; elle favorise Pexpussion des matières sécules.

L'infusion des scuilles, en lavement, est indiquée dans les mêmes espèces de maladies, lorsque la sumigation n'a été d'aucun secours. Elle produit une évacuation beaucoup plus abondante des matières sécales, elle irrite dayantage l'intestin rectum.

L'infufion aqueufe, en boiffon, fait vomir, donne des coliques, purge, & caufe une espèce d'ivresse de plus ou moins longue durée. Ce dernier accident est plus grave lorsque l'infusion est vineuse ou spiritueuse. On doit abandonner l'usage interne de ces deux espèces d'infusions; il est

dangereux.

Le sucexprimé des feuilles récentes, appliqué sur les ulcères putrides, sanieux & peu sensibles, est rarement accompagné d'un succès heureux... L'infusion des feuilles sèches, dans de l'eau-de-vie, prescrite en lotion, n'est pas plus utile pour détruire la rache, la gale, les espèces de dartres récentes qui ne tiennent d'aucun virus. Le sirop de tabac est aussi dangereux que l'infusion des feuilles. L'huile distillée du tabac est un poison très-violent.

## TÆNIA. ( Voyez VER )

TAIR. Médecine vétérinaire. C'est une tache blanche située sur la cornée transparente. (Voyez ŒIL) Elle est la suite d'une inflammation. Cette blancheur n'est autre chose, que l'engorgement des petits vaisseaux lymphatiques dans cette partie. La cure. Les maréchaix foufflent pour l'ordinaire du fucre candi dans l'acil; d'autres de la tutie; mais l'expérience prouve que ces remèdes augmentent le mal plutôt que de le diminuer; le meilleur remède, felon nous, est l'eau froide; c'est le meilleur tonique. (Voyez ALBUGO, LEU-COMA OPHTALMIE, ŒIL.) M. T.

TAILLE DES ARBRES. C est l'art de les disposer & de les conduire pour en retirer ou plus d'utilité ou plus d'agrémens. Il ne sera question dans cet article que de la taille des seuls arbres fruitiers. On suppose que le urs seuilles sont tombées, que le bois est bien aoûté; ensin, qu'ou va commencer la taille d'hiver. Successivement nous indiquerons les soins que les arbres exigent depuis une taille d'hiver jusqu'a l'autre.

## CHAPITRE PREMIER.

Des préparatifs de la taille.

L'habitude des jardiniers est de seafer à ce qu'ils ont besoin, au seul moment où le besoin est urgent. Que de perte de temps, que de courses inutiles du jardin à la maison, le tout pour n'avoir prévu dès la veille on en commençant la journée, de quelles espèces d'outils ils se serviront. Combiende fois ne faut-il pas envoyer à la ville voifine, chercher ce qui manque, & suspendre toute opération? Unmaitre vigilant, accoutume, peu-à-peu, ses ouvriers à avoir de la prevoyance; lorfqu'ils n'en ont pas, un moyen réussit à leur en procurer, c'est de faire chercher, pendant le temps du repas ou du repos, à celui qui oublie les outils qui manquent ou qu'il n'a

pas indiqués. Les plaisanteries de ses camarades deviendront une bonne leçon pour lui, & elle sera utile à

tous les autres.

Les premiers soins confistent à raffembler, 10. des fils de fer, en proportion même plus forte que celle préjugée nécessaire, soit pour remplacer ceux qui font brises, soit pour les additions quel'on veut faire. 20. De gros clous qui serviront à les fixer. 3°. Des morceaux de bois de trois ou quatre pouces de longueur, que l'on enfonce dans la maconnerie lorfque le joint des pierres est trop large, & ne retient pas le clou dans la place qui lui convient. 4º. Un nombre confidérable d'alaife, ou petites baguettes, que l'on affujettit par les deux bouts fur les fils de fer, & fur lesquels on attache les branches. 50. Des échallas de moyenne grosseur, destinés à fixer les fortes branches. 6°. Un marteau et des tenailles. 7°. Des ofiers gros & petits, & mis tremper depuis quelques jours, afin de conferver leur soupicile. 8°. Une forte provision d'onguent de Saint-Fiacre. afin que chaque plaie faite à l'arbre. reste le moins de temps possible exposé à l'impression de l'air. 9°. Un nombre de cerceaux de toute grandeur, & proportionne à la quantité d'arbres en gobelets ou en buiffons, qu'on doit tailler. 10°. Des ferpettes et serpillons, une scie à couteau ou passe-partout, une scie en archet & plus forte. 119. Deux ou trois ciseaux à bois, de différente largeur, bien affutes, et un petitinaillet en bois. 12°. De la paille longue ou des chiffons en laine, à placer autour de la branche, lorsqu'il s'agit de quelque forte ligature. 13°. Enfia des échelles dedifférentes longueurs.

Les jardiniers des environs de Pa-

Tome IX.

ris, qui ne connoissent que les mur; élevés en platre, & fur lesquels ils fixent des clous à volonté, seront fans doute étonnés de ce qu'on leur parle de fils de fer & d'alaifes, meme pour la taille d'hiver. Leu usage devient indispensable dans plus des trois quarts du royaume, où les niurs font confirmits engroffes pierres, avec chaux & fable, & dans lesquels on ne fixe pas un clou par-tout oit on le defire, puisque souvent on trouve à cette place une grosse pierre qu'il ne

fauroit pénetrer.

Les fils de fer doivent être placés rang par rang à 18 pouces de diftance, & de toise en toise, autant que faire se peut, assujettis contre le mur avec un fort gros clou. Il convient que le fil de fer soit très-tirant. On le rendra souple & il se prêtera à toutes sortes de plis, si on a eu la precaution de le faire rougir, foit dans un four, foit peu à peu. S'il étoit trop cuit, il perdroit de son nerf. Il suffit qu'entre lui & le mur, il ne règne qu'un petit espace, c'est-à-dire, l'espace nécessire pour y passer les oliers destinés à assujettir les alaites par-tout où besoin sera. On ne doit pas craindre de les multiplier, parce qu'elles facilitent singulièrement la bonne disposition des mères branches, & celle des bourgeons à mesure qu'ils se développent.

Une fois les fils de ser fixes contre le mur, on lie sur cux, avec des ofiers, les alufes par-tout où elles les touchent, & leur groffeur est proportionnée à l'esfort qu'elles

doivent supporter.

Avant de placer les alaises, il est essentiel de couper généralement toutes les ligatures des branches & des bourgeons, faites l'année precédente. Cependant, si on craignoit qu'une branche trop longue & trop soible ne succombat sous son poids, on lui laisseroit le nombre de ligatures suffissantes, & jusqu'à nouvel ordre, c'est-a-dire, jusqu'au moment de l'assujettir lors de la taille générale.

Les jardiniers ordinaires ne sentent pas l'importance de couper toutes les anciennes ligatures, & furtout ceux qui prennent à prix fait la tulle des arbres d'un jardin : ils trouvent leur travail très-diminué, & c'est autant de journées gagnées pour eux. Ils devroient observer que sur les arbres vigoureux, les mères-branches, celles du second & du troisième ordre, acquièrent beaucoup de volume, & que même, dans la première année, si on n'y veille de près, les ligatures compriment l'écorce, souvent 'y implantent, enfin eausent un bourlet, (consultez ce mot) qui nuit beaucoup, fur-tout au mouvement descendant de la seve pendant la nuit. (Consultez ce mot ) Quel'on juge donc du malaise qu'éprouvera toute cette partie de l'arbre, si la même ligature est conservée pendant l'année suivante. La veritable destination des ligatures est de maintenir les branches & les bourgeons, dans la position qui est jugée la plus convenable, & non pas de les étrangler.

Comme la faison d'hiver est celle où les jardiniers sont les moins occupés, d'ailleurs, comme les arbres sont depouillés de leurs seuilles, on voit bien mieux ce que l'on fait que lorsqu'ils sont parés de leur verdure; il convient donc de profiter de la circonstance, afin de placer autant d'alaises qu'il en faudra pour la taille & pour le pallissage. Si elles sont mises avec ordre, ce quadrillage multiplié

sera agréable à la vue, si l'ouvrier conserve entre chaque alaise un espace proportionné.

Ce qu'on vient de dire des murs construits en pierres dures, chaux & fable, s'applique également à ceux de pifii; (confultiz ce mot) quoiqu'il fût ausli facile d'y planter des clous à loque que dans ceux en plâtre; mais il est essentiel, pour leur conservation, de ménager l'enduit ou couche de mortier de fable & chaux, qui recouvre toute leur surface; si on y multiplioit les cloux comme dans les muisaloque, cet enduit ne subsisteroit pas long-temps; il est indispensablede se fervir de fils de fer & de gros clous d'alaises. C'est ici que les coins en bois dont on a parlé, deviennent plus nécessaires, attendu que la terre seule du mur n'a dettit pas affez les murs.

Dans les cantons où les murs font en plâtre, des clous & des loques, (confultez ce mot ) suffifent; & lorfqui'à la fin, ces murs sont criblés de trous, on fait très-bien de les recouvrir par un enduit général en platre.

Tout est disposé pour la taille : il s'agit d'y procéder.

# CHAPITRE II.

## De la taille d'hiver.

1. Epoque de la taille. L'opinion des jardiniers est pattagée sur l'époque à laquelle on doit commencer à tailler. Les uns disent que lors de la chute des seuilles, le bois est assez aoûté; les autres attendent que le temps des fortes gelées soit passe, parce que le fioid, l'eau des pluies, des neiges qui se glace sur des coupures nouvellement faites, endommage le bois &

l'écorce, ce qui empêche que la plaie ne cicatrife. Je trouve un grand avantage à suivre la première opinion. 1°. Quoiqu'on ait près de quatre mois devant soi (suivant le climat), on n'a jamais trop de tems pour bien faire, sur-tout lorsqu'on a beaucoup d'arbres à tailler.

J'aime beaucoup mieux un ouvrage terminé, qu'un ouvrage à faire. Il est sage de prendre des avances, fur-tout dans la faison morte, afin de n'être pas forcé à travailler à la hâte fur la fin de l'hiver. Tous les travaux des faifons suivantes se sentiront de ce retard, & tout s'exécutera avec précipitation; dès lors tout sera mal fait. Il convient, autant qu'on le peut, de profiter de la fin de novembre & du mois de décembre. parce qu'une sois que la neige, le givre ou la glace convrent les arbres, ce n'est pas le cas de tailler. Souvent on est trompé par la précocité de l'hiver ou par sa durée : il est donc prudent de se hiter de profiter du temps, dès qu'aucune circonftance majeure ne s'y oppose. Le grand hiver de 1788 à 1789 m'a prouvé démonstrativement que l'opinion des jardiniers en faveur de la taile turdive, porte une donnée fausse. J'avois taille la majeure partie de mies arbres avant le 20 novembre 1788, & aucun œil n'a cté endommagé, quoiqu'on ait éprouvé à Lyonjuiqu'à 17 degrés de froid, & quo que le jour de noël nous ayons éprouve une espèce de légal, accompa ne le endemain à'une forte g lee. C'est a ce dé jel & à ce gel fubit, ainsi qu'a des givres epais & long-temps fontenus, que j'attribue lestrites effet du froid, fre 1. - Inconsetles nouvel es porfles des arbres greiles l'année précedente. La moelle des jeunes pôchers étoit devenue noire, ainfi que celle des plançons des poiriers. Ces arbres levés de la pépinière, & plantés dans le mois de mars suivant, ont en partie peri pendant la première année, & presqu'aucun n'a subsisté après la seconde. Je rapporte ce fait, afin que l'on juge de la différence dans les effets du froid ou fur les jeunes arbres, ou fur ceux plantés depuis long-temps. Les bourgeons, dira-t-on, des arbres anciens ressemblent aux pousses des arbres en pépinière. Je nie l'affertion : il est de règle que le sujet greffé en pépinière, fasse sa tige dans la première année, autrement l'arbre est presque de rebut; tout l'esfort des racines & de la greffe, s'est porté sur un jet unique, tandis que fur l'arbre ancien, il s'est divisé sur un très-grand nombre. Dans le jet de la greffe, on distingue disficilement le foible du fort, (confultez l'article sève ) parce que le jet est presque tout d'une venue : tandis que fur le bourgeon du vieux arbre, on voit sans peine l'effet, & de la seve du printems, & de la sève du mois d'août. Avant la seconde reprife de la fève, la première pouffe a eu le temps de s'aoûter, pendant la stafe qui a cu lieu avant la pouffée du mois d'août. C'est précisement dans ce point de separation, qu'on a établila taille d'hiver, en supprimant toute la partie pouffee par la feve du mois d'août; donc on avoit taille fur un bois fait; done il ne craignoit plus les effers de la gelée. Le jurdinier au contraire qui a taille fur le bois nouveau d'abut, a vu les bourgeons endomining sine i devoit erarriver; leur bois reflembloita celui des plants de pepiniere qu'on a pris pour exemple. Xxz

·L'objection tirée des plaies faites aux bourgeons, & de leur difficulté de cicatrifer, n'est pas plus concluante. Un petit soin remédie à tout. Aussitôt qu'on a fini de tailler un arbre & de le pallisser, il faut couvrir toutes les plaies, grandes ou petites, avec l'onguent de Saint-Fiacre, mettre la plaie à l'abri du contact de l'air, & on ne craindra plus les effets de la neige, du givre, ni du froid. Ce qui m'est arrivé dans le cruel hiver dont il est question, me fournit une preuve sans réplique; mes vignes mêmes ne furent pas endommagées. C'est donc la faute de celui qui taille, si les arbres ont souffert j'ajouterai encore si avantl'hiver il n'a pas dépouillé les troncs de ses vieux arbres des vieilles égorces qui se lèvent par écailles. C'est sous les écailles que se rasfemble l'eau des plu es, des neiges; le froid survient & le trone se trouve envelopped'un manteaude glace. On n'a pas à craindre la même chofe fur les bourgeons pendant les trois premières années, parce que leur écorce

2. Etude de l'arbre. Que l'on appelle chezsoi ces tailleurs d'arbres de profession, & qui, dans les environs des grandes villes, voltigent d'un jardin a un autre la serpette à la main, ils commencent par donner un nom à un arbre, bien ou mal appliqué, n'importe; ensuite, prenant une des extrémités de l'arbre, la serpette travaille & de çà & de là. Certes, ce n'est pas travailler, c'est massacrer

l'ouvrage.

Le premier foin est d'étudier tellement l'arbre dans son ensemble & dans toutes ses parties, que même ensemmant les yeux, on-ait dans son esprit une image nette de tous ses détails, de toutes ses branches. de tous ses bourgeons. C'est au milieu de cette méditation, & fans regarder l'arbre, que le jardinier initruit se dit : je dois couper telle & telle branche; cel'e-ci est au-dessus de fon angle naturel; & celle-la trop basse, demande à être relevée. Ici, voila un vuide à remplir ; mais un bon œil laisse sur ce bourgeon, deviendra un tirant dans le cours de l'année prochaine; ce tirant bouchera le vuide & remplacera cette vieille branche. De temps en temps il ouvre les veux ou se retourne du côté de l'arbre, ou pour examiner ce qui n'est pas suffisamment grave dans sa memoire, on pour juger & effectivement ce que sa memoire lui a présenté, est conforme avec ce qui existe sur l'arbre. Travailler ainsi, c'est ce qu'on appelle savoir perdre du temps à propos, on plutôt jamais le temps n'a éte mieux employé.

Lorsque le jardinier sait son arbre par cœur, s'il est permis de s'exprimer ainfi, il commence par placer ses quatre mères-branches; ensuite. venant à une des deux extrémités de l'arbre, il dispose les branches du second ordre, ensuite du troisième: enfin il fixe ce qu'il laisse des bourgeons; mais à mesure qu'il assujettit chacune de ses parties, il supprime tous les chicots, les onglets, les bois morts, (consulter ces mots) & il rase & unit tellement la plaie, qu'en passant le doigt dessus, il ne sent aucune aspérite, aucune proéminence, aucun bourrelet. Si sous ces chicots, ces onglets, il trouve du bois mort, des parties chancreuses, il creuse jusqu'au vif, menage avec foin l'écorce, parce que c'est la seule partie qui se régénère & qui soit capable de remplir le vuide. Elle est al'arbre, ce que la peau est à la chair de l'homme & desamimaux; c'est la feule qui se régénère. Le creux ou vuide est auslitot bouché avec l'onguent de Saint-Fiacre. Les chicots & onglets doivent leur origine à la mauvaise coupe & à l'ignorance du jardinler. Les chancres sont tres-multiplies fur les arbres à noyaux, & ils y font occasionnes, sur-tout, par le sejour de la gomme. Ce n'est qu'a la longue que les onglets & les chicots produifent la pourriture du bois intérieur; & ils la produisent infailliblement, si on les conserve pendant deux ou trois ans.

Le jardinier arrive progressivement d'une des extrémités de l'arbre jusqu'au milieu; & il fait que cette partie du milieu, quoique vuide dans le moment, se garnira assez par la pouffce des nouveaux bourgeons. Cependant, file vuide étoit trop considérable, ce qu'il aura prevu en étildi at son arbre, il détournera quelques bourgeons de l'année précédente, & après les avoir tailles un peu court, ou très-court suivant le besoin, il les inclinera sur un angle convenable contre ce milieu. Plus le bourgeon sera taille court, & plus, au printems suivant, les jets seront forts & vigoureux. Il repete fur l'autre aile de l'arbre, ce qu'il a fair fur la première, en commencant toujours par l'extrémite. Le grand art confiste à ne pas multiplier le gros bois, & à bien juger de la quantité des bourgeons qui ponsseront au printems fuivant, afin que lors du palissage, tous puilsent être places convenablement & fans confusion, en ne supprimant que ceux qui pouffent fur le devant de la branche ou entre la branche & le mur. Le vrai jardinier fait que chaque branche pariffée snivant les règles, doit représenter un arbre entier, c'est-à-dire, que confidéré isolément, c'est un arbre en diminutif. Mais cette maniere de tailler suppose que le cultivateur connoît les vrais principes de la taille, & fait les modifier & en faire une juste application. Que l'on ne se trompe pas; sur la multitude d'arbres d'un jardin, deux ne se ressemblent pas au point que leur taille foit la même, quoiqu'ils foient supposes, depuis l'enfance, conduits d'après les mêmes principes. Il faut donc de toute nécessité les modifier fuivant le besoin, & la beaut. L'elegance & même la durée d'un arbre, dépendent de la main du jardinier, à moins que des causes extérieures, telles que les insectes, le ver du hanneton, le taupe-grillon, la gréle, une gelée printannière, un coup de vent, de solcil, &c. ne contrarient ses soins & son savoir.

3. Principes de la taille. Ils font donc bien difficiles, ces principes, puisque chaque jardinier a les siens, puifque dans chaque province ils varient? Pas un 'feul jardinier n'approuve la taille de fon voifin, pas un ne reconnoît un artifle fupérieur à lui. A qui faut-il donc en croire? quelle méthode suivre pour tailler, & quelle est la meilleure? Si on prenoit la peine d'étudier le grand livre de la nature, on verroit, ii on ctoit de bonne foi, qu'elle en fait plus que nous, enfin que le chef-d'œuvre de l'art est de l'imiter. Si nous parvenons à connoître d'apres quelles lois elle difpose & dirige la végetation de tel ou tel arbie, nous lerons alors de véritables cultivateurs. Essayons, par un exemple, de fixer l'attention du lecteur. Le poirier en général va fervir de modèle; je dis en général, parce que des espèces s'écartent plus ou moins de la loi générale. Le poirier de blanquette, malgré son age, conserve ses branches droites & ferrées les unes contre les autres. Le bon chrétien d'été les écarte trop; il en est ain i de l'angélique de Bordeaux, & de quelques autres. Le blanquet pousse des bourgeons courts, leurs feuilles font rassemblées en bouquet ; le bon chrétien, l'angélique de Bordeaux, poussent des bourgeons fluets, que l'on est forcés de conserver en grande partie, parce qu'ils donnent le plus jouvent leurs fruits à l'extrémité. Ce sont donc des causes particulières qui concourent à la foustraction de la loi générale, qui, malgré cette exception, ne cesse pas d'être générale.

Je voisun poirier isolé & zressé à œil dormant à la sève du mois d'août précédent. La gresse se développe & suit la direction de Ben A, sig. 4, planche XIII, page 350. Je ne parle pas de la petite courbure qui a lieu à la sortie du jet de la gresse; elle se dissipe peu à peu, ensuite au point que le jet ne sorme plus avec le tronc qu'un tout en ligne droite. Cette tige, à mesure qu'elle s'élève, pousse des feuilles; chaque seuille devient la nourrice d'un bouton placé à la base de son pétiole ou queue. (Consulvez ce mot.) L'année suivante & consulter ce mot.)

au printems, ces boutons poufferont, & ils décriront, en s'élevant avec le tronc A B, un angle de dix degrésAC(1). Ce qui est arrivé cette année à la tige AB, arrivera l'année d'après aux bourgeons qui se développeront fur la tige B C, & ainfi de fuite, jufqu'à l'angle G de quarante-cinq degrés, relativement à la première tige A B. Chaque branche, chaque bourgeon, chaque feuille, demande à jouir de la lumière du soleil, des bienfaits de l'air; mais si tous les nouveaux bourgeons avoient conservés, entre eux, l'angle de dix degrés, il est clair qu'il y auroit confusion entre ceux des tiges A C D E, &c. &c., .& leur majeure partie seroit privée de la lumière, de l'influence de l'air & des effets météoriques. Mais la branche C, trop voifine des bourgeons de la tige, s'écarte en D; le D en E, & ainsi de suite, & petit à petit, jusqu'en G, ou angle de quarante-cinq degrés; parce que, fous cet augle, tous les bourgeons trouvent à se placer d'un côté & d'un autre, à respirer & à jour de la lumière. Voilà donc la circonférence de la tête de l'arbre garnie d'autant de bourgeons & de feuilles qu'elle peut en contenir : alors. presque tous les boutons, feuilles & bourgeons, a mesure qu'on s'anproche du centre, périssent petit à petit, parce que les feuiles de la circonference leur intercepte l'air & leur dérobe la lumière : mais saites une trouce dans cette circonic-

<sup>(1)</sup> On a divifé le cercle en trois cent foivante parties égales, qu'on a n-mmées degrés. On peur fubdiviser le degré en autant de poirt on l'gnes qu'on le defire. On appelle quart de cercle la distance comprise entre A & N. Elle est divisée en quarre-vings-e1x degrés: le milien entre A & N està quarrante-cling degrés.



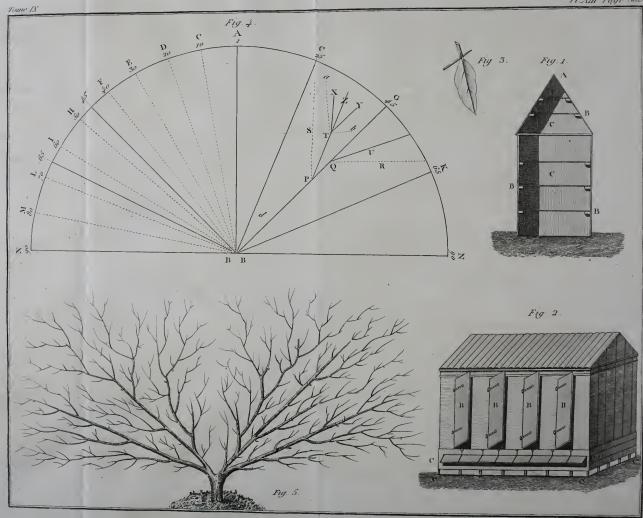

rence, c'est-à-dire, coupez le sommet, d'une ou de deux branches, vous verrez bientôt paroître des bourgeons dans l'intérieur, & ces bourgeons venir occuper la place vide. C'est pour chercher l'air & la lumière, que les branches inférieures des chataigniers, des noyers, &c. pendent prefque jufqu'à terre, & que l'intérieur de ces arbres est entiè ement dégarni.

La nature m'apprend encore que jusqu'à ce que ce que la totalité des branches, relativement les unes aux autres, foit parvenue à l'angle de quarante-cinq degrés, la seve s'emporte, monte avec force au fommet des tiges, & ce sommet est garni de bourgeons vigoureux qu'on peut avec raifon nomm: r ici gourmands, puiscu'ils attirent à eux toute la sève. C'est d'après ce mécanitme que s'élève l'arbre à plein vent, qu'il s'élance, qu'il ne pousse plus de bourgeons ni de feuilles au bas de ses branches, & que toute la seve fe porte à fon sommet. Voilà l'arbre dans sa plus grande vigueur; le voilà en état de dire à chacune de ses branches: votre sève est modérée par une égale distribution; la preuve en est que vous ponsserez sur les deux côtés, des bourgeons dont la direction, relativement à la vôtre, fera à l'angle de quarante-cinq degrés. Il y a done un accord parfait entre toutes vos parties.

Bientôt la longueur des branches augmentera leur poids; plus les feuilles & les fruits, feront placés à l'extrémité du levier, plus ils acquerront de pesanteur. La pluie, la neige concourent à augmenter le poids, & petit à petit les branches s'inclinent au-dessous de l'angle de quarante-

cinq degrés : l'arbre commence à perdre de fa vigueur : à cinquante degrés, elle diminue; à foixantecinq, il est vicux: enfin, lorsque toutes les branches sont parallèles entre elles, c'est-à-dire, a quatrevingt-dix degrés, l'arbre est décrépit. Qui ne voit dans la progression des forces de l'arbre, dans son état de perfection, & dans fa détérioration, une concordance exacte avec le cours de la vie humaine!

De cet exemple, considéré en grand, & que la nature offre à chaque pas, dérivent d'eux-mêmes les principes généraux de la taille des arbres nains. Les befoins & l'agrément que l'homme cherche à se procurer, l'ont engagé à modérer la pouffée des arbres, & à les réduire tous l'empire d'une feconde loi qui les affujectit à l'esclavage; mais si leur despote ne sait pas user de son autorité absolue, ils tendront sans cesse à recouvrer leurs premiers droits : de nains qu'ils étoient, ils redeviendront arbres à plein vent, & oublieront leur fervitude. Si le joug est trop dur, ils periront peu à peu, & leur maître impérieux sera forcé de les remplacer par de nouveaux. Si au contraire le jardinier est instruit. ces arbres nains resteront sans peine dans leur état nain, & le récompeferont largement des foins qu'il leur aura prodigués. Venons a l'application.

Je suppose parler à un homme qui n'a pas les premieres notions de la taille des arbres, ou à un jardinier qui convient de bonne foi, chose fort rare, que sa méthode est mauvaife, & qui cherche à s'instruire. La torme du dialogue paroit à

leur portée.

D. Qu'entendez-vous par tailler un arbre?

R. Comme dans ce moment il ne s'agit que de la taille des nains, c'est en général supprimer les branches inutiles, & raccourcir les bourgeons.

D. Quels font les principes de la

taille?

R. Ils fe réduifent à quatre; 1°. fupprimer tout canal direct; 2°, fixer les deux mères-branches principales à l'angle de quarante - cinq degrés. & les deux inférieures à l'angle de foixante-cinq degrés; 3°. maintenir l'équilibre & la proportion des branches dans les deux côtés ou ailes de l'arbre; 4° de tailler du fort au foible. · 10. D. Qu'appelez - vous canal

direct ?

R. Confultez la figure 4 de la planche XIII. l'appelle la ligne qui part de A en B, le canal direct, parce que la sève ne trouve aucun obstacle à son cours, depuis les racines jusqu'au sommet. Le canal direct est la ligne perpendiculaire qui part du fommet A, & qui repose sur la ligne horifontale ou parallèle à l'horifon N N, où l'on suppose la naissance des tiges sur le tronc. La superficie plate du fol dans lequel l'arbre est planté, est la vraie ligne horisontale; mais comme dans la gravure il étoit nécessaire de faire voir le tronc de l'arbre, on l'a placé plus haut que le fol, ainsi que la figure graduée du demi-cercle. Cette tige principale n'est pas le seul canal direct. Toute branche, bourgeon ou gourmand, qui s'élève droit ou perpendiculairement, devient canal direct; il s'emporte, & épuise ou la branche qui lui donne naissance, ou même tout un côté de l'arbre, si on le laisse sublister dans cette direction.

parce que l'arbre nain tend sans cesse à revenir à sa premiere loi, c'est-àdire, arbre à plein vent.

D. Comment trouver la ligne per-

pendiculaire?

R. En attachant une pierre, un poids quelconque à une ficelle; ioutenant par le haut la ficelle avec la main, le poids etant en bas, la ligne tracée par la ficelle sur le mur, est la ligne perpendiculaire ou verticale. Ces deux mots fignifient la même chose.

D. Comment trouver la ligne ho-

rifontale?

R. Je vous ai déja dit que la fuperficie du fol donne la ligne horifontale.

2°. D. Comment trouver l'angle de

quarante-cinq degrés?

R. Vous connoissez la perpendiculaire ou verticale A B; vous connoissez également l'horisontale BN: il s'agit de partager actuellement par le milieu l'espace qui se trouve entre A & N, & on trouve la ligne qui correspond a la quarante-cinquieme division du quart de cercle. On la trace fur le mur, en partant du quarante-cinquième degré, & on vient aboutir au point central, où correspond le tronc de l'arbre, & la naissance de ses mères-branches ou membres, lorfque l'on parle des quatre mères-branches. Celles qui viennent après, font du fecond ou troifième ordre, relativement à leur force; le reste n'est plus que du bois à fruit.

D. Pourquoi appelez - vous un angle, l'espace compris entre la perpendiculaire & l'horisontale?

R. Toutes parties dont les deux extrémités fe rapprochent dans un point commun, comme en B, & qui

s'écartent

s'écartent ensuite, forment un angle, de manière que si de l'extrémité de ces deux lignes A, B, & B, N, on tiroit une ligne de A en N, on auroit un triangle équilatéral, c'est-à-dire, dont les lignes des trois côtés feroient égales en longueur. Ainsi, les deux lignes A & C forment un angle, tout comme celles A & G donnent un angle plus ouvert, c'est-à-dire, dont les extrémités sont moins rapprochées.

D. Pourquoi appelez-vous angle de quaranque-cinq degrés, la ligne qui fe trouve au milieu, entre la perpendiculaire & l'horitontale?

R. C'est que les hommes sont convenus de diviser le cercle, ou rond, en trois cent soixante parties, nommées degrés; ce qui donne, pour chaque quart de cercle, quatre-vingt-dix degres; & si on le divise en huit, chaque division fera de quarante-cinq degrés. --- l'ai tout lieu de penser que la divission de trois cent soixante tient à une grande loi de la nature, & que les hommes on été forcés de s'y conformer sans qu'ils s'en soient apperçus.

D. Pourquoi, pour le placement des deux premières mères-branches ou membres supérieurs, adoptez-vous plutôt l'angle de quarante-cinq degrés, par exemple, que celui de foixante ou de trente-six?

R. Des exemples vont préparer ma réponse. Si d'un grenier on jette par la senêtre une masse de grains, le grain tombant sur la pavé s'amoncèlera sur l'angle de quarante - cinq degrés. Si on charie de la terre; si on la verse, par exemple, du haut d'une colline, cette terre s'arrangera d'elle-même, & sa pente ou incli-

naifon fur laquelle elle restera, sera de quarante-cinq degrés. Si au hord d'un fleuve dont le cours est rapide, on donne à la terre de ses bords, supposée forte & tenace, cette pente de quarante-cinq degrés, l'eau ne l'endommagera pas; elle fuivra fant creufer, à moins que des atterrits femens ou telle autre cause, n'ctablisfenr un courant particulier & trèsrapide, qui portera seulement sur un des points de ses bords. Alors la force & la réfistance n'étant pas égales, la chaussée cédera dans le point de l'attaque; ce qui ne seroit pas arrivé, si l'attaque avoit été générale. Je pourrois vous citer beaucoup d'autres traits semblables.

D. Soit; mais comment de ces exemples pouvez-vous conclure qu'il faille paliffer les mères-branches & les bourgeons fur l'angle de quarantecing degrés?

R. Par ces exemples, j'ai voulu mettre fous vos yeux une des grandes lois de la nature, & vous donner à penser qu'elle s'étend à la formation & à la conservation de la majeure partie des individus auxquels elle donne l'existence ou la vie. Faifons-en un application directe & demontrée par la pratique : si on fixe heaucoup au-dessous de l'angle de quarante-cinq, par exemple, de B en N, comme cela se pratique pour les deux membres inferieurs, la branche ou le bourgeon ainfi placé fur la ligne horifontale, ne poussera point de nouveaux bourgeons au-deffous, c'est-à-dire, dans la partie inferieure qui regarde la terre, tandis qu'elle pousters tous fes hourgeons dans la partie suprieure ou qui regarde le cicl. D'ailleurs ce membre ne prospérera pas long-temps, puisqu'on lui a donné de bonne heure la direction qu'il auroit prise, si l'arbre avoit été livré à lui-même lorsqu'il seroit parvenu à sa décrépitude : toute branche audessous de cinquante degrés, perd de sa force ; elle s'affoiblit beaucoup, comme je l'ai déjà dit, à soixante, viellit à soixante-dix, devient caduque à quatre-vingt, & décrépit à quatre-vingt.

D. Qu'arrive-t-il aux mères-branches & bourgeons que l'on paliffe trop au - dessus de quarante-cinq degrés?

R. L'arbre tenu en espalier, en eventail ou en buissen, (consultez ces mots) est dans un état forcé & éloigne de sa première loi de nature, puisque le même arbre, livré à luimême, élève perpendiculairement fon trone, & presque perpendiculairement ses branches, tant qu'il est jeune. C'est donc une seconde loi de la nature qu'on lui fait contracler en le tenant en espalier, &c. Il faut donc contrarier la première loi, le moins qu'il est possible, en lui faisant parconrir le milieu de l'espace entre la perpendiculaire & l'horifontale. L'expérience de tous les temps, de tous les lieux, prouve que toute branche placee à l'angle de quarante-cinq degrés, pousse également ses bourgeons sur ses deux côtes; que ces bourgeons devenant à leur tour des branches, pousseront également des deux côtés, de nouveaux bourgeons, fi les premiers ont cté palifles sur l'angle de quarante-cinq degres; que la force des uns & des autres fera proport onnce er tre eux; enfin, que le membre ou mère-branche ne se deponitiera pas de ses rameaux inféties.

Au contraire, fion fixe les mem-

bres & les branches & les bourgeons au-desius de l'angle de quatontecinq degrés, la feve de la merebranche, des branches secondaires & des bourgeors, s'emporte à leur extrémité. Cette extrémité se charge tellement de bois gourmands, de icts vigoureux, qu'ils affament les bourgeons inferieurs, & ces bourgeons inferieurs periffent peu-à-peu d'epuilement. Enfin, l'aibre nain reprend les premiers droits si on ne l'arréte & tend à devenir à plein vent. Le jardinier aura beau raccourcir ces branches & ces bourgeons. à la f ve du mois d'oût ou à la taille de l'hiver suivant, plus il les raccourcira, & plus ils pousseiont de gourmands & de bois nouveaux. Le rem de l'era pire que le mal. Cependant c'est ce qui arrive tous les jours. Les jardiniers le voient, ils disent que l'arbie s'epuise en bois, & ils ne savent pas y remedier.

D. Il est facile de concevoir actuellement, comment & pourquoi enpalisseles mercs-branches à l'angle de quarante-c'nq degrés; mais comment trouver la direction du palissage des bourgeons sur cet angle?

R. Nous avons à distinguer deux sortes de boutons & de l'ourgeons, relativement à la place qu'ils occupent sur une branche. Les uns poussents sur la partie inscrieure & les autres sur la partie inscrieure : on ne parle pas ici de ceux du devent ou du derrière de la branche, dont la suppression est décidée, à moins que leur conservation ne tienne à un besoin urgent, seit pour renotutelet une vielle branche, seit pour ganit une grande place vuide. Dans ces deux cas, on conne de bonne heure la direction qui leur convient.

Si on attend trop tard, ils plieront difficilement par la fuite, & off iront dans leur courbure un coup-d'œil dé-

fagréable.

Pour trouver la place des bourgeons supérieurs, je répète l'opération par laquelle j'ai trouvé le premier angle de garrante-cinq degrés. C'est-i-dire, je prends ma ficelle &z fon poids que je suspends en S, sur l'endroit P, d'où part le bourgeon porté par la mère-branche; voilà ma perpendiculaire trouvée. Alors je partage l'espice compris entre la ligne S, P, & la ligne quarante-cinq, & je trouve la ligne P, T, qui est au point du milieu. C'est précisément sur cette ligne mitoyenne que je palisse mon bourgeon supérieur qui est alors, relativement à la mère-branche, à quarante-cinq degres, comme celle-ci Pest relativement au partage du quart de cercle. Je suppose actuellement que sur la ligne P, T, il naisse en T un bourgeon, je prends de nouveau ma perpendiculaire A, T; je partage encore l'espace entre A. & Z, & je trouve que la ligne X, ligne mitoyenne, défigne la place où le nouveau bourgeon doit être fixé; ainsi, les lignes X, T, & Z, P, sont autant à l'angle relative de quarante cinq degrés, que l'est la ligne quarante-cing.

D. Comment trouver le point où il convient de placer le bourgeon inférieur de la mere-branche?

R. Je suis les mêmes principes que pour les supérieurs, mais pris dans un autre sens. Je tire une ligne horisontale de Q en R, Cest-à-dire, à partir de la base du bourgeon : je partige l' space compris entre la ligne horisontale Q, R, & la ligne de quarante-cinq degrés; je trouve la ligne U, & je pallisse sur cette ligne U mon bourgeon. Il se trouve comme le supérieur également à l'angle de quarante cinq degrés, relativement à la mère-branche.

D. Pouvez-vous ainsi palisser tous les bourgeons qui poussent pen-

dant l'été?

R. Oui, si lors de la taille je n'ai pas trop laissé d'anciens bourgeons, & fi j'ai prévu par avance quelle sera la place que les bourgeons à venir devront occuper. Sans cette prévoyance e l'entielle & que l'habitude donne, on est forcé, lors du palissage, de mettre à bas beaucoup de bois, & c'est faire à l'arbre beaucoup de plaies dont il souffie, tandis qu'on ne doit abattre que les bourgeons qui poussent sur le devant ou fur le derriere des branches. C'est tonjours la faute de celui qui taille s'il est gêné à l'epoque du palissage. En laissant trop de bourgeons à pouffer, on use la sève en purc pette, puisqu'il faudra abattre les surnuméraires; & cette sève auroit servi à mieux nourrir ceux qui reitent en place. Quand & comment doit-on palisser? On l'expliquera ci-après.

3°. D. Qu'appellez-vous maintenir l'équilibre dans les branches?

R. C'est lossque les deux ailes de l'arbre sont a'égale sorce, c'est-à-dire, lorsque, r° les membres ou branches ont autant de grosseur, de sorte & de vigueur les unes que les autres; 2°. il ea est ainsi lorsque le nombre & la sorce des branches du second & du troisieme ordre, sont dans les mêmes proportions; 3° lorsque les bourgeons sont à peu près en nombre égal des deux cotes.

D. Qu'appelez-vous branches du

premier, du second ou du troisième

R. Les branches du premier ordre font les deux membres ou mères-branches qui, placées à l'angle de quarante-cinq degrés, repréfentent un V bien ouveir. Ces membres ont pouffedes bourgeons qui font devenus par la fuite des branches du fecond ordre. Ces branches ont pouffé de nouveaux bourgeons qui ont formé des branches à fruit, fur-tout dans le poirier; car les bourgeons du pêcher font à fruit après la première année, au moins pour la majeure partie.

D. Qu'arrive-t-il lorsqu'un côté de

l'arbre l'emporte fur l'autre?

R. 1°. Les racines se multiplient beaucoup plus du côté trop vigoureux, & leur force & leur nombre vont toujours enaugmentant, & celles de l'autre côté en s'apauvrissant & en se diminuant. 2°. La soiblesse ou la force des branches des deux côtés de l'arbre, suit la même marche; d'où il resulte qu'un de ses côtés prospère & l'autre languit & périt peu à peu; c'est le fort qui mange le soible.

D. Comment vous y prenez-vous pour qu'un côté ne prévale pas sur

l'autre?

R. En mettant en pratique les principes déja établis & des effets réfultans de l'angle de quarante-cinq degrés. Je fais que fi je fixe une branche ou bourgeon au-dessus de cet angle, par exemple, à celui de vingteinq, il tire beaucoup plus de seve que si je le palissois à l'angle de quarante-cinq, & infiniment plus que si je le palissois rès-au-dessous de cet angle; par exemple à celui de soixante-cinq. ... Ainsi, suivant le besoin, je soulève la branche ou le bourgeon

foible, à l'angle de dix, vingt ou tre t degrés, & j'incline la trop forte au dessous de l'angle de quarante-cinq degrés; c'est-à-dire à cinquante, à soixante & même à soixante-dix, si le besoinl'exige. Dans le premier cas, il est ramene à sa direction de jeunesse, & dans le second, au point que l'age lui auroit fait contracter si l'arbre avoit été livré à lui-même. Par le moyen de l'inclinaison, je modere le cours de la sève du côte le plus fort, & l'empêche que les bourgeons ne viennent; de tirans & de gourmands qu'ils étoient, je les metamorphose en boi a fruit pour la seconde année. En relevant la branche, le bourgeon fur le côté foib e, je le fortifie, j'y attire une plus grande quantité de sève, elle y circule plus librement, & dans peule changement estfensible, foit de ce côté, soit de l'autre; d'où il resulte que tous les deux se mettent en équilibre, soit pour la grosseur du bois, le nombre, la force des racines, des bourgeons, &c.; enfin je suis maître de l'arbre.

D. Puisque vous parvenez à volonte, à donner plus de force au côté foible, il doit donc à la longue ruiner le côté fort, comme celui-ci épuisoit

auparavant le côté foible?

R. L'equisement de ce côté seroit infaillible, si je conservois la même direction dans les deux alles de l'arbre; mais dès que j'apperçois que l'équilibre est rétabli, je relève les branches & les bourgeons que j'avois inclinés au-dessous de l'angle de quarante-cinq degrés, & je les ramène & les palisse tous à cet angle. Sur le côté opposé, je rabaisse le tout & palisse le tout au même angle de quarante-cinq degrés. Alors toutes les branches & bourgeons sont sixés &

paliffés uniformément fur tout l'arbre, & l'arbre a repris fa parfaite égalité, fon véritable équilibre. C'est donc, comme je l'ai dit, la faute du jardinier, si un arbre en espalier, en éventail, & même en buisson ou gobelet, se porte plus d'un côté que d'un autre.

D. Etes-vous physiquement assuré de la réussite de ce procédé?

R. Oui, mais quelquefois on ne parvient pasà ce point dans une feule année, fur-tout lorsque l'arbre est déja vieux. Le moyen le plus prompt est de détacher du mur le côté foible : c'est-à-dire, la branche & les bourgeons, & de les soutenir élevés par des tuteurs, parce que, relativement à leur longueur, ils n'auroient pas affez de confistance pour réfister aux coups de vent & aux orages. D'ailleurs les tuteurs ne gênent point leur végétation, & servent à les écarter de douze à dix-huit pouces du mur; ce moyen est infaillible fi on ne s'y prendpas trop tard. . Si la mère-branche est trop forte pour se prêter à cette opération, on laissera tous les bourgeons former autant de canaux directs ou perpendiculaites jusqu'à ce qu'ils aient attiré à eux la sève nécessaire, tandis que toutes les branches & rameaux, de l'autre aîle de l'arbre, feront chacun respectivement palisses au-deffous de l'angle de quarante-cinq degrés.

D. Commentpalisser, par exemple, à l'angle de quarante-cinq degrés,

les bourgeons qui s'élèvent au-deslus d'un mur?

R. Ils nedoivent pas l'être, àmoins qu'on les fixe sur un treilage. Il faut les coucher horisontalement contre le mur, & si on les y laisse, ils ne donneront l'année d'après, que des boutons à fruit. Cette position horiiontale les fait passer tout de suite de l'adolescence à la veillesse, & elle force la fève qu'ils attiroient auparavant avec vigueur, à refluer dans les branches inferieures, & à profiter de l'excès de nourriture devenue inurile à ces bourgeons. J'aurois pu renvoyer cette réponse au chapitre suivant de la taille d'été, mais ici elle complette la théorie de l'effet de l'angle de quarante-cinq degrés.

D. Vous avez parlé de la position des deux premiers membres, & vous n'avez encore rien dit des deux seconds, c'est-à-dire, des deux inferieurs?

R. Il est juste de satisfaire à votre impatience; tous les bons jardiniers conviennent aujourd'hui que les deux membres supérieurs doivent être placés à l'angle de quarante-cinq degrés; mais ils veulent encore que les deux inférieurs soient dirigés sur l'horisontale B, N; ce qui avec la perpendiculaire A, B, donne l'angle de quatre-vingt-dix degrés; consultez la planche XVIII dumot pécher, p. 509, tonne VIII (1). Les figures 15, 19, 20, &c. représentent des bourgeons placés au-dessous de la ligne horison-

<sup>(1)</sup> Dans cet article sont données toutes les méthodes de la taille proposées par les différens auteurs; ce qui m'évite d'entrer ici dans de nouveaux détails. (Consultez cet article essentiel, afin de juger par comparaison.)

rale. Ils font bien rangés dans la gravure, mais le font-ils également fur l'arbre? C'est un fait à examiner & que je ne crains pas de nier, si le mem-

bre B, N, est déja vieux.

J'ose ne pas être du sentiment des écrivains sur la conduite des arbres. parce que je ne consulte que le livre de la narure ; je n'agis que d'après les règles qu'elle me dicte. On doit aux judicieux cultivateurs de Montreuil, & à leurs sages observations, la découverte de l'angle de quarantecinq degrés, pour fixer les deux membres supérieurs. M. l'Abbé Roger de Schabol est le premier qui ait fait connoître leur méthode par ses écrits. Il leur a rendu la justice qu'ils méritoient. Ces bons cultivateurs sont parvenus, à force d'observations, à laplus sublime théorie & pratique de la taille. Il est surprenant qu'après avoir fait le premier pas décisif, ils n'aient pas tire du principe de quarante-cinq degrés, la conséquence naturelle de placer les branches du second & du troisieme ordre & les bourgeons sur un angle proportionnel & correfpondant au premier. Ils n'avoient plus que ce pas à faire pour completter leur doctrine.

Quel motif a donc déterminé les fectateurs de la méthode de Montreuil à difpofer les deux membres inférieurs fur la ligne horifontale 90, B, N, & d'avoir confervé quatre membres principaux, c'est-à-dire, les deux supérieurs 45, B, G ? c'est qu'il ne leur a pas été possible, ou du moins trèsdifficile, avec le seul membre B, G, 45, & avec ses branches du premier & du second ordre, & avec ses bourgeons, de remplir tout l'espace 45 & 90. Il étoit contre toute regle naturelle de tirer des branches ou bour-

geons au-dessous de l'horisontale : il a donc fallu recourir à un expédient & mieux aimer avoir des branches secondaires sur le membre horisental. Je préfere la position des secondaires fur l'oblique K de 65, parce que ce membre tirera plus de sève, que lorfqu'il est place sur la ligne 40. Nous avons dir que les nombres des angles ctoient l'image fid le de ceux de l'age de l'homme, on ne niera pas qu'un homme de foixante-cinq ans ne foit plus fort, plus vigoureux que celui de quatre-vingt-dix. Si pour remplir l'efpace compris entre soixante-cing & quatre-vingt-dix, on est force de tirer quelques branches du second ou du troisieme ordre, 1°. elles auront moins de portées; 2°. elles partiront d'un point qui les rapprochera plus de l'angle de quarante-cinq degres, que si ces branches sorroient du membre B. N. Si la nécessité nous force à nous écaster de la loi de la nature, del'angle de quarante cinq degrés, écartonsnous-en donc le moins qu'il est posfible.L'exemple des arbres, soit forestiers, soir fruitiers, livres à eux-mêmes, nous apprend que loisque leurs branches font fuccessivement parvenues à l'horisontalité, comme B, N, 90, l'arbre est en décours dans le grand état de vieillesse, & que le charbon fait avec fon bois, se fuse & donne peu de chaleur.

Les tailleurs d'arbres attachent une grande importance a garnir symétriquement de verdure les deux lignes B, N, 90, & même à voir ces lignes chargées de fruir, l'arbre fait bienle 1 ideau, disent-ils; cela est vrai, mais c'est un rour desorce & rien de plus. Après un certain temps, les membres inferieurs B, N, 90, s'epuisent, se chargent de bois morts; dans les pêchers, ils

Cont hors d'état de fournir du bois nouveau, & par conséquent de rajeûnir l'arbre par la suppression des membres intérieurs, au lieu qu'ils durent beaucoup plus long-temps, placés

fur la ligne B, K, 65. Si à la longue ces membres inféricurs s'épuisent, je les supprime & substitue petit à petit à leur place les membre: supérieur. B.G. 45; ceci demande une explication. L'expérience apprend & démontre physiquement, que plus les branches rapprochent de la perpendiculaire, plus elles tirent, pompent de la sève, & tendent à devenir gourmands (confultez ce mot). D'après ce principe incontestable, dès que je commence à m'appercevoir que les membres inférieurs déclinent, je ravale a denx outrois pouces la branche secondaire du membre placé de B en G, 45, du côté de la ligne perpendiculaire A, comme on le voit en D: fi j'ai un bon bourgeon, je menage la branche; ce tronçon de branche, dont la coupy e est aussitôt couverte avec l'onguent de Saint-Fiacre, medonnera un ou plusieurs bourgeous. S'il y en a plusieurs, lorsqu'ils seront bien assurés, je supprime les plus soible & je n'en conferve qu'un scul; il pousse librement, perpendiculairement, & par conféquent avec vigueur, c'est-u-dire, qu'il agit comme un gourmand; mais dans la crainte de quelqu'accident fur ce bourgeon précieux, il est assujetti doucement contre un tuteur pr de simples ligatures de paille, & qu'on denone meme an befoin, à mefure que ce tirant prend de la groffeur, de la confittance & de la longueur. S'In'en prend pas affez pendant la premi te année, je le ravale encore a un œil à la trille fuivante de l'hiver, & esuis assuré que cette seconde pousse

aura une force convenable, sur-tout si, à l'entrée de l'hiver, j'ai eu soin de renouveller la terre au pied de l'arbre & sur une certaine étendue; je l'aide encore en enfouissant dans cette circonférence du fumier bien confommé, ou si on aime micux, je lui donne un fort bouillon, à la même époque. (Confultez ce mot )

Lorsque le tirant provenu du troncon de la branche C; a déja affez de force & de longueur, je l'incline doucement du côte de la ligne 45; mais jamais tout à la fois, c'est peu à peu & de quinzaine en quinzaine, afin de ne pas modérer tout à coup la fougue de la sève qui, par son restu, développeroit les yeux qui ont percé le long de ce tirant, & les changeroit en bourgeons. Cette opération doit tout au plus commencer en août & se continuer en septembre & même en octobre, afin que, lorsque l'époque de la taille d'hiver sera venue, ce tirant soit dans le cas d'occuper la ligne 45, fans coude & fans prefenter la forme d'un aichet de violon. Une alaise arrachée de bonne heure à ce tirant ou meme fon tuteur, aidera à lui faire prend e l'inclinaison sans courbure, & ce fera fur l'alaife qu'on placera les ligatures, afin de n'occasionner aucun bour eler.

Voilà une branche nouvelle qui occupera la place du mi mbre B,G,45,& ce membre prendra a fon tour la place de celt i plicé auparavint en B,K,65, quel'on luppi imera; e'estainsi quel'on rajennic pen + pen un arbre. Les poir'ers greffes sur coignassi r, les pommiers fer paradis & même fur doucin, se p étent difficilement à cette opération pour peu q l'ils soient vieux; au contraire e pommiers, & les peiliers grefies fur franc, ourent sans celle des reffources précieuses, parce qu'ils sont forts en mères-racines & en chevelus, à moins que leur totalité ne soit entièrement caduque. Presque tous les arbres sur coignassier font bourrelet dans l'endroit où la greffe a jadis été placée; au-dessous de ce bourrelet qui est à fleur de terre, & quine ressemble pas malà une massue, partent trois ou quatre mères-racines qui plongent très-peu, & qui sont trèspeu garnies de chevelus. Celles, au contraire, des francs, sont pivotantes, longues, nombreuses, chevelucs, & la sève ne trouve jamais de bourrelet qui modère son cours.

Je ne cesserai de répéter qu'on ne doit planter que des francs, excepté pour certaines espèces particulières de poires, indiquées à l'article poirier. Les francs sont des arbres à ressource; ils portent autant de fruit que les autres & auslitôt, quoi qu'en disent les jardiniers, fi on fait les tailler & les conduire. J'admets que certaines espèces de poires & de pommes sont plus belles & plus groffes sur le coignassier ou sur le doucin, ou sur le paradis; mais quelques exceptions particulières ne détruisent pas la loi générale. Le verd des feuilles d'un arbre fur franc fera toujours plus foncé que celui des poiriers sur coignassier; cette couleur seule décideroit la question, si la beauté des bourgeons n'étoit pas encore une preuve palpable de ce que j'avance. On fait tout ce que l'on vent avec le franc, quand on fait le manier.

D. Je conçois qu'avec un peu d'attention, il est facile de s'accoutumer à la taille & au palissage de quarantecinq degrés, soit des membres, soit des bourgeons; mais cette taille, que vous dites consorme à la loi de la nature, si elle est telle, doit donc être universelle, & s'appliquer par conséquent à l'arbre elevé en buisson ou gobelet ou entonnoir.

R. Vous avez raifon de tirer cette conséquence, puisque dans le buisson comme dans l'espalier & dans l'éventail, l'arbre ne suit plus la première loi, qui lui dictoit auparavant d'élever fa tige fur la ligne perpendiculaire, afin que toutes ses branches fussent dans le cas de jouir des bienfaits de la lumière du foleil, & des effets météoriques. Depuis longtemps vous avez fouftrait vos arbres de jardin au joug de cette première loi, & depuis un peu plus d'un fiècle, les habitans de Montreuil ont arraché une seconde vérité à la nature; cette grande & importante vérité est la loi de l'angle de guarante-cinq degrés. Or, si elle est indispensable pour l'éventail & pour l'espalier, elle l'est également pour le gobelet, puisqu'il ne differe des premiers que par la forme circulaire fur laquelle on dispose ses branches. Cependant la parité, quoique parfaitement exacte pour le fond, ne l'est pas complétement par fes détails, puisque dans le gobelet il ne s'agit pas des deux membres supérieurs, ni des deux inférieurs, mais de plusieurs branches dont l'évafement en partant du tronc, prend la forme d'un gobelet monté sur son pied. Expliquons comment on parvient à faire prendre à toutes les branches l'angle de quarante-cinq degrés.

Pour bien juger, il convient d'avoir des points de comparation. Prenons donc pour exemple l'arbre en buisson, conduit par un jardinier fans principes. Que le tronc n'ait qu'un à deux pieds au-dessus de terre, ou qu'il en ait trois ou quatre, peu

importe.

importe. Du sommet de ce tronc je vois trois, quatre, cinq, & même fix branches, non pas s'élever perpendiculairement fur leur base, mais s'écarter par le haut, avec le fecours de quelques cerceaux, à mefure qu'elles grandissent. Ces branches font à peu près toutes d'une venue, quant à la direction, depuis le trone jufqu'au fommet. De ces branches partent quelques rameaux, foit à bois, foit à fruit, qui garnissent l'espace entre une branche & sa voifine. Enfin, à la longue, l'arbre est plein, c'est-à-dire, garni dans toute fa furface extérieure. D'autres jardiniers croyant mieux faire, laissent, dans l'intérieur du gobelet, pousser tout le bois; ce bois quelconque, arrivé au sommet, est taillé & arrêté à la même hauteur que les branches & bourgeons extérieurs, foit forts, foit foibles. On a raifon d'appeler cet arbre un gobelet plein; en un mot, c'est un vrai buisson, dans toute l'acception du terme, qui, malgré tous le bois dont il est surchargé, ne donne du fruit que sur sa face extérieure.

Je vois chaque année des bourgeons forts & vigoureux, terminer les fommets des branches; la sève y afflue avec abondance, & petit à petit la substance des rameaux du bas est absorbée; ils deviennent maigres, périssent & laissent paroître des branches mues. Ce transport de la sève au sommet est dans l'ordre naturel, parce que le canal direct subfiste, & par consequent l'arbre fait tous ses efforts pour revenir à sa première loi, la perpendiculaire. Je vois encore çà et là des gourmands percer l'écorce, s'importer & confommer inutilement une portion de Tome I.Y.

sève, qui auroit bien plus profité répandue dans les autres branches. En un mot, le jardinier ne sait pas maîtrifer l'arbre, & fouvent il pousse tout d'un côté, tandis que tout l'autre dépérit. Je crois avoir décrit. fans exagération, la manière d'être des gobelets ou buissons, que l'on rencontre presque par-tout. De tels arbres durent fort peu, fur - tout quand ils font fur coignaffier ou fur paradis, & lorfqu'ils font fur franc, leur taille est encore plus ridicule. Le feul moyen de corriger cette taille est de ramener à la loi de quarantecinq degrés.

La méthode est simple, & elle aide singulièrement l'évasement de l'arbre par le haut, fans contraindre les branches & les bourgeons à aucun tour de force. Ils se placent d'eux-mêmes sur le pourtour; &, fi on se sert de cerceaux, c'est uniquement dans la vue de procurer une rondeur extérieure, égale dans tous fes points, & afin que les branches ne perdent pas leur direction. Supposons un pied d'arbre coupé net en-dessus, & plus ou moins ravalé, il donnera à fon fommet deux, trois ou quatre bourgeons. Suppofons-les encore de force égale ; pendant la première année, ils poussent tout à leur aife; tout-au plus, leur peu de confiftance dans la texture, est-elle soulagée par des tuteurs qui s'opposent à leur cassure par des coups de vent. Cependant, si un ou deux de ces bourgeons gagnent de vitesse les voisins, on les inclinera, fuivant le besoin, à l'aide des tuteurs, & les autres seront maintenus dans leur perpendicularité jufqu'au moment où l'équilibre fera établi entre tous les bourgeons. Actuellement,

considérons d'une manière isolée un de ces bourgeons; ce qu'on dira pour lui s'applique à tous les autres; la sigure A, de l'arbre en buisson ou gobelet, tome II, planche XIX, page 495, présente le tableau de toutes les bifurcations des branches; mais le dessinateur n'a pas eu la scrupuleuse attention de placer ces bifurcations à l'angle exact de quarante-cinq degrés, il faut donc que le lecteur y supplée par l'imagination, & qu'il suppose les bisurcations encore un peu plus rapprochées qu'elles ne le sont.

Ce bourgeon de l'année s'écarte un peu de la perpendiculaire, parce qu'on le suppose accompagné de deux à trois autres, placés sur le pourtour de la tête de l'arbre, qui le sont mutuellement forcés à s'écarter un peu les uns des autres.... A la taille d'hiver, je le ravale sur deux yeux latéraux, c'est-à-dire, placés sur les côtés, & non en avant ou en arrière. Ces deux yeux fourniront, au printemps fuivant, deux bourgeons nouveaux, qui s'écarteront d'eux-mêmes à la forme V, ou de quarante-cinq degrés, parce que j'ai supprimé, à la taille d'hiver, le canal direct ou partie du bourgeon qui excédoit les deux yeux. Ils poufferont sans contrainte & sans gêne, pendant toute l'année, simplement fixés par des alaifes, pour les garantir, ainsi qu'il a été dit, des coups de vents..... A la taille de l'hiver fuivant, je les ravale à la hauteur de quatre, fix on huit yeux latéraux, fuivant leur force particulière .... Les nouveaux bourgeens s'écarteront encore d'eux-mêmes en torme de V, & ainsi de suite, d'année en année. On voit donc cl irement que cette taille supprime chaque année tout canal direct, & force les bourgeons à suivre d'eux-mêmes la feconde loi naturelle, & qu'ils se mettent d'euxmêmes à l'angle de quarante-cinq degrés. Cette multiplicité d'angles & de bourgeons évase petit à petit le sommet du gobelet, & so prête à la forme qu'on desire lui donner. Si un des bourgeons a moins de force, est moins vigoureux que ses voisins, je laisse à ceux-ci un ou deux yeux de plus, & le ou les bourgeons foibles de la seconde ou troisième année, &c. font taillés à un ou deux & même trois yeux de moins. Plus une branche a de bourgeons à nourrir, moins ils acquièrent de force, & ils en acquièrent du côté où leur nombre est moins considérable. C'est par ce petit stratagême que l'on parvient à établir successivement un équilibre parfait dans toutes les branches du pourtour de l'arbre. Enfin, par la suppression perpétuelle du canal direct, toutes les fois qu'il se présente, on empêche la poussée des gourmands, & sur-tout de ces tirans fi communs fur les buillons, dont les branches font toutes d'une même venue, depuis le tronc jusqu'à leur fommet .... Si malgré ces précautions les tirans font trop nombreux on trop forts au sommet, & fur-tout fur les francs; enfin, si ce fommet est déjà à une hauteur convenable où je veuille l'arrêter, les principes indiqués me fournissent la facilité de modérer la fève.... Au mois de juin ou de juillet, suivant le climat, j'incline horifontalement ces bourgeons les uns fur les autres, dans toute la circontérence ou évasement de l'arbre. Par cette opération bien simple, ces bourgeons,

qui ne devoient, l'année d'après, donner que des boutons àbois, vont fe charger de boutons à fruit.... Ils restent ainsi sans être taillés pendant deux ans. Les voilà métamorphofés tous entiers en branches à fruit. Pendant ce temps, la sève n'étant plus tirée avec la même force par le haut de l'arbre, se répand avec profusion dans les branches inférieures, & y fait percer quantité de nouveaux boutons, foit à bois, foit à fruit, & même des gourmands dont il faut profiter pour garnir les places vuides. Ils feront rigoureusement supprimés dès qu'ils paroîtront, si on n'en a pas besoin ..... Après ces deux années, si je vois que l'arbre fe mette trop à truit, & pas affez à bois, effet très-commun fur les coignassiers, je supprime en tout ou en partie les bourgeons supérieurs qui avoient été couchés horifontalement. Alors il se forme de nouveaux tirans, & la sève afflue en abondance dans le haut, fauf à rabaisser à l'horisontale, quand le besoin l'exigera; ensuite à la supprimer, & ainsi de fuite. On est affuré qu'en conservant cet équilibre entre la partie supérieure & l'inférieure, que le gobelet fera chaque année garni de la même verdure & de la même quantité de fruit, sur-tout si l'on supprime, fur chaque bois à fruit, une partie des vieilles bourses, (consultez ce mot ) & fi on diminue une certaine quantité de boutons à fruit, ainsi que je l'ai indiqué aux articles poiriers , pommiers , &c.

La taille de l'arbre en buiffon ou gobelet, est moins difficile que celle de l'espalier ou de l'éventail, puisqu'en supprimant sans cesse tout canal direct, les yeux placés au-des-

fous de la coupe, se dirigent d'euxmêmes sur l'angle de quarante-cinq degrés, & le jardinier n'a pas besoin de chercher cet angle. Après cette première attention, la feule qui lui reste à avoir, est de ménager sur le bourgeon, au fommet de chaque branche, la naissance d'une fourche ou bifurcation pour l'année d'après, & non pas à la manière des jardiniers, de tailler sur un seul œil, qui donnera un fort tirant. Que si les deux bras de la fourche font inégaux en force, il laissera au plus fort quatre on fix year, & deux feulement au plus foible. Que fi, malgré cette précaution, celui-ci reste le plus foible, il doit l'abandonner & le tailler de manière qu'il ne concoure plus avec les autres à la couronne de l'arbre, mais simplement à devenir rameaux auxiliaires, propres au garniffement de l'espace compris entre les fourches. L'autre branche de la fourche fera traitée comme bourgeon de couronne, c'est-à-dire, taillée de manière que ses jets à venir, fassent eux-mêmes la fourche ou V, par la suppression du canal direct.

D. Puisque vous appelez principe universel de la taille, l'angle de quarante-cinq degrés, on doit donc l'appliquer à celle des arbres taillés en colonne ou pyramide ou quenouille?

R. La forme de ces arbres tient au caprice, & tout caprice en ce genre n'est conforme à aucune loi de la nature. En estet, qu'est-ce qu'un arbre qui conserve sa tige verticale ou perpendiculaire, & dont toutes les branches sont horisontales? C'est combattre un principe par un autre. La perpendiculaire ou canal direct attire la sève au sommet, & l'hori-

Z 2 2

fontale la retient dans le bas: de tels arbres font des monstres; leur courte & très-courte durée devient le réfultat de cette opposition de principes: on ne contrarie jamais la nature

impunément.

On plante communément des poiriers greffés sur coignassier, des pommiers sur le grand paradis; on attend pendant trois ans les premiers fruits, & à dix ou douze ans au plus, ces arbres sont caducs & bons pour chausser le four. Dans ce court intervaile, ils donnent, il est vrai, de très-beaux fruits: mais dédommagent-ils de la courte durée des l'arbre, & des dépenses de l'achat, de la plantation, replantation, tuteurs & c.?

Si on plante des arbres fur franc, ils ne poussent que du bois, se mettent rarement à fruit, & leur existence est un peu plus prolongée, c'est-à-dire, que leur véritable produit a été un amas de fagots. Je dirai cependant aux amateurs de ce genre d'arbres: ne plantez que des francs; n'arrêtez pas sans cesse les bourgeons, fans cesse ne les pincez pas; au contraire, laissez-les pousser tout à leur aise pendant la première & la seconde année. A la fin de la seconde, & à la taille d'hiver, les bourgeons feront devenus rameaux; tirez ceux de la première année fur la ligne horisontale, & formez circulairement la base de la colonne ou quenouille, par trois ou quatre, apres avoir supprimé les voisins. A la fin de la troisieme année, répétez la même opération fur le rang des bourgeons au-dessus; poussez pendant la feconde. & ainfi de fuite. jusqu'à la hauteur que vous désignez à votre colonne : par ce procedé, vous permettez aux bourgeons supérieurs du reste de la tige, d'agir comme tirans, & d'élever la sève à son sommet. Vous corrigez ainsi & un peu la monstruosité de cette taille; vos arbres dureront beaucoup, & quoique fur franc, ils se chargeront de fruits. Ce procédé facilite encore la proportion de grosseur à donner à la base de la colonne, relativement à sa hauteur. Après un certain nombre d'années, lorsqu'on s'apperçoit que les rameanx circulaires de la base commencent à décliner, on les ravale comme en dd, ligne B G 45 de la figure 4, mais avec moderation, & successivement les uns après les autres, & deux tout au plus par année. La même opération a lieu par la fuite fur les rameaux fupérieurs, & de la même manière. Les bourgeons qui pousseront de la base des rameaux ravalés, resteront libres jusqu'à la taille de l'hiver suivant. A cette taille, ils reprendront la première forme circulaire de leurs dévanciers. Peu importe que la fymétrie de l'ordre pyramical foit quelquefois dérangé: il vaut mieux conserver plus. long-temps la vie à un arbre qui donne de beaux & bons fruits. La sève se seroit naturellement portée aux branches ou rameaux fuperieurs : elle est gênée dans son cours; elle se jette sur les fruits: c'est à cette circonflance qu'on doit attribuer leur Leauté & leur groffeur. Les pommes les plus monftrueuses sont fournies par les petits pommiers paradis, vulgairement connus fous la dénemination de paradis de Hollande.

4°. De la taille du fort au foible. D. Que figuifient ces mots? R.M. de la Bretonnerie, dans fon excellent ouvrage, intitulé: Ecole du Jardin fruitier, & que la reconnoissance engage souvent à citer, est le premier qui ait présenté des idées claires & précises sur cet objet. En bon observateur de la nature, il a vu que les bourgeons, à mesure qu'ils fe développoient, conservoient jusqu'à un point donné, la même groffeur, le même écartement d'un bouton à un autre; que vers la fin de la première fougue de la sève, les boutons de l'extrémité des bourgeons devenoient plus ferrés, plus rapprochés; que la grosseur des bourgeons commençoit à diminuer fenfiblement; enfin que le bourgeon s'alongeoit par la fuite fur une groffeur moindre que dans le commencement. C'est à cette ligne de démarcation, presque toujours bien prononcée aux yeux de l'homme accoutumé à voir, que M. de la Bretonnerie affigne la dénomination du fort au foible. La partie inférieure est le fort, & la supérieure est le foible. » C'est, dit-il » avec raison, entre le fort & le » foible de chaque branche ou » bourgeon qu'on doit les couper » ou tailler toutes précisément; ce » qui se trouve ordinairement de-» puis un ail pour les plus foibles, ce » jufqu'à trois ou quatre pieds pour » les plus fortes ou les gourmandes. " On ne fauroit s'y tromper, puif-» que c'est où la sève commence à » diminuer, qu'on est assuré d'avoir » pris un juste milieu entre une » taille trop lon ue qui éaerve l'ar-» bre, & une taille trop courte » qui le retient; ce qui equivaut & » revient au détail de tout ce que " l'on peut dire sur la taille des » branches fortes, demi-fortes & p foibles. Il n'y a donc qu'une feule

» bonne méthode de tailler les ar» bres fruitiers: c'est de l'ignorance
» de tout bon principe, que naît
» l'incertitude de nos jardiniers qui
» taillent à tout hasard, tantôt trop
» long, tantôt trop court, sans
» égard à la force des branches, sans
» juste mesure, sans savoir ce qu'ils
» font, ni d'où provient le dépéris» fement précipité des arbres, & la
» perte de tous nos fruits. »

D. Taillez-vous toujoursainfi, foit fur l'espalier, foit fur l'éventail, le gobelet, la pyramide ou quenouille?

R. Oui, pour les espaliers, éventails & gobelets, & non pour les arbres en pyramides ou quenouilles, parce que le mode de leur conduite s'écarte de toutes les lois de la nature. Si on fuivoit cette taille, leur forme ressembleroit bientôt à celle d'un peuplier d'Italie, & comme chaque bourgeon affecteroit la ligne perpendiculaire, on n'auroit point de fruit fur les francs, & trèspeu fur les coignaffiers & paradis. Quant aux autres, je vous ai indiqué les cas où il convient de s'écarter de la taille du fort au foible; par exemple, lorfqu'un côté d'espalier & d'éventail l'emporte fur l'autre; lorfqu'un gobelet offre la même défectuofité, ou lorsque sur ce gobelet il convient de garnir une place, enfin de le rendre plus ou moins tirant; il est certain, par exemple, que lorsqu'on établit un gobelet sur un jeune arbre, si toutes ses pousses font égales en force, chaque année le fort & le foible defigneront la hauteur qu'ils doivent garder; & ainfi d'année en année, ils defigneront la distance d'ure bifurcation à la bifurcation furvante; parce que les deine year du fommet des branches de la fourche teront les plus tira is de tous ceux qui subsistent sur cette branche, & ils serviront, lorsque l'année d'après on taillera leur pousse du fort au soible, à fournir de nouvelles bisurcations ou sourches, & ainsi de suite. Quant aux arbres 'en espalier & en éventail, comme la base de leur taille ne porte pas sur la bisurcation, rien n'est plus facile que la taille du sort au soible. Un seul coup-d'œil sur les bourgeons indique la place où l'on doit tailler.

D. Après s'être conformé aux quatre grands principes fondamentaux, ne reste-t-il plus rien à faire

pour la taille d'hiver?

R. Il faut palisser soit avec des loques, foit fur des alaifes, les mèresbranches, celles du fecond ordre & les bourgeons; enfin les affujettir de manière que les coups de vent & autres accidens ne les dérangent pas de la direction qu'on leur a donnée. Quant aux ligatures, elles feront lâches, c'est-à-dire, qu'entre elles & l'écorce, il reste un vuide proportionné au volume que les branches ou bourgeons doivent acquérir pendant l'année. Si la ligature est trop serrée, il se formera un bourrelet. & ce bourrelet, (consultez ce mot) est très-nuisible à la végétation; que si on est contraint de serrer fortement une groffe branche, foit pour la faire plier, foit pour lui faire prendre une nouvelle direction, cette opération n'aura lieu que petit à petit, & tous les quinze jours on resserrera le lien; mais entre les points de contact du lien sur l'écorce, on aura soin de glisser de la paille ou des paquets de chiffons, afin que le lien ne meurtrisse pas l'écorce. (Consultez les mots palissage, pêcher)

# CHAPITRE III.

De la Taille d'été.

La taille d'été a pour objet l'ébourgeonnement, le cassement ou pincement & le palissage. Consultez ces mots, afin d'éviter les répétitions. En quoi confiste la taille d'été du jardinier qui n'a aucun principe? Dans le courant de juin, ou au plus tard dans le commencement de juillet, il arrive & commence une suite d'arbres gros ou petits, jeunes ou vieux, fains ou fouffrans, peu lui importe; il arrête tous les bourgeons de l'année à trois ou quatre yeux, foit au sommet, soit sur les côtés des arbres : voilà fa taille d'été. Que réfulte-t-il de cette abfurde manipulation? aucun bien & beaucoup de mal. La taille est faite à contretemps, puisque l'œil supérieur du tronc du bourgeon qu'il a laissé, se développera & poussera presqu'aussi long que si on n'avoit pas touché au bourgeon; & fur le bas de ce bourgeon, les yeux resteront simplement à bois, tandis que l'objet de la taille d'été est de les disposer à se changer en boutons qui fourniront par la suite le bois à fruit. Ce n'est encore rien; il faudra à la taille fuivante de l'hiver, rabattre audessous de la seconde poussée : on · aura donc fans nécessité & très-mal à propos, 1°. dérangé le cours de la sève dans fa plus grande impétuofité; 2°. employé la sève à nourrir en pure perte du bois que l'on retranchera; 3°. supprimé les ressources que la nature offroit d'ellemême à l'arbre, pour se charger de fruits. Le propriétaire se plaint en-

fuite que ses arbres ne portent pas de fruit; le jardinier s'excuse sur la faison, sur le fol qui ne convient pas à l'arbre; enfin il raisonne comme il travaille, toujours à contre fens. C'est un raisonneur & un ignorant.

A l'article ébourgeonnement, j'ai rapporté le texte de M. l'abbé Roger de Schabol. Celui de M. de la Bretonnerie présente d'autres idées neuves, & il complettera cet article. Ce rapprochement fera plaifir à nos lecteurs. « L'ébourgeonnement ou » taille d'été est aussi essentielle que » la taille d'hiver. De fon opéra-» tion & de la faison de la faire qui » font aussi peu connues, dépend le » fuccès ».

#### Danger d'ébourgeonner trop tôt.

» 1°. Si vous ébourgeonnez avant » que la grande furie de la pousse soit » passée, vos arbres s'épuiseront à » repousser une quantité prodigieuse " de bourgeons quivous obligeront de recommencer plusieurs fois le » même ouvrage, déjà affez long » par lui-même, ce qui n'arrive pas quand la sève est arrêtée. Il faut » donc attendre, comme disent les » gens de l'art, que l'arbre ait jeté " tout son feu, & qu'il soit devenu » fage (1).

» 2°. Si l'on supprime les bour-» geons trop tot, presque toutes » les branches deviennent gour-

" mandes, et il ne se forme que » peu ou point de branches à fruit; » mais quand le bourgeon reste » plus long-temps, en partageant » la sève, il la modère & l'arrête; » il en résulte plus de branches » foibles, qui font celles qui don-» nent du fruit.

» 3°. En supprimant les bour-» geons avant que les arbres aient , fini leur pouffe, on augmente » la sève de celles qui restent, & » il arrive encore qu'elles poussent » de nouveaux bourgeons de tous » leurs yeux, mêmeles plus bas (2, » ce qui rend la taille d'hiver tel-" lement difficile, qu'on ne fait » plus, pour l'asseoir, où trouver » un œil qui n'air pas ponsse; il » faut le chercher souvent jusqu'à » une très-grande hauteur, ou la » branche a quel que foistrop per du de » sa force, ce qui est la cause que » tant d'arbres sont dégarnis & » totalement dénués, par le bas, » de branches à bois & à fruit.

» 4°. Enfin, en ébourgeonnant » trop tôt, on découvre, et l'on » met à l'air, avant qu'ils aient pris » affez de confistance, les fruits " encore trop tendres qui croissent, » fe nourrissent, groffissent à couvert » fous les bourgeons. & y acquierent » plus de fermeté pour réfister aux im-» pressions de l'air quand la saison » de supprimer les bourgeons sera » venue. »

Véritable saison de l'ébourgeonnement.

» Celle du pêcher & de l'abri-

<sup>(1)</sup> Note de l'éditeur. C'est l'époque de la stafe de la sève. ( Consultez ce mot )

<sup>(2)</sup> Dans nos provinces vraiment méridionales, lorsqu'on pince & ébourgonne troptôt les pomniers, les boutons du bas des bourgeons s'ouvrent & donnent des seurs fur la fin d'actt.

\* cotier est au déclin du solstice (1),

» depuis la fin de juin jusqu'à la » fin de juillet, après la grande

» pousse des arbres qui se fait en

» juin.... Pour les poiriers, pom-

» miers & pruniers, dont la pousse

» est plus tardive, ce n'est qu'au
 » déclin de la canicule, depuis la

» fin de juillet jusqu'à la fin d'août,

» n'étant plus à craindre après ce » renouvellement de sève, qu'on

» appelle la sève d'août, occasionnée

» par la grande chaleur de la cani-

» cule (2), que les arbres poussent de

» nouveaux bourgeons, qui ne se-

» roient même que de faux bour-

» geons tendres, blanchâtres, nulle-

» ment propres à donner du bois, ni

» du fruit.... Si vousretranchez trop

jeunes les forties, les nouveaux
 canaux où l'abondance de la sève

TAI » le devant & fur le derrière de » l'arbre, celles enfin qui sont con-» fuses & absolument inutiles. Il » n'en repousse plus d'autres, ces » mêmes bourgeons étant alors plus » murs, plus serrés, les pores » moins ouverts, le retranchement » que vous en faites, donne moins » d'entrée à l'air, desséche & fatigue » moins vos arbres. Les fruits, » d'ailleurs encore tendres, ont befoin de cette couverture pendant » un certain temps à l'abri des » bourgeons, étant moins expofés aux » ardeurs du soleil & à d'autres acci-" dens; ils se nourrissent & groffissent " davantage, & fe trouvant debar-» rassés à temps & a propos de ce bois » inutile, avant de les palisser, ils s'ac-» coutument insensiblement à l'air, & » prennent une nouvelle croissance.« " Enfin, toutes vos branches à » palisser ctant plus corsées, ayant

» s'est extravasce, ne pouvant plus
» étre contenue dans les principales
» branches, la sève perce de nou» veau, et forme de nouveaux
» bourgeens multipliés, par-tout où
» elle treuve jour; elle s'épusse enfin
» à ce jeu répété; & toutes les petites
» plaies de ces nouveaux rejetons que
» vous avez retranchés, et dont les po» faut donc sur cela ne pas céder

» plaies de ces nouveaux rejetons que
» vous avez retranchés, et dont les por res font plus ouverts, prenant plus
» d'air, sèchent & fatiguent vos arbres.
» La féve, au contraire, a-t-elle
» jeté tout fon feu, a-t-elle poussé
» au-dehors tout ce qu'elle con-

» tenoit de superflu, elle s'arrête; » vous retranchez alors entièrement » ces bourgeons, c'est-à-dire, toutes » les petites branches qui sont sur » aux mauvais exemples & ne ja-» mais ébourgeonner avant le temps » preferit, fi ce n'est dans des cas » particuliers & extraordinaires, » comme il arrive quand les four-» mis ont attaqué un pêcher, qu'el-» les en ont cripé & recoquillé les

» bourgeons & les feuilles dont

» elles ont formé des paquets aux

(1) L'auteur parle pour le climat de Paris; à mesure qu'on s'approche du midi, l'ébourgeonnement doit êtte plus rapproché.

<sup>(2)</sup> J'ai développé à l'article sève, les causes de cette seconde sève, & d'après quels principes elle s'exécute.

» extrémités des branches, où elles
» fe retirent avec le puceron. Il
» faut alors devancer l'ébourgeon
» nement ordinaire, couper tous
» ces bourgeons & les bouts de ces
» branches habitées par ces ani
» maux.

" Les greffes mêmes, quand elles » font faites à propos dans le temps » du mouvement de la sève, dont " les jets poussent avec force, n'ont » pas besoin de cette suppression » prématurée des bourgeons; ils ne » penvent que contribuer, comme on » le souhaite, à retenir ces jets prin-» cipaux des greffes, en moyen » bois qui ne prend point trop de » force, ne s'élance pas trop & » se met plutôt à fruit. Enfin, on » abandonne l'arbre à cet effet avec » tous ses bourgeons à lui-même, » jusqu'à ce que cette première » fougue soit passée. «

#### Exceptions.

» Après la connoissance des règles générales, il faut encore observer les variations du tems qui font les années plus hâtives ou plus tardives. L'année 1770 fut tellement tardive dans le climat de Paris, le froid rigoureux de l'hiver ayant duré un mois de plus qu'à l'ordinaire, & s'étant prolongé par des pluies qui refroidirent encore la terre, on ne put ébourgeonner les pêchers qu'en août, dans les terres froides fur-tout, & les fruits, qui n'avoient été nourris que d'eau pendant près de deux mois, étoient encore si tendres, & le solcil devint si brûlant, qu'on fut obligé de couvrir les pêches avec des feuilles de vigne, à mesure qu'on palissoit, pour les garantir des coups de soleil, Tome IX.

jusqu'à ce qu'il vint un temps son:bre qui permît de les découvrir. Il en fut de même en 1777. Les poiriers & les pommiers particulièrement, resterent très-tard en sève: mais en 1778, ce fut le contraire. Les poiriers se trouverent en ctat d'être ébourgeonnés des le commencement d'août, à cause de la grande sécheresse qui précéda & qui dura long-temps. En 1781, la grande chaleur & la longue sécheresse du printemps avança tout; les abricotiers & les pêchers furent en état d'être ébourgeonnés quinze jours plutôt qu'à l'ordinaire; c'est-à-dire, dès le commencement de juin. On feroit mal alors d'attendre un temps qu'on propose comme une règle générale, qui n'est pas, comme l'on voit, sans exception, suivant les années et les circonstances. »

» L'ebourgeonnement du pêcher & de l'abricotier confiste, 1º. à couper à une ligne on deux près de la branche qui les porte, les bourgeons qui ont pousse sur le devant, derrière & dans les aisselles de ces branches: 2º. a ravaler dans l'intérieur de l'arbre toutes les branches trop foibles fur les plus basses, faisant la même opération lorsque les branches seroient trop confuses & qu'on ne trouveroit pas absolument trop de place pour palisser; car pour peu qu'il y en ait, il faut palisser beaucoup & couper le moins qu'on peut, & quand il se trouve des branches fortes, nécessaires pour garnir l'étendue de l'arbre, il ne favt laisser subfifter qu'à la distance au moins de deux pieds les unes des autres; on a l'attention de n'entretenir que des plus foibles en te deux : 3°. on retranche par le pied les gourmands mal placés a dont on ne fauroit absolument rien faire, & on conferve ceux qui penvent remplacer les principales branches s'il y en a qui languissent, ou pour remplir les vuides. On coupe ces derniers à la fin de mai, à moitié de leur longueur; à la mijuin encore plus has, & au commencement de juillet, à un seul œil ou bien à deux ou trois yeux les plus bas, selon la place à remplir, & d'où il fortira des branches plus foibles, qui seront encore affez tôt formées pour donner du fruit l'année suivante.... Mais on retranche entièrement dans ce même temps ceux qui se sont formés au pied des principales de la dernière taille aux extrémités de l'arbre. On feroit de trop grande: plaies à ces branches, si on ne les supprimoit qu'au temps de l'ébourgeonnement : 4° . on retranche tout le bois mort; on coupe les branches attaquées de la gomme au-dessous de la partie affectee. »

TAILLE DES RUCHES. Tailler ou dégraiffer, ou vulgairement châter les ruches, c'est enlever une partie des provisions que les abeilles y ont placées pendant la belle saifon, qui est le temps de leur récolte. Voyez à l'article ABEILLE, le huitième chipitre de la troisseme partie. M. D. L. L.

TAILLIS. Certaine étendue de terrein couvert de bois que l'on coupe par le pied, ou de temps en temps, ou à des époques fixees, audéflous de l'age de 40 ans.

Je n'ai cesse, dans le cours de cet ouvrige, de recommander la plantation des bois, & même de la regarder comme une excellente spéculation. Plusieurs de nos lecteurs ont approprié cette affertion générale aux cantons qu'ils habitent, & ils l'ont trouvée exagérée; je les remercie fincerement des observations qu'ils ont eu la bonté de me communiquer. Ce seroit la plus grande des folies de l'acrifier les gras paturages, de la Normandie, par exemple, à des taillis, à des forêts. La folie seroit égale si on dénaturoit les terres à froment, les bons champs à scigle dans les plaines, & même les côteaux exposes du levant au midi, & bien abrités du vent du nord. dans les cantons où la chaleur est asfez soutenue pour que les vignes donnent du vin de qualité. Dans l'assertion générale tout est relatif, soit à la population du canton, soit à la facilite des consommations, soit à la fertilité du sol. C'est une affaire de calcul à laquelle le proprietaire intelligent doit se livrer avant de commencer aucune entreprise en ce geme. Les fables de grès de la foret de Fontainebleau, ou le sol pauvre de la foret de Compiegne. embranchement de la forêt noire, &c. font - ils intrinsequement propres à fournir autre chose que du bois? Dans la totalité, quelques portions de terrein font sans doute exception à la propolition générale; mais si on calcule ce qu'il en coûtera pour defricher la totalité, & quels seront les produits dix ans après le défrichement, il sera bien prouve que ce sol rendra plus en bois qu'en culture reglee. Actuellement que l'on suppose deux forêts à la porte de Paris ou de telle autre grande ville très-peuplée & très-pécunieuse, il est certain qu'elles n'existeront pas

long-temps, qu'elle, seront défiichées succellivement. Dans cette supposition, les bras ni les engrais ne manqueront pas, & le riche propriétaire ne plaindra pas les fonds qu'il enfouit, soit pour avoir le plaisir de créer, ( c'en est un très-grand ) soit afin de se procurer des jouissances agréables ou utiles... Que si le sol de ces forêts est acquis morceau par morceau par de petits cultivateurs d'une paroisse nombreuse, tont mauvais qu'il est, il rendra plus entre leurs mains que dans celles d s grands propriétaires, parce que, travaillant pour eux & par eux-mêmes, ils ne plaindrout ni peines ni labeur, & ils paieront moins cher leurs prifataires, ou journaliers, ou valets, aucun moment ne fera perdu & tout sera à leur avantage. Il résulte de ces données que la propolition générale est vraie, & que les modifications qui naiffent, soit des localités, soit des circonstances, loin de la detruire, la confirment.

Je n'ai cessé d'inviter à boiser les fommers des montagnes, jusqu'à une certaine distance, parce que toute autre culture yest abusive, par-tout si la pente est rapide & prolongée. Consultez ce qui a été cit au mot désrichement. Les sommets boisés sont une mine incpuisable de terre végétale pour les bas; abattez - y les forêts, dans pen ils n'offriront plus que des rochers secs & décharnes. Toute la terre oui les recouvroit sera entraînce dans les vallées; à la longue, le sol des vallées diminuera en bonté, parce qu'elle ne fera plus entretenue par l'humus ou terre végétale des parties supérienres. : l'Exploitation des bois, cherche a dé-

Les grands tenemens de sorêts & de taillis prouvent en général. denx choses, ou que le pays est peu peuplé, ou que le fol en est muvais. Si au contraire le sol est bon, & si les bras ne manquent pas dans les cantons, il est absurde de ne pas mettre ce sol en culture réglée. Jamais taillis 1 i forêts ne rerdront autant que le blé, sur-tout si on alterne les champs avec le grand trèfle consulter ces mots ); en suivant ce procédé on se procure chaque année une excellente récolte fans épuiser la terre; mais fi le fol est maigre, s'il est pentif, si la disette de bras se fait sentir. semez des glands ou telles autres graines propres au climat, consultez l'article forêt, multipliez les taillis en chataigniers, miliers, chenes, fayards, bouleau.r, bois blane, suivant la nature du sol. En parlant de chacun de ces arbies, on a indiqué la manière de les mu!tiplier, & à l'article châtaignier, on trouvera tous les détails sur la manière de faire les taillis.

Quoique je ne cesse d'inviter à ne pas laisser un seul coin de montagne, un seul mauvais terrein sans taillis ou forêt; il ne fautpas croire que le produit enfera confidérable; cependant il est assuré puisqu'on n'auroit retiré aucun benefice d'un fol pareil; une fois semé, il ne demande plus aucune culture, & après vingt à vingt-cinq ans il donne un produit réel; tout modique qu'on le suppose, il vaut mieux l'avoir que rien du tout, & on aura conservé une mine de terre vegetale.

M. Duhamel, dans son traité de

terminer en général le produit du saillis de chênes venus dans un bon fonds, & il s'explique ainfi:

Six cents arpens de taillis dont chaque coupe réglée a vingt ans, feroit de trente arpens; chaque arpent eftimé à 120 liv. les trente arpens, produiront.....3600 liv.

Supposez que de tout temps on eût réserve dans ces taillis 24 baliveaux, de l'âge, avec huit modernes & huit anciens par arpent; on vendroit dans chaque coupe de trente arpens, trois cent-soixante modernes, à raison de 12 liv. par arpent, parce qu'on continueroit d'en réserver suit, & qu'on suppose qu'il pourroit en être péri quatre parla violence desvents & par la châte des arbres exploités: ces trois cent-soixante modernes, estimés cidevantà trois sols la pièce, produiront la fomme de . . . . 540 liv.

On vendroit aussi huit anciens de quatre âges par arpent, qui seroient remplacés par autant de modernes, avec huit anciens de trois âges, que l'on continueroit à laisser en réserve: il se trouveroit dans chaque coupe de trente arpens, deux cent quarante anciens à ôter; lesquels, suivant l'estimation ci-devant de 8 liv. 10 sols la pièce, produi oient . . . . 2040 liv.

Trente arpens de taillis en coupe de vingt ans avec douze modernes, avec huit anciens de quarre âges par arpent, produiront donc annuellement, non-compris les branches. 6180 liv.

Actuellement admettons pour trèsexact le compte présenté par M. Duhamel; & pour ne rien laisser à defirer, admettons encore que la valeur des branches porte le produit net à 7000 liv.; cette somme qui est la re-

présentation du produit annuel des fix cents arpens, donnera un peu moins de 11 liv. 15 fols par arpent; car à 11 liv. 15 fols, le total monteroit à 7050 liv. Mais comme M. Duhamel estime le sol bon, & que tout irpent de sol bon, mis en culture réglie, produira plus que 11 liv. 15 fols, il est donc clair qu'il n'y a aucun bénéfice à facrifier de tels terreins à l'entretien des taillis, à moins que dans le canton il manque des bras pour cultiver la terre. Si actuellement on considère l'emploi de ce terrein de six cents arpens, relativement à l'avantage public, on verra, 1º. que dans l'espace de vingt années, on n'aura employé pendant trois ou quatre mois seulement, que de quinze à vingt perfonnes au plus pour l'exploitation du taillis; 20. que trente familles au moins auroient vécu & élevé leurs enfans sur cette mime étendue de terrein suppose bon.

On a donc raison de conclure que les taillis doivent être relégués sur les montagnes & côteaux à pentes rapides, ou dans les terreins de trèsmédiocre qualité. Les uns & les autres ne manquent pas en France, & pour peu que les corps administratifs encouragent & furveillent ces plantations, le bois ne manquera jamais. Cependant, malgré cette affertion générale, j'inviterai sans cesse les grands tenanciers à se procurer sur leurs fonds, non-seu ement leurs bois de chauffage, mais encore ceux propres à la charpente, aux cerceaux, &c.; ne pas acheter est un vrai bénéfice, couper au l'esoin en est un fecond; couper à propos & voiturer dans la morte saison, donne le troisieme; avoir par avance ses bois de

rechange & bien secs, assure le quatrième, &c.

THALICTRON des bouiques. Voyez Planche XI, pag. 304. Tournefon le place dans la quattième fection de la cinquième classe des herbes à fleurs régulieres de plusieurs pièces disposées en croix, & dont le pistil devient une filique: il l'appelle flymbrium annuum, absentii minoris folio. Von-Linné e classe dans la rétradynamie filiqueuse, & le nomme silymbrium sophia.

Fleur. Composée de quatre pétales égaux, disposés en croix; un est representé en B: les parties suelles consistent en lix étamines, dont deux plus grandes & deux plus courtes; un pistii, lequel est composé d'un ovaire, d'un style, d'un stigmate; il est representé dans le calice C, composé de

quatre femilles longues.

Fruit. Silique à deux panneaux, séparé par une cloison membraneuse; ses panneaux s'ouvrent de bas enhaut, comme on le voir en E, & laissent échapper des semences F, menues & arrondies.

Feuilles. Surcomposées, plusieurs fois aîlées, découpées finement, blanchatres, couvertes d'un duvet très-fin, imitant celles de la petite

abfinthe.

Racine A. En forme de navet, longue, ligneuse, fibreuse, blanche.

Port. Tige d'un ou deux pieds, ronde, dure, un peu velue; les fleurs en grand nombre au fommet des rameaux; les pédicules minces, trèslongs, les feuilles alternativement placées.

Lieu. Les terreins incultes, les bords des chemins, les vieux murs; la plante est annuelle, sleurit en juin, juillet & août.

Propriétés. Les feuilles font regardées comme aftringentes, deterfives, vermifuges, fébrifunes: on les donne dans la diarrhée par foiblesse d'estomac & des intettins, la diarrhée par des humeurs acides, les pertes blanches, les hémorrhagies internes, soit en insusion, soit en décoction.

TALUS, consultez l'article Fossé.

TAMARISC D'ALLE MAGNE. Tourneson le place dans la quatrième section de la vingt-unième classe des arbres à sleur en rose, dont le pissil devient un fruit composé de silicules ramassées en sorme de tête: il l'appelle tumariscus germania. Von-Linné le classe dans la pentandrie-trigynie, & le nomme tumaris germanica.

Fleur. En rofe, cinq petites pétales ovales, obtufes, ouvertes, concaves; le calice très-petit, divifé en cinq parties obtufes, droites: il a dix éta-

mines & trois pistils.

Fruit. Capfule oblongue, aiguë, à trois côtés, plus longue que le calice, à une seule loge, à trois valvules; plusieurs petites semences ai-

grettees.

Feuilles. Espèces d'écailles qui recouvrent les jeunes tiges, comme les feuilles du cyprès. (Voyez ce mot) Ces écailles sont herbacées, vettes, entières, épaisses, rangces comme des tuiles.

Racine. Ligneuse, tameuse.

Port. Grand arbrisse au dont le trone cst dur; les jennes tiges vertes & pliartes; l'écorce du trone blanchâtre, unie; les tleurs à l'extrémité & le long des tiges, disposées en grappes.

Lieu. Les terreins humides d'Alle-

TAMARISC DE NARBONNE. Tamarifeus Narbonenfis. TOURN. Tamarifeus gallica. LIN. La fleur femblable à celle du précédent; mais elle n'a que cinq étamines. Feuilles plus petites, plus menues, plus arrondies, moins épaifles.... Racine, la même..., rougeatre en dedans; originaire des provinces méridionales de France.

Propriétés. La majeure partie de celles qu'on attribue à ces deux Tanarisc font douteufes; mais leur fel est, avec raifon regardé comme un puillant urinaire, & par conféquent très-estimé dans l'hydropifie causée par rétention d'humeur excrétoire.

Ulages économiques. Avec son bois, on fait des tasses pour boire; il est facile de former des haies avec cet, aphrisseau, en entrelaçant ses nombreuses branches. Le betail, les troupeaux ne touchent pas à leurs seulles. Après que les haies sont sottinées, il faut avoir soin de supprimer les drageons qui poussent des racines. Ces deux arbrisseaux figurent très-bien dans les massisses.

TAN, TANNÉE. La première dénomination défigue l'écorce du chêne, groffiérément pilée, & la feconde cette même écorce rangée & ferrée fontement pour former une coucéte. (Consultez ce mot ) Plus le tan cett réduit en poudre fine, plus promptement il s'échauffe louf-qu'il contracte nine certaine humidité. Il ne fermentera pas du tout ficette pouffière est complétement sèche. Le tan groffiérement pilé s'échauffe plus lentement, & conferve sa chalcur beaucoup plus long-temps.

Si on employe du tan neuf, c'està-dire, qui n'ait pas encore servi à la préparation des cuirs, la chaleur & fa durce seront considérables; mais il coûte fort cher. L'économie dide & l'expérience prouve qu'il suffit de se pourvoir de tan, lorsqu'on le rire des fosses avec les cuirs; on l'expose alors au grand air, on le laisse sécher, ensuite on l'accumule dans un lieu sec à l'abri des pluies ou de toute humidité. Lorsqu'on desire préparer une tannée, on le retire de dessous l'angard, & on forme une couche, soit uniquement composée de tan, soit mêlée avec du fumier de litière. A l'article couche, on lira les détails nécessaires a cette opération.

TANAISIE. Voyez planche XI, page 304. Tournefort la place dans la troisième section de la douzième classe des herbes à sleurs en sleurons; qui laisient après elles des semences sens aigrettes; & il l'appelle tunacetum vulgare luteum. Von-Linné la classe dans la singénésie-poligamie égale, & la nomme tanacetum vulgare.

Fleur. Composée de plusieurs seurons hermaphrodites B. Dansle disque, chaque fleuron est divisé en cine parties. Les seurons semelles sont à la circontèrence & divisés en trois, ordinairement jaunes, & quelquesois, mais rarement, blancs. Ils sont tous portés sur un réceptacle C, plat, écailleux, convexe.

Fruit D. Semences solitaires,

oblongues, nucs.

Fenilles. Deux fois ailées, découpees comme par paires, dentées en manière de feie à leurs bords, très-vertes': on en trouve une varicté, à feuilles plisses & crepues. Racine A. Longue, ligneuse,

Port. Tiges de trois pieds environ de hauteur, rondes, rayées, remplies de moëlle, légèrement velues; les fleurs naissent au sonmet, disposees en corymbe ou bouquets arrondis; les feuilles sont alternativement placées.

Lieu. Le long des prés, les bords des chemins; fleurit en juillet & août. La plante est vivace.

Propriété. Les fleurs d'une odeur aromatique, médiocrement forte, d'une faveur amère. Feuilles d'une odeur aromatique forte, d'une faveur amère, & médiocrement âcre, ainsi que les semences.

Usages. Les feuilles font souvent mourir les vers ascarides, cucurbitins & lombricaux, contenus dans l'estomac & dans les intestins. Elles échauffent beaucoup, elles altèrent, produisent quelquesois des coliques, constipent, augmentent l'acreté des urines sans les rendre plus abondantes. A haute dose elles peuvent produire l'inflammation de l'estomac & des intestins. Elles sont indiquées dans la fievre tierce, dans la fievre quarte fans disposition inflammatoire; dans les pâles couleurs; dans un grand nombre d'espèces de maladies par foiblesse, causces par des humeurs séreuses; dans la suppression du flux menstruel par impression des corps froids, avec foiblesse des forces vitales. Les fleurs moins actives que les feuilles, sont proposees pour les mêmes espèces de maladies. Les semences plus actives que les Heurs, sont particulièrement recommandées dans le météorisme sans penchant vers l'état inflammatoire, & dans

les espèces de maladies produites par les vers. L'eau distillée des sleurs de tanaisse, restaure à peincles sorces vitales, quoiqu'administrée à treshaute dose; elle ne produit point les mêmes essets que les senilles. L'huile essentielle de tanaisse échausse considérablement, & même enslamme lotsqu'elle n'est pas unie avec beaucoup de sucre & à trèspetite dose.

TARTREDUVIN. Sel concret, acide, huileux, qui se sépare du vin à mesure que la sermentation vineuse forme l'esprit ardent on eau-dé-vie. Il se precipite au sond des vaisseaux; le plus groffier est mélange avec la lie; le plus pur cristallise contre les parois des tonneaux, & forme cette croute solide qui les tipisse. Le tartre est le sel essentiel du mont; ( consultez ce mot ) c'est lui qui détache de la surface intérieure des pellicules du grain du raifin, la partie colorante, qui l'avive, l'exhalte, & l'incorpore dans tout le fluide. La chair du raisin noir est blanche. & c'est avec le raisin noir qu'on fair en Champagne le vin blanc. Moins on laisse cuver ou fermenter le raisin noir, & moins, toutes circonstances égales, il devient coloré, parce que l'acide du tartre n'a pas en affez de temps pour completer la dissolution de la partie colorante... Le tartre est le principe de l'acidité du vinaigre. Aux articles vin, vinaigre, nous entrerons dans de plus grands détails.

TAUPE. TAUPIÈRE. La taupe est un quadrupede trop comm por r le décrire. La taupière est un morceau de bois creuséavec une soupape,

& qui fert à prendre cet animal. La taupe se nourrit de vers, d'insectes, de racines de certaines plantes, & en particulier des oignons de colchique. Il est très-facile de détruire les rappes, fi on les pourfuit avec persévérance. Elles aiment les terreins forts & fans pierre; leurs galeries s'y conservent pendant plusieurs années; les cailloux, les pierres s'opposent aux souilles de l'animal & dérangent leurs directions. C'est toujours la faute d'un propriétaire ou d'un jardinier, si ses prairies, ses champs ou son jardin sont infectés de taupes. L'animal a beau être fin. avoir le sens de l'ouie très-délicat, il est facile de le détruire, même sans se servir de taupière. Le premier soin est d'affaisser toutes les monticules qui s'elèvent au-dessus du niveau du fol. Ces monticules font autant de foupireaux qui laiffent introduire l'air atmosphèrique dans les galeries. Incommodé par la privation de l'air, il rétablira ces soupireaux à trois époques bien marquées, au foleil levant, au coup du midi, & vers le foleil couchant. On examine de quel côté il pousse la terre en dehors, & avec une beche, consultez ce mot ) ou avec une lirge pèle ferrée, on l'enfonce profondément & avec prestesse du côté opposéà celui où est jetée la terre; enfin avec la même prestesse on enlève toute la terre, la taupe s'y trouve prife, & on la tue. Il ne faut qu'un peu d'habitude. J'ai vu des jardiniers si experts, qu'ils parioient d'en prendre douze de suite sans en manquer une. Le fait confirmoit leur dire. Lorsqu'on a manqué l'animal, on abat de nouveau tous les monticules, on en pictine la terre, & la taupe est forcée de recommencer

son travail. C'est sur-tout dans les premiers jours du printemps qu'il est essentiel de commencer la chasse, parce que la taupe met bas de bonneheure, & elle renouvelle souvent fes pontes. Pendant les belles nuits de l'été elle sort quelquesois de ses fouterreins. Elle est accompagnee de ses petits, & elle joue avec eux; mais au moindre bruit toute la famille rentre sous terre. Plusieurs papiers publics ont annoncé dans le temps un moyen de détruire les taupes. On l'annoncoit, suivant la contume, comme excellent. Faites bouillir des noix dans de la lessive: mettez ces noix dans les trous. L'animal les mangera, & périra. On en met quatre ou cinq dans chaque trou. J'ai éprouvé cette recette à plufieurs reprifes différentes, & dans differentes saisons, toujours sans succès.

La taupière simple est un morceau de bois de douze à dix-huit pouces de longueur, d'un diamètre un peu plus large que l'est communément celui de la galerie par où passe la taupe; ce morceau de bois est creuse fur presque toute sa longueur; la partie qui ne l'est pas, empêche la taupe de sortir. L'autre extrémité est garnie d'une petite proeminence en bois qui règne tout au tour. Derrière cette proéminence ou bourrelet d'une à deux lignes de hauteur, on cloue par la partie suppérieure une soupape en cuir , juste, de la largeur du creux du bois, de manière qu'elle peut être soulevée de dehors endedans, & non pas de dedans en dehors. Cette espèce d'etui une fois préparé, on enlève, suivant sa longueur, la terre qui recouvre la galenie formée par la taupe; on le place dans cette galerie, & on le recouvre de terre. L'animal vient, soulève la foupape,

soupape, entre, la soupape se baisse, & il est pris; muis s'il se presente contre le bout formé en bois, il ouvre une nouvelle galerie & il evite le piége. On remédie à cet inconvénient, en placant dans le milieu de la longueur de la taupière, un bouchon, soit en bois, soit en liège; alois, la garnissant d'une soupape à chacune de ses extrémités qu'on a l'iffice onverte, l'animal se prend de quelque côté qu'il se présente : une fois renfermé, il ne peut plus sortir. parce que plus il pousse la soupape, plus elle se cole contre le bourrelet & mieux elle ferme. Voici une autre machine, un peu plus compliquée, à la vérité, mais bien plus fûre, & la feule employée dans le Hainant. Consultez la gravure qui accompagne l'article traquenard, fig. 1, ABCD, petite planche ayant la forme de quarrélong, de cinq pouces & quelques lignes de longueur, fur deux pouces & demi de largeur; l'épaisseur de la planche peut être de troisà quatre lignes; cette planche est percée de sept trous, un au milieu E, d'environ trois lignes de diamètre; quatre F G H I aux quatre coins, & à quatre lignes des bords de la planche, & les deux autres K K, chacun à cinq ou fix lignes pres des deux autres H I.

Les quatre ouvertures FGHI font destinées à recevoir les extrémites de deux petites baguettes de bois pliant, auxquelles ont fait prendre la forme de demi-cerele, d'environ deux pouces de rayon; enforte que chaque baguette forme une petite arcade.

Les deux trous F G reçoivent aussi uvec l'extremité des baguettes, les bouts des deux ficelles A A, Tome IX. fgure 3, qu'on y introduit, & que les nœuds qui font au bout de chacune, conjointement avec l'extrémité des baguettes, servent à y maintenir setmes & inébranlables : quand ces ficelles sont arrêtées dans ces deux trous par leur extrémité, on les passe en fuite par chacun de leurs autres bouts à travers des deux autres trous K K, & onles réunit ensemble au point D, comme on le voit à la figure 5 ou au point B de la figure 5.

Fig. 2. Elle représente deux petites planches aussi longues, & à-peuprès aussi larges que la première. On met ces deux petites planches dans une situation verticale, chacune à côté & tout le long de la première planche; elles servent à empècher la terre des côtés de retomber dans la taupiere tendue, & sur-tout entre les deux petites areades.

Fig. 3. Deux ficelles de dix à douze pouces de longueur chacune; elles se réunissent au point B ou on les attache à l'autre ficelle DE; cette dernière doit être de cinq à fix pouces de longueur, non compris la patte quifert à l'attacher au bout de la perche F F, fig. 6; cette ficelle s'allonge, comme on le voit par la figure, de deux à trois pouces audel'i de la jonction B des deux autres ficelles A A B; elle a un nœud à fon bout D, & un autre, environ a son milieu B, qui sert à retenir les deux autres ficelles, & à les empêcher de gliffer, comme il arriveroit lorsque la taupe se prend, si ce nœud n'y étoit pas.

Fig. 4. HHHH. Quatre croc'eis de bois qui fe vent a tenir la plemière planene ferme, & al'arréter quand la taupière est tendue. On enfonce ces quatre crochets dans la terre aux deux côtés latéraux de la planche, deux à chacun de ses côtés; ils empêchent que l'effort de la petite perche, qui par son ressort rend continuellement à l'ensever, ne l'emporte. On ensonce ces crochets plus ou moins, c'est-à dire, qu'on les sait plus ou moins longs à proportion de la folidité du terrein. Il faut avoir attention que le bout des crochets pose sur la planche, comme on le voit à la figure 6, pour la maintenir ferme & solide, dans la situation où elle doit être quand la

taupière est tendue.

Fig. 5. La machine, renversée fur le côté & vue par-dessous, on y voit les deux petites arcades AA, qu'on ne fauroit voir quand la taupière est tendue : on y voit aussi les deux ficelles auxquelles on a fait prendre la forme des arcades, avec chacune desquelles elles n'en forment plus qu'une seule de chaque côté... On y voit encore la figure à-peu-près & la fituation de la cheville de bois B dont on fait entrer l'un des bouts d'environ d'une ligne dans l'ouverture du milieu. C'est le nœud qui est à l'extrémité de la ficelle DE de la figure troisième. On passe le bout de cette ficelle par fon bout C, dans l'ouverture E du milieu de la plancife. Comme cette ficelie est terminée par un nœud, lorsque ce nœud commence à déborder de l'autre côté de la planche, on l'arrête, en y introduisant le petit bout de la chéville de hois dont il vient d'être parle; ce qui empêche cette ficelle de s'echapper du trou quand la perche la t'ent tendue... Cette cheville doit être un peu moins longue que les arcades ne font

grandes; c'est-à-dire, que si les arcades sont de deux pouces un quart de rayon, la cheville ne doit être que de deux pouces de longueur. Quand la machine est tendue, cette cheville doit être perpendiculaire à la planche, c'est-à-dire, qu'elle doit occuper dans toute sa longueur, le milieu de la planche. Il faut aussi avoir attention de ne l'enfoncer dans la planche, qu'autant qu'il le faut pour empêcher le nœud qui est à l'extrémité de cette ficelle, de passer au travers du trou quand la perche la tiendra tendue. Comme il seroit à craindre que, si cette cheville n'étoit pas affez groffe, la taupe ne vint à passer à côté sans la renverser, il faut la faire d'un pouce d'epaisseur à fon plus gros bout; au lieu de cheville, on peut y employer une petite planche, dont un des bouts sera afsez mince pour entrer un peu dans l'ouverture du milieu, & l'autre aura un pouce de largeur: on oppofera cette largenr aux deux arcades. Une petite fourche fait le même effet.

Fig. 6. représente la taupinière tendue, & dans la fituation ou elle doit être dans la terre. On y voit entrer la taupe par l'un des bouts.

# Usage de la taupière.

Lorsque quelque taupe a fait une motte ou taupinière dans un jardin ou dans une prairie, on decouvre cette motte pour voir la direction du passage souterrain; on cherche ensuite avec une béche, à une distance de trois ou quatre pieds de la motte, l'ouverture par où passe la taupe. Ce passage n'est ordinairement qu'a deux ou trois pouces de prosondeur.... On coupe avec la bèche le terrein à côté, de la longueur & de la largeut

de la taupière, c'est-1-dire, de cinq pouces & quelques lignes de longueur, sur environ trois pouces de largeur; on tend la machine en la placant dans cette petite tranchée, en observant que ses deux extremités, les deux bouts ou se trouvent les arcades, répondent exactement aux deux palliges, on plutôt aux deux extrémités du passage de la raupe. Il est entendu que les deux petites arcales font dessous la pianche, & posent sur le fond de la tranchée. On tire avec le doigt l'une après l'autre entre chaque arcade, les deux ficelles AA.... B Fig. 3. ou A D... A D Fig. 5. & on les arrange le long & en-dedans des baguettes, de facon que, conjointement avec elles, elles ne formant plus que chicune une seule & même arcade, comme on le voit à la fig. 5; c'est ce qui a fait donner à ces sicelles affez de longueur pour pouvoir se prêter à cette forme. Au lieu d'attendre à arranger ces ficelles que la tupière soit posee, on peut le faire avant de la placer dans la tranchée. Au lieu de ficelle, on peut aussi se fervir de fil a'archal ou de laiton adonci au feu.

Quant à la cheville, elle doit tonjours être placée avant que la taupière ne foit dans la tranchée, fans quoi on ne pourroit plus l'y mettre. Les ficelles & la cheville étant atrangées, on place la taupière d'ins la tranchée, comme il a été dit; on prend enfuite les deux petites planches de la figure 2, qu'on place chacune dans toute leur longueur, & verticalement le long & à côté de la planche du milieu; cl'es fervent, comme on l'a de la dit, à empêcher la tetre des côtes de retomber dans l'intérieur de la taupière où tien ne doit se trouver.

Ces deux planches posces, on enfonce les quatre crochets dont les houts posent sur la planche du milieu, comme on le voit à la fig. 6; on rapproche ensuite la terre, & on laisse le moins de jour possible. Comme il pourroit s'en trouver aux deux bouts de la taupière, on les bouche avec un peu de tetre ou avec des gizons; il n'est pas absolument nécessaire qu'il n'y en ait point du tout.

Alors l'on prend la petite perche FF, fig. 6, qu'on enfonce par fon plus gros bout d'environ un bon demi-pied dans terre, plus ou moins, & celt à une distance de deux à trois pieds de la trupière, à proportion que la perche est plus ou moins longue. On plie ensuite cette perche en la baissant jusqu'a ce qu'elle paisse pisser dans la patte ou boucle E de la fice!!e DE, fig. 3, ainsi qu'on le voit à la figare 6.

Celafait, la machine est tendue. Quand la taupe vient, foit d'un côté, soit de l'autre, elle entre dans une arcade, & trouve dans fon chemin, la petite cheville qui est au milien. La taupe pousse, fait tomber cette cheville: & le bout D de la ficelle DE, fig. 3, n'etant plus retenu par cette cheville, s'cchappe par le moyen de la perche qui tire continuellement cette ficelle, & laisse à cette perche tout le jeu de son reffort qui la fait redresser, & tirer violenment les deux autres ficelles qui sont dans les deux arcades; au moyen de quoi l'animal se trouve pris au travers du corps par la ficelle de l'une ou de l'autre arcade. Au furplus, tout ceci est beaucoup plus long à décrire qu'à executer....

B b b

Quand on arrive dans le jardin, on voit si la perche est détendue, ce qui annonce la prise de l'animal.

Je finirai par une observation essentielle, qui est de ne jamais placer la taupière à l'endroit même où l'animal a bouté, & où il a pousse la terre en-dehors, parce qu'alors il pousse la terre devant lui, & en remplit la taupière, ce qui l'empêche de se prendre. Quelquesois la taupe passe à côté de la taupière, ce qui est pourtant rare; alors on déplace le piége, & on le met dans un autre endroit.

TAUPE-GRILLON, ou COUR-TILLIÈRE, ou COURTEROLE. La véritable dénomination est la première, Grillo - talpa, LIN. On a nommé cer insecte taupe, parce qu'il vit sous terre comme la taupe, & parce que, comme elle, il y creuse des galeries; & grillon, parce qu'il est de la famille de ces insectes. Il fait le même bruit que le grillon de nos champs, mais moins fort. Quant aux deux autres dénominations, je n'en connois pas l'origine. Voici comme M. Geoffroy, dans fon Hiftoire des inseches, décrit cet animal, le fleau des pépiniéristes, des fleuriftes & des jardiniers. Confultez la gravute qui accompagne le inot insecte, tome V. page 678, planche XXVII, figure 4.

» On peut regarder cet infecté comme des plus hideux & des plus finguliers. Sa tête, proportionnément à la grandeur de fon corps, est petite, alongée, avec quatre

antenules grandes & groffes, & denx longues antennes minces comme des fils. Derriere ces antennes sont les yeux; entre ces deux yeux, on en voit trois autres liffes & plus petits, ce qui fait cinq en tout, ranges sur une même ligne transversale. Le corcelet forme une espèce de cuirasse alongée, presque cylindrique, qui paroit comme veloutée. Les étuis qui sont courts ne vont que jusqu'au milieu du ventre; ils sont croisés l'un sur l'autre. (1) Les aîles repliées se terminent en pointes qui débordent, non-seulement les étuis, mais même le ventre. Celui-ci est mol & se termine par deux pointes ou appendices affez longues; mais ce qui fait la principale fingularité de cet insecte, ce sont ses pattes de devant qui font très-grosses, applaties, & dont les jambes très-larges se terminent en dehors par quatre grosses griffes en scie, & en dedans par deux seulement. Entre ces griffes on scies est situé & souvent caché le pied. Tout l'animal est d'une couleur brune & obscure.»

Plusieurs auteurs ont parlé de cet animal, & aucun de ceux dont j'ai lu les ouvrages, n'a fait la remarque la plus importante. Les quatre griffes extérieures, dont parle M. Geosfroi, ne font pas corps avec les deux postérieures, & sont simplement appliquées sur les deux intérieures, comme si l'on joignoit les deux paumes de la main l'are contre l'autre, avec cette différence cependant-que les deux griffes n'ont d'autre mouvement que celui de la

<sup>(1)</sup> C'est avec ces étuis & par leurs mouvemens précipités, que l'arimal excite un bruit approchant de celui du grillon.

patte en général, tandis que la base des quatre autres s'articule avec la patte charnière; elle a, au moyen d'un muscle fléchisseur & d'un muscle extenfeur, un mouvement de bas en haut ; de manière que l'animal, sans même remuer la patte, peut scier, & scie en effet; mais quand la patte agit ainfi que la partie des griffes extérieures, il existe alors deux mouvemens de scie bien distincts. La mâchoire du requin, armée de deux rangs de dents en manière de scie, fait, je crois, le même mécanisme. Il est certain qu'aucune racine ne réfiste à la scie du taupe-grillon. La courtillière des jardins est plus brune que celle des champs. Le mâle a le ventre moins renfle que celui de la femelle. Dans nos provinces du nord, elle pond fes œufs en août & feptembre: dans celles du midi, en juillet & août. Ne fait-elle qu'une seule ponte par an? Je ne puis le croire d'apres le rapport des naturalistes. Ils s'accordent à dire que les œuss étant dépofes dans une loge arrondie, à un pouce de profondeur dans la terre, font couvés par la chaleur du foleil; qu'ils font de forme ronde, de la grosseur d'un grain de fort millet, enfin qu'ils ne tardent pas à éclore. Je fuis d'accord avec eux fur tous ces points; mais je ne crains pas d'avancer que dans le climat de Lyon, & dans celui du bas Languedoc, j'ai trouve des nichées trèsnombreuses d'œuts, dans les mois de janvier & de sévrier, en faifant travailler mes jardins, à la profondeur de sept, huit & dix pouces. Après avoir rassemble ces œufs avec la terre du voifinage, les ayant mis dans un vase, dont le trou du fond

étoit bouché, ils ont éclos à la fin d'avril en Languedoc, & au milieu de mai dans le climat de Lyon. Ne fe peut-il pas qu'à l'exemple des fourmis, l'infecte transporte ses œuss près de la surface du sol, lortque la chaleur commence à se faire sentir? L'époque d'éclore doit varier survant la manière d'être de la faison du printems. Finvite les naturalisses à s'occuper de mieux encore constater ce fait.

Le point le plus important est de trouver les moyens de détruire promptement cet insecte, qui sait successivement périr toutes les plantes d'une couche, & de plusieurs planches d'un jardin. L'ai suivi à plus de soixante pieds de distance, une galerie creusce par une seule courtillière, & cette galerie souterraine étoit coupée & recoupée par plusieurs autres. On doit juger par cet exemple du dégât que causera une nichée qui contient depuis cent, jus-

qu'à quatre cents œufs.

Les grandes pluies de la fin de l'automne & celles de l'hiver font affaisser les voûtes des galeries, dont la plus grande partie cit à fleur de terre; les inférieures servent à l'animal pour s'enfoncer, & être à l'abri de la gelée pendant les rigueurs de la faison. Des qu'on s'apperçoit au retour des premières chaleurs, que l'infecte commence ses galeries, on doit ne perdre aucun instant, parce que, à cette époque, les galeries font fimples, & les communications ne sont pas encore établies. La où l'on voit le premier trou, la petite ouverture à fleur de terre, on répand quelques gouttes d'eau, afin d'imbiber la terre : un moment après, on veise dans ce trou une

pleine cuillerée à café d'une huile quelconque; la moins coûteufe est aussi bonne que la plus chère. On a plusieurs arrosoirs pleins d'eau, & on en vide dans le trou fans déranger fes bords. Un petit entonnoir facilite beaucoup l'opération. La première eau empêche que la terre, trop sèche, ne s'imbibe de l'huile, & la seconde pousse cette huile sur toute l'étendue de la galerie. Dès que cette eau huileuse touche l'insecte. il remonte contre le courant d'eau, parvient à l'extérieur, où, quelques minutes après, il périt dans des mouvemens convulfifs. Tout le monde fait que les infectes ont l'ouverture de la trachée-artère sur le dos. L'huile la bouche, l'animal ne peut respirer, & meurt étouffé. Si plusieurs galeries de communication font ouvertes, l'animal se sauve de l'une à l'autre, & il échappe au courant d'eau huilée qui, en fuivant la pente de la galerie la plus pentive, laisse les autres intacts. Il n'est donc pas surprenant que cette expérience réuffisse dans les mains des uns, & foit nulle pour bien d'autres; tout dépend des circonstances.

Il est bien prouvé que le sumier de cheval attire la courtillière. Von-Linné, d'après Scopoli, assure que le fumier de cochon la fait suir. Je n'ai pas vérissé cette expérience lorsque je le pouvois; j'invite les fleuristes & les jardiniers à la constater. Si vers la fin de l'hiver, on fait une sosse de quelques pieds de prosondeur, & si on la remplit de sumier de littère bien battu, bien serré, & recouvert de quelques pouces de terre, ce sumier s'échausse, & sa chaleur attire les taupes-grillons qui viennent s'y loger. Quinze

jours après, on enlève gromptement la terre & le fumier, & on détruit l'animal des qu'on le voit. Cette méthode est sûre par elle-même, mais elle manque souvent. La courtillere court tres-vite dans fes galeries; & dès qu'elle entend le moindre bruit, des qu'elle éprouve la plus légère secousse, elle fuit. Deslors, le temps que l'on met à enlever la terre & le fumier, est plus que suffisant pour qu'elle puisse s'échapper de la couche, & braver le piege qu'on lui avoit tendu; mais si à la place de cette couche fourde, on enterre une caisse remplie de sumier, & si on enleve d'un seul coup cette caisse, à l'aide des cordes & d'un levier, aucun de ces insectes n'échappera. Elle ne doit être percée que d'un feul côté par une ouverture quarrée, de huit lignes de diametre. La fosse dans laquelle on l'enfouit, laissera un vide de quatre pouces environ entre les parois de la fosse & ceux de la caisse. Ce vide est garni de fumier meau. fec & pailleux, dans lequel la courtillière tourne & retourne, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé l'ouverture; les autres courtillières fuivent la même route. & se rendent dans l'intérieur de la caisse. Le sumier sec de la circonférence, & non pressé, n'oppose aucun obstacle à l'enlevement subit de la caisse, & sert même à boucher la galerie de fortie, loriqu'on l'enlève. On répète la même operation tous les quatre ou cinq jours. Le dessus de la caisse doit être reconvert de terre.

Un moyen plus simple & qui feul m'a fervi à detruire comp'étement les trupes-grillons dans un jardin qui en étoit insesté, consiste à placer deux baies de sumier de

litière, à la tête de chaque petit chemin tracé entre deux planches de jardinage. On le pictine & on le laisse pendant cinq on fix jours, ainsi amoncelé. Des que la chaleur de la faison se renouvelle, au septième jour, & avant le lever du soleil, le jardinier armé d'une fourche à trident, vient doucement vers le monceau, & d'un seul coup l'éventre & l'éparpille, il voit alors les courtillières & les tuc. Il est bon d'observer qu'il ne faut pas déranger l'ouverture des galeries qui correspondoient au fumier. Après l'opération, le jardinier amoncèle à la même place le même fumier. S'il est trop sec, il l'arrose un peu & le piétine. Le lendemain ou le furlendemain au plus tard, il recommence fa chasse de la même manière que la première, & ainfi de suite pendant toute la saison. Qu'il ne se dégoûte pas, si par fois elle est infructueuse; en renouvellant de temps à autre le fumier, il la rendra plus utile; fon odeur attirera de loin les insectes. Si dans ces monceaux de funtier, multipliés suivant le befoin, il trouve un dépôt a'œufs, alors la totalité du funier & de la terre voifine doit être enlevee avec le plus grand soin, & portée furle-champ dans le seu, afin de détruire d'un feul coup tous les œufs. Sans cette précaution, un grand nombre échappera à ses recherches.

Plusieurs écrivains ont consuillé d'arrofer les jardins avec une eau impregnée d'odeur forte. Pai retourné de mille & mile en nières cette expérience, toujours sans acres. Je désire beaucoup qu'ils aientétéou qu'ils soient plus heureux que n'oi. -- M. Valmont de Bemarre, dans son

dictionnaire d'histoirenaturelle, dit que le taupe-grillon enterre des grains de blé pour se noutrir petidant l'hiver. L'inscâte est alors engourdi, & n'a besoin d'aucune nourriture. D'ailleurs, il ne court qu'après les racines fraîches.

# TAUREAU. Voyez Bour.

TEIGNE. MÉDECINE RURALE. Le mot teigne dérive de celui de tinea, insecte qui ronge les étoffes de laine; les médecins arabes l'anpeloient sahafati, les latins furfurago; mais ceux qui ont vécu eu Europe avant le renguvellement des lettres, lui ont constamment donné le nom de teigne, parce que dans cette maladie, la partie chevelve de la tête leur paroissoit rongée, à peu près de même que le sont les étoffes de laine. Mais quoique ce nom foit le plus communément reçu, on ne laisse pas de l'appeller dans plusieurs pievinces, rache ou rasque.

On distingue la toigne, en hunide & en sèche. Le célèbre Astrue donne la description des trois espèces de teigne humide: «dans la première, on apperçoit dans les ulcères qu'elle produit, des petits trous circulaires, qui ressemblent parfaitement bien aux cellules d'un rayon de miel, d'où il découle une laimeur visqueuse & jaunâtre.»

« La seconde espèce est connue fous le nom de teigne en forme de figue. On observe dans les ulcères des excroissances toutes remplies de grains très-petits, ronds, jaunatres, exactement semblables aux graines qui sont dans les figues. »

" Enfin il appelle la troisseme, cfpèce humide, teigne simple, parce que la firofité qui découle des ulcares qu'elle excite, est purulente & ne participe en aucune manière à la moindre apparence du miel ni de la figue.»

Ce même auteur fait aussi trois

espèces de la teigne sèche.

"La première est la reigne croûteuse, dans laquelle les ulcères sont couverts de croûtes jaunes, cendiées, noires, livides & très-hideuses à voir."

"La feconde est appelée écailleuse ou lupineuse, parce qu'il s'élève des bords des ulcères secs, des callosités qui ressemblent à des lupins ou gros poids, & qui se sou-

lèvent en ccailles.»

"La troifième cípèce sèche est la teigne parrigineuse, ou furfuracée, dans laquelle les ulcères ne sont que des gerçures prosondes, sèches & calleuses, dont les bords sont continuellement couverts d'une farine ou fon blancheatre, qui se détache quand

on se gratte. »

On a beaucoup disputé sur le siège de la teigne, les uns l'avoient placé vaguement sur la peau de la tête, & les autres dans les bulbes, ou les capsules qui enveloppent les racines des cheveux : l'opinion de ces derniers paroît la plus vraisemblable, & confirmée par l'opiniatreté du mal, & par le peu de succès que produisent les topiques. La nécessité d'arracher les cheveux quand la maladie est confirmée, la qualité des cicatrices qui restent après la guérison; la destruction totale des capfules d'ou les cheveux tirent leur origine, ne laiflent nullement douter que ces mêmes capsules des cheveux ou des poils n'en soient le siège.

Une infinité de causes peuvent

donner naissance à cette maladie : elle dépend le plus souvent de l'acreté de la lymphe; d'après cela ceux qui se nourvissent d'al mens salés, épices & de haut gout, y font les plus sujets. L'usage trop prococe du café & autres liqueurs spiritueuses, chez les enfans, le mauvais régime de vie, la suppresfion de transpiration, le vice scorbutique & verolique, la mal-propreté de la tête, les uiffetentes maladies extérieures dont elle peut avoir été affectie, le peu de foin qu'on donne à tenir propre la tête des enfans, sont autant de causes qui peuvent déterminer la teigne. Elle peut ausli se communiquer du dehors, quand on se sert des peignes, des mêmes bonnets, ou des mêmes coîffes dont un teigneux se sera déja servi, ou qu'on couchera ensemble, ou en vivant dans une trop grande frequentation.

La teigne se dissingue des dattres, & autres maladies éresipellateuses; ence que les croûtes sont plus épaisles, elles ont aussi leur couleur particulière, qui est ordinairement cendrée comme la mousse du chêne, ou quelques ois jauneâtre. Ces croûtes sont très-vilaines & rendent latête puante; cette puanteur est plus ou moins sorte selon le degré du mal, la quelité & la quantité du pus, & le plus ou le moins de soin qu'on met à te-

nir propie le malade.

Les teigneux eprouvent quelquefois des frissons & des mouvemens fébriles, qui sont toujours une annonce certaine de repompement des matières purulentes de la tette. La teigne occasionne chez cux la chûte des cheveux, des glandes dans les couloirs de la lymphe, & la maladie pedicuiaire. Ils sont tourmentes par une grande démangeaison qui les porte à se gratter sans cesse, & qui les empéshe de pouvoir se livrer au sommeil; si cet état dure long-temps, l'insommie les jette dans un état de maigreur & de consomption; alors la fièvre lente qui ne tarde pas à survenir les réduit au dernier degré du marasine, auquel ils succombent trèssouvent.

En général la teigne sèche est plus dissicile à guérir que la teigne humide, parce qu'elle dépend, comme l'obferve très-bien M. Astruc, d'une âcreté & d'une sécheresse plus considérables; & qu'il y a dans la teigne sèche des callosités à fondre, ce qui augmente la dissiculté de la guérir. Elle est d'autant plus sacheuse, qu'elle est invétérée & plus étendue, que les ulcèressont profonds, que les bords en font calleux, & qu'elle est foutenue par un vice du sang plus considérable.

On ne doit point chercher à guétir la teigne dans les enfans étiques, trop emacies, ou pulmoniques, à moins qu'on ne soit fondé à croire que la teigne est l'unique cause de leur état, & qu'on pourra y remédier en la guérissant. Or, pour parvenirà la guerison de cette maladie, il faut, avant d'en venir aux topiques, combattre l'acreté de la lymphe par des rem-des appropriés; on commencera par la faignée, & s'il y a une pléthore bien marquée, on la réiterera; enfuite on donnera aux malades des bouillons rafraîchitlans, des apozèmes apéritifs, du petit lait, les bains, les tifane sudorifiques, & autres remèdes analogues: après cette préparation on en viendra aux topiques, dont les effets doivent procurer la chûte des croûtes & la déconverte des ulcères. Pour pouvoir les mettre à decouverr, 1º. il faut faire couper les cheveux

Tonie LX.

le plus près qu'il fera possible ; 2°. employer le beurre frais, la crême récente, le cérat de Galien liquide, ou les feuilles de cresson cuites dans du fain-doux, & appliquées pendant vingt-quatre heures; ensuite on applique une emplatre de poix, étendue fur de la toile neuve ou fur du bazin, fur tout ce qui est couvert de teigne, qu'ony laisse pendant huit jours; après quoi, en la foulevant, on arrache en même tempstous lescheveux qui y tiennent. On arrache ensuite cette emplatre avec ménagement, & on couvre la partie teigneuse de seuilles de poirée enduites de beurre frais; ce qu'on réitère tous les jours jusqu'a ce que l'inflammation foit diminuee; alors on lave le mal avec une décoction de feuilles de choux rouges, ou defumeterre, ou de la racine d'enulla campana, ou même avec l'urine de l'enfant: on panse le tout avec un digestifordinaire, jusqu'a parfaite guzrifon. M. AMI.

TEILLER, TEILLE. C'est rompre les brins de chanvre, & separer les chenevottes de l'ecorce qu'on nomme wille, & qui cft convertie en fil, après avoir été peignée. Si cette opération n'étoit pas un amufement dans les villages où tout.s les femmes, les filles & les enfans se rassemblent à la veillée pour teiller, je la regarderois comma abufive. Il seroit plus prompt, plus expéditif & plus économique de se servir de la brove, représentee fig. 11, p. 284 du tome VI, on de l'espèce de meule employé en Livonie, dont il est parle dans l'article LIN. Mais il seroit barbare de priver a'un plaisir innocent un nombre d'etres qui se recleent & Ccc

oublient les fatigues de la journée, même en travaillant, Cependant. si dans une métairie isolée, un propriétaire récolte beaucoup de chanvre ou de lin, & si les femmes & les enfans à son service ne fuffifent pas pour teiller toute la récolte, c'est le cas de se procurer une broye, parce que jamais l'ouvrage ne doit être artiére. Une fille. une fenime, & même un enfant de 10 à 12 ans, est en état de la conduire & de la faire mouvoir; jusqu'au plus médiocre charpentier d'un village est en état de la construire, si simple elle est. Des papiers publics vanterent beaucoup, il y a quelques années, une machine composée de deux cilindres cannelés, se mouvant l'un fur l'autre, au moyen d'une manivelle. l'ai une semblable machine exécutée avec soin. Elle présente plusieurs désauts essentiels : 1°. Il faut un homme pour tourner la manivelle; 2°, comme ces cylindres ne peuvent ni se hausser ni se baisser, le gros bout de la tige du chanvre passe difficilement, fatigue beaucoup celui qui donne le mouvement, tandis qu'à mesure de la diminution de grosseur de la tize de chanvre, les cylindres écrasent mal la chenevotte de cette partie plus mince; 3°. Il faut une autre personne pour présenter le chanvre par un de ses bouts sous les cylindres. C'est un double emploi qu'on n'éprouve point avec la broye, & la broye écrafe tout aussi bien que pourroit le faire la meilleure machine à cylindre. Si une de ses pièces se derange on se casse, il faut recourir à l'ouvrier de la ville, & perdie fon temps, randis que le paysan même faura racommoder

sa broye. D'ailleurs, ce dernier instrument est en état de durer trente ans, sans avoir besoin de la plus petite réparation.

TEMPÉRANTS. MÉDECINE RURALE. C'est ainfi qu'on appelle certains remèdes qui ont la verti de calmer l'effervescence & la fougue des humeurs, & de diminuer l'action excessive des solides.

Ils font toujours indiqués dans les fiévres ardentes, dans les fiévres aiguës & dans toutes les maladies in-Hammatoires: ils trouvent encore leur place dans une infinité d'autres cas & circonstances où il convient de modérer insensiblement le mouvement trop violent du sang, & de corriger l'àcreté qui peut exister dans ce fluide; mais, comme le remarque trè-bien le célèbre Lieutaud, il est encore tres-utile de les employer, loisque l'ardeur des viscères dépend moins du cours précipité des fluides, que des matieres irritantes : ils peuvent alors brifer ou envelopper les particules salines qui produisent ces maladies.

Les bons effets que produisent les tempérants se manifestent quelquefois à la peau: il n'est pas rare de 
voir que ceux qui en sont usage, sont 
couverts de petits boutons sur tonte 
l'hibitude du corps. On sait encore 
qu'ils ont la proprieté de faire sottir, 
au moyen du lavage, les substances 
qui produisent la chaleur.

Les trois règnes de la nature nous officent une infinite de remèdes tempérants. Le regne végétal nous en fournit plus que l'animal & leminéral: dans celui-ci, l'on peut y comprendre toutes les plantes chicoracées, la bourrache, la pinprenelle,

les racines de chiendent, l'oscille, le fraisier, tous les acides végétaux, tous les fruits rouges, tels que les cerifes, la pêche, les fraises, &c.

Toutes ces différentes plantes peuvent être prises sous toutes les sormes possibles, en décoction, en infusion, ou combinees avec la chair des jeunes animaux, pour en faire des bouillons.

Le règne minéral nous donne tous les acides minéraux, tels que l'efprit de vitriol, l'esprit de sel dulcifie , & celui du soufre : on ne doit pas omettre le nitre, le sel sédatif a' Homberg, & la poudre de Sthal; on fait que ces rémèdes possèdent à un degré éminent, la vertu tempérante, fuctout les acides minéraux donnés, jusqu'à agréable aigreur, dans les fiévres aigues, ardentes & les plus inflammatoires. Le règne animal nous donne aussi plusicurs efpèces de lait, très-propres à diminuer & à calmer la fougue des humeurs, en adoucissant les particules âcres dont elles sont surchargées. Beaucoup de gens ne penvent point en faire usage. Cela est vrai; mais il en est bien peu dont l'estomac ne s'accommode du petit lait qu'on peut tegarder, avec juste raifon, comme le temperant le plus énergique, & le plus an dogue a nos humeurs.

L'eau de veau, celle d'igneau font encore autant de rellources que nous offre le regne animat, & qui produisent tous les jours les effet les pins fensibles & les pais salutuires dans l'effervescence du fang, & lorsqu'on vent engluer & donner une certaine confittance aux humeurs acres qui

l'excitent. M. AMI.

TÉNESME. MÉDECINE RU-

RALE. Fréquente envie d'aller à la felle sans rendre, tout au plus que quelques glaires muqueuses, & quel-

quefois fanguinolentes.

Le ténesme oft iliopathique, ou symptomatique: le premier a son siège dans l'extrémité de l'intestin rectum, ou sur le sphincter de l'anus, & reconnoît pour cause une inflammation dans cette partie. Il dépend souvent d's tumeurs qui se forment dan: le reclum, ainsi que des hémorroides internes. Ceux qui en font attaques, ressent une douleur égale à celle que pourroit exciter un noyau de pêche qui irriteroit cette partie. On fait que les femmes groffes y font fort fujettes.

On doit rapporter au ténesme idiopathique, le ténesme qui est occasionné par la présence des vers dans le rectum, & qu'on ne sauroit méconnoître par les évacuations qui portent toujours avec elles quelques vers; par un piurit que le malade ressent d'ins cette partie, surtout le foir, lorfqu'il est au lit, & dont il n'est soulagé que lorsqu'il rend quel-

que vent.

Les anciens prétendoient qu'il ne pouvoit y avoir de ténesme, sans qu'il y ent un ulcère dans le rectum : on peut dire qu'ils étoient dans l'errenr, & l'observation jou n liere démontre bien clairement qu'il y a des fittules à l'anus, fans qu'il y ait ténesme : l'erreu vient de ce qu'ils prenoient la m t'ère maqueuse du ténefine pour du pus.

Aux caufes locales qui agissant sur la partie effecte, constituent le té-, nefnie iciopathique, on peut ajouter celles qui produitent dans d'autres parties une irritation qui se communique par sympathie au sphincer de

Ccc 2

l'anus. & qui établissent le tenesme fymptomatique. Tels font l'inflammation & l'ulcère des prostates du col de la vessie, de la matrice; les tumeurs de cet organe, les efforts d'un accouchement laborieux; un cancer situé entre le rectum & la vessie. Il faut encore ajouter à toutes ces causes, la présence de la pierre dans la vessie. Le muscle qui détermine l'excrétion des matieres fécales, étant irrité, doit entrer dans de fréquentes contractions, & donner lien par la aux efforts répétés, & à l'envie presque constante de cette excrétion. Mais ces mêmes efforts en apparence, ne font que rendre la maladie plus opiniatre & plus douloureuse.

Le ténesme est quelquesois une maladie é idémique, & devient souvent contagieuse en automne. Rarement il est accompagné de sièvre, à moins que la cause qui lui donne naissance ne soit très-àcre ou inflammatoire. En général, c'est une maladie plus donlonreuse que dangereuse, à moins qu'elle ne soit compliquée de dissentante et d'ulcère au sphincter; mais lorsqu'elle dépend de toute autrecause, ou qu'elle n'est point entretenue par un principe malin, elle se dissipe assez promptement.

Il faut toujours excepter une circonstance dans laquelle elle peut être très-facheuse, c'est lorsqu'une semme enceinte en est attaquée; elle excite alors l'avortement, comme l'a très-

bien observé Hyppocrate.

Quand le ténesme est malin, il est aisé de le distinguer du ténesme ordinaire; il s'annonce toujours par des symptômes graves; la fievre est presque toujours de la partie. Les malades sont tourmentés par ungrand mal de tête, une douleur très-vive, & un fentiment de prurit, qui deviennent infupportables; ils font excessivement fatigués, & ne peuvent point dormir; leur anus, quoique bien dilaté & aussi ouvert qu'un cloaque, prend une couleur livide & plombée. Le fang & le pus fortent par cette partie. Ensin la corruption de l'anus est accompagné d'un ulcère qui ronge toujours. A cet état fuccède bientôt une prostration générale des forces, & les malades ne tardent pas longtemps à succomber.

Les indications que l'on doit se proposer dans le traitement du ténefme, doivent se rapporter aux causes locales & aux causes symptomatiques qui le produisent : cela posé, l'administration des remèdes doit nécessairement varier. On combattra le ténesme par inflammation, par l'usage des rafraîchissans, des adoucissans & des émolliens, pris & administrés sous toutes les formes possibles, tels que la saignée, la limonade, l'eau de poulet nitrée, le petit-lait, les bains & les lavemens avec les fleurs de bouillon blanc, la racine de guimauve & les têtes de pavot. On employe encore dans pareils cas, avec beaucoup de fuccès, la décoction des intestins des jeunes poulets, ou des tripes de monton. Ces mêmes remèdes peuvent convenir dans le ténesme symptomatique, caufé par l'inflammation de la vessie ou du col de la matrice.

Hyppocrate parle d'un ténesme spontané, que Sauvages regarde comme l'estet des purgatifs drastiques, ou de l'usage des eaux minérales trop purgatives; le traitement consiste à faire baigner l'anus, à faire extérieurement des linimens gras & huileux, & à procurer l'évacuation de ce qui peut être resté dans l'intérieur par des pur-

gatifs doux. Dans le ténesme malin, avec ulcère à l'extrémité du rectum, on infiftera fur l'ufage du quina, & on lavera fouvent le rectum avec un dilutam de céruze, l'eau rose, le fucre rouge, le blanc d'œuf & le lait, auguel on doit combiner l'opium. On employera les vapeurs d'une décoction de citron avec le sel marin . ainsi que les pessaires faits avec la tranche du citron, ou des suppositoires faits avec le miel & l'extrait d'abfinthe, contre les vers qui entretiennent le ténesine; l'application des fangfues à l'anus est un remède héroique contre le ténefine qui furvient aux hemorroides aveugles.

Enfin, on doit combattre le ténefme idiopathique qui accompagne les dissenteries, par les lavemens de lait & la thériaque. Baglivi veut qu'on fasse recevoir par le fondement les vapeurs de térchentine, & qu'on applique des fomentations faites avec la camomille, la fleur du fureau & le lait, auquel on ajoute quelquefois le laudanum, fur-tout lorsque les douleurs sont aigues. Degner vante beaucoup le fue mucilagineux du bouillon blanc. Osterdiserb se sert de la vulerianella & de l'argentine. Mais le meilleur remède est la répétition d'un laxatif approprié, tel que la teinture aqueuse de rhubarbe, ou prifé en lavement. Huxam fait souvent boire de l'eau froide, mais en petite cuantité chaque fris, & le soir il donne un calmant. Cette methode est digne

d'imitation, sur-tout dans les campagnes où l'on est quelquefois privé des foins des gens de l'art. M. AMI.

TÉNESME, ÉPREINTE, Médecine vétérinaire. Ces deux mots sont syncnymes, & ne fignifient autre chose qu'un effort que le cheval & les autres animaux font pour fienter.

L'animal qui en est atteint, sent une continuelle tension au fondement ; il a de fréquentes envies de fienter, mais c'est en vain, & dans cet état il ne rend tout au plus qu'une petite quantité de matieres mucilagineuses, visqueuses, sanguino-

lentes ou purulentes.

On y remédie pour l'ordinaire par des lavemens composés de bouillon blanc, de guimauve & de graine de lin. On peut même y ajouter des têtes de pavot avec leurs graines coupées en quatre, avec deux onces d'huile d'olive pour chaque lavement.

Le ténesme étant pour l'ordinaire un des symptômes de la dissenterie, de la diarrhée, &c., on doit bien comprendre que pour le guérir, on a à combattre la maladie principale. ( Voyez diffenterie, diarrhée )

TÉRÉBINTE, TÉRÉBEN-TINE, arbre dont on retire une réfine appellée térétentine Pl. XII, page 304. Tournefort le place dans la troisieme section des arbres à fleurs, fans pétales, males ou femelles qui naissent separément sur differens pied, & il l'appelle terebinchus vulgaris. Von-Linné le classe dans la dioccie pentandrie, & le nomme piflacia terebinihus.

Fleur. Les individus males sont dif-

pofés, en petits chatons écailleux. Chaque fleur male est composée de eing étamines renfermées dans un calice à cinq divisions A. Les fleurs feme'les B sont disposées en grappes; chaque fleur femelle est composée de l'ovaire, d'un stile & de trois stigmates, qui reposent dans un calice d'une seule pièce, découpé en trois petites dents aiguës ; quelquefois sur le même aibre, on trouve toutes les parties sexuelles réunies dans la même fleur.

Fruit C. Baye sèche, presque ronde, visqueuse, réfineuse au toucher, contenant un noyau qui ren-

ferme une amande.

Feuilles. Simples, ailées, avec une impaire; les folioles ovales, en forme de fer de lance, très-entières on dentées en manière de scie.

Racine. Rameuse, ligneuse.

Port. Arbre dont l'écorce est épaisse, cendrée, le bois fort dur. très-refineux. Les fleurs partent des aiselles des feuilles disposées en corymbe, au sommet des petites branches. Les feuilles sont alternativement placées.

Lieu. L'île de Chio, dans nos

provinces méridionales.

Propriétés. Le fruit est un peu acide & styptique. La refine qu'on retire de cet arbre est appelée cerebentine, blanchatre, tirant fur le bleu, vulnéraire, déterfive, diurétique. Cette térébentine est la vraie. On doit la distinguer de cel e qu'on retire du m laige; consultez cet article, page 468, tome VI. ainsi que son usage en médecine. On melange celle-ci avec la vraie icrébentine qui vient par le commerce de l'isle de Chio à Marseille. Cet arbre mérite d'être multiplié en Provence & en Languedoc.

TERRE. Un des quatre élémens. ou principes primitifs, qui entrent dans la combina son des corps composes. On peut encore la définir, corps solide. qui l'ert de base à tous les autres corps de la nature. Ceux qui aiment les hypothètes sur la formation de notre globe, & qui defirent connoître les causes des singularités que l'on y observe, doivent lire les ouvrages de Woodward & de Button, Leur théorie est aussi ingénieuse que théorie peut l'être. Entrer dans de tels détails, ce seroit nous écarter de notre but. & il ne nous est pas plus permis. comme naturaliste, d'établir les classes, les ordres, les genres & etoèces des différentes substances qui la compofent : elles ont été modifiées à l'infini. Voyons en agriculteur, & parlons leur

langage.

10. Toute terre n'est autre chose que le débri des montagnes, des pierres, des animaux & des végétaux; d'où il réfulte, 2°. deux e'pèces de terres, l'une calcaire, & l'autre vitrifiable. La terre calcaire fait effervelcence avec les acides, c'efà-dire, que si l'on verse par-dessus du vinaigre, ou tel autre fluide acide, on voit des écumes & un bouillonnement sur cette terre. Elle, e l'i formée des débris des animaux, de leurs cognilles, &c. & les végétaux ont eu pour base primitive de leur charpente, cette terre animale. La terre vierifiable est ainsi dénommée, parce que, formife à l'action du teu, elle se fond, & donne un verre, tan lis que la première, foumile aux mêmes circonflances, fe convertit en chaux. La pierre vitrifiable, fiappée brusquement avec le briquet, donne des étincelles, tandis que l'acier le plus pur ne fauroit en

tirer des pierres calcaires. Cette division, quoique très-simple & trèsnaturelle, n'est pas rigoureusement vraie, puisqu'à l'aide d'un feu violent & soutenu, il est possible de réduire toutes les terres & toutes les pierres en verre. C'est par l'extrême que l'on parvient à la vitrification de la premiere. L'extrême ne détruit pas la vérité générale de la division en deux ciasses.

3°. Ces deux espèces, si distinctes par leurs caracteres & par leurs réfultats en agriculture, offrent encore quatre divisions bien marquées; 1°. la terre calcaire proprement dite, ou alcaline, que l'on reduit facilement en chaux; 2°. la pierre gypseuse ou platre, qui se convertit par le feu en une espèce de chaux; celle-ci, dans fon état de chaux, fait effervescence avec les acides : 3°. la terre argilleuse, visqueuse & ductile, qui se consolide, se lie au feu, & donne des étincelles, frappee avec l'acier ; 4°. la terre viurifiable , proprement dite, qui se fond au teu, donne des étincelles, & ne peut être attaquée par les acides. (Confultez les mots écrits en lettres italiques )

4°. Comme la terre n'est que le débri des pierres du voifinage, on peut, par la timple inspection des rochers & des montagnes voifines, déterminer la nature de la terre des environs. J'examine une longue fuite de rochers, & je vois que les couches dont ils font composés, sont ou parallèles à l'horison, ou qu'elles ont une inclinaifon régulière; je dis alors, toutes ces couches font calcaires: elles font un dépôt formé par les eaux, foit du déluge, foit par la mer (l'examen de l'une ou de l'autre hypothèse n'est pas de notre

reffort): j'appelle ces rochers & ces montagnes, les indicateurs du monde nouveau. Si au contraire les rochers qui établissent la grande charpente des montagnes, au lieu d'avoir des couches régulières, ont leurs sciffures perpendiculaires ou obliques dans leur généralité; si leurs blocs font irréguliers dans leur forme. dans leur volume, dans leur position, ils m'annoncent des êtres de nature vitrisiable, antérieurs au bouleversement du globe par les eaux, & par conféquent antérieurs à la formation des montagnes calcaires & à couches régulières : de telles montagnes font de l'ancien monde, on monde appele primitif.

5°. Le bouleversement causé par les eaux n'a pu s'effectuer fans mélanger les débris de ces différentes montagnes: ils fe font heurtés les uns contre les autres; ils se sont usés & réduits en parties plus ou moins fines; enfin, ce mélange a formé la terre que l'on cultive. Toute pierre lisse & arrondie a été charriée par les eaux; c'est par le frottement soutenu contre d'autres pierres, qu'elle est devenue telle: on n'en trouve jamais de femblable dans les carrières, à moins qu'elle n'y ait été voiturée avec la substance qui, dans la fuite, s'est cristallisée, & a formé la carrière.

6°. Ce qui s'est effectué en grand lors du bouleversement général, s'exécute chaque jour en petit fous nos yeux. L'acide disféminé dans l'air atmosphérique agit sans discontinuite, mais lentement, fur les pierres calcaires; peu-à-peu il diffout une légère partie de leur surface; la pluie furvient, elle détache la partie dissoute, & entraine dans la région inférieure cette terre à base calcaire. Les plantes, les lichens, par exemple, qui se colent par toutes leurs parties inférieures, foit contre les pierres calcaires, foit contre les pierres vitrifiables, leurs racines infiniment petites s'infinuent dans leurs pores, y introduisent de l'humidité; le froid furvient, la glace occupe plus d'espace que l'eau; cette glace devient levier, & détache peuà-peu toute la partie pénétrée d'humidité. C'est ainsi & par l'ensemble de tous les effets metéoriques, que les furfaces des rochers sont peu-àpeu converties en terre. Les pierres vitrifiables sont celles qui résistent plus fortement à leur action.

7°. Que l'on suppose une étendue de terrein quelconque, formant un bassin avec l'enceinte des montagnes qui l'environnent de tous côtés, excepté d'un feul, par où s'écoulent les eaux; la terre de ce baffin fera homogène, si toutes les montagnes de la circonférence font homogènes, par exemple, calcaires, puisque cette terre n'est formée que de leurs débris, & cette terre fera précieuse pour l'agriculture. Si au contraire les rochers font vitrifiables, le fol de ce bassin fera pauvre, & ne deviendra productif qu'en y multipliant les engrais... Mais si cette chaîne de hautes montagnes, supposée calcaire, est surmontée sur le derrière, comme cela arrive ordinairement, par une autre chaîne plus élevée, cette seconde sera vitrifiable : alors le lavage des terres des unes & des autres par les eaux pluviales, rendront mixte le fonds de terre du bassin.... Mais si ce même bassin est traversé de part en part par une grande rivière, dont les

débordemens foient confidérables, ce ne sera plus en totalité la terre des montagnes de la circonférence qui formera le fond du bassin, ce sera celle de toutes les montagnes dont le pied aura été baigné par les eaux de la rivière: alors il existera dans ce bassin un mélange prodigieux, qui augmentera ou diminuera la fertilité, suivant les principes terreux déposés par la rivière.

reux déposés par la rivière. 8°. Ce que l'on dit des mélanges de terre opérés par les pluies ou par les dépôts des rivières, s'applique en grand aux dépôts formés par la mer; c'est elle qui a établi dans la Touraine cet amas énorme de débris de coquilles, la plupart réduites en poudre, & que dans le pays on nomme falun: c'est elle qui a déposé ce banc prodigieux de craie qui commence vers Sainte Seine en Bourgogne, traverse toute la Champagne-ponillense, la Picardie, la Normandie; se propage sous la mer, entre Calais & Douvre, & se continue dans la partie méridionnale de l'Angleterre, jusqu'à la dernière extrémité du cap Lézar. C'est encore à ces dépôts coquiliers, que font dues nos différentes marnes que l'on rencontre aujourd'hui, foit difposées en couches, soit par bloc. Ces derniers ont souffert des alterations dans leur manière d'exister; car dans leur origine ils formoient des couches qui, par la fuite, ont été divisées par différens courans, & qui ont charrié çà & là les blocs. Les dépôts dont on vient de parler, font tous calcaires, parce qu'ils ont pour base des substances animales, réduites en chaux naturelle, dont une partie est grossièrement concassee, & l'autre réduite en molé-

cule

cules très-déliées. Ce font principalement ces dernières qui constituent la craie; les principes de son adhésion sont la substance proprement dite de l'animal, & sa partie gélatineuse; l'air fixe, (confutez ce mot) qu'elles contenoient, a fervi à sa crystallisation, & à donner de la solidité à la masse entière.

Les autres dépôts, formés par la mer, font d'immenses bancs de sable, tels qu'on le voit entre Bayonne & Bordeaux, entre Anvers & le Mordik, & qui, malgré la distance du sud de la France, au nord de la Flandres Autrichienne, sont identiques par

leur nature.

### Dépôts.

9. Autant les premiers sont sertiles lorsqu'on parvient à détruire leur ténacité & à les diviser, autant les seconds sontiententiles; 1°. parce qu'ils contiennent peu de parties calcaires; 2°. parce que leur division est extrème; 30. parce qu'ils sont incapables de retenir l'eau nécessaire à la végétation des plantes. Il en est ainsi des dépôts sabloneux sormés par les rivières.

10. Je regarde les dépots de cailloux, comme provenant des rivieres. & non réellement de la mer proprement dite, lorsque ses caux couvroient une plus grande partie du globe que nous habitons. Ce font les courans formes par ces rivières, qui, dans l'intérieur de la mer, charrioient ces cailloux, & qui les ont successivement accumules en masses dans disferens lieux; aussi ces blocs, ces a nas font-ils tonjours mélés avec une portion de terre, & aglutines le; uns aux autres, foit par un lien mineral, foit par un lien ou gluten Tome I.Y.

animal, & quelquefois par tous les deux enfemble. Mais fi les masses de cailloux & de graviers n'ont entre eux aucune ou presqu'aucune adhérence, le dépôt alors a été formé dans la partie correspondante au point de réunion de deux courans de rivières.

11. On ne peut nier que les amas & couches de pierres coquillières ne foient dus à des dépôts établis par les courans de la mer. Telles font ces couches remplies de gryphites & de grandes cornes d'ammon sur les monts d'Or, près de Lyon; les grandes huitres à semelle, les poussepieds dont le banc commence près de Saint-Paul-Trois-Châteaux en Dauphiné, & le prolonge jusqu'au delà de Narbonne en Languedoc. Il en est ainsi de ces couches remplies de plantes, telles que les capillaires, les politrics, les fougeres, &c. qui servent de toît à presque toutes les carrières du charbon de terre du royaume, fur-tout dans celles du Forez, & les carrières du pays de Liége. Les plantes originales font inconnues en Europe, & il n'a été possible de les spécifier qu'après que le père Plumier a eu publie l'histoire des fougères & capillaires de l'Amérique.

Les grands bouleversemens causés par les volcans, ont singulièrement multiplié les variations dans la nature du sol de la France. Ces volcans ont successivement occupé près d'un quart de sa superficie. Entre Marfeille & Toulon on voit les restes d'un volcan qui semble détaché de leur grande masse; mais si l'on part de celui d'Agde près de la mer; si on remonte à droite entirant vers l'est, & du midi au nord, on voit leurs débris couvrir tout le territoire

Ddd

de Montpellier, tout le Vivarais jusques & près d'Annonay, & de proche en proche gagner toute l'Auvergne: Toujours en partant d'Agde & prenant a l'ouest, traversant le Rouergue & remontant jufque dans l'Auvergne, on fuit leur fecond embranchement. Ils font tous ou du moins prefque tous fur les montagnes primitives. Tout le fol de l'Alface a cté travaillé par les feux seuterrains, & on en trouve les vestiges en suivant le Rhin presque jusqu'à son embouchure. Il n'est donc pas surprenant que la nature primordiale du sol de toutes ces contrecs ne soit prodigieufement changée. La limaille d'Auvergne leur doit sa surprenante fertilité; dans d'autres cantons, une infertilité presque absolue. Mais ces volcans n'ont pu exister sans causer dans les environs, & même fort audel1, de fréquens & terribles tremblemens de terre, presque toujours suivis d'effon. l'rement, d'engloutissement; de la l'origine de plusieurs petits lacs, que les eaux p'uviales ont combles par l'amas de terre qu'elles y ont charriées, ou qui ont ensuite été desséchés par l'industrie de l'homme.

Il feroit superflu d'entrer dans des détails, faciles à multiplier presque à l'infini. Il sussite donc d'indiquer les causes majeures, & celles qui ont le plus contribré au bouleversement de notre sol. Chaque cultivateur, pour peu qu'il soit intelligent, en fera l'application au canton qu'il habite, & reconnoîtra sans peine la cause dominante qui rend son terrain plus ou moins sécond ou ingrat. Des causes générales, passons aux effets qui en sont résultes.

Les terres compactes rétiennent

trop l'eau; les fablonneuses la retiennent trop peu. (Confultez les articles argille, plarre, cruie, fable, afin d'eviter des répétitions.) De ces deux effets, réfultans des principes conftituans de ces terres, & de leur mélange' en proportion convenable dépendent les succès de la végétation. Cette proposition générale est vraie à la rigueur, mais elle fouff.e des modifications; par exemple, supposons compade une terre uniquement composée de débris d'une terre vitrifiable; on aura beau la melanger avec du fable pur, elle n'en fera guère plus fertile, parce qu'en lui procurant de la ténuité, on ne l'a entichie d'aucun principe qui contribue à la vegétation : il en sera ainfi fi on charge un champ fablonneux avec la même terre vitrifiable pure; mais si au sable, si à la terre vitrihable, on ajoute de la marne, de la chaux, de la poussière de platre cuit, ou reile proportion d'une autre terre calcaire, il réfultera de ce mélange heureux, une forte végétation. Ce n'eit donc pas simplement par les mélanges que l'on bonifie un champ, mais en raison des principes constituans, tenfermés dans ces melanges, & en raison de la tenuné ou de la densité que les molécules de terre conservent entre elles. L'on peut donc dire en général, 1º. que toutes terres trop tenaces on tropfriables, font pen productives, foit parce que l'une ne retient pas affez l'eau néteffaire à la végétation, soit parce que l'autre la retient beaucoup trop; ce vice dépend de la manière d'être de leurs molécules entre elles. 2º. Que toute terre de nature purement vitifiable, est presque infertile; tandis que celle composée de parties calcaires, est trèsfertile, si ses molécules n'ont qu'une adherence convenable. Ces assertions de la plus grande évidence, sout cependant relatives à l'espece de plante que l'on se propose de cultiver. Le tis, par exemple, aime que le sol retienne l'eau, & s'il ne reste pas inondé, il perit. Le chanvre se plait dans une terre meuble qui conseive un peu d'humidité, tandis que le sain-soin végère dans un sol sec; & jamais la vigne ne donnera un vin précieux dans un terrain très-produsif en froment.

La couleur des terres est en général trop accidentelle pour en tirer des indices certains, relativement à la force de la végétation, sur - tout si ves terres sont considérées comme ayant peu éprouvé de nouvelles combinaisons depuis leur état presque primitif: je n'appelle pas primitif, par exemple, la couche supéricure que l'on trouve dans les antiques forêts; elle est au contraire de formation graduelle & successive. La véritable couche de terre sera celle qui est recouverte par cette nouvelle, & qui, par le lavage & l'infiltration des eaux, lui a communiqué jusqu'à une certaine prosondeur, une partie de sa couleur. . . . Toute terre ou furabonde les débris des végetaux & des animanx fans coquilles, cit noire on plus ou moins brune ... Toute terre qu'on appelle franche, & où les cailloux sont rares, est en général de conleur faave. Elle est formée primordislement par les dépôts lents des rivières à courstranquille; le Rhin, le Rhone, la Loire, &c. ne présenteront jamais de dépôt semblable, soit purce que leur cours est trop rapide, soit aufli parce que ces fleuves & les 1ivieres qui s'y jettent, conient entre

des montagnes & rochers vitrifiables. Les terres rougeatres, d'un jaune clair, obscur, &c. d sivent leurs couleurs au fer réduit à l'état de chaux qui a fourni les ocres plus ou moins rouges, plus ou moins jaunes; &c. Quoi qu'il en foit, toutes les terres que nous cultivons, reconnoissent pour origine première, la décomposition des pierres, foit calcaires, foit vitrifiables, qui composent la charpente des montagnes. Après cette décomposition, les eaux en ont sormé les couches terreules on simples, on melangées par les alluviens & par les dépôts.

On a déjuconclu, fans doute, par ce qui a été dit, que je regardois la terre calcaire comme la feule productive; elle l'est en estet dans toute la rigueur du mot; toute autre terre n'est que terre matrèce. C'est sur cette base unique qu'est etabli le système genéral de la végétation, & c'est ce qu'il

faut developper.

Les corps ne peuvent concourir par leurs mélanges à la formation des autres corps, qu'autant qu'il se trouve une certaine affinité entre leurs parties, ou bien lorique les parties diffemblables font reunies par une fubftance moyenne qui pait cipe de la nature des daux corp qui doivent s'amalgamer & former un tout. Par exemple, l'eau n'est pas missible à l'huile ni à aucun corps graiffeux; mais si à cette eau & à cette huile on ajoute en proportion convenable une fubstance faline, elle deviendra le moyen de jondion des deux autres, & de leur union résultera une nouvelle fubitance compoice, un vrai favon; mais si au lieu de la substance saline, onajoute, par exemple, de la graisse cetteerniere s'unita avec l'huile,

& toutes deux réunies, ne se méleront pas avec l'eau. Il faut donc pour la recomposition ou combinaison des corp le uns avec les autres, 10. qu'il y ait affinité naturelle ; 2º. qu'il y ait au moin, une espèce de dissolution. Par exemple, de la chaux & du platre calcinés, leur pouffière se mélera ensemble & elle ne fera pasun corps; mais si on ajonte de l'eau sur l'une on fur l'autre, ou fur toutes deux ensemble, & fi on y ajoute plors du fable, toutes ces substances se combineront & formeront enfemble un corps folide. Si fur la chaux fusée, on jette de l'huile, elle s'y unira peu ou tres-mal; mais si à cette chaux fusée ou éteinte, on ajoute du fable ou de la terre & de l'huile, il en résultera un mortier beaucoup plus folide que par la fimple union du fable, de la chaux & de l'eau. De ces exemples, qu'on pourroit multiplier à l'infini, on doit conclure que tout corps qui n'est pas, ou qui est très-peu susceptible de dissolution, ne peut pas s'unir de lui-même avec un autre corps; & leur mélange, s'il furvient, ne sera qu'un simple mélange & non pas une recomposition. Si on ajoute du fable vitrifiable à de l'argile, il ne lui occasionne ni decomposition, ni recomposition; ce fable agit mecaniquement parce qu'il divise les molécules de l'argile, & les separe les unes des autres; ces grains sont autant de coins qui désunitsent; cependant cette terre devient plus productive, non par les décompositions & recompositions, mais, 10. parce qu'elle acquiert plus de perméabilité à l'eau. 2º. Les molécules ctant plus d vifées, les principes folubles qu'elle contient ont plus de jeu .. font plus à nu & font plus sufceptibles de dissolutions causées par

les effets météoriques, & parconsequent de fournir plus abondamment la nourriture aux plantes qu'on confie à cette terre. Si au lieu de ce fable vitrifiable, vous donnez à cette argille un fable calcaire, marneux, du terreau. &c. comme toutes ces substances font très-folubles dans l'eau. elles agiront réellement fur l'argile, en multipliant ses principes productifs, & en combinant les leurs avec les fiens; d'où resultera une plus grande fecondité & une plus abondante végétation; dans ce cas, ces substances agiront de deux manières, & mécaniquement comme coins, comme leviers, & nutritivement, s'il est permis de s'expliquer ainsi, par la facile disfolution & recombinaison de leurs principes nutritifs mutuels.

Je ne dis pas que les substances vitrifiables ne soient pas solubles. Elles le sont dans les menstrues qui leur conviennent; mais ces menstrues, ces dissolvans ne sont pas disseminés dans le sol; & dans la supposition qu'ils le soient, les circonstances nécessaires à produire leurs effets, sont très-raies, & si rares qu'en agriculture on ne sauroit les

compter.

La fubfiance calcaire est la seule soluble; c'est aussi la seule terre végétale, la seule qui entre dans la composition des plantes & des animata. Si la terre vurisfiable fournisson les principes de la vegétation, on devroit de toute nécessité la retrouver dans l'analyse des plantes faites, soit parle seu, soit par l'eau; cependant, toutes les analyses connues ne l'ont jumais démontré. On peut Jone dire, ricoureusement parlant, afin d'éviter toute controverse, que s'il en existe, c'est un infiniment petit; par conse-

quent, cet infiniment petit doit être réputé zéro, & en agriculture il de mérite aucune confidération. Ainfi, toute terre qui n'est pas soluble dans l'eau pure, est une simple terre matrice qui ne concourt à la végétation que parce qu'elle fert de point d'appui aux racines, & parce qu'elle récèle entre ses molécules insolubles, les molécules folubles de l'humus, dont les racines se nourrissent.

Aux articles amendement, engrais; on a prouvé que, fuivant les circonflances, les unsaiffoient mécaniquement, & les autres par leurs principes conflituitis. A l'article sève, on a démontré que les principes qui la conflituent, devoient tous avoir éprouvé une diffolution, & que l'eau a été le menfrue dans lequel elle a été faite. Confultez ces mots, afin d'éviter ici des répétitions inutiles.

La terre calcaire est donc la seule terre végétale, le véritable humus foluble dans l'eau, & la feule qui établisse & constitue la charpente des plantes. Les falun de Tourraine, les craies de Champagne, font des chaux, des terres calcaires naturelles, mais elles ne sont pas pures. Lors de leur dépôt par les eaux, elles ont été mélangées plus ou moins avec d'autres substances. Le melange de fubilimes étrangères est plus abondant dans les autres terres calcaires. Mais fi l'on amoncelle des planter, des animuix morts, & fi on les laisse fermenter ensemble, se putréfier, se décomposer, &c. on obtiendra, en derniere analyte, la terre calcuire pure, le vérita le humus, entin, cette terre foluble dans l'e m, & la feule finsceptible le s'anir a ix materiaux qui composent la lève. Telle est la grande verité qu'il importe d'inculquer dans la mémoire de tout cultivateur; puisque en partant de ce principe fondamental, il dirigera tous ses mélanges de terre, tous ses sumiers; il multipliera des végétaux, afin de les enfouir dans la terre, & fur-tout afin de lui rendre plus de principes qu'ils n'en auront absorbés. Consultez le mot amendement. Il conclura qu'il est absurde d'employer les fumiers fortans de l'écurie, & qu'il faut attendre que la fermentation ait recombiné leurs principes; que par cette nouvelle combination, les principes font rendus plus folubles dans l'eau, & par confequent plus analogues & d'une plus facile & plus intime union avec la terre & avec les principes qu'elle contient déjà. Cultivateurs, ne fongez qu'à creer ce précieux kumus, qu'aucune fubftance animale ou végétale ne deflèche, en pure perte, fur les champs, dans les chemins. Raffemblez toutes les herbes quelconques, accumulez, amoncelez le plus que vous pourrez; toutes le contiennent tout preparé, & fongez que dans la nature il règne une circulation perpetuelle de principes; que le végétal actuel ement fur pied, fervira bientôt, p.r fadécomposition, à la reproduction de fon femblable. L'herbe nourrit l'animal, fa fubflance devient sa substance, constitue sa charpente, & fa terre principe on calcaire se convertira à son tour en humus pour le végétal. Ainti, rien n'est perdu dans la nature, & le cultivateur inte'l gent fait profiter de tout ce qu'elle lui offre. Cet humus est presqu'en depot aur tout le globe, parce que par-tout il y a des plantes & des animaux; mais il est plus on moins repandu; c'est son abondance

dans les dépôts, qui assure la fertilité du sol. Cependant, les récoltes absorberoient peu à peu celui de sa superficie, des pluies abondantes l'entraîneroient, & à la longue, cette superficie deviendroit infertile, si l'art & la prévoyance de l'homme n'y supplement pur les engrais & par les labours.

Si on confidere attentivement la petite quantité d'humus nécessaire à la charpente d'un chêne majestueux, l'expérience apprendra que foixantedix livres de bois de chêne bien fec, fournissent, par l'incinération, à peine une livre de cendre; que si on lessive cette livre de cendre, pour en féparer la partie faline, à peine resterat-il, en dernière analyse, une demilivre de terre calcaire; c'est donc à-peu-près un, contre cent-viagt du poids total. Le feu a diffipé l'eau, l'air, les parties huileufes, de manière que le refidu falin & tecreuvest peu de chose, & contribuoit d'un infiniment petit à la totalité du poids. En esset, le bois de gayac, un desplus durs que l'on connoisse, doit, à l'air fixe qu'il contient, ( consultez ce mot ) le tiers de son poids. Plus un bois est dur, & plus il contient d'air fixe. Mais ce chêne majestueux dont il est question, rend chaque année à la terre, par la chûte de ses feuilles, par la transpiration de ses racines, plus d'humus qu'il n'en a abforbé; &c ii le sol n'en profite pas, c'est que les vents, les eaux pluviales l'entrainent à mesure que les feuilles se décomposent. C'est cet humus, cette terre calcaire, cette terre de débris de substances végétales & animales, qui donne la couleur noire à la couche supérieure du sol d'une prairie, d'une forêt,&c.; fans leurs décompo-

fitions perpétuelles, la prairie cesseroit d'exister, les plantes mourroient affamée, ainsi que les artres des sorêts. D'ailleurs, il de peut es f'er aucun végéta! fans cue 'a nature elui ait asigne à fervir d'aliment .. une ou à plusieurs espèces d'insectes & d'animaux; ces intectes animilifent, fi on paut le dire, la substance veretale qu'ils mangent, & la rendent doublement calcaire, c'est-à-dire, calcaire bien plus pure qu'elle re l'auroit été sans cette nouvelle trituration; d'où l'on doit conclure que si la terre s'épuise, c'est parce que les récoltes qu'on lui demande, absorbent conp-fur-coup 17 unus, fans que l'industrie de l'homme le renouvelle. On a bean multiplier labour fur labour, on divise les mollecules; les labours mettent à nu l'humus. mais il n'en créent ni n'en remplacent pas un atome. Si au contraire on alterne, ( confulte; cet article important ) on rend alors à la terreplus de principes qu'une récolte n'en absorbe. Le sol peut donc enfuite fournir une nouvelle récolte fans être épuifé.

Que des charlatans en agriculture décident, par la décuffation, que la terre de tel champ est propre à la production de tel verbal, c'est une eifronterie dent plufieurs cultivateurs font la dupe, & dans leur enthousafme, ils admirent la prétendue tcience l'e l'imposseur; l'homme qui reflechit dira, c'est par les portions talines que l'impression est donnde au palais, & non par la terre, proprement dite, vitrifiable on calcaire. Les sels sont solubles dans l'eau, mais les mucilages le sont également, & cependant le mucilage de gomme, par exemple, n'imprime fur la langue aucune faveur décidée, parce qu'en général, il ne contient aucun principe falin; mais comme le principe falia n'est pas la feule substance qui entre dans la compostrion de la seve, & par conséquent des plantes, puifqu'une furabondance de parties falines s'oppose à la végétation, ( consultez les expériences à ce fujet, rapportées à l'article arrofement ) il est donc clair que le dégustateur échafaude sur Li faveur des terres, un système aussi futile qu'abfurde : fon charlatanisme en impose aux ignorans; c'est tout ce qu'il demande. Celui qui veut réellement faire l'analyse d'une terre & juger sûrement de la qualité & quantité de principes propres à la végetation qu'elle contient, doit procéder par l'analyse. Nous allons en décrire la méthode, après avoir récapitulé les vérités fondamentales contenues dans cet article.

1°. Toute terre est produite par la déco aposition des pierres & des rochers.

z°. Tous rochers ou pierres font denature vitifiables ou calcaires. Les premiers font peu susceptibles de decomposition, & forment la terre matrize. Les seconds, au contraire, plus susceptibles d'éprouver l'action des météores, sont divisés & dissous par les acides, par consequent trèsfolubles dans l'eau, des lors propres à fournir les mutériaux de la sève qui constituent la charpente des plantes.

3°. Les débris des plantes & des animaux fournissent, par leur décomposition, la terre calcaire par excellence, le véritable humus, enfin cette terre totalement foluble dans l'eau.

4°. Foutes ces fubfrances ont été melangées par les alluvions, par les dépôts; heureux le champ qui contiont en abondance ces derniers prin-

5°. Enfin, heureux est le sol dont les principes sont si bien combinés, qu'il ne retient que la quantite d'eau proportionnée aux besoins de la plante

qu'il doit produite.

Prenez, par exemple, dix livres d'une terre quelconque, pargée exactement de toutes pierres & cailloux; jetez-là dans un vaisseau quelconque capable de la contenir, & de contenir en même t mps trentepintes d'eau. Le vase doit être percé dans sa partie la plus inférieure, & son ouverture fermée exactement avec son bouchon. Sous ce premier vaisseau, placer-en un second d'égale capacit, recouvert d'une toile forte, servée, & formant un pen le cône renversé dans le milieu de son étendue.

Tout étant ainsi préparé, suites chauffer à ébulition les trente pintes d'eau; versez-les alors sur la terre renfermée dans le premier baquet; agitez fortement le tout, afin que l'esu chaude ait plus de fatilite a diffondre les principes contenus dans cette terre; couvrez le baquet & laiilez repofer le tout per lant douze à quinze heures. Après ce lans de temps, ouvrez doucement le bouchon de la partie inférieure du baquet; garniflez fon ouverture avec de la paille, afin que l'eau s'echappe f. ns entraîner avec elle beaucoup de terre; & il faut qu'elle s'echappe goutte a Poutte.

Avant de déboucher, ajoutez fur la toile qui recouvie le fecond baquet, ou baquet infectur, pluficurs feuilles de papiers g is, dispotes les unes sur les autres, & qui ne déborderont pas la toile. Les feuilles &

la toile serviront de filtre. Mettez ensuite, dans un vaisseau separe, l'eau

filtrée que vous obtiendrez.

Prenez de nouveau la terre restée fur le filtre ; rejetez-la fur la premiere; vuidez de nouveau fur le tout quinze à vingt pintes d'eau bouillantes; agitez fortement, & laissez filtrer jusqu'à la fin, en observant, avant de commencer cette seconde lessive, d'ajouter de nouvelles seuilles de papiers gris. Deux feuilles placées l'une sur l'autre suffisent. On obtiendra par ce moyen, une véritable lessive qui s'appropriera tout ce qui est soluble dans cette terre. Melangez la pouvelle eau filtrée avec la première mile en réserve, ensuite faites évaporer.

Il feroit facile d'accélérer l'évaporation par le moyen du feu; mais la chaleur trop forte change beaucouples principes & la manière d'être des corps. Il vaut beaucoup mieux avoir recours à l'évaporation à froid, qui s'exécute affez promptement dans un lieu où règne un grand courant d'air; mais comme l'evaporation ne s'exécute que pir les furfaces, le vaiffeau dans lequel on jettera la leffive doit être peu profond & très-

large.

À mesure que l'eau se dissipe, les principes se rapprochent; & avant l'entière évaporation, les sels se réunissent en cristaux, & la partieterreuse, auparavant dissoute dans l'eau, se précipite au sond du vase. On aura beau laisser évaporer, il restera toujours un peu d'eau-mère, grasse & onchueuse au toucher. Pour s'en debarrasser, on incline doucement le vase; on répète la même opération à plusieurs reprises dissertites, & toujours très-doucement;

enfin on oblige cette eau - mère à occuper le moins d'espace possible. Si on ne peut la vuider fans qu'elle entraîne avec elle quelques parties du dépôt, on la laisse stationnaire pendant quelque temps; enfin on l'absorbe en lui présentant doucement une éponge bien séchée. Il ne restera plus que le dépôt terreux & le dépôt falin qui aura cristallise. Lorsque le tout sera parfaitement sec, on le pésera, & son poids sera comparé avec la masse séchée qui est restée, ou sur le filtre ou dans le premier baquet. La différence de poids indiquera la quantité de terre végétale ou humus, & la quantité de sel que la terre contenoit. La portion graisseuse on huileuse est amalgamee avec l'eau - mère; on pourroit dire que c'est une véritable eau savonneuse, mais avec excès de

Quelle espèce particulière retirerat - on d'après cette expérience? Il n'est gueres possible de donner une règle sûre; il est plus que probable de penser que ce sera un sel neutre, mais dont la base sera plus alcaline qu'acide, & son alcalicité sera plus forte en raison de la quantité d'humus que la terre soumise à l'expérience en contenoit auparavant. Il est bon de connoître ce sel. S'il est acide, si on le fait dissoudre dans une portion d'eau, & si on verse cette eau sur du sirop de violette étendu également dans l'eau, ia couleur violette de cette eau sirupeuse deviendra rouge. Si, au contraire, le sel est alcali, la couleur violette verdira. Mais si le sel est neutre, la couleur restera intacte. Personne n'ignore que toutes les terres contiennent un sel quelconque; ainsi ce n'est pas le point essentiel de cette expérience; son véritable but est de prouver que l'eau a réellement dissous l'humus; que cet humus est une vraie terre animalisée qui constitue la charpente des plantes; ensin que c'est la seule qui entre dans leur composition.

Si on laisse putréfier des plantes de la même espèce, après qu'elles auront été amoncelées les unes fur les autres, jusqu'a leur desficcation complète & à leur entière réduction en terreau, on fe convainers a'une manière plus particuliere en répétant la même expérience que ci-dessus, que leur terre principe est une terre calcaire par excellence; qu'elle est foluble dans l'eau; qu'elle se précipite au fond du vase à mesure que l'evaporation s'exécute; enfin qu'après la complète évaporation, on trouve une terre douce au toucher, & dont les molécules sont divisées a l'infinie.

TERREAU. On appelle zinfi toute espèce de fumier, soit animal, foit végétal, entièrement décomposé, & réduit en terre douce, fine & noire. Tel est celui des vieilles couches, celui que l'on trouve dans le tronc des vieux arbres, comme le faule, le noyer, le peuplier, & de tous les gros arbres que l'homme charpente par la taille. Consultez l'article murier, les mots chicois, ongl.ts; il y est indique pourquoi & comment le terreau s'y forme. Les fleuritles font avec railon, le plus grand cas de cotte espèce de terre. Ils s'en servent particulièrement pour les marcottes d'œillets, les femis des plantes delicates; la plantation des renoncules, &c. Mais Tome IX.

comme elle retient pen l'eau, à caufe de la division de ses parties, elle exige de fréquens & petits arrostmens. Le fleuriste, avant d'employer cette terre, doit serupuleusement examiner si elle ne contient pas des œufs d'insectes, sur-tout du hanneton, du rhinocéros, &c. parce que ces animaux la présent à toute autre pour y faire leur ponte.

TERROIR. Terre confidérée par rapport aux produits en agriculture; mais ce mot terroir s'applique plus particulièrement à la qual té de ces produits. Par exemple; on dit qu'un vin fent le terroir, a un gout de terroir. Les vins de Saint-Péret, de S yfu-1, ont non-feulement l'odeur, mais la faveur de la violette. Coux de Côte-Rôtie impriment fur le palais une saveur qu'on nomme de pierreà-fufil; ceux de Moselle, un goût d'ardoise; des environs de Paris, une odeur & un goût de fouci. Il faut cependant convenir que dans ce cas, l'odeur & le goût sont purement accessoires, parce qu'ils sont dûs, non au fol, mais à la quantité de plantes de souci qui croissent naturellement dans les vignes. C'est par la même raifon, que dans certains cantons, les vins ont le goût d'aristoloche, &c. Quoi qu'il en soit; chaque production végétale d'un canton, n'a pas la même faveut que ceile d'un autre canton; & cette différence provient spécialement du terroir; d'ou l'resulte qu'un gourniet diftingue sans peine au goût, si tel vin est de Champagne, ou de Bourgogne, ou de Bordeaux, ou des provinces méridionales de France, &c. Il en seroit ainsi des fruits, des herbages, des blés, si on prenoit la E. e e

reine de les comparer. On demandera peut-être d'oit dérive ce goût de terroir, quelle substance constitue cette variété. Il est bien difficile d'asfigner la véritable caufe, ou plutôt de quel mélange elle dépend. Les fels y contribuent beaucoup, ainfi que les huiles effentielles; mais il feioit difficile d'en affigner la véritable cause par les analyses chimiques. Toutes ces variations tiennent à des combinations infiniment petites & infiniment précifes, que la sagacité de l'homme le plus instruit ne sauroit découvrir. Admirons la bonté du createur qui a multiplié nos jouisfunçes; & factions, avec reconnoillince, jouir de ses bienfaits.

TESTICULES. MÉDECINE RU-RALS. Se font deux corps glanduleux rentermes dans une bourfe, comme des parties très-précieuses. On fait qu'ils constituent essentiellement le caraftère du fexe mâle, & qu'ils. fournissent cette matière si nécesfaire pour la production & la génération des hommes : les testicules ont toujours été en grande vénération chez les anciens, & sur-tout chez les Romains; il n'étoit pas. permis autrefois dans le barreau de Rome, de porter témoignage, si l'on en étoit privé : ils sont appelles testicules par un diminutif du mot testes qui fignifie en français, témoins; & ils sont en effet les temoins de la virilité & de la force. Pour l'ordinaire ils sont au nombre de deux; quelques-uns n'en ont qu'un ; il s'en est trouvé qui en. avoient trois, & même quatre, s'il faut s'en rapp reer à plusieurs anatomiftes. Mais il est prouve que ces personnes ne sont pas plus valeureuses que celles qui n'en ont que deux, ou mênie un seul; pour l'ordinaire elles sont impuissantes; la matiere séminale étant divisée en trop de parties, se trouve mal élaborée, & perd toute sa force.

Mais la nature toujours bienfaifante, en a voulu donner deux à Phomme, afin que fi l'un étoit incommodé, flétri ou bleffe, l'autre pût fervir à la génération, & elle a renfermé dans ce dernier toute la vertu qui devoit exifler dans tous les deux.

La situation des testicules n'est pas la même dans tous les âges de l'homme. Presque tous les enfans ont les testicules caclés dans le ventre ou dans les aînes, tout près des anneaux des muscles obliques externes & quelquefois dans les anneaux même, ce qu'on a pris quelquefois pour une hernie inguinale. De tous ces enfans il v en aquelques-uns dont les testicules ne descendent que fort tard, & quelquefois jamais, & alors l'on prendroit ces hommes pour des eunuques, s'ils n'avoient d'autres marques pour nous persuader qu'ils sont des hommes parfaits.

Dans l'àge adulte, leur place natrarelle est dans une bourse mobile, externe & sous le bas-ventre, communément appelée stroum. C'est alors qu'ils prennent de l'acctoissement, & cu'ilsaugmentent en grof-

Chaque testicule a , comme tout, organe destiné à filtrer quelques Immeurs, un vaisseu excrétoire, coliti-ci est appellé exisseu dessirent, il ferpente soi il sort le bout du t. sticule par ch'il sort le cest fortement attaché an testicule par la tunique albuginée, il a pour lors nom dépi-

didime, & ne prend fon nom que Iorsqu'il quitte le testicule. Ce vaisfean a dans fon commencement une cavité très-petite, qui devient plus ample à mesure qu'elle approche

des vésicules séminaires. Les testicules son sujets à plusieurs maladies, telles que l'hydrocèle, le pneumatocèle & varicocèle; nous ne parlerons point ici de toutes ces maladies, nous nous contenterons de dire quelque mot sur l'inflammation des testicules, qui depend le plus souvent de quelque chûte ou de quelque coup porté sur cet organe, ou d'une gonorrhée imprudemment arrêtée. Dans ce dernier cas, cette maladie exige beaucoup de célérité dans l'administration des secours propres à la combittre: le plus approprié est la saignée du bras plus ou moins répetée selon la constitution plethorique du malade. Mais ce moyen doit être accompagné de l'usage d'une boifson délayante & rafraîchissante, de l'application des cataplafmes anodin, & résolutifs qui doivent être remplacés par les mercuriaux longtemps continués, fur-tout s'ils n'ont produit aucun effet salutaire. Pai vu des engorgemens invétérés fur les testicules, disparoître par le long ufage de cataplasmes faits avec les quatre farines résolutives & une forte diffolution desublimé corrosif. M. AMI.

TESTICULES & FOURREAU. Médecine vétérinaire La fituation des testicules & du fourreau est assez connue: nous nous arrêterons seulement à considérer leur volume, leur état, & leurs maladies.

1°. Leur volume: plus il est conlidérable, plus certaines personnes

font cas du cheval qu'ils destinent à étalonner, tandis que d'autres ne l'en apprécient jamais davantage.

2°. Leur état : ni l'une ni l'autre de ces parties ne doivent être enflées: les mêmes causes qui produifent l'enflure sous le ventre, peuvent donner lieu à celle des testicules & du fourreau: mais celle qui provient des efforts faits par l'animal, est toujours le plus à redou-

3°. Leurs maladies : quelquefois le fourreau se trouve si fortement refferré, qu'il ne laisse aucun passage au membre pour fortir. Le cheval urine alors dans cette partie, & le resserrement est une espèce de phimosis. (Voyez ce mot ) Quelques fois aufli le fourreau est tellement gonflé,qu'il ne permet plus au membre de rentrer, & cet état est comparable à celui d'un homme atteint d'un paraphimosis. (Voyez ce mor )

L'enflure du scrotum reconnoît pour cause, ou un amas d'eau, ou un amas d'air; au premier cas, la maladie est nommée hydrocèle, & au second pneumatocele. Voyez ces mots) La dureté & le gonflement du testicule, ou l'engorgement & le gonflement de la peau & des autres membranes qui enveloppent le testicule, donnent lieu à une tumeur dure connue sous le nom de surcocèle. ( Voyez ce mot )

Un dépôt d'humeurs, un véritable abec's dans le sérotum, ayant le plus souvent pour cause des coups, des contufions & des meurtriflures, forment ce que nous nommons hernie humorale. ( Voyez HERNIE)

On doit savoir encore que les Ecc 2

testicules se retirent quelquesois, de manière qu'ils se logent entre l'anneau, & sont noués ou invisibles en quelque sorte. Cette violente contraction qui ne peut, ainsi qu'on doit le penser, arriver qu'à des chevaux entiers, survient à ceux qui éprouvent de vives douleurs, & dont la maladie confiste principalement dans un grand fen. Elle eft trèscommune en Italie & dans les pays chands : l'animal se relève & se conche sans cesse, il s'agite comme s'il éroit furieux, & il succombe bientôt, s'il n'est secouru promptement. Du reste, il ne seroit pas ctonnant de trouver des chevaux dont les refticules ne seroient pas descendus dans le serotum, & qui cependant r'en seroient pas moins habiles à la gérération. Nous dirons de plus que le cheval, & principalement ceux qui sont entiers, ne sont pas exempts d'une crection continuelle & douloureuse, que l'on appelle en eux. comme dans l'homme, du nom de priapifme. (Voyez ce mot ) Une tension, une roideur convulsive. feniblable, füivie d'un defir immodéré de la jument, n'est autre chose que ce que nous nommons latvrialis. Dans un certain relachement des muscles, il y a chate du membre. M. T.

TETE. (maux de) MÉDECINE RURALE. La tête est un assemblage de plusieurs pièces osseuses, dont les unes forment par leur connexion une espèce de boite presque ovale, qu'on appelle ciâne.

Sa figure oft en géneral sphéroïde, ou diverfement arrondie, & comme composée de deux ovales un peu applatis de côté & d'autre; l'ovale

supérieur, (le crane ayant se extrémités tournées en devant & en arrière : l'autre antérieur ( la sace ) ayant ses extrémités tournées en haut & en bas; de maniere que ces deux ovales se rencontrent & se confondent par leur extrémité, à l'endroit que l'on non me particulièrement le front.

Cette figure ainsi composée ctant regardée de profil, représente une espèce de triangle sphéroïde ou curviligne, dont l'ovale superieur est plus large en arrière qu'en devant, & l'ovale anterieur est plus large en haut qu'en bas.

La tête a encore plusieurs régions qu'il est essentiel de connoître pour ne pas confondre le siège de sis différentes affections. La région supérieure s'appelle sommet de la tête; l'inférieure, base du crâne; les latérales, tempes; l'antérieure, face, qu'on subdivise en front, machoire supérieure & machoire inférieure; la postérieure, occipur, dont la partie inférieure s'appelle nuque du coi.

Si la tête est regardée dans l'homme, co ame la parrie la plus noble, c'est, fans doute, par la dignite & l'importance des viscères qu'elle renferme. Ses principaux ufiges, font de loger le cerveau & le cervelet, de servir à la maltication, à la respiration, à la voix, & d'être le siege des organes des sens. Le createur les a placés dans la cavité la p us é evée, pour qu'ils pu ssent veiller à la confervation du corps; il a auff vouly que l'homme murchat la tête levée, comme ayant l'empire fut tous le autres animaux créés pour son usage.

Sa grandeur, selon toutes ses di-

mensions, doit être proportionnée à celle du reste du corps. Cependant il vant toujours mieux l'avoir ! plus groffe que trop perite. Le cerveau étant moins gêné, exécute mieux ses fonctions. J'ai très-souvent observé que coux qui avoient la tête très-petite, avoient, pour l'ordinaire, peu de jugement.

Si elle n'est pas égile chez tous les hommes, la figure n'est pas aussi exactement semblable dans tous les sujets. Il est aisé de se convaincre que rien n'est plus varió que la figure des hommes. Les uns ont la tite ronde, les autres l'ont extraordinifrement alongée. Oa en trouve qui ont la tôte quarrée. On lit dans l'histoire d'Amérique, que les peuples qui habitent le long de la riviere des Amazones, ont l'i bizarre coutume de presser entre deux planches le front des enfans qui viennent de naitre, & de leur procurer l'etrange figure applatie qui en réfulte, pour les faire mieux ressembler, disent-ils, à la pleine lune. Cette coutume barbare & contre nature, n'a d'autre fondement que le goût le plus bizzure; & quoiqu'il soit très-difficile de comprende qu'il n'en réfnite pas des dérangemens confidér ibles dans l'organe du cerveau, ces hommes nean noins ne penvent qu'être trèsstupides & excessivem nt barbares.

Li tite-est sujete à une infinite de maladies. Nous ne parlerons ici que de celles qui l'affectent le plus ordina rement, & qui font quelquefois accompagness d'un certain danger. On appe le céphalalgie, ce mal léger qui n'a lecte qu'une partie de la tête; si ce mal devient plus opiniatre, plus violent & plus durable, il prend alors le nom de

Ces deux maladies ne reconnoisfent pas toujours les mêmes causes. Tantôt elles sont essentielles, & tantôt symptomatiques. Tout ce qui peut gêner la libre circulation du fang & de la lymphe peut leur donner naissance. Elles dépendent l'ouvent de la suppression des évacuations périodiques, de la répercussion des dartres, ou de toute autre espèce d'éruption cutance.

La rétention de la morve, le défant de son exerction, la detirecation prématurée des boutons qui se portent au-dehors de la peau, leur rétrocession en dedans sur les meninges, ou fur le cerveau, ou fur toute autre partie interne ou externe de la tête, peuvent encore exciter

ces deux maladies.

Ce ne sont point-là toutes les canses de la céphalalgie, & de la céphalée; elles font plus ordinairement excitées par l'embarras des premières voics, par des mauvailes digestions & par le defaut de resfort des fibres de l'estomac.

Pour traiter avec succès ces deux afections, il ne faut point perdre de vue la cause qui les determine. Les faignées, plusieurs sois répétées, conviendront très-bien lorfqu'elles seront subordonnees à un état plethorique, ainsi que l'application des fangfues à l'anus & a la valve, si elles dépendent de la suppression des homorroides, ou des regles.

Quand la cause inveterce est idiopathique, & qu'elle eil purement humorale, le vesicatoire applique fur l'endroit affecté, est préserable à totts les moyens curatifs.

Chez les personnes grasses & humotales, on leur conseillera un cautère dans les parties les plus éloignées de la tête, dont on entretiendra matin & soir Pécoulement, en le pansant méthodiquement. On entretiendra chez elles la liberté du ventre, par l'usage de doux laxatis.

Dans la céphalalgie occasionnée par la rétention de la morve, si le malade est d'une constitution lâche & molle, on lui fera flairer souvent du sel volatil. S'il est au contraire très-irritable, & d'un tempérament sec & ardent, avant d'en venir à l'usage des poudres sternutatoires, on lui fera recevoir, par le moyen d'un entonnoir, les vapeurs de l'eau chaude. M. de Sauvage, qui rapporte plusieurs exemples de céphalalgie, causée par la fixation de la morve, doit nous faire remarquer que cet épaissifiement altère quelquefois l'âme au point de dérauger la mémoire, & de causer des accès de rage.

Il ne faudroit pas encore appliquer des remèdes révulsifs, topiques astringens, & même narcotiques, si la douleur fixe sur la tete avoit pour cause une congestion d'humeurs sur cet organe; ils Seroient sur-tout dangereux, s'il y avoit indice d'hémorragie. J'ai vu une pareille application dans le cas d'une odontalgie, produire une angine. Il vaut mieux procurer un ecoulement d'humeurs par moyens convenables, en donnant, sons forme de tabac en poudre, différens sternutatoires, tels que cenx du bois de lentique, de muguet, de marron d'Inde, de lierre terrestre, de pyrèthre ou de cabaret.

Lorsque les excrétions se font librement, & que la douleur est dominante, relativementà l'affection nerveuse qu'il peut y avoir, il faut alors ordonner les narcotiques; mais leur administration ne doit avoir lieu que long-temps après le repas. Le petit lait nitré, la poudre de Guttette, la liqueur minérale anodine d'hoffman, le cinabre, conviennent tres-bien; mais en général, il est plus sûr de recoutir aux remèdes que l'expérience reconnoît pour avoir une vertif nervine particulière, tels que le camphre, le muse & la valériane suiva je; on fait qu'elle a fouvent réussi, & qu'elle a guéri des maux de tête

très-invétérés.

Tous ces remèdes, quoique bien appropries aux causes & aux circonsrances des maux de tête, n'ont pas toujours en les heureux effets qu'on étoit en droit d'en attendre; aussi est-on quelquefois forcé d'en employer de plus actifs & de plus énergiques. D'après cela, des médecins celebres ont proposé de faire faire de forts frottemens dans plufieurs maux de tête, & même de couper les petits nerfs exterieurs. Valfalva a fuivi cette pratique. On est venu à bout, en coupant différens nerfs, de calmer les douleurs de dents. Tronchin a renouvellé cette methode. Il fit couper le nerf infraorbitaire dans une douleur à la mâchoire supérieure, ce qui lui réussit; mais son succès n'a été que mo nentané. Baillou a obtenu de bons effets des bois sudorifiques dans plusieurs maux de tête internes périodiques, qui étoient insoutenables. Morgani l'a imité; mais le quina, lorsqu'il y a un mouvement périodique, est le

premier de tous les remèdes, furtout si son usage est précédé d'un vomitif dont l'exhibition doit avoir lieu s'il y a un embarras dans les

premières voies.

Lorsque les maux de tête sont entretenus par la génération des glaires dans l'estomae, par un état de foiblesse de ce viscère, on ne sauroit asser recommander l'usage d'un ou de deux verres d'eau de thubarbe insusée à froid dans l'eau commune pris dans la matinée, pendant un ou deux jours de la semaine. Ce remède a constamment réussi à tous ceux auxquels je l'ai preserit, & l'on peut bien s'en rapporter à mon observation particulière à ce sujet. M. Ant.

TÈTE DE SAULE. M. l'abbé Schabol s'explique ainfi. « Il se dit de certains toupillons de toutes sortes de branchettes qui croissent quelquefois naturellement fur des aibres appauvris & ruinés, mais toujours sur les meilleurs arbres, par la faute la plus ordinaire des jardiniers. Cest ainsi qu'à force de rogner par les bonts, de casser les extrémités des bourgeons & des pouffes de l'année, de pincer & repincer, fur tout ceux du pocher, il se forme en ces endroits-là même, de ces toupillons de branchettes, qui pullulent sans fin, & qui, plus ont les ôte, plus ils repoussent en plus grand nombre; au moyen de quoi on épuise inutilement la seve. De plus, on sorce les yeux du bas qui ne devroient s'ouvrir que l'année d'après, pour donner des fruits, de s'ouvrir prématurément l'année même de leur poulle, & on les fait avorter; au lieu qu'en laissant leurs bourgeons de toute leur longueur, tien de toutes ets choses n'arrive, & l'accroiffement a lieu fans troubler la nature, fans déranger son cours, son mécanisme & ses

organes. » Si l'extrémité d'une branche du troisième, du second & même du premier ordre, est terminée par un toupillon de branchettes, il faut couper au-dessous lors de la taille d'hiver, & convrir la plaie avec l'onguent de Saint-Fiacre. Si ce roupillon de petites branches pousse seulement sur un des côtés de l'une de ces branches, amputez avec la serpette jusqu'au bois, toute la potion d'écorce criblée par ces petites branches, & mettez de l'onguent. Dans l'un & dans l'autre cas, vous forcerez la fortie de nouveaux bons yeux, forts & vigoureux, fur tout fur les poiriers & pommiers. De tels yeux percent difficilement fur les branches des péchers, des qu'elles ons plus de deux ans. Les jardiniers voient ces têtes de siule; ils ne se demandent pas d'où elles proviennent, & ils sont bien éloignés de penser qu'elles sont la suite de leur routing abfurde.

TETRADYNAMIE. C'est la quinzième classe du système sexuel des plantes, public par Linné. (Confultezce mot ) Cette classe est composée des plantes à fleur qui ont sincé tamines, deux petites opposées l'une à l'autre, et quatre plus grandes. On appelle les slevrs de ces plantes ancipomes, parce que leurs petales sont disposées en croix. Testes sont les sleurs des choux, des raves, des gérossées, des moutaides, &c.

THAPSIE OU FAUX TURPITH.

I anche XIV, page 408. Teurnefre la place dens la cinquième setion de la septième classe des herhes à sleur en rose ou ombelle, dent le catice devient un fruit à deux semences ovales, applaties & grosse. Il l'appelle thapsa latisolia villosa, & la classe dans la pentandrie digynie.

Fleur C. Composée de cinq pétales égaux. En D est représenté un de ces pétales posés sur le bord du calice. Les parties sexuelles confishenten cirq étamines & un pistil. Les étamines font posées sur les bords du calice & conopposition, comme on levoit en C. Le pistil E occupe le centre de la fleur. Il est composé de deux styles & de deux stigmates. Le calice est une membrane très-mince, couronnée par cinq petites dents peu apparentes.

Fruit. Composé de deux semences de même forme & égales, oblongues, pointues aux deux extrémités, entourées d'un large rebord, tronqué à la base & au sommet, comme on le

voit en F.

Feuilles. Grandes, embrassent la tige par lour base; elles sont deux sois allées; les solioles dentées en manière de seie, réunies à leur base. B représente une des seulles du sommet de la rige. Celles qui partent de la racine sont très-guandes, & elles excèdent souvent la grandeur de deux pieds.

Racine A. En forme de fuseau, cependant presqu'egale dans sa gros-

seur, peu fibreuse, brune.

Titeux. Les provinces méridionales de l'annee, aux bords de la

mer. La plante est vivace.

Port. La tige s'élève à la hauteur de cinq à fix pleds; elle est cylindrique, cannelée, rameufe. L'ombelle naît au sommet des tiges; les seuilles

Proprietés. La recine de thapsie, à cause de sa ressenbl nee a celle du thurbir, qui viert par la voie eu commerce des Grandes-Inces, est appelée thurbith bâtard, & en la substitue à celle du thurbith vrai. Elle est résinense, purgative. On l'ordonne en insusion à la dese d'un jusqu'à deux gros, lorsqu'il s'agit e'expusser les humeurs séreuses & gluzates. On l'associe souvent avec le jalap & les autres hydragogues.

THÉ. Planche XIV, page 408. Tournefort n'a pas connu cet arbufte précieux. Il l'auroit placé dans la vingt-unime claffe deflince aux arbres à fleur en rose. Von-Linné le nomme thea viridis, & le classe dans la polyandrie trigynie.

Fleur A en représente une vue de face; B, une par derriere. Elle est ordinairement composce de cinq pétales, presque ronds, creuses en cuillers, & de couleur de soufre. Le nombre des étamines est indéterminé. F en represente une séparément; C fait voir le pistil placé dans le calice ; en Dil en est sép ré, afin de montrer une subitance soyeuse qui environne l'ovaire. On veit en È une des scuilles du calice; elles font obrondes, pointues, creusees en cuilleron; le calice perfitte jusqu'après la maturité du fruit, comme on le voit en H.

Fruit. Vu en dessus en G, il est rensermé dans une captule composée de trois loges distinces; chacune renserme une griffe !!

renferme une graine K.

Fenilles. Fortees par des pétioles très-courts, ayant à leur base des stipules; d'ailleurs assez ressemblantes



La Thapsu on le Faux Turbith

Le Them blane des Montage



à celles des rossers; eller sont vertes fur leur sursace sup rieure, & d'un vert plus pase a l'inférieure.

Port. Arbiffeau dont on ne peut encore juger de la force ni de la groffent par les pieds confervés & cul tivés à Paris dans le jardin des

plantes.

Lieu. Originaire de Chine, du Japon II y croit au pied des montagnes, fur le bord des fleuves & des aussieaux.

Propriétés. Les feuilles sèches ont une odeur aromatique, légère, douce; une faveur herbacce un peu auf-

tère.

L'infusion des seuilles augmente la force & la velocité du pouls, accélère la digestion, constipe légèrement, ne calme point la soif, diminue plutôt l'expectoration qu'elle ne la favorise, excite quelquesois le cours des urines. Elle rend plus vives & de plus longue durée les douleurs d'estourc & les coliques par des matieres bilienfes; elle porte préjadice aux sujets maigres, bilieux, fanguins, exposes à des mouvemens convulfifs, aux hypocondriaques, à ceux qui sont attaqués de paralysie. Elle est indiquée dans la douleur d'estoniac par excès d'alimens, dans le dégout par des matières pitu teufes: dans les maladies soporenses caufées par des humeurs féreules ou pituiteuses; dans les douleurs de tête par excès d'alimens : elle convient aux personnes sédentaires, replettes; i celles qui respirent un air humide & marécageux.

On donne les feuilles sèches depuis trois grains jusqu'à demidrachme, en insusion dans cinq

onces d'eau.

Tome IX.

Thé d'Europe. Voyez véronique mâle.

Thé du Mexique. Voyez ambroisie.

THERMOMÈTRE, Instrument compose d'une boule de verre dans le bas, furmonté d'un tube, le tout creux, correspondant l'un à l'autre. rempli en grande partie d'espritde-vin coloré en rouge, ou avec du mercure, le tout purgé d'air, & le sommet du tube scelle hermétiquement. Le point où l'eau commence à geler est appelé zéro. La partie au-deffus de ce point est graduée exactement, & chaque division est appelée degré. Dix degrés & un quart fixent la température des caves de l'Observatoire de Paris : & ce point de température est le même pour tous les fonterrains les plus profonds. -- Si la température y varie, ce phénoniène est dù à quelques circonstances purement locales. -- Ces différences ne détinifent pas la règle genérale. Le degré quatre - vingt designe la chaleur de l'eau bouillante. Ainsi, à mesure que le fluide se dilate ou monte dans le mbe. on est affur- que la chaleur de l'atmofphère augmente. La même échelle, la même graduation des degrés est égale en dellous de la ligne de z'ro ou point de congellation. Plus la liqueur descend, plus il fait froid; alors le fluide du tube se concentre fur lui-même, & occupe moins d'espace. Avec cet instrument on parvient à connoître exactement, nonseulement la diff rence de chalcur ou de froid d'un lieu à un autre, Fff

THLASPI. Tournesort le place dans la seconde section de la cinquieme classe des herbes à fleur tégulière, de plusieurs pieces & en croix, dont le pistil devient une filique; & il l'appelle thlaspi vulgatius. Von-Linné le nomme thlaspi campestri, & le classe dans la tétradynamie filiculcuse.

Fleur. En croix, pétales ovales, deux fois p'us longs que le calice, découpé en quatre folioles ovales,

concaves.

410

Fruit. Petite filique, presque ronde, entource d'un rebord aign, rétrécie par le bas, à deux loges, divifce par une cloison, & contenant quelques semences applaties.

Feuilles. Allongées en forme de fer de lance; celles de la tige font adhérenter, & l'embrassent quelquefois par leur base.

liacine. Longue, toute d'une ve-

nue, peu fibrente.

Lieu. Les champs; la plante est annuelle, si elle fleurit dans l'année; & bienne si elle ne fleurit pas.

Culture. C'est a force de sons, et en multipliant la pl nte par des semences dans une bonne terre de jardin, qu'on est parvenu à lui faire gagner de l'embonpoint, mais non pas à rendre laffeur double. Comme les flours naillint en corymbe au sommet des tiges, & comme les tiges secondaires sont très - multiplices, toutes ces fleurs railemblées & presque épanouies en même temps, produisent un joli effet dans les parterres; on en compte deux variétés. Les fleurs font ou tontes blanches. ou toutes gris de lin plus ou moins foncé.

Si on laisse la plinte secher sur place, la graine tombe, se seme a'cile-même, & elle fleurit platôt l'année d'apres; il vaut beaucoup mieux la femer chaque anne, & choisir la graine des fieurs qui ont paru les premieres, parce que c'est la micux nourrie, & cell. qui dornera ensuite de plus belle, sleurs. Cette plante n'exige aucun foin bien particulier. La graine demande à être ren entertée.

THUYA D'OCCIDENT ou DE CANADA. Tournefort le place dans la trente-deuxième section de la dixneuvième classe des arbres à fleur a chaton, les fleurs males, separées des fleurs femelles, mais sur le même pied. Il l'appelle thuya theoprhasti. Von-Linné le nomme thuya occidentalis, & le chasse dans la monoccier monadelphie.

THUYAD'ORIENT ou de CHINE. Tournefort ne l'a pas connu; Von-Linné le nomme thus a orientalis.

Fleur mdle. Charon ovale fur lequel chaque fleur est attachce dans une écaille ovale, concave & cotufe; clie cit compose de quar a ctamines a peine vinbles, & d'autant d'anthères.

Fleurs' femelles. Raifemblées dans un cone compose de petites fleurs opposees les unes aux aurres; chaque ceaille sert de calice à doux fleurs

Fruit. Semences oblongues qui sont longitud nalement garnies d'une aile membraneuse & echaneree.

Feuilles, Elles ne paroissent à l'œil

que comme des écailles, des mamelons qui s'engrènent les uns dans les autres. Elles font portées par un petiole commun, plat dans la partie supérieure, & arrondi vers la branche: dans le thuya d'orient, les folioles sont opposées; dans celui du Cunada, elles font alternativement placées.

Port. Ce dernier s'elleve dans fon pays natal, à plus de 40 pieds de hauteur, & fait un superbe arbre; il a été apporté du Canada fous François 1er, & il reuffit parfaitement en France. Celui de Chine paroît pas devoir s'élever auffi haut; il s'acclimate très - facilement en France, & aucun arbre vert n'egale en beauté sa couleur; son vert eft eclat int.

Culture, Ces doux arbres font l'ornement des bosquets verts, sur tout ce dernier. Le rigoureux hiver de 1783 à 1789 n'a pas endommagé les pieds un peu forts. Los squ'on defire les multiplier, ce doit être par graine, quoique celui de Canada prettie par bouture faite au commencement de septembre. Dans les provinces du centre & du midi du royaume, les femis penvent être faits dans des pots garnis d'une terre douce & légère, recouverts de mousle, & places au soleil levant. Ailleurs, ils ont besoin d'une couche de fimier ou de tan. Las arrosemens doivent être frequent mais legers a less mauvaifes herb s ce-1 truices avcolfoin: on les lai le fe i r-. titien pondant toute la première l'& mime la seconde année, en observant, penda, t Phiver, de garanticles jeunes pieds de la neige & du crand fioid. A la fin de la seconde année, on donne à chaque pied fon pot le-

paré & une terre plus fi.bstarcielle. mais la terre dans les pots toujours recouverte de moufie. Eprès la troifième, & encore micuy, apres la quattième année, & à la fin de l'hiver, on dépote sans de anger 1 s racines; on les plante à demeure, & ces arbres n'exigent plus aucua foin particulier; à moirs qu'il re furvienne une sécheresse dans l'année de leur transplantation; quelques arrosoirs d'eau sufficent dans ce cas. Tant que le pied de l'arbre est jeune, en doit le travailler au pied trois fois dans l'année.

A mesure que le pied de l'arbre se fortifie, il faut être tres-modéré fur les branches à abattre dans le bas. Il s'elevera de lui - même fans vos foins, & les branches inférieures se detruiront peu-à-peu, parce que la sève tend fans ceffe vers le fommet. (Consultez ce mot ) Les plaies faites par les amputations sur les arbres relineux se cicatrisent avec peine, & occasionnent pendant long-temps un flux de réfine on comme-refine, suivant la nature de l'arbre, & cette perte nuit beaucoup à l'arbre; si au contraire la branche se détache d'elie-même du trone, il n'y a point d'exadation, & la plaie est bientot reconverte par l'écorce.

THYM. Von-Linné le classe dans la dydinamie - gymn sspermie, & le nontre elu note vulgiris. Lournefort le place dans la trai lome fortion de la ountribre d'alle des herbes à fleur d'une toute piece & en levre, dont la l'ipericure en ret ouf-i fee: il l'appelle la aus va juis Polio t rui re.

Flent. In levre; lo tibe de la longueur du calice t la lavae superieure

droite, retroussée, plus courte que l'inférieure qui est divisée en trois, large, obtuse.

Fruits. Quatre femences presque rondes, dans un calice en forme de tube, retréci par le haut.

Feuilles. Menues, étroites, ovoïdes, repliées sur elles-mêmes par les côtés. Les feuilles plus larges, constituent une variété de l'espèce.

Racine. Dure, ligneuse, rameuse. Port. Sous-arbrisseau, dont la tige subfiste péndant l'hiver. Elle est droite, peu élevée, rameuse, ligneuse. Les sleurs sont enépi, rangées tout autour de la tige, & les seuilles opposées.

Lieu. Le Languedoc, nos jardins, fleurit en juin, juillet & août.

Propriétés. Feuilles d'une odeur aromatique, forte, douce, d'une faveur âcre; elles font plus actives que celle s du férpolet, & elles ont les mêmes propriétés. (Confultez ce mot)

THYM BLANC DES MONTA-GNES, ou POLIUM. Tournefort le place dans la quatrième section de la quatrième classe dune seule pièce en gueule & aune seule lèvre; il l'appelle teucrium montanum album. Von Linné le nomme teucrium politim, & le classe dans la dydinamie-gynospermie.

Fleir B. Tube cylindrique recourbé, à l'extrémité duquel on ne remarque diffindement qu'une lèvre inférieure divifée en cinq parties, comme on le voir en C. Les tiesmines, au nombre de quatre, dont étaux plus grandes & deux plus contdes paroiffent occuper la place de la revre supérieure. Le bas du tube est l'ensermé dans un calice D à dente-

lures aignës; ordinairement la fleur est blanche; mais on connoit une variéte à fleur jaune.

Fruit E, represente les quatre semences réunies au sond du calice, & F les semences séparées.

Feuilles. Petites, oblongues, épaiffes, crénelées, couvertes d'un duvet blanc, adhérentes aux tiges.

Racine A. Ligneuse, brune, fi-

Port. Tiges menues, arrondies, fermes, ligneuses; les sleurs rassemblées en manière de tête ou en

épis ronds; les feuilles opposces. Lieu. Les provinces méridionales,

fleurit en juin & juillet.

Propriétés. Fleurs d'une odeur aromatique forte, d'une saveur amère & acre, ainsi que les feuilles qui ont une odeur aromatique & médiocrement forte; elles échauffent, raniment les forces vitales, provoquent quelquetois le flux menstruel suspendu par l'impression des corps froids ou par foiblesse. Elles sont ind'quées dans le dégoût par des matières pituiteuses, dans l'asshme pituiteux sur la fin du rhume catarral, dans l'obstruction récente du foie sans spalme ni disposition inflammacoire; dans l'ictère essentiel avec abattement de forces vitales. Les feuilles ont moins d'activité.

U/ages. On donne les feuilles sèches depuis demi-drachme jufqu'à demi-once, en macération au bainmarie, dans fix onces d'eau. Les feuilles sèches depais demi-drachme jufqu'à une once, comme les fieurs.

TIERGON, vover TONNEAUX.

TIGE. Partie de l'herbe on de l'arbre qui fort de terre & qui pousse des branches. Pourquoi les tiges

des arbres sont - elles tonjours perpendiculaires, quel que soit le plan incliné sur lequel elles s'elevent? c'est une question fur laquelle plusieurs écrivains se sont exercés, afin de donner la folution du problème. Quoi qu'il en soit, il est constant qu'un sol supposé de surface plane ne contient pas plus d'arbre qu'un sol quelle que foit fon inclinaison, en suppofant que la graine de tous les arbres ait été seinée en même temps & de la même manière sur les deux champs.

Si on prend un grain de blé horifontal, & qu'en l'humectant un peu, il germe sur la superficie d'un vase, on verra la radicule le courber pour pénétrer en terre, & la plantule, au contraire, se tourner du côté du ciel. Il en est ainsi d'un gland, d'une noix, d'une amende, &c. que l'on plante en fens contraire; la radicule décrit une courbe jusqu'a ce qu'elle ait touché le sol pour y penétrer, & la plantule revient à la perpendiculaire. M. Dodart, de l'academie des sciences, est le premier qui, en 1700, ait tenté d'expliquer ce phénomène; en 1708, M. de la Hire travailla fur le même fujet, M. Parent d'Aftine, &c.

M. Dodart suppose que les fibres des tiges sont de telle nature, qu'elles fe raccourcissent par la chaleur du soleil, & s'alongent par l'humidité de la terre, & qu'au contraire, celles des racines se raccourcissent par l'humidité de la terre, & s'allongent

par la chaleur du foleil.

Si cette explication est admissible dans quelques-unes de ses parties, elle ne l'est pas dans la totalité. L'experience constante apprend qu'en donnant quelques foins à un jeune

fujet, (le grenadier fur tout) & qu'en enterrant ses branches, elles prennent racine, tandis que ses racines exposées à l'air, deviennent branches & poussent des feuilles. Cette expérience paro i détruire la totalité de l'hypothèse de M. Dodart.

" M. de la Hire dit que dans les plantes, la racine tire un fuc plus groffier, plus pefant, & la tige au contraire, un fuc plus fin, plus volatil . . . . que la plante, lorsqu'elle commence à se developper, foit entierement renverfee dans la graine, de forte qu'elle ait sa racine en haut & fa tige en bas, les fues qui entreront dans la racine, ne laisseront pas d'être toujours les plus grofliers, & quand ils l'auront développée, & auront élargi les pores, au point qu'il y entrera des fucs terreftres d'une certaine pelanteur, ces sucs, toujours plus pefans, appefantifiant toujours la racine de plus en plus, la tireront en bas, & cela, d'autant plus facilement, qu'elle s'étend davantage, &c. ... Dans le même tems, les plus volatils qui aurent pénétré la tige, tendront aussi à lui donner leur direction de bas en haut, & par la raison du lévier, ils la lui donneront plus aisément de jour en jour, parce qu'elle s'alongera de plus en plus; ainfi, la petite plante tournant sur le point de partage inimobile, jusqu'à ce qu'elle soit entierement redressee.... La plante s'etant ainsi redressée, on voit que la tige doit se lever perpendiculairement pour avoir une affiette plus ferme, & pour pouvoir micux relifter aux efforts du vent & de l'eau. "

Il seroit trop long de repporter toutes les hypothèses sur ce sujet; toutes ont, s'il est permis de le dire, na gont le terroir, c'est-à-dire, que le geomètre en a donné la folution comme g omètre. le mathématicien comme mathématicien, &c. Qu'il me soit permis, comme naturaliste, de hazarder mes conjectures.

Dans les articles artres, graines, &c. on a dù voir que lortque la graine germoit, sa première pousse ctoit la radicule; que cette radicule est tendre, spongieuse, & par con. sequent susceptible de recevoir les premières impressions de l'humidité qui s'clève de la terre. La graine n'ayant encore que cette premiere partie qui foir developpée, il est donc naturel que cette partie qui tend à un beaucoup plus grand développement, se tourne du côté ou elle pompe les sucs dont elle a besoin. Elle ne peut les trouver dans l'atmosphère qui est trop sec; ce sont donc les emanations de la terre qu'elle recherche; & pour mieux se les approprier, même en fuivant les lois des affinités, elle dirige auffi furement les sucoirs, que les tiges traînantes des pommes de terre, renfermées dans une cave, les dirigeoient du côté d'où la cave prenoit fonjour, & que j'ai fait promener fur tous les côtés de cette cave, en dirigeant succellivement la lumière fur les points principaux de cette circonference. C'est donc en raison du premier développement de la graine, que la radicule cherche l'humidité provenant de de la terre; & en second lieu, elle. la cherche en raison de sa propre contexture qui différe intrinléquement de celle de la plantule. L'expé-i richee prouve que les racines des plantes sont bien plus criblées de pores, & d'une rexture beauceug plus molle & plus tendre et e cyle

des tiges; enfin que les racines jouis sent à un plus liaut degré, de la qualité absorbante de l'office de siphon, que les tiges. C'est en raison de cette propriéte, & fur tout encore en raison de sa primauté d'organisation, que la radicule devient le receptacle, l'épongedes émanations terreftes; qu'elle a une tendance marquée, & un véritable besoin de s'ensoncer dans la terre. Jusqu'à ce que la radicule parvienne sa superficie, on la voit s'alonger beaucoup, & mais beaucoup pour toucher laterre, decrite sonvent une courbute de septà huit pouces de longueur, (j'en ai la preuve dans un maron d'Inde ) tand's que cette courbure n'est que de ouclques lignes, si la superficie du sol est immediate. Jusqu'à ce que la graine ait poulle la plantule, tous ses principes ie portent vers la radicule, & cette radicule absorbe les émanations terrestres; il est donc dans l'ordre naturel que la radicule s'allonge, & prenne de l'augmentation par l'addition du principe nutritif terreux qui s'unit aux principes dejà contemus & développes dans la graine, puisque dans cette graine il n'y a en core que la radicule qui végete. Enfin, fi on observe que le germe de chaque graine d'ou doit sortir la radicule, est place presqu'à l'exterieur de la graine, on verra que le but de la nature est que ce germe soit le premier mis dehors, soit pour recevoir les principes deja développes dans la graine, foie pour absoluce les émanations terictires, & des-lors à acquerir un prolongement prompt, & qui s'etend, de teete necessité jusqu'a son point de contact avec la terre.

Aduellement, fi en fuit e diveloppement de cette grain . (...m. n.le per ...cx.mp.e.) ou verra qu. les deux lobes de la graine ne s'euvriront, quand même la graine feroit enterree d'un pouce ou deux, que loriqu'ils feront près ou fur la superficie du sol; enfin, lorsqu'ils secont ouverts, la plantule s'clèvera de leur centre. Dans le premier cas, (de la radicule ) l'action a cté simple & son effet d'un seul côté; ici commence une double action. 1°. Des fucs qui affluent de la radicule enterree dans la graine, & qui concourent au développement de la plantule. 2°. De l'action de l'air, des méteores & sur-tout de la lumiere. La plante s'élève droite parce qu'elle est actionnée par la lumière du fol il q lellerecherche auflivisi! lementque les tiges filamenteuses des pommes de terre, dans la cave, parcouroient fa superficie suivant que je di igcois la lumière sur un des côtés. Le soleil & sa lumière sont la cause physique du mouvement ascendant de la ser pendant le jour; (consultez ce mot ) tout comme la privation de la lumière & la fraîcheur de l'atmosphere, déterminent le mouvement descendant de la sève pendant la nuit. Il est donc de nécessité absolue que les tiges s'élevent perpendiculairement; puisque les deux causes attractives agissent perpendiculairement. On pourroit encore expliquer ce phenomène par l'effort du mouvement de fluides dans les tubes qui ne s'écartent pas de la perpendiculaire, à moins qu'une caufe movenne & plus ruiffinte qu'erx, ne s'oppose à leur libre cours. De plus grands details fur ce phin mène nous écarteroient de notre objet, & deviendroient inutiles au commun des cultivateurs. Ce qu'il est bon pour eux de savoir & de no pa, perdre de vue dans leurs plantations, est que,

quelle que f in l'inclination d'un terrain, il ne doit pus contenir un plats grande quantite d'a bres que fina supenir e ctoit plane, unie éc de niveau, parce que le diantetre de la tête des arbres fura totijours le mime dans les deux cas. Si cun terrain eleve de quarante piede, comme A & D;

horifonta'e A C, on aura une fenerficie de quarante pieds, & pour perrendiculaire C B; mais la linne transverse le ou d'inclinaison sera de foixante pieds; de manière qu'il fembleroit qu'ayant un tiers de l'ingue un de plus & en superficie, on de rip t pouvoir y planter un ples et al nombre d'arbres en raison de plas /2 superficie. Si les arl res n'avoient n'int de tête, on aureit raifon, mis hereoccupé par leurs branches, ren . . cette superficie de cuarante-ci:. (egrés, nulle, puiscu'il re le trauve, dans le vrai, de su perficie acrienne, que l'espace compris entre A & C.

TIGRE. Phalera bembla ladi cipeda. Lin. Ses anthones fort reciees, ainfi que fes yenx: funcerps ad jounatre, avec cit e rangs lon fixinatre, avec cit e rangs lon fixinatre, eventre, & politica, plitter e ventre, & politica, plitter e de ventre, & politica, plitter e de points noire, ce qui lui a la fixinatre le nom de tigre. Ces point in a moindre non bre fix le alles les temelles. Quelque fix la cou err du male varie. Elle cit prafii d'in

brun, clair, cendré, avec despoints roirs bien marqués. On trouve aussi des semelles, les unes blanches, les autres jaunes.

Sa chenille est velue, brune, à scize pattes, chargée de dix tubercule:. Elle court assez vite, ce qui l'a fair dénommer le lièvre.

Elle est très-commune sur les poiriers. Consultez cet article au tome VIII, page 147, où sont décrits les moyens pour détruire cet insecte qui abyme les seuilles de cet arbre.

TILLEUI. Tournefort le place dans la première section de la vingtunième classe des arbres à sleur en rose, dont le pittil devient un fruit a une seule loge, & il Pappelle tilia sumina solio majore. Von-Linné le nomme tilia europea, & le classe dans la polyandrie monogynie.

Fleur. Compôfée de cinq pétales oblongs, ciénclés à leur fommet. Le calice concave, presque coloré comme l'ecorolle, & divisé en cinq.

Fruit. Capfule dure, coriace, prefque ronde, à cinq loges, à cinq battans qui s'ouvrent par leur bafe, renfermant une feule femence prefque ronde; les autres avortent.

Feuilles. Portées par de longs pétioles, fimples, entières, d'une forme ovals en forme de cœur, terminées en pointes, dentées en manière de fcie, d'un beau vert.

Racine. Rameuse, ligueuse.

Port. Arbre dont la tige est haute, droite, la tête beile. L'écorce du tronc gercée; celle des tiges, d'un gris verditre; less il urs portees sur de longs pédicules, ayant à leur base une fipule, une feuille colorée, longue, ctroite, atrondie par le hout. Les sleurs ont une odeut douce, agréable.

Lieu. Les bois de l'Europe, fleurit en juin.

Propriétés économiques. Le trond de cet arbre acquiert une groffeur de trois êt même quatre pieds de diamètre, si l'arbre est isolé, & s'il se trouve dans un terrain qui lui convient. Il se coifie très-bien de luiménue, & il n'a besoin des secours de l'homme que lorsque la tête commence a southir ses branches. Après la première ou seconde année au plus tard, on le dépouille de ses branches chissonnes, asin de ne laisser substitute que celles qui par la suito tormeront sa tête.

Le tilleul est un excellent arbre pour avenue, & ses branches souples se prètent à toutes les formes qu'on veur leur faire prendre. On les difpose en berceaux, en portiques, en boules comme des têtes d'oran-

ger, &c.

Les tourneurs, les menuifiers, les sculpteurs, recherchent son bois doux, liant & léger... Si on met tremper dans l'eau l'écorce des jeunes branches, & même celle du tronc, l'écorce se détacke par lames minces, dont on se sert pour saire des cordes, même affez sortes...

Propriètés médicinales. Les fleurs ont une odeur douce, aromatique, une favent douce & legèrement acre. Elles raniment legèrement les forces vitales; elles font recommandées dans les maledies convultives, patticulièrement dans l'épitepfie, dans plufieurs espèces de maladies d'esprit, telles que le vertige causépar des humeurs serenses; la folie, l'assection hypocondriaque. Cessieurs ne provoquent ni l'insensible transpiration ni le cours des urines. Les sleurs reduites en poudre, sont cephaliques. Usages.

Usages. On fait macérer au bainmarie les fleurs récentes, depuis une d achme jusqu'a une once, dans cinq onces d'eau..; s'èches, depuis demidrachme jusqu'a demi-once dans la même macération. L'eau distille ne jouit prosque d'aucune propriété.

Culture. On compte un grand nombre de variltés de cet arbre. La plus remarquable est celle qu'on nomme tilleul de Hollande, ou arrèslarges feuilles. Il est plus délicat que le notre sur le choix du terrain. Ses feuilles sont ordinairement du double plus grandes... Un autre a fes feuil es affez ressemblantes à celles de l'orme, & la capfule de son fruit est hexagone ... Tilleul a feuilles légèrement cotoneuses, dont les nervures font rouges & la capfule à quatre angles . . . Tilleul nommé de Bohëme à petites feuilles lisses, à capsule oblongue, aigue des deux côtes. & dont les angles sont à peine sensibles. Il ne faut pas contondre avec ces principales varietés, le tilleul d'Amérique qui croît dons la Vinginie & dans le Canada. C'est une espèce reelle, caricterife par fes fleuts qui ont un nectar, & par ses grandes feuilles en forme de fer de lance.

Oa multiplie les tilleuls par les femis & par les drageons enracinés, par nurcottes & buturers. La première methode est preferable. On ramasse la graine des qu'elle est mûre; on la laide secher à l'ombre pend int quelques semaines, afin qu'elle acquière sa complète maturité. Pendant cet intervalle, on prépare une partie de terrain pour y sur les semains. Le fol doit être substanciel, doux, leger & prosond. Sur ce sol, on trace des raies de deux pouces de prosondeur, à la distance de six

Tome LY.

pouces les unes des autres. C'est dans ces raies que la femence, quinze jours après qu'elle a été récolice, est jetce affez clairement, & ensuite recouverte par la terre des côtés. Dans nos provinces méridionales, la fuperficie du fol demande à être recouverte avec de la paille menue ou avec des seuilles, afin d'entretenir un peu de fraîcheur dans la terre, & quelquefois legèrement arrofée pendant le reste de l'eré. Dans nos provinces du nord, ces arrosemens sont en géneral inutiles, parce que la chaleur y est moins vive, & les pluies plus frequentes. Il convient d'être tresferupuleux fur le choix de la graine; celle du tilleul de Hollande est à préférer à cause de ses larges seuilles. Comme cet arbre elt purement d'agrement, la graine de celui qui donne le plus d'ombrage, mérite la preference. On peut, il est vrai, dans un temps convenable, greffer le tilleul à larges feuilles fur le tilleul ordinaire; mais c'est multiplier inutilement le travail, lorsqu'on peut l'éviter en semant une graine qui reproduit fon femblable. D'ailleurs, tout arbre greffe est moins vigoureux en trone, bois & branches, que colui qui ne l'a paseté. En femant par raies, le pépinierlite a plus de facilite de travailler le pied des femis, & d'arracher la mauvaise herbe, que si la graine avoit été répandue à la volée. Si après avoir récolté la graine, en attend le printerns suivant pour la semer, on court grand rifque de n'en pas voir germer la dixieme partie, & fouvent la totalité ne parolt qu'a

Les raies ont enfore l'avantage de permettre de laiffer un an le plus les jeunes plants dans le fol du femis, G g g parce qu'on a plus de fàcilité d'éclaircir & de supprimer les surnuméraires & les mal-venans. L'époque de sortir les sujets restés en 1éminaire & bien-venans, est à la feconde année après le femis, c'est à-dire, à la feconde année après la germination de leur graine. Ils profiteront beaucoup plus dans la pépinière, que si on les avoit transplantés après la première. Je réitère ici mes instances auprès du propriétaire, afin qu'il veille lui-même fur la levée du féminaire. Il aura foin que l'on commence par un des côtés de la planche, qu'on ouvre un fossé au moins de deux pieds de profondeur; qu'on continue cette excavation d'un bout à l'autre. En fuivant cette méthode, on prendra les racines par-deffous; on n'en brifera aucune, & on confervera au pivot fa totalité: (consultez ce mot) alors la reprise est immanquable.

On aura les mêmes foins en planzant les jeunes sujets dans la pépinière: ils feront espacés en tout sens an moins de trois pieds les uns des autres. Le propriétaire qui travaille pour lui, donnera quatre fur trois. Il sera certain d'avoir des sujets qui ne fileront pas en grandissant, & dont la grosseur du tronc sera naturellement proportionnée à fon élévation. Si le sol est soncièrement bon & fertile, il peut femer pendant les premières années dans l'espace vide de quatre pieds, un ou deux rangs de haricots nains, ou pois nains. La culture qu'on scra forcé de donner à ces légumes, profitera aux arbres, & leurs tiges & leurs feuilles deviendront pour eux un bon engrais.

TINE. Dénomination usitée dans quelques provinces pour désigner le vaisseau dans lequel on jette la vendange, pour qu'elle sermente. ( Confultez l'article CUVE)

TIRANT. On appelle ainfi les deux membres supérieurs ou mèresbranches, palissés à l'angle de quarante cinq degrés, confultez l'article TAILLE) parce qu'elles recoivent immédiatement toute leur feve du tronc de l'arbre. On donne encore improprement cette qualification aux gourmands, (confuller ce mot) parce qu'ils s'approprient la majeure partie de la fève de la branche fur laquelle ils repofent. Par une fuite du même principe, le nom de tirant est encore donné aux pousses de la partie supérieure des bourgeons de l'année précédente, lorsque ces bourgeons conservent à la taille leur perpendicularité: alors la fève s'emporte au fommet, & ces tirans s'élancent, deviennent forts & vigoureux, & épuisent toute la partie inférieure, & du bourgeon, & des branches. A l'article taille, on a indiqué les moyens de prévenir ces abus.

TOISON. La totalité de la laine que l'on a tondue fur un mouton ou fur une brebis.

TOMBEREAU. Voyez VOITURE.

TONDRE. TONDEUR. Tondre est couper ou arrêter les bourgeons d'un autre, afin qu'il prenne la forme qu'on desire. La charmille est tondue perpendiculairement, relativement à sa haureur, & on l'oblige ainsi à présenter un mur de verdure. On tondoit jadis les iss en palissades, en pyramides rondes, quarrées, plus ou moins découpées; & même à

force de les tondre, on les faifoit reffembler à des hommes, à des animaux. Si on veut voir l'excès du ridicule en ce genre, on peut aller à Bruges, dans une jardin de moines, où l'on a grand foin de conduire les étrangers. Près d'Amfterdam, quelquei jardiniers font commerce de ces bifarreries, qu'ils vendent fort cher aux amateurs.

Si les palissades à tondre sont peu étendues, on se sert de ciseaux; mais là où le travail est considérable, on emploie le croissant. Le jardinier est appelé tondeur, & même, par quelques-uns d'eux, c'est une profession en titre. Petit à petit, ce mauvais goût de tondre diminue en France, où on commence à reconnoître que c'est une opération fortée & contre nature, puifqu'il faut cans cesse y revenir. J'aime à croire que peu à peu l'idée du vrai & du beau naturel deviendra la regle unique dans les plantations des jardins.

TONNE. Mot plus usité en Allemagne qu'en France, pour désigner un grand vaisseau de bois & à deux fonds, propre à contenir du vin. (Consultez l'article TONNEAU).

TONNE. JARDINAGE. Dénomination usitée dans quelques provinces, pour désigner un treillage couvert, soit avec des ceps de vigne, soit avec du jasmin, chèvre-seuille, &c. le tout soutenu par des cerceaux.

TONNEAU. Vaisseau en bois, de forme à-peu-près cylindrique, mais renssé dans son milieu, à deux bases dlanes, rondes & égales, construit de douves arc-boutées, & contenues

dans des cerceaux. Ce vaisseau est destiné à rensermer du vin, des liqueurs, & autres fluides. Sons la dénomination générale de tonneau, on comprend ce que, dans quelques provinces, on appelle fûte, furaille, barrique, tiercerole, muid, bourguignotte, tiergon, pipe, barrille, poingon, pièces, bottes, &c. La contenance de ces vaisseaux varie d'un pays à un autre, & dans quelques-unes, le mot tonneau désigne la contenance de plufieurs vaisseaux vinaires réunis. Par exemple, a Bordeaux, le tonneau est composé de quatre barriques, qui font trois muids de Paris. Le muid de Paris est de deux cent quatre-vingt-huit pintes; fur ce pied, le tonneau de Bordeaux doit être de huit cent foixantequatre pintes, & celui d'Orléans de cinq cent foixante-feize pintes, parce qu'il ne contient qu'environ deux muids de Paris.

Ces bigarrures, dans la contenance des vaisseaux vinaires, demandent la même réforme que celle des poids & mesures: elles ne sont connues que des commerçans en via. On a lieu d'espérer, d'après les décrets de l'assemblée nationale , qu'il n'y aura plus dans l'empire françois qu'une feule & même mesure : elle supprimera, par de fages réglemens, les friponneries fans nombre qui s'exercent journellement dans le commerce des vins & des eaux-de-vie. Un tonnelier peut, quand il veut, même en fuivant les mesures données pour la fabrication d'une barrique, lui faire contenir près de dix pintes de plus ou de moins: c'est une perte réelle pour l'acheteur d'eau-devie ou d'esprit de vin. Comme on les vend au poids, celui de la fu-

Ggg 2

taille compris, l'acheteur paie aussi cher le bois furnuméraire, que l'efprit de vin; alors il favorife le vendeur ; mais s'il donne à la barrique plus de bouge qu'il ne convient, le bénéfice est au profit de l'acheteur. J'ai fuivi de près ces petites spéculations mercantilles : le brigandage est encore plus grand, lorsque l'on achette du vin en bouteille. Un vaisseau vinaire déclaré par la jeauge contenir deux cent vingts pintes, mesure de Paris, donne communément deux cent cinquante bouteilles chez le marchand de vin, qui fait fabriquer à la verrerie les bouteilles, d'après la forme qu'il prescrit; cependant, ses bouteilles paroissent, au premier coup-d'œil, devoir contenir autant de vin que les bouteilles de jeauge. Les bouteilles & les vaiffeaux vinaires demandent une réforme: on y parviendra, fi leur contenance est déclarée devoir être la même dans tout le royaume.

« Nous devois, dit Pline, aux » peuples voifins des Alpes, (les Piénontois ) l'invention des ton-» neaux, & nous admirerions, fans » doute, si nous n'en avions jamais » vu, quelle industrie, & quel soin » a dû exiger la construction d'un » vase formé de quelques planches, » réunies feulement par des liens de » bois, qui contient une certaine » quantité de liquide, donnée fous » une forme aifée à transporter, & " la ples propre à soussirir un assez " grand choc, fans permettre à la » liqueur qu'il renferme, de se per-» dre. Le calcul du géomètre échou-» roit où l'habitude & presqu'une » simple routine de l'ouvrier réus-» fiffent affez bien ». C'est ainsi que s'exprime M. Fougeroux, de l'acadé-

mie des sciences, dans l'art du tonnelier.

9. I.

De la forme des conneaux.

Il est certain que la sorme adoptée est la plus commode; & pour contenir le vin en grande masse, c'est la plus avantageuse après celle de la bouteille; & si la facilité dans l'usage journalier ne l'emportoit sur l'utilité, je présérerois la forme des vafes de terre employés par les anciens; ils les nommoient amphores: c'étoit des vases de grais, tres-pointus par leur base, renslés dans leur milieu, & leur col tres-alongé & étroit. Deux anses de même matiere prenoient depuis le sommet ou embouchure du col, juiqu'à la partie supérieure du renflement du vase, appelée purse. Tout l'intérieur des caves eteit traverse par des murs, & leurs côtes reflembloient à des marches d'escalier. Chaque marche, creutee suffisamment, pertoit une amphore. Chaque mur, dans le mil'eu de son étendue, étoit vide, & formoit une porte, afin de faciliter le fervice & le placement ces amphores fur les marches des murs potlerieurs. Ils avoient des amphores, dont la contenance étoit depuis dix à quinze pintes, jusqu'à cent cinquante. L'avantage de la forme de ces vaisseaux pour la confervation du vin, étoit fingulièrement contrebalancé par l'embarras, la dépense, & par l'espace nécessaire à leur arrangement. La forme des vaisseaux en bois, quoiqu'inferieure, est plus commode, & elle demande à être perfectionnée. Prenons pour exemple le tonneau, qui contient

quatre barriques, ou quatre cent quarante-huit pots; sa longueur, d'après les réglemens des tonneliers, doit être de quatre pieds trois pouces. & le diametre du fond de trois pieds deux pouces.... C'est donc un peu moins de fix pouces de courbure, depuis le bondon ou trou du tonneau, jufqu'à l'extrémité de la douve, que dans quelques en-'droits on appelle douelle. Cette courbure n'est pas suffisante, 1° parce qu'il faut compter pour beaucoup l'épaisseur des cerceaux & leur ligature en ofier, qui portent & donnent une hauteur de quinze à dix-huit lignes, & qui réduisent la courbure. à l'extérieur, à quatre pouces fix lignes environ; 2º. apres un certain nombre d'années, les courbures tendent à s'affaisser & à se rapprocher de l'horifontalité; 3°. parce que les tonneliers he font pas affez exacts à fuivre la règle prescrite, attendu qu'il leur faudroit plus de bois, du bois mieux choisi, & en état de supporter la diminution de largeur, en partant du bondon à l'extrémité de la douve. Ils préferent le parti qui exige le moins de travail. Je demande donc, dans l'exemple cité, que chaque fond du tonneau, au lieu d'être réduit à trois pieds deux pouces, le soit à deux pieds huit pouces; enfin, que le vaisseau a t plus la forme d'un fuseau tronque par le, deux bouts. Ce que je dis du tonneau contenant la valeur de quatre barriques, s'applique dans les mêmes proportions aux vaifseaux de plus patite contenance. & par les mêmes raifons que je vais développer. Les Espagnols ont bien fenti les avantages de cette forme, & tous leurs vailleaux vinaires font

construits de la manière que j'indique. Ceux dont on se sert dans les vignobles de Bordeaux. & des pays vossins, en approchent: dans tout se reste du royaume, ils sont tres-défectueux.

Avantages de la forme du fuseau trongué. 1°. Plus une voûte est ceintrie, plus elle a de force, & plus e'le devient susceptible de porter de grands fardeaux. Il en est ainsi . des douves réunies; leur point le plus élevé, & qui présente le sommet d'anse de panier, est la partie la plus élevée du bouge. 2º. Plus un tonneau approche de la forme d'un fuseau tronqué, moins il touche la terre par des points de contact, & plus il fait voûte; des-lors en le manie plus facilement, on le roule, & on le retourne plus aiscment, moins les cerceaux & les ofiers cui les lient, touchent la terre, & par conféquent font moins susceptibles de pourrir. Le courant d'air qui les environne de toutes parts, les conferve & augmente la durée des ofiers. Ils font done beaucoup moins fujets aux réparations & aux changemens que les autres.

Ces avantages, quoique essentiels en eux-mêmes, sont peu de chose en comparaison des suivans. 1°. Supposons que du vin soit rensermé cans un vaisseau quarré, n'est-il pas vrai que si la liqueur qu'il contient, ne le remplit pas exastement, & qu'il en manque seulement l'épaisseur d'une ligne, il y aura donc un vide sur toute la surface supérieure du vin? Mais comme l'expérience prouve que l'évaporation n'a lieu qu'en raison c'es surfaces, il est donc clair qu'elle aura lieu sur la conche du liquide, en raison de teute la surface,

quelle que soit son étendue, & en raison de cette étendue. Au contraire, dans un tonneau ordinaire de quatre barriques, supposé contenir autant que celui dont on vient de parler, le vide d'une ligne de hauteur est presque nul, & ne porte que sur une très-petite superficie , à cause de la courbare ou bouge de la douve; mais ce vide fera encore bien moins fensible, si on donne aux douves la courbure que j'ai indiquée. Dans le premier cas, toute la superficie est soumise à l'évaporation; dans le second, elle l'est infiniment moins; & dans le dernier,

le vide est réputé pour nul. 2°. Il réfulte un second avantage bien important encore de la forme du fufeau tronqué, relativement à la qualité du vin. La lie est le sédiment du vin, la partie pesante qui s'en sépare; ce résidu, par sa pesanteur spécifique se précipite dans la partie la plus inférieure. Or, plus cette partie inférieure sera profonde. plus elle concentrera la lie, & moins la lie occuppera d'espace dans le tonmeau; par conféquent moins de superficie, moins elle fera fufceptible de se recombiner dans le vin au printems & en août, lors du renouvellement de la fermentation que I'on appelle insensible. Ces points de fait seront plus particulièrement discutés à l'article vin.

3° il est plus aisé de soutirer à clair sin le vin d'un tonneau bien bougé, que d'un tonneau plat, précisément parce que la lie y occuppe moins de place. Ainsi, sous quelque point de vue que l'on considére la forme d'un vaisseau vinaire, de quelque grandeur qu'il soit, celle d'un

fuseau tronqué est sans contredit la meilleure.

## S. II.

## Du bois des conneaux.

Nous n'avons en France qu'une feule espèce de bois réellement bonne à la construction des vaisseaux vinaires; c'est le chêne bien choisi. parce que les fibres de son bois sont mieux lićes, plus ferrées, en un mot plus compactes. L'expérience de tous les pays de vignoble prouve que le vin perd beaucoup moins dans de tels vaisseaux, soit pour la quantité, foit pour le spiritueux. Cette vérité a tellement été mise au jour par les plaintes des acheteurs d'eau-devie, que le gouvernement à défendu toute exportation d'esprit ardent hors du royaume, qui ne seroit pas faite dans des tonneaux de chêne. On fe fervoit auparavant des vaisseaux faits en bois de châtaignier, & quoique l'eau-de-vie fût au titre, & même au-dessus, en sortant du port de Cette, elle arrivoit à Hambourg, par exemple, à un titre très-inférieur à celui ordinaire du commerce. On a beau faire, l'expérience prouve que même dans les meilleurs tonneaux de bois de chêne, l'évaporation fe fait fentir; mais la perte est peu considérable. Ce qui se manifeste si visiblement pour l'esprit ardent isolé & concentré, se manifeste de même pour le spiritueux du vin; mais d'une manière qui, quoique plus infensible n'en est pas moins réelle. Supposons dix vaisseaux vinaires, dont l'inégalité de contenance foit graduce depuis 100 jusqu'à 1000 pintes. Il est clair que

épaisseur du bois sera proportionnée à la graduation du contenu, ou du moins jusqu'à un certain point. Ainsi, les douves de la barrique de 100 pintes, auront, fuivant la contume, 6,7 ou 8 lignes au plus d'épaisseur, & celles du vaisseau de mille pintes, 3 à 4 pouces. Je demande actuellement au propriétaire de ces dix vaisseaux, que je suppose remplis du même vin, en un mot, que toutes les circonftances foient égales, même pour leur placement dans la cave ; je lui demande deux choses, 1°. qu'il tienne une note exacte de la quantité de vin que chaque vaisseau consommera pour être toujours tenu plein pendant toute l'année; 2° qu'à la fin de l'année, il distille séparément le vin de ces dix vaisseaux, & qu'il en mette à part le produit. Ses registres & l'expérience lui prouveront que le vaisseau de 100 pinte, a consommé, à peu de chose près, & proportion gardée, dix fois autant de vin que le vaisseau de 1000 pintes. Il se convaincra encore par la distillation que la proportion du spiritueux sera plus de dix fois plus foible, & ainfi par progression, jusqu'au tonneau de 1000 pintes; mais file vaisseaun'est pas construit en chêne, alors les proportions feront encore plus à perte foit pour la quantité, soit pour le spiritueux. Je fais positivement à quoi in'en tenir fur les faits que j'avance, comme vérité démontrée, mais comme je ne demande pas à être cru fur parole, je prie le grand proprietaire de vignoble de le convaincre par l'expérience. Son intérêt lui diéte cette loi. Qu'il n'ait que des foudres, ( confultez cet article effentiel ) à l'exception de la petite quantité de

barriques nécessaires à ses besoins journaliers.

Toutes les douves, quoique de chêne, ne sont pas d'égale qualité; celles tirces du chêne en décours ou trop vieux, font trop poreuses, du chene trop jeune, sont également trop poreuses & se coffinent aisément; celles fabriquées à la scie ne font pas aussi bonnes que celles dont on a débité le bois, qu'on appelle alors bois de fente. Les premières font plus difficiles à travailler, parce qu'on n'a pas pu fuivre l'exacte disposition de leur fibre, & on est obligé de commencer leur ceintre par la scie, asin de pouvoir ensuite les travaillier plus commodément; cette opération est très-défectuense, & le vaisseau fabriqué avec un tel bois, n'est jamais aussi solide que celui composé de douves de bois de fente, dont l'épaisseur doit être égale fur toute leur longueur. Dans plufieurs provinces, de mauvais ouvriers amincissent avec l'essette la partie du milieu de la douve qui doit former le bouge, afin, disent-ils, de cintrer avec plus de facilité leurs barriques. Cette pratique est vicieuse, puisque la partie qui doit être la plus forte dans la confiruction, devient la plus foible.

La bonne douve est celle qui, frappée sur le tranchant aigu d'une pierre, casse par esquilles. Si elle casse net; c'est une preuve que l'arbre dont on l'a tirée, étoit hors d'âge, & en décours. On doit préférer les douves qui ont slotté, pour-vu qu'elles ne soient ensuite employées qu'apres avoir été parsitiement séchées. Ces douves slottées ont perdu dans l'eau une partie de

leur astriction; mais elles contracteroient bientôt une oceur de moisi, si en les fortant de l'eau, on les plaçoit daus un endroit humide, odeur, d'étestable que les esforts de l'art nefruroient leur enlever. L'avantage réel que l'on retire des bois sess, est qu'ils se gonssent beaucoup, lorsqu'on remplit les vaisseaux vinaires, ex on ne craint pas alors que la liqueur s'échappe.

Toute douve qui estrongée, vermoulue, pertuisée, ou dont le bois est vergé, autrement dit, bois veiné, bois rouge, ne peut ni ne doit être employé. L'agnorance & plus en zore la mauvaise foi des tonneliers, ont été l'origine de plusieurs contestations entre le vendeur & l'acheteur. C'est pourquoi l'ordonnince a preferit les cas dans lesquels le tonneller est forcé de reprendre son ouvrage & de payer le vin gâté ou perdu.

1º. Si l'auvrier emploie plus de trois douves de bois verge ou bois ronge; & encore il est dit que ces douves doivent être placées dans la partie supérieure, il convient donc d'obliger le tonnelier à faire luimême le trou du bondon, parce que lui feul les connoît, & l'on courroit risque d'ouvrir le trou dans celles qui leur feroient lattérales ou en opposition... Il est surprenant que l'ordonnance ait autorifé un pareil abus, puisqu'une seule douve veryée fusfit pour gâter le vin d'une barrique ou d'un tonneau. Les grands propriétaires de vignoble doivent s'unir afin de demander tous enfemble la suppression de cet article, dans le réglement des tonneliers.

2°. Si dans le touneau il fe trouve une deuve qui ait le goût de /i/t, le tonneller doit le reprendre & payer au propriétaire le vin gâté, fur le pied de la vente commune.

3°. Si la douve est pertuisée dans la partie recouverte par les cercles, le tonnelier est responsable du vin qui se perd, & de celui qui restle s'il est éventé, ou s'il est demiaigre, parce qu'il n'est pas à supposer que l'acheteur puisse connoître cette désectuosité. Les tonneliers sont trisattentifs à boucher ces petits trous avec des épines de pruneller: malgré cette précaution, il vaut mieux rejeter le tonneau si on s'en appercoit.

Il est bien difficile pour celui qui achette chaque année une certaine quantité de tonneaux, d'examiner chaque douve séparement, mais je lui réponds que fouvent les peines ne feront pas perilues. Ce confeil paroîtra ridicule à ceux qui font tout à la hâte, quoique cette operation eût affuré la qualité de leur vin. S'il contracte une odeur ou une faveur défagréable, ils ne c'en prendront qu'à eux-mêmes : ils peuvent, il est vrai, avoir recours, dans certains cas, contre le tonnelier; mais il faut se pourvoir en justice, & les frais & l'ennui excèdent la valeur du vin. Cette defiance est un peu forte, i'en conviens; la mauvaile foi des tonneliers, l'a rendue nécessaire: d'ailleurs, elle ne fait tort qu'à celui qui veut tromper. le l'ai été, il est donc juste de prévenir ceux qui se trouvent dans le même cas que moi.

## S. III.

Observations sur la construction.

Si on excepte l'Espagne, les environs de Bayonne & de Bordeaux, les barriques





barriques ou tonneaux, quelle que foit leur contenance, font très-mal conftruits, & plus ils font petits, plus leurs défectuolités font multipliées, parce qu'on ne referve pour ces vaisseaux, que les bois de rebut ou ceux qui ont déja fervi à des vaisseaux plus grands, mais dont l'entpeigne, par exemple, a cté brisée. Ces vieux bois font, ou dolés de nouveau, ou parés avec l'effette & encore mieux avec le rabot; de manière que leur épaisseur, déjà très-modique, est encore diminuée.

Une douve pour être bonne, doit être aussi épaisse à ses extrémités que dans fon milieu. Si on l'amincit en approchant des extrémités, on diminue la force de la totalité; si on l'amincit dans fon centre, elle se courbe plus aifément, à la vérité, mais elle perd de fa force réelle dans la partie où elle est absolument nécessaire. C'est à l'ouvrier doleur a favoir diminuer en proportion convenable, & fur la largeur, la douve depuis fon centre juiqu'a les deux extrémités; de manière que la totalité des douves, réunies par les cerceaux, préfente de chaque côté un cône tronqué dans les proportions indiquées ci-dessus. C'est donc par la force du resserrement de toutes les douves & de toutes leurs parties ensemble les unes contre les autres, que dépend la véritable force de la voûte, & non pas loriqu'elles s'y prêtent par une courbure donnée précédemment en fuivant le trait par la scie. Ces dernières douves ferrent tres-mal.

A ces défauts vifibles, les ouvriers en ajoutent un autre bien plus essentiel, non par ignorance, mais pour accélérer leur travail, toujours au dé-

triment de l'acheteur. . . Les douves employées pour la construction des barriques ordinaires, c'est-à-dire contenant 220 à 230 pinte, mesure de Paris, ont souvent depuis cinq & même fix pouces de largeur. J'ai vu pour fond à ces barriques, des douves de fond ou face, de fept & même huit pouces de largeur; & ce qui m'a furpris, a été la préférence marquée que des particuliers leur donnent. Je leur demande il après un an ou deux de fervice, les douves de ces barriques ont le même coupd'œil que loriquils les ont achetées? Ici, ce sera une douve coffinée ou bacque le en dedans ou en dehors; la il faudra barrer les fends pour la retenir, & peut-être craindre encore que cette opération ne foit pas fuffifante, fur-tout fi l'empeigne du vaisseau est foible. Ce que je dis des douves du fond s'applique également à celles de la circonférence, qui ne se coffinent jamais en dehors, (le cas est très-rere) mais toujours en dedans, & que fouvent on est obligé de suppleer par d'autres. Tout vaiffeau quelconeue, grand ou petit, pour être bien sait, pour être de durée, doit, dans sa circonférence, décrire un cercle parfait, & Jamais on ne trouvera cette rondeur exacle, tant que l'ouvrier emploira des douves trop larges, qui nécessairement formeront des angles à chaque point de réunion. Voyez planche AF. fig. 1. I.E. Le tonnelier conneit le détaut ; il le mosque aux yeux de l'acheteur, en cimiauant l'épait eur du bois de la douve dans l'endroit où, avec ses volsines, elle forme des arrêtes, fans quoi le vaisseau presentant des ai gles a chique union de douve, sercit reluté;

Teme I.V.

ce qui seroit une perte rée'le pour lui. L'ouvrier a Lien plutôt établi un vaisseau de quinze à vingt douves, qu'un pareil vaisseau où il en faudra cinquante. Vingt douves sont plutôt dolées & dressées sur le banc, que cinquante; mais comme il paye le travail du doleur parcent, par millier, moins 1 y a de pièces & plus de largeur, plus le tonnelier gagne; d'où il résulte qu'il nerejette jamais les douves disproportionnées en largeur.

Je prendrai pour exemple un vai!feau vinaire de deux pieds fix pouces de diamètre, & par conséquent de fept pied - fix pouces de circonférence à chaque tête. Il n'est pas question, dans cet exemple, de la diminution ordinaire des deux extrémités des douves, d'où refulte la courbere ou bouge: ensupposant toutes les douves de fix ponces de largour, il en fandra feize pour former la circonference, & un reu moins de cinq de même largeur pour chaque fond. Que l'on examine à present combien les argies seroient faillans, si l'ouvrier n'avoit la précaution de les abattre en dininuant le bois. Cette opération détruit les angles en dehors; mais ils n'existent pas moins dans l'intérieur. Supposons ce même tonneau E, monté & garni à fon extremité, seulement de deux cerceaux nommes sommiers on tetara's: examinons placer succeilivement les autres que le tonnelier chasse avec force, & nous verrons que ces cerceaux ne toucheront directement que far A B, Planche XV. figure 1. Cefera fur ces deux angles qu'ils prefferont vivement : ccpendant leur preflionagiralateralement & fe commeniquera jufqu'à C; alors C, humeclé par le vin, & de l'autre, prefie par A B, fera contraint de se costiner

comme on le voit en D: eu bien si le bords des douves dont on auratrop diminué le bois, opposent moins de résistance, la vive pression du cerceau & leur foiblesse, les obligera de se cossiner à leur point de reunion F. Que l'on compare actuellement les angles que presente des douves de trois pouces de lergeur, ils feront de moitie moins grands, & l'ouvrier ne sera plus contraint de mutiler son bois pour treuver la rondeur du vaisseau : ces exemples sont trop journaliers pour exiger d'autres demonstrations.

Les mêmes inconveniens arriveront aux doi ves de fond, avec cette différence néanmoins, que ces douves se coffincront plutôt en dehois qu'en dedons, parce que leurs extremités n'étant retenues que par la jaire cu juble, & one toutes leurs parties intérieures étant proffées par le vin & fur tort par l'air qui-cherche à fe dubander forfqu'il travaille, il est necessaire qu'elles chassent en dehors. On y remédie de trois manières, ou en barrant le fond du vaisseau, ou en enlevant la douve coffince, ou en remettant un autre fond : l'acheteur plus attentif auroit evité cette dépense.

Il feroit plus piudent de faire barrer le fond avant de mettre le vin dans le tonneau, fur-tout fi les couves font trop larges. fi le bois est t op mince, & s'il a cté affemble à la manière accoutunée. Mais M. de l'ougeroux observe très-bien que le tonnelier a de bonnes raisons pour ne placer la barre que lorsque les bois imbibés out fait leut effet.

1°. Il oft avantageux que le bois foit lumide & gonflé pour former fur l'extremité des douves les trois qui doivent porter les chevilles de la

bure. Si le bois étoit sec, il sendroit, & les douves deviendroient desectuenses. 2°. Le tonnelier formeroie sestrous trop bas; le bois venant a se gonsler & as'alonger, onne pourroit plus retoucher le fond, & les trous des chevilles se trouvant alors mul placés, ils nuirolent aux changeinens qu'on eut été maître de faire au sond de la pièce dont toutes les patties auroient augmenté de volume. Ensin, c'est un ouvrage que le tonnelier remet à l'hiver, saison où il est peu charge d'autres travaux qui set, ouvent rêunis dans le temps qu'on tire le vin. »

## S. IV.

Des moyens d'affranchir des tonneaux neufs, & de la correction des tonneaux viciés.

Onnomme affranchir, l'opération par laquelle, à l'aide de l'eau bouillante fimple, ou tenant en diffortion certaines fubfrances, on enl'ive en tot ilité ou en partie le reîle de la sève que le bois de l'arbre abattu & debiré en douves, contient encore dans un état d'exficcation.

l'ai d't plus haut qu'il éto t important de tenir long-temps dans l'em les douves ; c'eit le moment de lentir l'importance de cette affertion: l'eau diffout presque la totalite du mucilage contenu dans la douve, & une grande partie de sa matière colerante & de son principe d'astriction; la rapidité de l'eau entraîne cer paincipes a mefure que leur diffolution s'exécute. Si on veut se convaincre de cette vetite de fait, que l'on preme un ronneau neuf en bois de chène on de chât signer, & dont les douves n'ai int pas ette immerges; qu'on les rem-

plisse d'eau pendant autant de jours qu'elle en fortira fortement colorce, & que l'on compte le nombre de ces jours; que l'on répète la même orération sur un tonneau fait de douves flottées. & l'on se convaincra que les eaux de ce dernier seront peu colorées, proportion gardée, & que dans peu de jours elles en fortiront claires & fans odeur. Il est donc évident que dans les premiers, le vin qu'on y mettra s'appropriera la faveur astrictive & l'odeur detagréable que l'eau courante a séparées du bois. Le vin est de tous les fluides, après fes produits spiritueux, la substance qui s'identifie le plus avec les diffolitions; mais comme le vin renferme un esprit, & comme cet esprit, quoique mélé au vin, dissout ensuite les refines, il en réfulte que le vin absorbe du bois, non-seulement son astriction, mais encore la saveur gommenfe du mucilage aftringent de la sève, & la saveur résineuse de sa partie colorante. D'ailleurs, les douves tenues pendant long-temps dars l'eau, font ensuite, après leur entie e exilication, moins fulceptibles de s'approprier l'humidité de l'air, parce que les principes qui l' ttireient, sont detruits; de telles donves travaillent be all oup moin pir ( . . ite.

Quoi qu'il en foit, filte douves de hoir de chéne ou d'chat tignier, dont le tonneau est construit, n'ont pas flotté, je conseille de le remplir, pen fant pi sticars jours de suite avec de l'eau claire, de la vuider & de la renouveller jusqu'àcequ'el e en sorte claite & sans odeur; so en est estitute que les douves aient sus amme ut flotte, on se contentera, 1. de les laver avec de l'eau claire & label, que l'on vuidera ussi tot; 2°, d'avoir

Hhh 2

fur le feu des chaudrons pleins d'eau bouillante, dans laquelle, fur deux pintes, on aura fait diffoudre une l'vre de sel de cuifine; on prendra environ trois pintes de cette eau bouillante & falce, que l'on vuidera dans chaque tonneau, supposé conteuir deux cent trente à deux cent cinquante pintes, & on proportionnera la dose de cette eau, a la contenance fupérieure des vaissaux : on bouche enfuite exactement le tonneau; on l'agite en tout fens; on le roule, afin que l'eau touche tous les points de la surface intérieure; ensuite on le dresse fur un de ses fonds; une heure après, on le rou'e de nouveau; on l'agite & on le retourne sur l'autre fond. La même opération est répetée cing ou fix fois; enfuite on vuide l'eau pour y substituer du moût bouillant; comme il sera dit ci-après.

Cette eau bouillante & salée produit deux grands avantages.

1°. Comme le vaissem est exactement bouché, elle raiche fortement l'air qu'il contient; cet air tend à s'échapper par la plus petite gerçuie, & fait connoître les endroits où le bois est piqué, où les douves joignent mal, & découvre jusqu'a la plus petite issue, de manière que si le tonneau est mal subriqué, on le met de côté pour le rendre au tonnelier.

2°. L'eau falce & bouillante diffout beaucoup mieux la fubitance mucilagincufe, favonneuse & colorante du bois, au moins, jusqu'à une certaine profondeur; la partie faline se niche dans ses pores, y fixe le reste de la partie affrictive & de la partie colorante; ensin. le vin dont on remplira ce vaisseau aura meins d'action sur elles.

Je préférerois l'alun dissous dans l'eau bouillante, au sel de cuisine, si le premier n'étoit pas plus cher. Cependánt, si on recolte des vins sins & précieux, ce seroit une économie mal entendue, d'employer le sel main.

Plusieurs particuliers suppriment le sel & sont bouidir avec l'eau des seuilles de pécher ou de telles autres plantes aromatiques. Ces apprêts masquent pour un temps l'astriction & la mauvaise odeur du bois, mais ils ne les diminuent en aucune manière, parce qu'ils n'occasionnent aucune dissolution. Je pourrois rapporter ici une longue suite d'expériences sur ce point. Aucune n'a eu un caractere plus sécidé que celle du sel, & le plus frappant a été produit par l'alun. Continuons.

Il est dangereux de laisser refroidir cette cau salée ou alunée dans le tonneau. Cinq ou fix heures après qu'elle y a été mife, on egoutte le vaisseau, & on la remplace aussitôt par une ou deux pintes de moût bouilli & bouillant, qu'on a eu grand foin d'écumer pendant qu'il etoit fur le feu. On bouche exactement, on agite, tourne & retourne le tonneau. commeil a été dit ci-dessus. Ce moût peut, sans inconvenient, refroidir dans le vaisseau, & même y rester pendant quelques jours. Au moment de ranger les tonneaux fur le chantier. on egoutte les barriques, on les rebouche, & le moût qu'on en retire, est mis à part & sert à bonisser le petit vin ou vin de marc. Les barriques font enfuite exactement bouchies, miles en chantier & prêtes à recevoir le vin nouveau.

Quant aux tonneaux qui ont dejà contenu du vin, il suffit, avant la vendange, de les faire défoncer d'un coté, afin d'en retirer les vicilles lies desséchées, que l'intérieur soit ratissé & dépouillé des dépôts tirtareux, enfin qu'ils soient relies suivant leurs besoins. La veille de s'en servir, on y jettera de l'eau bouillante fans fel, pour que le bois se gonfle; cette eau fera retirée quelques heures après, & remplacée par un peu de moût bouillant. Enfin, celui-ci vuidé, on remplira avec du vin nouveau. On est assuré, en suivant ces précautions, que le vin ne contractera jamais de mauvais goût; mais il faut convenir que ces précautions ne le garantiront pas du goût de fut.

Une soule douve infectée suffit pour gâter, en peu de jours, tout le vin d'une barrique. Les vignerons, les marchands de vin ne se trompent jamais sur ce goût, plus facile à sentir qu'à décrire. Il ne ressemble ni à celui du vin poussé ou pourri, du vin moisi ni arzilleux; & s'il estpossible de le comparer à quelque chose, c'est à la seveur & l'odeur désagréable, que les fourmis impriment à tout ce quelles touchent. Si le tonnelier flairoit chaque douve en particulier, l'habitude lui feroit remarquer la douve défectueuse, & il ne l'emploiroit pas, & ne s'exposeroit pas à avoir dans la suite des difficultés avec l'acheteur de sa marchandife; mais comment exiger de pareils soins de cette classe d'hommes? On a cherché vainement l'origine de ce goût de fût concentré dans une douve plutôt que dans une autre, & un remède reclou palliatif à la déterioration qu'elle y cause.

M. Willermoz le jeune, modecin à Lyon,& qui joint aux connoissences de son art, le génie de l'observation, a donné une folution fatisfaifante du

problème.

Il observe que le goût de sût se communique au vin nouveau, lorfqu'il est mis dans une barrique dont pluficers douves, ou même une feule, est fittée; que ce goût se manifeste fortement dans moins d'un mois, ou bien, lorsqu'après avoir soutiré du vin de deffus fa première lie, on laisse cette lie dans le tonneau, & quand le bondon reste ouverr. Souvent le vin qui est ensaite nis dans ce vaineau, même après l'avoir rincé & enlevé la lie, y contracte le goût de fût. L'auteur prouve, 1º. que l'altération du bois provient de fa propre sève dont la partie gélatineuse & la glutineuse se putrefie, fans que la texture des fibres ligneuses soit détériorée : 2º. que le goût proprement dit de fut, n'affecte que les bois & les écorces dont la sève contient eminemment des principes aftringens; dans les autres bois, cette altération est nommée moifissura, chansissure; les tonneaux faits de bois de murier, d'érable, &c. ne communiquent jamais le goût de fût: 3°. que la putréfaction de la portion gélatineuse de la sève, auparavant dessechee dans le bois apres sa coupe, est dissoure de nouveau, ou par l'eau, ou par l'humidité, & que l'un & l'autre la conduisent au genre de putridité propre à la sève des bois aftringens : 4°. que le goût du fût est beaucoup plus commun dans les douves, lorfqu'elles ont été longtemps tenues dans un air moffetile, & que cet air agit singulièrement sur La partie gelatineuse de la sève; elle fe l'approprie sur-tout quind elle est dissoute : 50, que les vins futés ont plus de tendance à la pouffe qui est le

430 commencement de la pourriture des vins. Il faut lire dans cet excellent memoire, les preaves phytiques qui demontrent la vérité de ces principes. Detelo details nous écarteroient de notre objet; nous conclurons, d'apres ces simples indications, combien il est important, lorsque le bois de chêne ou de châtaignier oft débité en douve, qu'elles foient auffitôt élevees en pile, rangs par rangs, en laiffunt un peu d'intervalle entre elles, afin qu'il régne dans la totalité un grand courant d'air qui defléchera pou-à-peu la sève se préviendra toute putréfaction de sa partie gelatineuse. Il convient encore que les douves de la partie inferienre de la pile, ne reposent pas sur le sol, mais sur un chantier, ce qui augmentera le courant d'air. Le parti le plus sûr est de placer sous des angars les piles; elles n'y font plus successivement travaillées, ni par la sécheresse, ni par l'humidité; rien ne contribue plus à la détérioration des bois que cette alternative.

On peut reconnoître les douves futées. 1º. à leur couleur plus sombre, plus terne; si cette couleur est inégalement répartie dans les couches concentriques du bois, si elle est marbrée, ondulée, si le centre de ces inégalités présente un nœud pourri ou carrié, ce bois fûtera le vin. 2°. Lorsqu'on doute de leur muvaise qualité, on les transporte dans un lieu humide où elles restent pendant quelques jours, on lesseie fur un de leur houts, & on les fluire au chemin de la scie. La chaleur causce par le fromement, décelle leur mauvaise qualité. Si le tonnean est monté, si le trou da bondon est ouvert, si le tonneau est depuis quelques jours tenu dans un lieu humide, méliez-vous de toute odent inscite, même fut-elle suave. Copendant, ne vous trompez pas à celle naturelle du bois, ou de fumée, occasionnée par les copeaux que l'on brûle pendant la fabrication, afin de donner un pliant plus facile aux douves. Il peut avoir l'odeur d'échauffe, de moifi, de charfi, & ce n'est pas celle de sût. 3°. Un moyen bien simple décidera si les douves que l'on suspecte sont fitées; il suffit d'enlever de leur surface quelques lamelles, quelques copeaux, de les renfermer dans une bouteille, de la remplir de vin, de les y laisser infuser pendant vingtquatre heures, & de la tenir dans un lieu modérement chaud; si les bois font vicios, le vin, à coup fûr, fera affez fûte pour être reconnu par tous les dégustateurs.

Il existe des moyens de corriger le fut. L'eau de chaux faturée & récente, produit cet effet sur les bois fûtes. Ce moyen étoit deja comu; mais M. Willermoz s'est convaincu, par un grand nombre d'experiences, qu'elle n'attaque pas les vins, dans leur laveur, leur qualité, ni dans leur couleur, lors même qu'on la melangeroit beaucoup plus abondamment que les vins mutés ne l'exigent. Lorsqu'on a soutire le vin vicié dans un tonneau fain, une once d'eau de chaux suffit par livre de vin. Ce tonneau doit être roule chaque jour, & pendant dix à douze jours confecutifs. On appel e can de chaux, celle qui furnige la chaux lor qu'elle elt éteinte. Kirman observe que six quatre-vingtièmes parties d'eau n'en dissoivent qu'une de chaux, que cette cau ne se comporte pas avec les

vias comme avec les eaux minérales a idulées dont elle enlève la faveur piquante vineuse. Elle ne dépouille pas les vins de l'air fixe qu'ils contiennent en plus grande quantité quand ils font nouveaux. Les autres acides des vins libres & plus fixes ont plus d'affinité pour la chaux; aussi les muchands de vin, pour hater la vétusté des vins nouveaux . lorsqu'on est pressé de les boire, se servent avec succès d'eju de chaux. Elle détruit même dans les vins vieux la verdeur, l'austère & même la dûreté s'ils l'ont encore. L'eau de chaux. dans aucun état des vins, n'enlève ou mie le spiritueux, ni aucun des principes utiles ou confervateurs des vins.

On peut encore jeter par le trou du bondon des charbons embrafes dans le tonneau neuf, ou dans celui qui aura été futé par la transition du vin. On peut répéter cette opération pendant plusieurs jours de fuite; chaque fois rouler & bondonner le tonneau. Le but de cette opération est d'absorber par le feu la mofette ou gaz putride, & par consequent de la detruire.

Le fu -moût (1) est egalement avantageux à la dose de quatre à huit pintes sur un tonneau de deux cent à deux cent cinquente bouteilles, selon Petat vicie du vin. . Les vins blancs très-gazeux corrigent les vins fittés dans l'espace de quinze jours. L'introduction & le mélange d'air fixe produssent le même effet. Si un

premier mélange ne produit pas tout l'effet que l'on desire, on répete une seconde ou une troisième sois la même opération. On soutire quelque temps après, comme il sera dit à l'article vin... Le gaz marin dephlogistiqué est de tous les sluides aériformes, le correctif par excellence, sans être en aucun point nuissele à la simé. La démonstration de ce principe seroit trop lengue & peu à la portée de nos lecteurs, mais on ne craint pas d'avancer ce sait comme complétement demontre par l'expérience.

L'eau de chaux est présérable pour les vins nouveaux sures... L'air sixe & ses analogues pour les vins soibles... Le gaz marin déphlogistiqué pour les vieux qui auroient contracte le goût de sût par leur sejour dans un tonneau neus.

Souvent les tonneaux contractent un goût de moifi, de chanfi, lorfqu'etant vuides, on les tient débouches dans un lieu humide ou pen aeré. Pienez gros comme le poing de chaux vive & bien calcinee, pour une barrique de deux cent cinquante pintes environ; caffez-la en morceaux futcepti les d'entrer par le tron du bondon; jettez-les dans le tonneau, enfuite verlez peu-à-peu de l'eau en quantité sufficiente pour faire fuler cette chaux, & tenez le vaisseau bonche pendant la fusion. Une heure apres, joutez huit à dix pintes d'eau; bouchez, agitez la futaille dans tous les fens. Une heure apres, agitez de

<sup>(\*)</sup> On appel e Sur-more l'écume qui degorge des tonneaux durant la fermentation; in le coperve d'unité à par 100 l'eau, dans des bards cord seu far, après l'avent aré des pills ales, de pape & autres debris des rafins sopie en aftereroient les homms qualités.

nouveau, & ainsi de suite, trois ou quatre sois; écoulez, ajoutez de nouvelle eau; écoulez autant de sois qu'il sera nécessaire, jusqu'à ce qu'elle sorte limpide.

Malgré les correctifs fûrs que l'on vient d'indiquer, il est beaucoup plus prudent de ne pis se servir de sutailles qui out été viciées, surtout si dans le pays, leur prix est modéré.

Si on veut éviter beaucoup d'accidens caufés par l'humidité, on doit, dès qu'un tonneau est vuide, le fortir de la eave, écouler toute sa lie sluide, & le placer bien bondonné sous un angar frais, mais non pas humide. De cette manière, les cerceaux dureront beaucoup plus long-temps, surtout s'ils ont été tirés des bois qu'on appelle blanes, parce qu'ils sout plus sujets à pourrir que ceux suits avec

le châtaignier.

Avant de terminer ce paragraphe, il reste une observation importante à faire. Lorfque les tonneaux font placés fur les chantiers dans les caves. on les assure en glissant entr'eux & le chantier, avec des cales de bois taillées en biseau, c'est-à-dire deux de chaque côté. Non-feulement elles les maintiennent fixes, mais encore celles de derrière servent à incliner rant foit peu la barrique fur le devant. Je convien, qu'elles sont trèscommodes & très-faciles à bien placer, cependant, je ne conseille pas de les employer. J'ai vu depuis que j'exille, au moins dix fois, l'exemple d'un phonomène très-singulier, & je ne sais de quel nom le spécifier, peut-être que celui de carie sèche lui conviendro t mieux qu'an autre; une seule fois, j'ai vu les quatre cales la produire dans leur point de contact avec le tonneau. D'autres

fois, un ou deux au plus occasionnoit le même vice. Le point de contact du cerceau se carioit, tomboit en poussiere, le bois du tonneau correspondant au cerceiu se carioit également, & sa poussière devenoit humide a mesure que le mal penetroit la douve & approchoit du vin; le vin suintoit quand la douve étoit carice affez profondément, & s'ecouloit ensuite. Ce phénomène ne s'est jamais présente à mes yeux lorfque les tonneaux, barriques, &c. ont été affujettis avec des pierres. Ne peut-on pas dice que la cause de cette carie purement locale, & dont la largeur n'eroit que de quelques lignes, est produite par une humidite qui occasionne une fermentation locale. d'ou réfulte une chalcur fusceptible d'alterer le bois. Ce qu'il y a de certain, c'est que la carie travaille beancoup moins dans le tissu du bois de la cale, que dans celui du cerceau & de la donve. On remedie à cet inconvénient qui tient, sans doute, à un grand nombre de combinaisons, enfellrvant de pierre au lieu de cales en bois.

# §. V.

## Des Foudres.

On connoît trois espèces de foudres, les uns sont de vrais tonneaux cerclés en fer, contenant dix à vingt & même à trente barriques de deux cent cinquante pintes chacune: les autres ont la forme d'une cuve, ou ronde ou quarrée, recouverte & plate en dessus, ou termince en cône. Ces derniers sont rares; c'est avec des madriers de chêne, de quatre à cinq poaces a'épaisseur, qu'ils sont fabriques

fabriqués. Enfin, les troisièmes sont de viales cuves ou citernes en biton. (Consultez ces articles, ainsi que

le mot foudre.)

Les foudres en bois, & du premier genre, ne different donc des tonneaux ordinaires que par leur volume & leur contenance : ce qui a été dit fur le choix des douves, foit pour les tonneaux, foit pour les cuves, s'applique également aux foudres. Les foudres - cuves font à rejeter, à moins que leur sommet foit terminé en pyramide ou en dôme. Supposons une cuve ronde ou quarrée, de huit pieds de surface sur tous sus côtés, du moment qu'il y manquera du vin fur l'épaisseur d'une ligne, il y aura donc un espace de soixantequatre pieds, qui fera vuide, & qui permettra à l'air combiné dans le vin, de se débander, de s'échapper de la Or, comme cet air combiné est le confervateur cu vin, ainfi que le spiritusux, des qu'ils s'en échapperont, le vin perdra de sa qualite, & dérériore a loixante-quatre fois plus que s'il n'y avoit qu'un pied de iurface vinde. De tels fouries nuifent beniccup à la confervation du vin. D'ailleurs, plus il y a de furface vuide, plus l'évaporation de l'air & du spiritueux s'exécute avec facilite.

On construit de trois marie es les fou, res en maçonnerie, 1°, en pierres de taitle, 2°, en briques, & 3°.

en belon.

in pierres a' taille: Il font che fir des pierres naturellement mediures, à grain ferré, fin & con on à. L'epaine it de ces pierres en proportionés à l'econtonance du vitter u. Lalis formplaces de champles mes fur les autres, & lices par un fort Tome IX.

ciment, dans tous leurs points de réunion. On peut même, & il cit prudent de les affir ettir en dehors, & les unes aux autres, par des crampons en fer, plombés dans la pierre. Le plancher ou partie inferieure de ces foudres doit être incliné fur le devant, afin que la liqueur qu'ils contiennent s'écoule entiérement par le trou de la cannelle qu'on a ouvert dans la partie la plus basse. La partie supérieure sera terminée en pyramide tronguée par le bout. L'lle presentera une ouverture d'un pied & demi de largeur en quarré, & fermée par une porte en chêne, de quatre a fix pouces d'épaisseur, retenue dans un châssis, également en chène. Dans le milieu de cette porte ou trappe. fera l'ouverture d'un bondon de deux pouces de diamètre, par laquel e on vuidera le vin dans le foudie. La trappe fervira pour y defcentoyer, après en avoir coule tout le lés, &t le propriétaire est obligé d'en faire fouvent le tour, afin d'arminer si le fluide ne s'est fait aucun pour à travers le ciment. Si le vin coule, on doit se hater de lui fermer toute iffice.

I a briques: Il est sacile de conftruire de tels soudres; seur sorme dépend de la main de l'ouvrier, & comme ceux en pierres, on doit prendre les mêmes précautions & les terminer en dême ou en pyramide à pans. Il est impo tant de choisit a'ex ellente chaix, d'en prendre seux proties sut une de sable sin & une le pouzzolane, port entaire le mortier; cuin d'employer ce mortier quand il est encore chaud. Interieurement & extérieurement on pasiera pla-

ficurs couches de cet enduit; quant à l'enduit intérieur, il demande à être ctendu sur toute la surface & tout dans le même jour. L'ouvrier, en montant les murs, en plaçant les briques dans le bain de mortier, aura foin de laisser des vuides sur tonte la face intérieure, afin que l'enduit général les pénètre, y fasse prise & v trouve des points d'appui. Pendant tout le temps que ce mortier est frais, l'ouvrier passe & repasse sortement sa truelle, afin d'empêcher la formation des gerçures, & les réunir s'ils'en est formées; mais chaque fois, & à mesure qu'il recommence, il humecte un peu les parois avec de l'eau qu'il étend au moyen d'un gros pinceau à poils, les balais jetant trop d'eau à la fois & trop à la même place. Si l'ouvrier appurceit le plus liger vestige de cha bon mélé vec La chaux, il faut rigoureusement l'enlever, parce qu'il feroit éclater i'enduit lors de fi dessiccation. Sur cette première couche, quand elle est prefque soche, on en passe une seconde ties-mince, & que l'on serre avec la truelle autant de fois que le besoin l'exige, & jusqu'à siccité.

Si fur ce mortier ou enduit, & avant de l'employer, en quanticé supposee devoir remplir cinquante bennes ou auges, on jette une pinte ou deux d'une huile quelconque; si on broie le tout ensemble, l'enduit deviendra plus fort, p'us tenace, plus consistant. J'en ai l'expérience; il ne faut pris oublier que l'enduit doitêtre employé encore chaud; ainsi l'ouvrier ne fusera la chaux qu'aulant qu'il pourra en employer dans la matinée; un autre ouvrier la sussemble pour l'iprès-misi & reprendra sa place, parce qu'il ne saut aucun in-

tervalle depuis que l'on commence à enduire, jusqu'a ce que toute l'opération soit finie.

Je ne confeille aucunement l'ufage de ces foudres en briques, si on n'a pas d'excellente chaux, & si on n'est pas affuré de la bonne qualité & préparation de l'enduit, parce que si l'enduit se détache dans l'intérieur, la brique reste à nu, l'acide du vin la corrode petit à petit, la dissout, ensin le vin s'échappe au dehors.

En béton. Consultez cet article dans lequel est decrit le procédé pour le faire; consultez également les articles cuves, citernes, foudres; il est donc inutile de repeter ici les manipulations qu'il exige; mais il est effectel de présente la forme des moules dans lesquels on doit le couler.

Avant de preparer le beron, le moule du foudre sera dresse & mis en p ace; il doit porter fur un mussif de maconnerie, au moins de trois pieds de hauteur & même plus; fi l'usige du pivs est de se servir de tonneaux, par exemple, de la contenance de six cents bouteilles, cet exhaussement facilite a le soutirage de vins, parce qu'on n'aura qu'à approcher le tonneau dellous la carnelle du foudre, placer l'entonnoir & ouvrir le robinet. Ce massif doit être construit plusieurs mois al'avance, & le morrier avoir fait sa prise avant de commencer à bâtir en béton. Si la hauteu de la voûte de la cave ne permet pas de donner à ce massif & au foudre toute la hauteur que l'on defire, on peut creuser & ouvrir le quarié à la profondeur necessaire; cette excavation economifera la charpente du moule pour la partie extérieure & enterrée.

Les grands propriétaires de vi-

gnoble peuvent acoler plasieurs de ces soudres les uns aux autres, parce que le même mur servira de separation à deux soudres, comme on le voit ici la la en A; on peut encore par économie appuyer les soudres contre les nurs de la cave; on évitera sur un côté, & même sur deux s'il est placé dans l'angle, la charpente de la face extérieure du moule.

Le moule consiste en un encaissement, Pl. XV, p. 425, fig. 2, lettre A, formé par des planches B, fortement fixées sur des montans de bois C.... La largeur de cet encaissement sera plus ou moins grande suivant l'ctendae qu'on defire donner au foudre; mais le béton doit avoir au moins dix pouces d'épairseur sur toutes les faces.... La partie intérieure, entre chaque côté de l'encaissement, fera garnie de traverses D, qui soutiendront des planches d'épaulement E, afin d'opposer à la masse du beton une force capable de retenir les planches, & par-la lai conserver la forme qui lui convient. Les parois de l'encaissement extérieurs seront également soutenus par de semblables épaulemens 1, & des pieds droits G supporteront celui de la voute.

La partie supérieure de cet encaisfement presentera une ouverture H d'un pied & demi en quarré, dans laquelle on aura m nagé, par le moyen du bois de l'encuillement, une partie saillante I, pour porter la porte K, fig. 3, & son chassis L; cette porte ou trappe aura un trou dans son milieu M, seime avec un bouchon qu'on enlèvera qu'nd il faudra remplir on soutier le vin. La partie supérieure du soutre sera terminée en dôme N, fig. 2, ou en pyramile O.

On ne doit pas oublier de donner une inclination proportionnée au plancher du foudre, afin de faciliter par la cannelle l'entier écoule ment du vin & de la lie. Pour placer la cannelle. on fixera un morceau de bois rond & bien uni, dans la partie la plus inférieure du plancher & de l'encaiflement, qui le traverscra de part en part; on se servira pour l'enlever. lorsque le béton sera parfaitement fee, d'une tarrière; alors on lui en substituera une autre, qui dans le besoin, sera remulacée par une cannelle en bois & non pas en métal quelconque, parce que l'acide du via la corrodero't à la longue.

Aussitàt que le béson est entièrement coule d'ins ce moule, en observant scrupuleusement ce qui est marqué dans cet article, on examine si dans l'intérieur du moule qui reste vuide, l'eau surabondance du béson a filtré; cette surabondance d'eau est nécessaire, parce que potit-à-petit le béson se l'appropriera, & on aura soin, pendant six mois, d'en ajouter à la hauteur de quelques pouces, asin que la dessiccation ne soit pas trèsprompte; sans cette précaution qui est indispensable. & qui demande l'œil du maître, le beton gercero t.

L'annee étant écoulce, un ouvrier descendra dans le soudre pour examiner si la prise du béton est parsaite. Si l'oper tion a été bin faite, la prise doit etre à son point; sinon it saut en ore attendre, & ne pis onblier d'ajouter de l'eau, afin de nouvrir le béton. Quand elle sera au point, on déclavett chaque piece de l'interieur, & on les enleve. Je ne confeille de

déclaveter les planches & les étals extérieurs, que plusieurs mois après que le foudre aura été rempli d'eau ou de vin.

Je ne conseille pas de remplir de vin ces soudres, avant quinze ou dixhuit mois, parce que l'acide du vin attaqueroit l'alcali de la chaux du béton, quin'est pas assez cristallisé, ce qui adouciroit trop le vin, altéreroit sa qualité, sans cependant le rendre nuisible à la santé, à moins que la dissolution ne sut trop forte. Il vaut beaucoup mieux jeter dans le soudre pour l'assez certain, le marc de la vendinge avec l'eau suffisante pour en faire le pet't vin, ainsi qu'il sera dirà cet article.

A moins que la voîte de la cave ne foit très-exhaussée au-dessis du fol, il est disficile de remplir les foudres; je conseille donc de percer la coûte dans la partie du cellier qui correspond à la trappe du foudre, & d'y minager un espace de la grandeur de la trappe; cotte ouverture facilitera le service journalier & les moyens de remplir le soudre avec le marc de vendange, & de l'en re-

tiver.

Ce que je disdes foudres en béton, s'exécute plus facilement encore avec des madriers de chêne réunis les uns aux autres par de fortes rainures, & maintenus & ferrés pr de forts cerceaux en chêne. La dépenfe néceffaire pour la confirmétion de tels fondres, est confidérable; mais un père de famille, pour peu qu'il foir aisé dans sa fortune, a la saisé, d'ion de se dire : j'ai travaillé pour plus de quarante générations consecutives, & pendant plusieurs siécles ma confirmation n'exigera autune dépense d'entration n'exigera autune dépense d'entration ni de réparation.

Si on craint que la porte de la trappe ne joigne pas fuffifinment avec son cadre, & que les petits vuides permettent l'evaporation du spiritueux & de l'air fixe du vin, ( consultez ce mot ) il convient de mastiquer. Voici la recette d'un mullic trè-fur ple, économique, & dont on trouve par-tout les materiaux: prenez une pierre de chaux que vous laiderez éteindre à l'air, prenez du fang de boeuf avant qu'il ait caille, c'est-a-dire, encore chaud; melez ces deux substances en les fouettant long-temps ensemble, jusqu'à ce qu'elles a ent la confistince d'une cole epaisse; ensin, enduisez toutes les jointures.

TONTE. So dit de l'action de couper avec des cifeaux & d'enlever la toilen des troupe aux. On a encore applique ce mot à la faifon pendant laque.l. on tond les pallifiades de chirmilles, de buis, &c.

TOPINANBOUR, voyez

TORCHIS, voyez Bauche.

TORMENTILLE, voyez Planche XIV, page 408. Tournefort la place dans la feptieme festion de la quatrieme classe des plusieurs pieces régulières, disposes en rose, dont le pistil devient un fruit composé de p'uneurs sentences disposées en maiere de tête, & il l'appelle tormentilla silvestris. Von-Linne la classe dans l'icosandrie-poligynie, & la nomme termentilla erecta.

Fleu. En rose, compose de quatre petales, oblongs, legèren ent cécoupés en cœur. A represente un de ces petales separés. Les ctamines B font attrchées sur les bords du tube du calice; le pistil C est placé au centre des étamines dans le fond du calice. D repr sente le calice qui est un tube d'ane seule picce, divisé en huit folioles, dont quatre grandes & quatre perites d'sposes en croix.

Fru z. Petit receptacle charge d'environ foix inte semi nees E, petites,

oblongues & menues.

Feuill s. Portées par des pétioles, trois a trois ou a cinq; les folioles fimples, découpées fur leur bords. Racine. Noueuse, rampante.

Port.Lestiges doites, longues d'un pied environ, gréles, foibles, veluts, rougeâtres; les fleurs folitaires, oppolees aux feuilles, foutenues par de longs pédicules; les feuilles alternativement placées fur les tiges.

Lieu. Les terrains légèrement humides, la plante est vivace, fleurit

en juin, juillet & août.

Propriétés. Racine d'une faveur médiocrement austère, d'une odeur aromatique tres-légère lorsqu'on la triture. Elle est quelquesois utile dans la foiblest de l'estomne & desi utestins, dans la diarrhée sèreuse, la dyssenterie bénigne, l'hemoptysie pir un estort, l'nemoptysie essentielle, l'hemorragie uterine par pléthore ou par blessure. En gargarisme, elle tend à déterger les ulcères de la bouche, ar percuter l'anslammation récente des amiglales & du voile du palais, & a fortisser les gencives.

Uj ge. Racine sèche depuis demionce juiq a une once, en maceration au bain-marie, dans fix onces d'eau; ou fer'll's recentes, de puis demience juiqu'à deux onces, en infailon dans cinq onces d'eau.

TOURBE, TOURBIÈRE. La

tourbe est un dépôt de végétaix decomposes, que l'on trouve sous l'eau ou sous terre. Le lieu ou on les trouve & a'où on les tire el? appelle Tourbière. Les dépôts anciens ont été formé de plusieurs manières, les uns par des transports prodigieux de plantes marines, faits par les eaux de la mer dans des bayes, des anfes dont elle couvroit autresois la furface; telle a été l'origine des fameuses & excellentes tourbieres qui circonferivent les bords du lacd'Harlem. Les rivières à cours paisible, les lacs d'eau couce, ont donné & donnent naissance aux autres ou chaque jour il s'en prépare pour les génerations futures. Les ientilles & mouffes d'eau contribuent beaucoup à leur formation, parce que chaque année ces plantes se précipitent au fond de l'eau; mais les plantes qui me paroillent le plus contribuerà la cication de la tourbe, font l'hydre cornu, (ceratophyllum demerfum. LIN.) le volans d'eau, (mir): ph; llum spicatum verticil'atum. LIN.) & furtout la renoncule des eaux, (ranunculus aquat lis LIN.) Dans un marais à Campo di Lauro en Co se, je l'ai vue fur un très-grand espace d'e u presenter a la vue, par l'immensité de ses tiges, de ses Heurs & de les feuilles, l'mage d'une prinie rante; curieux d'examiner plus part cul erement la diference des feuilles submergees avec celle des teuilles qui couvrent la furface de l'eau, 'arrachai un certain nombre de ti-cs dont la longueur perpendiculaire excédoit trois à quatre tuifes, & s'elancoit du fond de l'em. Chaque année, à l'entrée de l'hiver, toute la plante est entrainer au fond de l'eau, d'e it au premier printemps fu vant, elle pouffe

de nouvelles tiges auxquelles les anciennes seivent d'ergrais. Il est aife de conclure de la qu'avec le temps ce marais formera une veritable & excellente tourbiere. Les grands marais du royaume sont encore de nouvelles fabriques de tourbe. Chaque année on en fauche l'herbe, c'est-à-dire, la partie qui excede le niveau de l'eau, mais la partie inférieure se convertit peu à peu en tourbe, & rehausse le sol du marais; les parties qui font parvenues à se dessecher avec le temps, tremblent sous les pieds de l'homme qui y marche, & il sent ce tremblement se propager à plusieurs pieds de profondeur, ce qui annonce que cette couche de tourbe n'est pas encore parvenue à son point de perfection; mais il est plus que propable que les couches inférieures ont eu le temps de se perfectionner & d'acquerir la qualité qu'on desire. Je n'entreprendrai pas de donne la théorie de la formation de toutes les tourbes, ce seroit m'ecarter du but de cet ouvrage. On trouve des tourbières même sur les montagnes, l'explication des caufes de leur formation, exigeroit un volume entier. Quoi qu'il en soit, toutes les tourbes ne sont pas de qualité cg le; elles varient suivant la nature des plantes, des substances différente qui ont concouru à leur chirpente. Les unes donnent dans la combustion, une chalcur plus forte & plus soutenue même que celle du muilleur charbon de terre, ce sont les plus pures & les plus remplies de parties huileuses qui, par leurs combinations avec les parties salines, font devenues bitumineuses; les autres sont trop melangées avec des terres; quelques-unes font pyriteuses.

Les premières offrent des ressources précieuses dans tous Jes pay ou e bois est chet, & demandent à ette confervées. Les de nières sont très-utiles à l'agriculture & au commerce, mais elles sont peu commines.

On trouve dans le Beauvoisis des tourbes pyriteufes, dont par l'efflorescence, le lessivage & l'ébullition, on retire le vitriol de Mars on de fer. Mais lorfqu'on laifle ces tourbes pyriteuses exposces à l'air, fermenter & effleurir, alors elles prennent feu d'elles mêmes, brûlent, se consument, & laillent après elles de grands monteaux de cendre. Une longue experience d'ou est resultee l'habitude, a fait taire, enfin, les prejugés, & a démontré combien ces cendres font avant gentes & fertilisent les prairies. Leur effet est frappant, fur-tout fur cell s ou regnent les mouffes & les joncs. Elles les detruisent, & la place qu'elles occupoient est bientot recouverte par de bonnes pl ntes. Au surplus, toute cendre, de que que esp. ce de tourbe quece foit, est excellente pour les prairies, heureux qui peut s'en procurer à bon marché.

TOURNER. Expression usitée dans plusieurs de nos province, pour désigner le genre d'alteration que le vin eprouve los seur le decompose. Elle est indiquee ainleurs par le mot pourri. Consultez l'article vin.

TOURNOYEMENT, VER-TICE DES BREBIS. Médecine vérérinaire. Cette maladic est plus samilière aux brebis qu'aux autres animaux. La cause prochaine paroît être la même que celle de la pourriture, (voyez ce mot) avec cette différence néanmoins, que dans l'une le vice est dans les visoères du basventre & de la poitrine, tandis que dans celle-ci, il est dans le serveau, & vraisemblablement d'est le même principe qui produit l'un & l'autre.

Outre les brebis, les bêtes à cornes, & parmi cel'es- i, les jeunes taure in & les génisses au-lessous de deux ans, y font particulièrement fujettes Elle s'annoure, dans les uns & dans les autres, par la perte d'appétit, l'abaillement de la tête, & le tournovement. On remarque que l'animal tourne toujours la tête du même ôté, & cela peut quelquefois fervir d'in lice pour l'endroit de l'application du remè le; enfin, au bout de quelques jours, l'animal périt, & la mortalité est quelquefois générale dans un troupeau.

L'ouverture des cadavres a fait voir constamment des hydati les ou veffies pleines d'east, quelquefois plufieurs, le plus fouvent une seule, plutôt à la superficie du cerveau; on en a trouvé autli dans les ventricules de ce viscère. Dans les brebis, on y a vu quelquefois de petits vers vivans, de différente groffeur, les uns tout blancs, les autres grisâtres, & tachetés de noir sur le dos, qui rongent quelquefois le crâne, au point de se faire jour à travers, si l'animal ne succomboit toujours ava t la v'o'ence de la maladie. Dins les bêtes à cornes, on a remarqué le plus fouvent dans les hydatides, outre une eau lympide, un fédiment au fond, femblable à une craie friable, mêié dans un pus épais.

Quoiqu'il y ait beaucoup de plantes qui donnent cette maladie, telles que la cigué, la coriaire, &cc. il ne paroit point, par les observations anatomiques, qu'on ait trouvé dans ces cas des hydatides dans le cerveau; mais comme l'on présume que la cause principale est la même que celle de la pourriture des hydati es, nous renvoyon, à ces mots, quant à la méthode curative.

Sur les côteaux arides du diocèfe de Lodeve, complantés feulement de genêt (1), & dans les plaines sèches du bas Languedoc, les moutons font quelquefois fujets au tournovement; mais on comprend bien qu'ici les principes de la majadie ne font pas les mêmes, & qu'on doit la rapporter à cette nourriture échauffante, & à la longue exposition aux rayons du fo eil. Chez ou laues fujets morts de cette mala je nous avons toujours rencontrá une grande disposition vers l'état inflammatoire, & plénitude dans les vaisseaux fanguins du cerveau, fans trouver la moindre quantité d'eau dans fes ventricules.

Les indications que préfente cette espece de vertige, doivent donc être différentes ce celles qui reconnoissent la même carée que la pourriture; il s'agit ici de liminuer la quantité de fang cui le perce à la tête, de modérer la vélocite & la chaleur de l'animal : pour cet effet,

<sup>(1)</sup> Voyez notre mémoire sur la gineslade des moutons, (maladie roduite par l'ulage du genêt) communiqué à la société roya e d'agriculture de Paris, & indese dans le tramestre d'automne des mémoires de cette société, année 1786.

faignez le monton à la queue, donnez - lui pour nourriture & pour boisson, du son mouillé, avec de l'eau faturée de deux parties de nitre & d'ane partie de sel marin : si les symptomes ne paroissent pas diminuer quatre heures après av oir fait la premiere faignee, répetez-la. Gardez-vous de conduire les moutons dans les génétieres, ou autres endroits abondans en plantes aromatiques; bien loin de diminuer la cuantité & la vélocité du fang qui se porte à la tête, ce régime ne ferviroit au contraire cu'à accroître l'une & l'autre, & à accelérer la mort de l'animal : c'est à la vigilance des propriétaires ou gardiens des troupeaux, de les mettre, autant qu'il est possible, à l'abri de l'influence du fo! & de la nourriture, par des compensations de soins bien entendus. M. T.

TOURNESOL ou SOLEIL. Von-Linné le classe dans la singénésie - polygamie sustranée, & le nomme helianchus annuus. Tournesort le place dans la seconde section de la quatorzième classe des herbes à sieur en rayon, dont les semences sont ornées d'un chapiteau de seuilles. Il l'appeile cornée solits.

Fieur. Radiée, composée d'un graud nombre de fleurons hermaparodites dans le disque... Dans la circonserence de quelques demitleurons femelles quisont stériles, les fleurons cylindriques sont plus courts que le cal ce commun, rensiés à leur bate, divisés en ciuq. Les demi-sleurons sont à languette, entiers, très-

Fruit. Somences oblongues, obtufes, a quatre angles oppofes, couronnées par les calices propres de chaque deuron qui tombent dans leur maturité. Elles font toutes contenues par le calice commun, fur un large receptacle, garni de lames aigués.

Feuilles. Shaples, très-entières, enforme de cœur renverfe, pointues au fonmet, rudes au toucher; leuis nervures surissent lieur baje.

Kacine. Rameule, 112s - fibreule & chevelje.

Port. Tige unique, hatte quelquesois ce dix à douze pieds suivant le terrain, droite, rui e au toucher, rameuse, rempile d'un e moeile bianche; chaque rameau dels tige porte une sleur à son sommet. Les reuilles supérieures sont alternative vent placées, les inférieures sent opposées. La position des sleurs suit la cirection du soleil.

Lieu. Originaire du Péron; cu'tivée dans les jardins, la plante est vivace & sleuit pendant tout s'etc.

· Propriétés. Les médicinales sont inconnues. Il n'en est pes ainsi des economiques. Les feuilles sont recherchées par les vaches. & on dit qu'elles augmentent la quantité de leur lait. Les tiges dessecheer peuvent fervir à ramer des poids, des haricots. Elles brulent tres-bien. La moëlle centient beaucoup de nitre. Lorsqu'on y met le sen par un bout, il se propage jusqu'à l'autre extremité, & on voit tres-clairement le nitre décrepiter. Sous les deux coques qui forment l'exterieur de la graine, est rensermée une amende, dont la faveur approche celle de la nouerte, & dont par expression on retire ure hulle douce & qui brûle très-bien. Une seule plante qui réusfit tres-bien, pout donner jasqu'à







La Trocne



La Toute-bonne des Pres



La Toute Saine.

La Turquette

dix mille graines. Les perroquets, les merles, les poules, &c. en sont trèsfriands, & elle les nourrit très-bien. On dit, mais je ne l'ai pas essayé, que la graine torréfiée, a l'odeur du café, & que l'infusion qu'on en fait oft affez agréable... Ceux qui s'occupent des nitrières artificielles, feront très-bien de faire pourrir les tiges. Les lessives détacheront enfuite une affez grande quantité de nitre. Malgré ces avantages réunis, je ne conseillerai jamais la culture en grand de cette plante, à moins que l'on n'habite un pays où les engrais sont peu coûteux & très-abondans. Par ses racines chevelues & multipliées, elle effrite fingulièrement la terre. Le tournesol figure très-bien dans les vastes plate-bandes d'un grand jardin.

Le topinambour nommé taratouf, est une espèce de tournesol, très-distincte de la première. Tournesort l'appelle corona solis parvo store, radice tuberosa. Von-Linné la nomme

helianthus tuberofus.

Fleur & fruit. Absolument semblables aux précédens, mais beau-

coup plus petits.

Feuilles. Ovales, en forme de cœur, dentées à leurs bords, rudes au toucher, se prolongeant sur le pétiole. Les nervures réunies sur le corps de la feuille.

Racine. Tubereuse, approchant pour la forme, de celle de la pomme de terre, mais plus alongée.

Port. Semblable à celui du tournesol; mais toutes les parties sont plus petites. Plusieurs tiges s'élèvent de la même racine.

Lieu. Originaire du Brésil; cultivé dans les jardins, la plante est

Tome IX.

vivace par fes racines & non par fes tiges. Elle fleurit pendant les mois de juillet & d'août.

Propriétés. Celles des tiges, des graines & des feuilles, les mêmes que les précédentes. Les tubercules des racines font adouciffantes, nour-tiffantes, venteufes; cuites, leur faveur approche plus de celle du cul de veur approche plus de celle du cul de

Si le fol est bon & surrout bien sumé, chaque pied sournit une assez grande quantité de tubercules; mais il vaudroit beauconp mieux cultiver la bonna espèce de pomme de terre ordinaire.

l'artichaud que de la pomme de terre.

TOUTE-BONNE DES PRÉS. Planche XVI. Tournefort l'appelie selarea pratenses, & la place dans la première section de la quatrième classe des herbes à sleur d'une seule pièce irrégulière, à sleur en lèvres. Von-Linné la nomme salvia pratenses. & la classe dans la diandrie monogynie.

Fleur. A deux lèvres; la supérieure est faite en faucille ou casque.. B représente l'inférieure vue de profil, & C une de face. Celle-ci est divisée en trois parties, dont la mitoyenne est découpée en cœur; les étamines, au nombre de deux, y sont attachées. Le pistil D s'élève du sond du calice, sort & excède de beaucoup l'extrémité de la lèvre supérieure. Le calice est divisé en quatre dents aiguës. La couleur de la sleur varie. Elle est ou bleue, ou blanche, ou rougeatre.

Fruit. Le calice sert de capsule, & renserme quatre semences E arron-

dies.

Feuilles. En forme de cœur, alon-K k k gées, crenelées, fortement veinées. Racine A. Simple, lignense, fibreu-

se, odorante.

Port. Les tiges hautes de deux à trois pieds, quarrées, roides, velues, creuses, avec des rameaux oppofés. Les fleurs naissent au sommet, disposées en épi. Le casque des corolles eft gluant.

Lieu. Les prés où elle fait beaucoup de mal, en occupant la place du bon fourrage. La plante est vivace & fleurit en juin & juil et.

Propriétés. Odeur pénétrante, aromatique. Elle est sternutatoire, ré-

solutive, stomachique.

Ulage. On fait macérer ses feuilles dans le vin chaud, pour les ulcères.

TOUTE-SAINE. Planche XVI, p. 441. Tournefort la place dans la seconde section de la sixième classe des fleurs en rose dont le pistil devient un fruit à une seule loge, & qui n'a qu'une feule cavité. Il l'appelle andrefemum maximum frutescens. Von-Linne la nomme hypericum androsemum, & la classe dans la polyadelphie - polvandrie.

Fleur. Composée de cinq pétales + dilposes en rose, & d'un beau jaune. B, représente un de ces pétales séparés; les étamines sont très-nombrouses, partagées en trois divisions qui forment chacune un faisceau C.

Fruit. Le pistil se convertit en une baye molle... D, la représente portée sur le calice ... E, le fruit coupé transversalement... F, les semences petites, brunes, oblongues fixées sur trois placenta.

Feuilles. Grandes, ovoïdes, plus longues que leurs pétioles, d'une

odeur vineufe.

Racine A. Groffe, ligneufe, rougeatre, avec de longues fibres.

Port. Espèce de sous-arbr sseaux; tige de deux à trois pieds, rougeatre, à deux angles, ligneuse, lisse. Les sleurs naissent souvent au nombre de cinq ou de sept, dispofécs presque en ombelles; les feuilles font oppofces.

Lieu. Les provinces mégidionales de France. La plante est vivace.

cultivée dans les jardins.

Propriétés. Les mêmes que celles du millepertuis. ( consuitez ce mot ) Ce petit arbriffeau figure affez bien dans les massifs.

TOUX. MÉDECINE RURALE. C'est un mouvement dérèglé, plus ou moins violent, plus ou moins fourd ou sonore, qui a lieu dans les organes de la respiration, toutes les fois qu'il existe dans les poumons quelque embarras qui gêne les mouvemens d'inspiration & d'expiration; il semble alors que la nature déploye toutes ses forces, & fait tous ses efforts pour se débarrasser de ce qui l'incommode.

La toux pour l'ordinaire ne se manifeste qu'après quelque fluxion, ou après quelque rhume mal traité, ou entièrement négligé; quand elle est invetérée, elle devient opiniatre, & c'est alors quelle peut faire craindre des suites facheuses, parce qu'elle est presque toujours l'annonce de la foiblesse on de l'atonie du poumon . & fouvent l'avant - coureur d'une phthysie pulmonaire.

Elle n'est pas toujours une maladic essentielle, aussi depend - elle fort fouvent de la congestion putride des premières voies, & elle prend alors le nom de toux d'estomac ou flomacate; on la diflingue de la roux de poitrine, en ce qu'elle est plus claire & plus courre; qu'elle est ordinairement accompagnée de fensation plus ou moins douloureuse dans le dos, & dans l'estomac prinpalement: en ce qu'elle provoque le vomissement des matières corrompues, ramassées dans ce viscère.

Elle a encore d'autre fignes qui la font distinguer quand elle est l'effet de la foiblesse de ce même viscère; elle est alors sèche, & les matières que l'on expectore sont peu abondantes, & n'ont presque point

de confistance.

Cette maladie est souvent occafionnée chez les ensans par la pousse des dents, & par la présence des vers dans les premières voies. Elle est encore quelquesois un symptôme presque sur de la grossesse, & un avant-coureur de la goutte, & ce seroit en vain qu'on tenteroit tous les moyens de guérison, si l'on perdoit de vue la maladie dont elle est l'esses.

Il est encore deux espèces de toux convulsive. Celle qui est symptomatique des affections des viscères du bas-ventre, & l'idiopathique avec seule lésion de l'organe du

poumor.

La première de ces deux espèces est la plus commune de cel es qui sont convulsives. Skultz rapporte qu'un jeune homme qui avoit une sièvre quarte avec toux hypoconditique convulsive, qui duroit depuis plus d'un an, sut guéri par l'application de l'emplatte pour la rate.

Les enfans y font très-exposes; les adultes n'en font point à l'abri, & c'est alors qu'elle demande un traitement bien différent; pour l'ordinaire, c'est l'affection convulsive qui domine su toute les autres: c'est elle qui doit fixer l'attention du médecin, & qui présente la première indication à remplir; des son début, elle est souvent très - effrayante, & quoiqu'elle donne lieu à des malanies funestes, on est sûr de la combattre efficacement, fi on employe des remèdes propres à résoudre les humeurs glaireuses qui embourbent l'estomac, & qui forment un catarre subordonné à la convulfion; ainfi que des évacuans affez énergiques pour produire une révulfion de l'irritation primitive.

L'eau de chaux, la décoction du raifort fauvage, le sel cathartique de Fuller, sont les remèdes résolutifs, & méritent la préférence sur les huileux & les nutilingineux, qui, bien loin d'opérer de bons effets, ne seroient que rendre la maladie plus longue, plus rebelle &

plus difficile à guérir.

Comme les bémottagies & le vomissement sont les crises les plus utiles dans cette maladie, on doit initer la nature dans ses procédés: sons ce point de vue, il faut saigner s'il y a pléshore, si les sorces le permettent, & sur-tout s'il y a crachement de sang. On ne doit pas même, dans cette circoustance, avoir égard à l'àge du malade qui semble contre-indiquer la saignée; hors ce cas, la saignée pour roit occasionner le plus grand mal, rendre la tonx plus opiniàtre, & la saire même degénérer en atonie d'estomac.

Les émétiques les plus appropriés font l'ipécacuana & le kermes minéral; il fauten répéter l'ufage, & les donner au moins tous les cinq jou s. Le docteur l'etit a obtenu le meil-

Kkk 2

leur fuccès du kermès minéral. Ce remide agi. l'ant par les felles, recublir les ligistions, & prévient les tectours de la toux Boundelin re ommande beau oup ce dernier remede, & le foufre doré dans les intervales.

Il est encore très-avantageux de tenir le ventre du malade ibre par l'usage des doux laxitifs, & je crois que les plus appropriés font de petites doses de rhubarbe, de mercire doux. Il fuit en même temps entretenir les forces, remonter le ton de l'estomac par l'usage du quina & autres toniques. Piquer veut qu'on combine les toniques, avec les purgatifs. Les diurétiques penvent être encore de quelque utilité, vu la fy i pathie qu'il y a entre les voyes urinaires & la poitrine, lorsque celleci s'engorge. Le docteur Chaisne recommande les cloportes avec le vin blanc. Un médecin anglois propose les cantharides corrigées par le camphre. Meibonius a vu pluficurs enfans attaqués de cette maladie, guéris p r l'usage des légers diaphorétiques. Mais Buchan regarde le changement d'air comme le remède specifique dans cette maladie; son opinion est fondée sur l'observation journalière: j'ai vu beauconp d'enfans attaqués de cette maladie, qu'on n'avoit pu surmonter, par que que remède que ce fut, être guéris hait ou dix jours après qu'ils avoient refpiré un air différent qui lui étoit naturel; & la guérison de mes deux ensans atteints depuis près de deux mois de cette malidie, en est une preuve incontestable.

Il n'est pas rare de voir survenir à l'extérieur, sur la fin de la toux convulsive, des abcès spontancs qui soulagent les malades & sont disparoître la toux; d'après ces crises qui sont toujours un liei sait de la nature, on soit employer des temè ses qui puiss nt l'exciter, on bien comp eter ce qu'elle nous resuse, emp oy nt ce remèdes qui portent une i npression airecte sur le principe vital, tels que le c storeum. le quina, les bains - stoids, & les véssicatoires

Il est une toux ferine qui attaque les enfans, & qu'il ne fait pas confondre avec la coqueluche. La cause de cette toux est une humeur catarral: qui se jette sur l'estomac. & quoique la noture dans cette affection affecte une marche lente, eile opère, pour l'ordinaire, une coclion falutaire qu'il ne faut point troubler. Les remèdes violens, & fur-tout l'émetique, pourroient y être funestes. Piquer qui a observé p'usieurs épidémies de cette toux ferine catarrale, veut qu'on n'emploie d'autre remède, que le lait, le petit-lait & l'expectoration.

La toux idiopathique peut se manisester a la suite d'un ulcère du poumon, & d'une hémop! tysie. Si les bords de l'ulcère sont ca leux, si l'irtitation constante dépend de cette dureté, & excite la toux, il saut alors regarder la maladie incurable, surtout si l'on ne peut ou l'on ne tâche de diminuer cette callosité par des boissons délayantes.

Il est encore une autre espèce de cette toux, produite par quelques vices organiques de la trachce artère, qui tantôt sont legers, & tantôt graves; on y observe un ressertement, une constriction des vaisseaux aériens. Elle succède le plus souvent à l'abus des spiritueux, des eaux glacces; on ne peut espérer de la guetir, que par l'as tge des mucilagineux,

& le bouillons de poulet.

Il peut encore arriver, comme l'a fo t bien remarqué Sanctorius, que diverses parties de la trachéeartère & des poumons, souff ent des inégalités & m nquent du liffe & du poli naturel; qu'elles s'affaissent par une soite de morfondement, & qu'elles donnent lieu à une toux. Bien loin de donner des expectorans, il faut au contraire infilter fur les remèdes toniques qui redonnent au poumon fon ton naturel, trè-propie à detruire ces inégilités. Ce sont les alimens faciles à digérer, qui sont les meilleurs fortifians & les échauffans le; mieux approp iés. Sthal, Jurquer, & autres médecins celèbres, sont parvenus à dissiper des toux opiniatres convultives, & même hectiques, en faifant respirer les vapeurs de soufre fondu, & non allumé. M. de Sauvages à recommandé comme specifique le pouillot. Le sucre de saturne pourroit être très-utile, fi on le donnoit à petire dose. Le quina est de tous les anti-spasmodiques, le plus avantageux si on l'administroit de bonne heure, & avant que l'obstruction ait commence. Il reuffiroit fins doute tout ausli bien qu'il le fait dans l'entouement qui succède à la rougeole. Mais ce n'est pas sans beauconp de précaution qu'on doit le donner.

M. AMI.

TOUX. Médecine vétérinaire. Expiration violente, subite, fréquente, inégale & avec bruit, qui se fait par la bouche, pour se délivrer par l'expectoration de ce qui irrite la trachce-artère. Dans la toux les muscles du la-

rinx, la trachée-artère, les muscles de la poit ine, destinés à l'expedoration & ceux de l'abdomen , entrent dan des mouvemens spasmod'ques. Dans lesanimaux comme dans l'homme, les parties internes de la tachée artere & des bronches, font parfemees de glandes qui filtrent fans ceffe une humeur lymphatique, deftinée a humcet r ces canaux, ainfi que les véficules pulmonaires. Mais pour que l'air entre dans les poumons avec facilité, qu'il en parcoure tous les détours, & qu'il diftende chaque vésicule, il faut que cettehumeur ne foit nitrop epaisse, ni trop fluide, ni trop ficre. Sielle est trop épaisse, l'expectoration se fait difficilement, l'air ne peut l'entraîner dans l'expiration, tant elle est tenace & adherente aux parois de la trachée-artère des bronches & des vesicules auxquelles elle reste collée. Elle obstrue par consequent les vaisseaux exerctoires, les glandes qui la filtrent s'engorgent, le tuméfient; l'entrée de l'air dans les bronches & dans les vésicules devient de plus en plus difficile; la circulation du fang est génée dans ce viscere, & la respiration extrêmement embarrassee. De-la la tou,r. la poussse, les obstructions & les pulmonies.

l'orsque les glandes filtrent une lymphe trop fluide & trop dere, elle irrite continuellement les parties intérienres de la trachec-attere, des bronches & des vesicules : l'irritation se communique aux musseles de la respiration & au diaphragme; elle excite des toux violentes & epiniàtres; comme cette himeur est fort aqueuse, elle n'a pas affez de corps ni de consistance pour donner

446

prise à l'air; elle ne peut être entraînce par l'expectoration; elle s'accumule de plus en plus; les vésicules pulmonaires se trouvent inondées; l'entrée & la sortie de l'air font génées; l'animal éprouve une difficulté de respirer; il est oppresse; il est prit à suffoquer. De-la l'exces de viscosité, de fluidité, ou d'acrimonie de la lymphe bronchique, sont le causes immédiates de la toux de poitrine. La toux a aussi quelquefois son siège dans l'estomac; d'autres fois elle est symptomatique. Ainsi nous diviserons les diverses espèces de toux, en toux de poitrine, en toux d'estomac, & en toux symptomatique.

#### ARTICLE PREMIER.

# De la toux de poitrine.

La toux est pour l'ordinaire l'esfet d'une humeur qui se jette sur les pounions, oud'un thume, &c. qu'on appelle vulgairement & faussement rhume de cerveau; car le siège de cette maladie n'est point dans le cerveau, mais dans l'intérieur des narines & des sinus frontaux & maxillaires, C'est un engorgement souvent legèrement inflammatoire des membranes qui tapiffent ces cavites, lesquelles correspondent toutes entre elles. Cet engorgement, occasionné par la suppression de la transpiration, est appelé par le peuple, comme nous venons de le dire, rhume de cerveau, soit qu'il en soit atteint ou fon bétail; il ne lui donne le nom feul de rhume, que lorsqu'il y a de la toux; mais la toux eit une autre maladie, qui , le plus souvent , n'est due qu'à un rhume qui a été. ou mal traité, ou entièrement neul é. Quand elle devient opinitre, il y a toujours lieu d'en craincre des fuites facheuses, parce qu'elle annonce la foiblesse des poumons, & ou'elle est souvent l'avant - coureur de la pulmonie.

#### Symptomes de la toux de poitrine.

La toux de poitrine, pour peu qu'elle soit forte, ne va guère sans fièvre, qui, quelquefois, dure plufigurs jours. Cette toux est d'abord seche; & tandis qu'elle est dans cet état, l'animal est souvent oppresse: mais peu-à-peu il vient un écoulement glaireux, plus ou moins cuit, qui diminue la toux & l'oppression; c'est alors que l'on dit que la coction du rhume commence à se faire.

Mais cet écoulement n'est point ici ausli sensible que d'uns l'homme, attendu qu'il se manifeste en lui par des crachats copieux, fréquens, moins que dans l'animal l'numeur expectorce, c'est-à-dire, v aiment expulsce hors de la poitrine, ne flue par les naseaux, ou ne sorte étant mélée avec la falive en bave par la bouche, comme il arrive quelquefois; car le plus communément la toux, dans le cheval ou dans le bœuf, n'est pas suivie à'une expectoration appercevable; & en ce cas, on doit croire que la matière qui a été chasse & entraînée par l'air, est conduite de l'arriere-bouche ou del i bouche, ou elle étoit pirvenue, dans l'estomac par la voie des organes de la déglutition. On a remarqué très-fouvent que cette lumeur, parvenue vers l'orifice des narines du bouf, il introduit, à moins qu'il ne foullre beaucoup, fa langue dans une narine, enfuite dans l'autre, enlève ainfi la matière expectorée, & l'avale.

La toux de poitrine est une maladie plus longue que le rhume, qui ne passe guere denx ou trois jours quand il est traité convenablement, tandis que la toux de poitrine dure au moins cinq ou fix

jours.

Si elle dure plus long - temps, elle peut avoir les suites les plus facheuses, varce que la toux porte fans cesse le sang à la tête; parce qu'e'le prive l'animal du fommeil, lui éte l'appétit, & trouble ses digestions par les secousses continuelles que reçoit le poumon, affoibliffent ce viscère, qui, devenant la partie la plus foible, fert, pour ainsi dire, de réservoir à toutes les humeurs: de-la la respiration devient courte & gênée, l'oppression de poitrine se déclare, & la fièvre lente se manifeste; le corps de l'animal ne se nourtit plus; il tombe dans la foiblesse, le dépérissement, l'infomnie, &c. & périt fouvent affez promptement.

On voit combien il est important de ne pas traiter de bagatelle, comme on fait tous les jours, la toux de poitrine, pnisqu'elle peut avoit les seines les plus sunes ses. Car un rhume négligé donne naissance à la toux, & la toux, qui n'est pas soignée, conduit inévitablement les animaux qui en sont atteints à la pulnonie. Aussi c'est le peu de vigilance que les propriétaires ont de soigner leurs animaux atteints de la toux, & de ne choisir, pour la propagation de

l'air espèce, que cerx qui jouissent d'une s'ine constitution, qui rend cette initalie héréditaire & envoctique dans la Franche-Comté, dans le Buggy, dans la Biesse & dans le Beaujolois. On peut même, sans craindre de trop dire, qu'elle est plus ou moins répandue dans les différentes provinces de la France & dans toute l'Europe.

Régime auquel on doit astreindre l'animal qui est attaqué de la toux de poitrine.

1°. Dès que l'on s'appercevra que le cheval ou le bouf, &c. seiont atteints de la toux de poitrine, on les mettra à la diète, ou au moins l'on diminuera confidérablement la quantité de fourrage qu'on leur donne journellement. 2°. On divifera la portion d'aliment, à laquelle on réduira l'animal attaqué de la toux de poitrine, en trois parties égales, l'une formera le déjeuné, l'autre le dîné, & la troisième le goûté. 3°. Chaque fois qu'on la lui donnera, on fixera dans sa mangeoire un feau dans lequel on mettra de l'eau d'orge édulcorée avec du miel, en affez grande quantité pour lui servir de boisson. 4°. Une heure ou une heure & demie avant chacun de ses repas, on lui fera avaler une infusion de menthe acidulce avec la décoction des feuilles & des fruits d'épine-vinette. 5°. Pour fon fouper, on lui fera cuite un picotin d'orge, dans quatre pintes d'eau réduites à deux; on donnera Porge avec la décoction.

L'animal, atteint de cette maladie, doit être tenu chaudement, bouchonné & étrillé deux fois par jour; il aura une couverture fur le dos, une bonne litière; la mangeoire & le rateller feront tenus proprement; fes excrémens ne féjourneront point dans son écurie; en un mot, il refpirera dans sa demeure un air pur.

Un autre moyen très-salutaire & très-prompt pour délivrer l'animal de la toux de poitrine, est de lui faire respirer plusieurs fois par jour la vapeur d'eau chaude animée avec le vinaigre, ou de quelques infusions de plantes émollientes ou aromatiques, telles que celles des fleurs de sureau ou de camomille, de feuilles d'hysope, de lierre terrestre, &c. on en remplit un vase au-dessus duquel on tient la tite de l'animal couverte d'un linge plié en double, de manière que toute la vapeur soit forcée de ne se porter que sur la circonférence de l'extrémité inférieure de la tête, & qui met l'animal dans le cas de l'infpirer & de l'expirer avec facilité. On l'on peut, dans cette maladie, se servir avec succès de l'inspiratoire, dont nous avons donné la description, tome VII, page 576, art. péripneumonie.

Si, dès que les premiers symptomes de la toux de poitrine se manisestent, on vouloitscrifier quelque temps à laitlèr reposer l'animal, à le tenir chaudement & à le mettre à la diète, il n'est pas douteux qu'on préviendroit une partie des esses qui resultent de la toux de poi-

trine.

Mais si on laisse le mal se sortifier par des délais, les tentatives que l'on fait ensuite pour le guérir deviennent souvent infructueuses. La péripneumonie, ou une pulmonie mortelle, sont les essets ordinaires des toux de poitrine que l'on a absolument negligées ou mal-traitees.

Ce qu'il convient encore de faire, quand la malidie & la faison le permettent, c'est de joindre au régime un exercice modéré; souvent la toux de poitrine la plus opiniatre, qui a résisté à tous les remèdes, cède à un régime & à un exercice convensble, quand on les continue pendant le temps nécessaire.

Traitement de la toux de poitrine, accompagnée de sièvre.

Si la toux est violente, si l'animal malade est jeune & fort, si le pouls est dur & vîte, si la tête est pesante,

la saignée est necessaire. Mais si l'anima! est foible & d'une constitution relachée, la saignée prolongeroit la maladie; s'il expectore librement, elle est inutile & quelquefois même nuifible; son effet tendant en général à diminuer cette evacuation: car fi on vient a faigner dans la toux de poitrine, accompagnée de fièvre, lorsque l'expectoration est deja etablie, & que l'humeur fort facilement, n'est-il pas certain qu'indépendamment des forces dont on prive necessairement le malade, on s'expose à supprimer cette évacuation, qui est celle qui fait ordinairement la crise dans cette maladie, & que de cette suppression, il doit resulter, ou que la matière de l'humeur qui doit être expectorce, passera dans la masse des fluides, où elle occasionnera plus ou moins de desordres, ou qu'elle séjournera dans la poitrine, & alors elle produira un catarre, qui, s'il ne suffoque pas l'animal, le conduira à la pulmo-

nie ,

nie, dont la plupart sont dues à l'abus

des saignées.

Enfin, si la saignée est bien indique d'après les symptomes décrits, on proportionnera la quantité de sang qu'on tirera, à l'age & à la force du fujet; & dans les cas contraires, on suivra simplement & scrupuleusement le régime qui vient d'etre pref-

Truitement de la toux de poitrine, sans fièvre, mais accompagnée d'une expectoration épaisse et visqueuse.

Lo sque la toux n'est accompagnée d'ancune espèce de fièvre, & que la matière que l'animal expector: est épaisse & visqueuse, on ordonne des remèdes pectoraux incilifs pour faciliter l'expectoration, attenuer la tymphe, la diviser, la rendre plus fluide; ce qui se f it en donnant plus d'action aux solites & plus de mouvement aux

M is on ne fauroit trop prendre de précaution quand il s'agit de prefcitre des remèdes pour débarrafferle poumon, dont les fonctions sont tresmultipliées : car le fang qui revient de toutes les parties du corps, passe à travers ce viscère, il reçoit & chasse l'air; son tilsu est fort foible, & il est dans un inouvement continuel.

Ce fera donc avec la plus grande moderation qu'on a ininiferera à l'anima, atteint de la tour, les décoctions des plantes béchiques incifives; el e, porteront leur action fur les glandes engorgées. L'usage des bains de vapeurs, present dans le régime auquel on doit aftreindre les animaux attaqués de la toux de

Tome IX.

poitrine, dirigeront immédiatement leurs particules médicamenteuses dans l'intérieur de la trachée artère des bronches & des véficules julmonaires, l'impression qu'elles opèreront fur le tifiu glan ulcux, reveillera la contraction des fil res, exprimera la lymphe après lui avoir reneu fa fluidité, facilitera l'expectoration & délivrera les glandes parfemees dars les canaux aericus, des engorgemens dont elles étoient affectées. Ces plantes font, l'iris de Florence, l'iris nostras, l'origan, le marube blanc, Thystope, le meum, le pouillot, le bottix ou chenopodium ambrosoides , le camphorata Monspeliensis, l'aunée, la sauge, la méliffe, &c.

Mais les béchiques incififs n'agissent pas tous avec la même force. il en est qui foncent & atténuent esticacement, teis que ceux qui viennent d'etre inciqués; d'autres font moins puissins, & enfin il y en a qui sont encore moins actifs; ces derniers n'agitent presque pas la masse du sang. Ceux - ci sont mis en usage pour prévenir les suppurations sourdes du poumon; c'est ainsi que dans l'obstruction de ce viscère, on craint que la lymphe épaissie des glandes bronchiales, ne cause, par son sejour, une inflammation qui dégenère en fuppuration, on a receurs aux béchiques fondans movens, ou au moins actifs. Si la tour a opere que ques desordres dans le tissu pulmonaile, on les emploie pour nettoyer & deterger les ulcères qu'elle peut y avoir formees & pour faire expectorer le pas trop épaissi. Ces fortes de bechiques ne font, à proprement parlir, que des délayans; ainfi on peut les donner toutes les sois que la toux

de poitrine sera accompagnée de fièvre, dans la pleuvésie & même dans la péripheumonie, pour procuter plus de fluidité à l'humeur bronchique, & aider l'expedoration. Ges bechiques sont le choux rouge, le navet, le rossois, le tustifage, le pied de chat, l'éresimum, l'ortie grièche, les capillaires, l'eliensum, le lierre terrestre & les differentes espèces de véroniques.

On peut ajouter au traitement de latoux de postrine sans fièvre, les préparations de scille & de gomme

ammoniaque.

Prenez, de vinaigre scillitique on d'oxymel scillitique, d'eau de canella fimple, de chique quatre onces; a'eau commune & de firop balfamique, de chaque deux onces; mètez, donnez à l'animal cette prépution par trois onces, à trois ou quatre heures de distance l'une de l'autre.

Ou prener, gomme ammoniaque, fix gros, triturez purfairement dans un montier; verfez peu à peu, en remuant toujours, environ quatre livres de décoction d'orge, jusqu'a ce que la gume soit entièrement dissoure. On peut ajoute huit onces d'eau destitlée simple de pouliot; si l' nimale st a'une forte con strution, on lui en donne raité e jusqu'a une demi-livre, trois ou quatre sois par jour, plus ou moins, teien l'age & le tempérament du maiade.

Truitement de la toux de poitrine, sans fièvre, mais accompagnée d'une expectorution claire et limpide.

Muis des que la matière qui flue par les naseaux, est claire & limpide, nous ofons espérer que pour peu qu'on fasse attention à ce caractère, qui la distingue de l'expectoration épaisse & visqueuse, on guérita facilement & promptement l'animal qui en sera atteint, en lui administrent les béchiques incrassans, parce qu'ils ont la propriété de donner à la l'amplie, qui se filtre dans la civité des bronches, le degré de consistance nécessaire pour être chasse hors de la poitrine, & d'émousser l'acrimonie de cette même lymphe.

Ces remèdes béchiques agissent en invisquant, en émoussant les substances àcres par leurs parties soupées & mucil igineuses, & en donnant plus de consistance aux molécules sluides. Les particules àcres, ainsi enveloppées par le mucilage, présentent aux parois des vaisseaux des surfaces plus larges, & leurs pointes ainsi recouveires ne sont plus en état de causer d'ebranlement, ni d'irritation.

fur les fibres pulmonaires.

Ces remedes deviennent calmans . raffraichiff ns , anodins & meme affoupiff ns; en relachant ainfi le tiflo des fibres & ciminuant leur tension. ils appaifent les mouvemens spafmo liques des fibriles nerverses, & par co si quent la toux, puisqu'elle dépend de ces mouvemens convulfifs; si on le administre en bains de vapeurs, le donne ont de la confiftance à "... meur bronchique, en dét uiront l'ac imonie & calmeront la touir. Ces remedes sont les décoctions de pulmonaire, de bourrache, de huglose, de miniauve, de conforce, ce reglille, ue fleurs de m uve, eviol tte, de rof s rouges, de nénuph r, d'enquelitot, de lis blanc, de gruine de lin, de coin, de ris, d'orge, de figues, de dattes, de pignons, de pavot blanc, d'herbe aux perles, de piffaches, d'annandes douces, de jujubes, de fcheste, de raisins secs, d'avoine & de gruau. Une ou deux de ces plantes suffiront pour avoir une décodion indiquée contre la toux de poitrine, accompagnée d'une expectoration claire & limpide.

Si, malgré l'usage journalier de ces remèdes, la toux continue avec la même activité, on donners trois fois par jour deux cuillerées d'élixir parégorique, dans une livre de tifanne; il appaifera la toux & les difficultés de respirer. Comme il est possible qu'on le trouve dans de certaines posicions où l'on ne puisse pas s'en procurer, nous allons en donner la préparation.

Prenez de fleurs de benjoin, demi-once; d'opium, deux gros; d'esprit volatil aromatique, une livre: mettez les fleurs de benjoin & l'opium d'us l'esprit volatil aromatique, laisse l'esprit volatil aromatique, laisse ayant foin de remuer fréquenment la bouteille, passez & conservez pour l'usage.

L'infusion de suc de reglisse convient aussi beaucoup dans la toux, accompagnée d'une expectoration acrimonieuse, claire & limpide, de même que dans l'oppression qu'elle occasionne.

Prenez suc de réglisse, coupé menu, trois onces; sel de tartre, six gros; saites insuser, toute la nuit, dans deux pintes d'eau bouillante; passez, ajoutez sirop de pavot, une once & denie: la dose est a'une demi-bouteille, trois ou quatre sois par jour. Traitement de la toux de poitrine, sans surve, mais entretenue par des humeurs qui se jettent sur le poumon.

Dans la toux, coufée par des lunieurs qui se jettent sur le poumon & qui la rendent opiniàtre, il sera souvent nécessaire, outre les remèdes expectorans, que nous venons de confeiller contre les humeurs épaisses, visqueuses & slu'des, dans les traitemens precédens, de saire un cautère ou d'exciter d'autres évacuations.

Le cautère produira un écoulement par le moyen d'un petit ulcère artificiel qu'on fait avec le biftouris; mais la voie la plus courte feroit le fer chaud, il metite la préference, pour ses effets, sur-tout dans le cas actuel, où il faut une révulsion prompte.

Dans cette maladie, le poitra l, le fanon, les parties supérieures des extrémités anterieures & même des postérieures, doivent en etre le siège.

Si l'ufage des remèdes pectoraux est infussitant, il saut avoir recours aux purgatifs répetés, aux diaphorétiques & aux diurétiques, ce sont des moyens surs de détouiner l'humeur qui se porte sur le poumon.

## ARTICLE II.

De la toux d'estomac.

La toux peut être occasionnée par d'autres causes que par le reslux des humens sur les poumons; dans ces derniers cas, les remêdes pectoraux ne conviennent plus; ainsi, dans une toux qui a pour cause une soiblesse d'estomac ou des matières corrompnes, amasses dans ce viceère, les anodyns, les calmans, les hypnoptiques, sont contraires, ainsi que dans les cas de relachement, d'atonie, d'épaississement, d'œdeme, u'obstruction, &c. on en devine aisément la raison.

# Symptômes de la toux d'estomac.

La toux d'estomac se distingue de celle qui vient du vice des poumons, en ce que la toux d'estomac est plus claire, plus aigre & plus brève que la toux de poitrine.

Quand la toux d'estomae est violente, on apperçoit une espèce de bave qui sort de la bouche du bœuf ou de la vache, ce qui arrive, sur-tout, sorsqu'elle est causée par des matieres corrompues, amassées dans leurs estomaes; si elle dépend de la foiblesse de ce viscère, elle est sèche, alors il ne s'échappe de la bouche du bœus qu'une matière limpide & en petite quantité.

La ton. « d'estomac est beaucoup plus commune qu'on ne le croit ordinairement : c'est sur-tout chez les animaux a'une constitution délicate, qu'on la rencontre souvent : elle est en général la suite de mauvaises diagestions ou de quelque maladie, dans laquelle on a employé beaucoup de délayans qui ont assoibil leurs

estomacs.

Traitement de la toux d'estomac, eausée par des matières amassées dans ce viscère.

Le traitement de cette toux confiste à nettoyer l'estomac de la saburre dont il est surchargé, & à le soutifier qu'ind elle est expulsée.

Ce feroit ici le cas de commencer par donner quelque doux "contif": muis commeparmiles diverfes espèces d'animaux, il en est qui ne vomissent pas & c'autres qui vomissent, nous allons commencer par ces dernier.

Avant que de donner le romitif, il est de la prudence du méde in vétérinaire, 1°, de mettre à la diète, pendant plusieurs jours, l'animal qu'il se propose de faire vomit.

2°. D'employer ce temps à delayer les matières contenues dans l'estomac pir une boisson incisive: une infusion de racine & de seulles de chicorée sauvage, remplit très bien cet objet.

3°. De procurer de la souplesse & de la flexibilité aux intestins, par

des lavemens.

4°. D'examiner l'àge, le fexe, le tempérament de l'animal, par la raison qu'on doit varier les doses des vomitiss, & les proportionner à

chaque constitution.

56. Lorsque le cas le permet, que la nécessité n'est pas urgente, il est prudent de prendre garde à la faison; car il est mieux de ne pas faire vomir pendant les grands troids & les fortes chalcus, à moins qu'il n'y ait nécessité absolue.

6°. Le vomitif doit se donner le matin, parce que l'estomac est plus libre & mieux disposé au vomisse-

menr.

Dans le moment où le vomitif fe prend, il faut, 1° toujours le douner en lavage, quelle que soit l'efpèce de vomitif; jannais en une seule dose, à plus sorte raison, jamais en bol. En donnant les vomitifs en lavage, on a la facilité de les doser & pour ainsi dire, de fracturer à volonté & de nuancer leur action; purce que l'on s'arrête dès que l'animal commence à faire des efforts pour vomir, au lien qu'en donnant la même dose du mé licament en une seule sois, si elles trouve être trop considerable, il pourroit ensuire être fort difficile de moderer le vomissement qu'elle auroit excité.

2°. Il est sort utile d'ajouter au vomiti/ une demi-once ou une once d'un sel neutre, purgatif quelconque; par ce moyen onfait une e un ninérale artificielle, qui, après l'este du vomitif, évacue par l'anus les matières corrompues de l'estomac, qui ont éte chastles par le pylore du côté des intestins.

3°. Lorfque l'animal a avalé une on deux dotes de son *romitif*, il est bon dele promener, sans l'exposer au froid: le mouvement det e nine

plutôt l'effet du remède.

4°. Lorsqu'il a vomi une ou deux fois, on lui fournit de l'eau tiède en abondance, afin de tenir l'estomac dans une sorte de plénitude qui puisse tavorifer le vomissement, qui seroit fort douloureux fanscette précaution, & même infructueux : car l'estomac, presque vuide, est obligé de se contracter vigoureusement & de revenir avec force for lui-même, pour chaffer le peu de liquide qu'il contient; au lieu que se trouvant à moitié rempli, il trouve un point d'appui fixe, pour peu qu'il se contracte, & par cette raifon il chasse avec efficacité les matières contenues dans sa cavité.

5°. S'il arrivoit que le vomissement fut opiniàtre & qu'il degenerat en une convulsion soutenue de l'eszomac, il faudtoit l'arrêter; la chose est quelquesois disficile, cependant on y parvient communément en donnant de legères insusions de menthe, de melisse, de sauge, &c. auxquelles on ajoute quelques gros

de thériaque.

6°. Après l'effet du vomitif, l'animal fat gué par le vomiffement, a besoin de repos; un sonnueil de quelques heures est ce qui lui convient le mieux; il saur le savoriser en lui saisant bonne litière & en le laissant tranquille: à son réveil, on lui donne un picorin d'avoine bien enite, dans quelques pintes d'eau, avec la décoction; il saur le priver pendant le reste de la journée, de soin, de paille & d'autres alimens solides, que l'estomae ne pour oit digèter, & s'en tenir à celui qu'on vient d'indiquer.

Les remèdes qui ont la propriété de faire vonir, font: l'azarum, la gratiole, les pignons d'Inde, la méliffe d'Espagne, le prelma christi, le tithymale, le timblée, la digitale, l'ellebore blanc, les renoncules, les baies-de-lierre, celles du houx, la graine d'Aristoloche, d'épurge, de genest, le suc des seuilles & racines de bétoine, de violette, l'hypécacuana, l'écorce de surçau & l'eu-

phorbe.

L'ufage des vomitifs n'est point à rejeter dans le traitement des maladies des animaux qui ont la faculté de vomir. Les nedecins veterinaires qui, par défant d'expérience, craiguent o'administrer ces remèdes, se privent d'un des plus grands secous de leur art : car les plantes vomities & l'émétique, en géneral, sont de la plus grande essecute, nonfeulement dans l'espèce de toux d'estomae que nous traitons, mais encore dans les sièvres aiguës, les

putrides, les malignes, les fievres éruptives, les maladies inflammatoires; nous en exceptons seulement les inflammations des premieres voies. Il faut, il est viai, avoireu la précaution de défemplir les vaisseaux par des saignées suffisantes. & de relacher les fibres par les délayans aqueux, &c. pour lors l'émétique se trouvant placé à propos & dans le temps convenable, évacue l'estomac & chasse, au-dehors, des saburres corrompues, des matières altérées, qui auroient immanquablement passe dans les secondes voies, & fingulièrement augmenté le danger de la maladie existante.

Ce mênie médicament, donné à petite dose dans les apozemes, les rifanes, les boissons appropriées, devient un laxatif für, qui entretient la liberté du ventre, si nécessaire dans ces sortes de cas, & cela, sansporter du fen ni de l'irritation; fonvent on le voit devenir un excellent diaphoretique qui pousse, au-dehors, les éruptions critiques, ou qui détermine des sueurs favorables; enfin, en passant dans les voies de la circulation & dans les derniers replis du système vasculaire, il fond, aiténue les liqueurs, les divise, détruit les engorgemens, corrige le vice des humeurs, & les dispose à se porter dans leurs couloirs naturels.

Quant au furplus du traitement de la toux d'estomac, on se conformera à celui qui va être preserit, pour le cheval, le mulet & l'âne, qui ne vomissent pas, dont on attribue la cause à la structure ridée & plisse de la membrane interne de l'orisse antérieur de leurs estomacs.

Lorsqu'il s'agit de rétablir les fonctions des premières voies dans

les animaux qui ne vomissent pas . à raison des humeurs qui se sont amaffées dars l'estomac, & dans le furplus du canal intestinal, qui restent languissans & infirmes par le manque d'energie des sucs destinés à la diffolution des alimens. non-seulement il est expédient d'en détruire les effets, de s'opposer aux changemens confidérables qui réfultent du mélange de ces mêmes sucs viciés avec le fang, de folliciter des révulfions utiles, de dégager le cerveau; mais aussi de délivrer de tout embarras les viscères de l'abdomen, de rendre au fang sa fluidité, de faciliter la circulation dans les vaiffeaux capillaires, de ramener, dans le torrent circulaire, les liqueurs qui s'en écartent, & de débarrasser la masse du volume des humeurs qui la furchargent.

Les purgatifs que nous pouvons adopter pour obtenir ces effets dans lesanimaux qui ne vomissent pas, sont le polypode de chêne, les tamarins, le sel d'Epsom, celui de Sedlitz, le fel végétal, le fel de Glauber, le nitre, la crême de tartre, la magnéfie, le tartre vitriolé, la manne grasse, le catholicon fin, la rhubarbe, le féné, l'aquila-alba, l'aloës fuccotrin, l'agaric, le jalap, le méchoacan, le turbith végétal, le diagrède, ou scammonée, la gomme gutte, l'ellébore noir, la gratiole, la pomme de coloquinte, l'élaterium, les trochisques alhandal, les extraits de coloquinte, du tithymale, &c.

Les premières de ces substances sont plus tempérées que les autres, & doivent obtenir la présérence dans la circonstance où il seroit d'un danger évident de rarésier la masse, & d'y porter le seu, d'agacer les

fibres disposées à l'éréthisme ou déjà tendues, d'ajouter par l'irritation à une acrimonie existante, de priver les humeurs dureste de cette sérosité dont elles pourroient n'être déja que trop dépourvues, d'augmenter des instantants, &c.

Les autres purgatifs ont beaucoup plus d'activité; leurs effets font ausil plus viss & plus marqués, mais ils ne conviennent qu'autant qu'on n'a pas à redouter l'agitation trop grande du fang, qu'il s'agit de diviser, d'en accroître le mouvement, de faire sur les canaux obstrués des efforts qui surmontent la résistance qu'ils opposent à la liberté de la circulation, de provoquer la sortie des sérosités superflues, d'entraîner au-dehors une pourriture dont le transport dans la masse la pervertit toujours de plus en plus, &cc.

Enfin, les derniers de ces médicaments, tels que le turbith végétal, le diagrède, la gomme gutte, l'el!ébore, la gratiole, &c. infiniment plus irritans encore que ceux-ci, evacuent plus copieusement; ils agiffent, ils atténuent plus puissamment le fang; on n'y a recours que dans les cas où les purgatifs moins actifs seroient insuffisans; où les fibres étant dans une sorte d'insensibilité & d'inertie, on ne doit point être arrêté par l'appréhension d'une irritation trop vive, & de l'ébranlement violent du genre nerveux; ou l'on seroit dans l'obligation de vuider confidérablement, d'expulser les matières épaisses & gluantes, amassées dans l'estomac, qui corrompent le chyle, & qui donnent lieu au relâchement des fibre du ventricule & du canal intestinal, &c. Mais s'il ne font pas administrés à propos & avec prudence & ménagement, ce ne font plus que des fubfiances corrofives, incendiaires, capables de déchirer les membranes des inteftins, de dépouiller les humeurs de leurs parties les plus fluides, de diffiper la matière des esprits animaux & des fécrétions, de précipiter les vaisseaux dans l'inanition, & la mort la plus doulouseuse en est la fuite.

Enfin ce fera après avoir fuffifamment évacué les animaux atteints de la toux d'estomac, qu'on les mettra pendant un temps affez confidérable, à l'ufage des infusions de camomille romaine, ou de véronique, ou de chicorée fauvage, ou de germandrée, ou de cerfeuil, &c. ou on leur fera avaler pendant le même espace de temps, foir & matin, deux onces du remède appelé, teinture sacrée. On peut faire soimmême cette teinture de la manière suivante.

Prenez d'aloës succotrin réduit en poudre, deux onces; racine de serpentaire de virginie & de gingembre, de chaque deux gros. Mettez insuser pendant buit jours, dans une pinte de vin blanc; remuez souveux la bouteille; passez & conservez pour l'usage.

Traitement de la toux d'estomac causée par la foiblesse de ce viscère.

Dans la toux causée par des soiblesses d'estima, nous avouerons que la cistimation des causes est aflez difficile & qu'elles peuvent ait ment nous échapeer; il ett néanmoins ces moyens de les les consolites, & c'alleurs, nous attribuerons plutôt dans un vieux animal les vices de digestions à la foiblesse de l'organe, que dans un animal jeune & jouissant de toute fa vigueur. Si cependant l'on doute, on employera d'abord les fubstances tempérées, telles que l'eau blanchie avec le son de froment, les décoctions de laitue, d'endive, de bourrache, de pourpier, de buglose; celles de feuilles de brachurfine, d'arroche, de mercuriale; la crême de tartre, le sel de prunelle & le nitre. On passera ensuite aux substances qui ont la propriété de réveiller le ressort des fibres de l'estimac, de solliciter l'expression, l'activité & la fluidité des fues prépotés à la diffolution des substances alimenteuses, ainfi qu'à la préparation & à la perfestion du chyle, & qui enfin, ont la vertu d'exciter ou de soutenir la chaleur douce & modérée, qu'exige la digestion. Ces substances sont l'abfynthe, la menthe, la camomille romaine, les quatre grandes semences chaudes; celles d'anet & de coriandre, la petite centaurée, la germendrée, les racines d'angélique, de gentiane, d'aunée, de carline, de calamus-aromaticus, les baies de laurier & de genièvre, l'ail, la canelle, les cloux de gérofle, la muscade, le macis, le fafran, l'esprit-carminatif de Silvius; les confections, l'extrait de genièvre, la thériaque & le sel essentiel de guinguina.

La toux a'estomac dont il est question, peut être regardée comme renant aux deux causes ci - dessus mentionnées, c'est-à-dire, à des humeurs amassises dans l'estomac & à la foiblesse de ce vistère; ainsi, si l'on n'a pas travaillé à détruire la première cause dans les commencemens de la maladie, on fait naître la se-

conde, en noyant le malade de boisson soible & aqueuse.

#### ARTICLE III.

De la toux symptomasique.

Quand la toux n'est que symptôme d'une autre maladie, c'est en vain qu'on tenteroit de la guerir, sans avoir gueri auparavant la maladie dont elle est l'esset.

# De la toux, symptôme des vers.

De même, quand elle est produite par les vers, les seuls remedes qui puissent alors la guérir, sont les vernisses. Voyez traitement des maladies vermineuses. M. B. R. A.

TOUX DES CHIENS. Cet article a été omis dans le cours de cet ouvrage, & la conf. rvation des chiens de baffe-cour & de bergers, est trop précieuse aux hab tans de la campagne, pour la passer sous silence.

Ce n'est pas dans la toux que consiste la maladie, elle est purement symptomatique; son siege est dans la tête, & elle a beaucoup de ressemblance avec la morve des chevaux; elle gingiène les nazeaux, corrode tous leurs parois. & elle devient contagiense; les chiens, disqu'ils sont sevres, jusqu'a s'age de deux ans, y sonc plus sujets que les chiens plus âgés.

Lorsque la maladie commence, & avant qu'elle se déclare, l'animal ne joue plus, il a l'œil charge & se poil terne; pour celui qui a l'aubitude de suivre ces animaux, l'inciession tice des yeux est certaine, même avant que l'enchifrennement ou reperie

commence

commence; alors la maladie est moins longue, & on la traite avec

plus de succès.

Dès que l'animal commence à jeter par les naseaux, & à tousser, on lui passe un séton derrière chaque oreille, & on pratique une incision à la peau du sternum que l'on traveise par un morceau d'elsébore noir, ce qui établit un écoulement qui dégage le cerveau, & on l'entretient jusqu'à parsaite guérison; la faignée est mortelle dans cette maladie.

Remplissez une bouteille de fort vinaigre, ajoutez trois fortes pincées de poivre, & une ou deux gousses d'ail bien écrasées ; injectez trois fois par jour, un peu de ce vinaigre dans les deux naseaux de l'animal, si tous les deux sont attaqués; .... laissez ensuite le chien se promener pendant demi - heure, faire ses efforts afin d'expu ser la matière qui intercepte sa respiration; donnez ensuite un lavement de décoction d'orge; promenez-le de nouveau. On lui tait prendre enfuite quatre grains de foufre doré d'antimoine de la seconde lotion, qu'on délaye dans un demi-verre d'eau; ... à midi du vinnigie dans le nez, un quart-d'heure de promenade, & en rentrant une soupe très-claire;... le soir nouvelle injection dans le nez. Le fecond jour, le matin, du vinaigre, un lavement, promenade de demi-heure; enfuite on lui fair prendre quatre grains de turbith minéral délayé dans un demi-verre d'eau. Le reste de la journée comme dans la première.

Pour boisson pendant toute la maladie, du petit-lait ou de l'eau coupée avec du lait, dans laquelle on mettra

Tome 1X.

une ou deux cuillerées de miel, suivant la quantité de liquide.

Le troisième jour au matin, le vinaigre, lavement, promenade, une niédecine de fuie de cheminée. Quand la médecine a opéré, on donne un lavement, le vinaigre, demiheure de promenade, & une seconde médecine de suie en rentrant.

Le quatrième jour, on laisse reposer le chien, mais on continue le vinaigre & les lavemens; si l'animal dédaignoit la boisson d'eau blanche miellée, on lui en seroit boire malgré lui deux verrées à une deni-

heure de ses lavemens.

Au cinquième jour, on recommence comme au premier, & on continue pendant les suivans. Quand il y aura un mieux sensible, on supprimera le soustre doré d'antimoine & le turbith minéral, & on ne donnera plus qu'un lavement par jour. Le lendemain, une once de manne: mais l'on continuera l'usage du vinaigre jutqu'à parfaite guérison... Cet article nous a été sourni par M. de Maillard de Chamarante, près Chaumont en Bassigny.

TRACER. (Plante traçante) Celle qui pousse des drageons entre deux terres, ou qui prend racine par tous les points de ses tiges qui touchent terre, ou simplement par les nœuds & articulations des tiges. Le chiendent, le gramen pied de poule servent d'exemple.

TRACHÉE DES PLANTES. Malpighi est le premier qui ait démontre leur exist nce; Grew l'a mise dans le plus grand jour. Les trachées sont des vaisseaux dans les plantes, destinés à contenir de l'air & qui

Mmm

fervent à faciliter le mouvement de la sève & à la rendre plus fluide. Ces tubes ont plus de diamètre que tous les antres vainfeaux des plantes que l'on découvre dans le bois ou cans les écorces; ils font plus grands dans les racines que dans le tronc, & paroifient renfermés dans des fibres particulières ou toyaux.

# TRAINASSE. Voyez RENOUÉE.

TRANCHÉE. MÉDECINE RU-RALE. On se sert en général de ce nom vulgaire pour désigner des douleurs vives & aiguës que l'on resfent dans les intestins, qui sont toujours eccasionnées par des vers, par des vents, ou par des matières acres & irritantes, & qui sout quelquesois suivics de la sortie des excrémens, comme cela arrive dans la dyssenterie & dans certaines diarrhées.

Tous les hommes sont sujets à éprouver des tranchées; mais les femmes nouvellement accouchées & les enfans nouveaux nés, y font encore plus exposés; les suites d'un accouchement laborieux entraînent presque roujours des tranchées, qui ne sont souvent excitées que par les tiraillemens que la matrice exerce fur les parties qui ont souffert. Les caillors de sang qui se présentent à l'orifice de la matrice pour fortir, occasionnent aussi souvent les mêmes contractions douloureuses, & les mêmes tranchées qu'on a éprouvees pendant l'acconchement.

On remédie promptement à ces tranchées en domiant aux malades de x onces d'huile d'amande douce récente, extraîte fans feu, battue avec une once de firop de limon, ou fi on l'aime mieux, avec une

once de vin d'Alicante; tout comme par des lavemens faits avec la décoction des tripes, ou bien avec la fleur de camomille & de matricaire, dans lesquels on combine l'huile d'amande douce, ou le beurre frais, & même les gouttes anodines si les douleurs sont trop vives.

Dans les tranchées qui accompagnent la dyssenterie, le meilleur semede que l'on puisse administrer pour donner du toulagement, est un lavement fait avec une denionce de craie réduite en poudre tres-fine, une de mi-poignée de rhue, & autant de fleurs de camomille qu'on fait bouillir dars une pinte d'eau réduite à moitie, dans laquelle on fait dissoudre une once de therinque. Si c'est pour un cusant, on n'en donne que la moitie; mai, il faut en même temps frotter le ventre avec trois onces de baume tranquide, que l'on male avec deux onces en tout de suc exprimé de cerfeuil, de camomille & de lierre terrestre, que l'on sera chauffer.

Lorsque les tranchées dependent des caillors de lang arrêtés dans la matrice ou le vagin, on doit en facilites la fortie en faisate asser la nouvelle accouchée fur une chaise percée, & en lui injectant dans le vagin de l'esu d'orge, dans laquelle on delayera suffiante quantite de miel rosst.

Quant aux tranchees des enfan, comme elles reconnoiffent dialerer tes causes, il faut tacher de devinet celles de leurs douleurs, & leur origine. Les cris aigus qu'ils poussent font les garans de leur existence; c'est à quoi il faut saire attention, & c'est ce qu'on doit étudier avec le plus grand sein. Voyez les mots ensant, colique, vers, dentition, & c. M. AMI.

TRANCHÉES, COLIQUE DES ANI-MAUX. Medecine vererinaire. En genéral, on donne le nom de tranchées ou coliques, à des douleurs aignes qui se font sentir dans le bas-ventre des animaux; on les distingue à raison des causes qui les produisent. On reconnoît des tranchées venteuses, des tranchées d'indigestion, des tranchées d'eau froide, des tranchées de vers, des tranchées de bézoard, & des tranchées rouges. ..

Nous allons traiter de chacune de ces tranchées en particulier.

## Des tranchées venteuses.

Le ventre du cheval est distendu. la respiration est difficile, l'animal bat des flancs, il s'agite, il rend des vents par l'anus, le ventre résonne

quand on le frappe.

On doit attribuer les causes les plus ordinaires des tranchées venteuses, à la mauvaise digestion, à la putréfaction, à la fermentation des alimens, à la chaleur qui s'en Ethappe & qui rarefie l'air. ( Voyez météorisme) On peut encore joindre à toutes ces causes, le relâchement des fibres des intestins; dans ce cas, elles n'ont pas affez de sorce ni de ton pour chaffer les vents, & delà les tranchées venteufes.

Traitement. Il est le même que ce ui que nous avons indiqué à l'article méréorisme tympanite, tome 6,

page 517.

# Tranchées d'indigestion.

On est affuré que le cheval est atteint de cette maladie, lorsqu'après avoir mangé beaucoup de grain, de foin ou d'autres alimens, il donne des fignes de tranchées, il frappe du pied, il s'agite, il est appésanti, il

allonge de temps en temps la tête; & respire difficilement.

Traitement. Il faut bien se garder de faigner le cheval, dans la crainte de diminuer les forces digestives, & de l'expoter à périr de futfocation; donnez - lui au contraire une once de thérinque délayée dans un demifeptier de bon vin; faites-lui avaler enfuite une grande quantité de decoction émoliente; donnez-lui quelques lavemens de même nature, & terminez la cure par un lavement purgatif, compefe de quatre onces de pulpe de casse, dissoute dans la même décoction.

Outre ces remedes, on peut encore retirer un grand fucces de celui qui a été é rouvé, en pareille circonstance, par M. le marquis de St. - Vincent, & qui n'est autre chose que l'éther vitriolique; d'apres son expérience, ce remède lui a toujours paru souverain pour toutes les coliques fréquentes parmi les habitans de la campagne, qui leur font trop fouvent occasionnées par les eaux crues, impures & seléniteuses dont ils usent indifféremment, & par la mauvaife qualité des alimens que prépare l'indigence. Il n'avoit pas encore entendu dire qu'on eût éprouvé cette liqueur fur les animaux; la nécessité nous excite souvent à recourir à des moyens qui réussissent ; il venoit de perdre à la campagne un cheval danois très-vigoureux, dans un accès de colique, par l'impéritie trop ordinaire des maréchaux; peu de temps après on vint l'avertir qu'un autre de ses chevaux avoit une colique semblable: il avoit d. ia vu l'infusi s.nce des remèdes ordinaires pour ces maladies dangereuses; il imagina d'eslayer l'ether; M ni ni 2

il trouva bientôt le moyen d'en faire avaler à ce cheval une dose convenable; & cet animal qui se rouloit & se débattoit avec la plus grande violence, qui étoit en fueur, qui avoit les avives dures, enflées, les oreilles froides, enfin des symptômes du plus mauvais caractère, devint dans un instant calme, tranquille, & rendit une quantité prodigieuse d'excrémens; c'étoit un jeune cheval. & sûrement il auroit succombé fous le traitement de celui qu'il avoit perdu. Quelques mois après une vieille jument de travail fut attaquée d'une colique qu'il jugea n'être pas tout - à - fait de la même espèce, quoiqu'elle cût des symptômes fort redoutables : elle fut aussi promptement guérie par le même remède, mais elle ne rendit que des vents : c'étoient donc deux caufes différentes, & l'éther peut convenir également aux coliques d'indigestion ou venteuses. Le lendemain cette jument fit fon travail ordinaire. & n'en fut point incommodée.

Les bêtes à cornes font encore plus fréquemment sujettes aux coliques que les chevaux, parce que passant d'une nourriture sèche & peu substantielle, dans des pâturages abondans, humides, ou étant nourries avec du trèfle ou de la luzerne fans ménagement, leurs digestions doivent être mauvaises; mais M. le marquis de St. - Vincent ne s'est trouvé qu'une seule fois dans le cas d'éprouver l'éther fur une vache pleine, qui avoit une colique compliquée avec une autre maladie; & il a jugé, par sa prompte guérison, du bon effet de ce remède pour les coliques des bêtes à comes, & qu'on peut leur donner dans toutes les circonstances sans craindre d'accident.

La dose qui lui a paru convenable pour les animaux, est de cinquante à soixante gouttes d'éther; & voici la maniere qui lui a semblé la plus sûre & la plus commode pour leur faire avaler ce remède.

On fait attacher fort court le cheval ou la bête à corne au ratelier; on fait remplir en même temps une corne d'eau pure, on met dans une cuiller de bois à long manche, du fucre en poudre, fur lequel on verse promptement environ cinquante gouttes d'éther; on l'introduit aufli-tôt, & le plus avant poffible, dans la bouche de l'animal, en même temps on laisse tomber l'eau contenue dans la corne, ce qui le force d'avaler le sucre éthéré. Après l'avoir laissé quelques minutes, & lorsqu'on juge que l'éther est bien passe, on detache l'animal, & fi on veut on le fait promener par sa longe. On ne tardera pas à le voir se vider de vents ou d'excrémens, & rentrer dans son écurie parfaitement guéri. Il faut feulement éviter de lui donner à boire ou à manger avant deux ou trois heures. Nous ne faurions trop recommander de ne point tenailler & battre les avives aux chevaux; (voyez AVIVES) cette méthode pernicieuse n'est malheurensement que trop suivie & ufitée à la campagne.

# Tranchées d'eau froide.

Cette maladie arrive lorsque le cheval étant à jeun ou en sueur, boit une grande quantité d'eau froide; laquelle agissant fortement sur les nerss de l'estomac, resserve les vaisfeaux, y cause une inslammation,

& de-là la douleur & les tranchées.

Cette maladie n'est pas dangereuse; on la guérit en tenant bien chaudement le cheval, & en le faisant promener. S'il est des cas ou les remedes ne suffisent pas, voyez l'article relatif aux tranchées rouges.

#### Tranchées des vers.

Les vers qui caufent les tranchées dans les animaux, font de plutieurs fortes; nous entrerons dans de plus grands détails fur les caufes & le traitement de cette maladie, à l'article vers des animaux, maladies vermineuses. (Voyez cet article)

# Tranchées de bézoard.

Le bézoard est une espèce de boule tantôt spongieuse, tantôt pierreuse, qui se forme dans les intestins des animaux, sur-tout du cheval.

La première est formée d'un amas de poils, de bourres & autres substances semblables, d'une couleur sale & jaunâtre, & qui n'augmente plus lorsqu'elle est parvenue à une certaine grosseur; ce qui arrive lorsqu'elle ne roule plus dans l'intestun, & qu'elle est trop pesante pour être déplacée par l'impulsion des alimens. Cette espèce est moins un bézoard qu'une égagropile. (Voyez ce mot) En 1778, nous en trouvâmes un dans l'appendice de l'intestin cœcum d'un cheval, âgé de douze ans.

La seconde, ou l'autre espèce de bézoard, tient de la nature de la pierre. Il se sorme originairement par un petit caissou qui se trouve dans les intessins, & autour duquel s'attache peu-à-peu un sédiment à peup ès semblable au tartre des dents: ce caissou est le noyau du bézoard; cette pierre se forme assez souvent par couche, distinguées par des signes tantôt concentriques & tantôt excentriques; mais quoi qu'il en soit, les bézoards existans dans le canal intestinal, le parcourent, le ferment ensuite, & empêchent les alimens de passer dans les gros intestins; de-là les tranchées & la mort de l'animal.

Il n'est pas possible de reconnoître l'existence de ces pierres dans les intestins; mais ce qu'il y a de certain, c'est que le cheval, ci-dessus cité, regardoit à tout moment son ventre, & qu'il paroissoit très-soulagé lorsqu'il le posoit à terre. Quoique cette maladie soit pour l'ordinaire regardée comme incurable, consultez les mots pierre, calcul.

## Tranchées rouges.

Les tranchées rouges ne font autre chose que l'inflammation de l'estomac ou des intestins, portée au dernier degré, à laquelle le cheval est beaucoup plus sujet que le bœuf & les autres animaux.

L'animal se tient presque toujours couché, la tête tournée la plûpart du temps vers son ventre; il agite les jambes antérieures, sur-tout lorsqu'il est levé & qu'il s'occuppe à creuser la terre; s'il se couche, il étend aussi-tôt les jambes de derrière & les agite; il fait de grandes inspirations & pousse des soupirs; la langue est sèche & échauffée; il est trifte, abattu des les premières heures de l'invasion de la maladie; il refuse toutes sortes d'alimens; le pouls est très-fréquent & dur. Quand on le touche fous le ventre, il y fent de la douleur ; la conjonctive est enflammée, ainsi que le sphincler

de l'anus; & si les remèdes n'ort pu calmer l'instammation, l'animal meurt pour l'ordinaire au bout de vingt-quatre heures, & quelquesois

avant ce temps.

De l'avoine ou de la luzerne mangée en trop grande quantité, les breuvages fpiritueux, les violens purgatifs, les boilfons trop froides durant les grandes chaleurs de l'été, les mauvailes qualités des fites contenus dans l'estomac ou les intestins, font les principes les plus connus

de cette maladie.

Curation. D'après la violence des symptômes ci-dessus désigués, on doit bien comprendre que la faignée à la veine jugulaire est le premier des remèdes pour modérer l'inflammation, relacher les parties enflammées, & faciliter le passage des médicamens mucilagineux dans les inteftins; il convient même de la répéter quatre à cinq fois dans l'espace de vingt-quatre heures, ayant toujours égard à l'âge, au tempérament, à la saison, à l'espèce de malade, & à l'intensité de la malasie. Les lavemens mucilagineux & nitreux font, après la saignée, ce qu'il y a de plus avantageux pour diminuer l'inflammation. Pour cet effet, prenez d'infusion de feuille de laitue trois livres; faites-y dissoudre du nitre deux onces, pour un lavement que vous réitérerez cinq à fix fois dans la journée; la chaleur des tégumens & de la langue est-elle confidérable, ajoutez-y de la crême de tartre, à la dose de demi-once; ne présentez au malade aucun aliment de quelque nature qu'il foit ; donnezlui seulement une petite quantité d'eau blanche avec un peu de farine de froment, & tenant en solution

une once de nitre sur environ six livres a'cau; si cette cau blanchie irrite l'estomac, faites prendre une légère décossion de racine de guimauve; ce breuvage re doit être administré qu'à très-petite dose, & tiede. Les alimens contenus dans l'estomac du cheval étant dans l'impossibilité de sortir par l'orifice cesophagien, par la raifon que nous en avons dejà donnée à l'article ESTOMAC, (10) 27 ce mot ) il faut qu'ils passent par l'orifice duodénal, qui est la portion de l'estomac la plus exposce à l'inflammation. En faisant prendre a l'animal une trop grande quantité de fluide, l'estomac en seroit plus distendu, & loin de favoriser la sortie du fourrage qui y est contenu, on augmenteroit alors l'inflammation. Réitérez donc les breuvages, mais à petite dose; donnez souvent des lavemens mucilagineux, & gardezvous sur-tout, comme le font journellement les maréchaux de viliage, de confondre la maladie dont il s'agit avec la colique venteuse, & d'adminittrer en conséquence des breuvages aromatiques, spiritueux & purgatits, qui conduisent l'animal à la mort la plus prompte & la plus violente.

Les animaux font encore fujets aux tranchées rouges, ou à l'inflammation de l'estomac ou des inteftins, par des substances venéneuses

qu'ils peuvent avoir avalé.

Aufi-rôt qu'un bœuf, par exemple, a avale une plante ou une autre fubstance vénéneuse, il cesse de manger; il s'agite, il se lève, il se couche, il bat des slancs, il soupire, le ventre s'ensse avec promptitude & d'une manière extraordinaire; le mouvement du cœur augmente à meture que les symptômes

s'accroiffent : au commencement les oreilles, les cornes & les narrines font froides, mais bientôt après elles acquièrent une chaleur confidérable; quelquefois on voit le bœuf rendre par l'anus une matiere musqueuse, sanguinolente & uriner souvent; le cheval est encore plus agité; il regarde souvent son ventre, de même que le boeuf; il gratte la terre avec les pieds de devant; il refte couché lorsque le mal a fait du progrès; l'agitation du corps & des extrémites augmente ; il soupire , il bat des flancs, il urine & fiante difficilement, à moins que la matière avalée ne foit purgative, ou n'ait pénétré dans les intestins.

Les substances vénéneuses introduites dans les premières voies des bestiaux, se tirent ou du regne végétal, ou du regne minéral, ou du regne animal : le règne végétal est celui des trois qui fournit le plus grand nombre de poisons; mais de quelque regne que viennent les substances vénénentes, elles doivent agir différemment sur les premières & les secondes voies des bestiaux. On a encore observé que la même substance vénéneuse produit différens fymptômes, fuivant l'espèce d'animal; & rien ne démontre plus combien ces substances doivent agir différemment sur chaque espèce de bestiaux, que les diverses expériences faites par un des plus célèbres natural: stes tur les végétaux qui se trouvent dans les pâturages; en préfentant, par exemple, au bœuf, au cheval, à la brebis, à la chèvre & au porc, diverses espèces de plantes, il a observe que telles plantes nuisibles aux chevaux, étoient falutaires aux hœnfs, ainsi qu'à la chevre & au porc; que telle plante dévorée au printemps, étoit rejetée en automne. & que la disposition de l'animal faifoit varier fon goût; par exemple. lorsque les vaches allaitent, elles mangent les tithymales qu'elles refusent en d'autres temps. En général, les bœuss, les chevaux & les brebis rejètent les plantes aquatiques, & les plantes ameres & acres; les porcs, au contraire, font friands de plufieurs plantes aquatiques; les brebis mangent avec plaifir un grand nombre de plantes aromatiques; les chèvres. plus délicates qu'on ne se l'imagine communément, aiment beaucoup les bourgeons, les sommités & les sleurs des plantes; les hourgeons du chêne, de l'orme, & de plusieurs autres arbres, font leurs mets délicieux: la brebis ne mange que les feuilles, & pâture près de la racine que fouvent elle detruit : la cigue fait mourir les vaches, & fert de nourriture aux chèvres ; l'aconit ne fait aucun mal aux chevaux, tandis qu'il fait périr les chèvres, C'est l'odeur & la faveur des plantes qui déterminent les bestiaux à choisir les plantes utiles, & à rejeter celles qui font musibles; mais il ne faut pas croire que toutes les plantes pour lesquelles ils repugnent, soient capables d'enflammer les etromacs ou les inteftins. Parmi les piantes nuisibles, les unes mangées à une dose médiocre, fatiguent les bestiaux; mais elles ne leur causent point la mort; les autres, en petit nombre, sont réellement vénéneuses : elles enflamment pour l'ordinaire les estomacs ou les intestins, & font quelquefois mourir l'animal. Nous pouvons ranger dans cette dernière classe les substances végétales que l'on a regardées comme de violens purgatifs, telles que le jalap, la coloquinte, la colchique, l'oignon de scille, l'ellébore, le diagrede, la gomme gutte, l'euphorbe, la réfine de jalap, &c. Il est prouvé, par l'expérience, que ces substances données seulement à une dose proportionnée à la grandeur & au tempérament de l'animal, causent presque soujours au cheval l'inflammation de l'esfossac à l'endroit de l'orifice du duodenum, au bœuf & à la brebis, l'inflammation de la caillette; ce qui prouve, d'une manière évidente, qu'on ne doit pas toujours attribuer les mauvais effets des purgatifs à la grande sensibilité des gros intestins du cheval & de la panse du bœuf, mais à l'inflammation de la portion duodenale de l'estomac du cheval, ou à l'inflammation de la caillette du bœuf & de la brebis.

Traitement. Un animal a-t-il avalé une substance vénéneuse du règne vegétal, empressez-vous de lui adnistrer en breuvage & en lavement, une grande quantité de fluide mucilagineax ou huileux, tel que l'eau blanche, l'eau miellée, la décoction de racine de guimauve, le lait, l'huile d'olive récente; faites une saignée à la veine jugulaire plus ou moins confidérable, fuivant la quantité & la qualité du sujet; gardezvous d'imiter les maréchaux qui ont contume de donner à l'animal empoisonné beaucoup de thériaque, de l'orvictan, da vin avec l'ail, de l'eaude-vie & des purgatifs, qui l'obligent de marcher & de courir, & qui l'enveloppent de couvertures de laine pour le faire suer.

Le poison est - il composé d'une substance métallique unie avec un acide? De l'arsenic, par exemple,

l'alkali fixe mis en folution dans une grande quantité d'eau miellée, décomposera le sel métallique, & empêchera ses mauvais effets : l'eau de chaux, la magnéfie, & plufieurs autres especes de terres calcaires, produiront le même effet, mais un pou plus lentement. M. Navier, médecin à Châlons, qui s'est occupé de la recherche des contre-poisons de l'arfenic, a trouvé une matiere qui se combine avec cette substance, par la voie humide, la fature, & détruit la plus grande partie de fes propriétés. Cette matiere est le foie de soufre calcaire ou alkalin, & mieux encore, le foie de soufre qui tient en dissolution un peu de fer. En versant cet hépar martial dans une dissolution d'arsenic, le foie de soufre se décompose sans exhaler aucune odeur. parce que l'arfenic se combire au foufre avec lequel il fait de l'orpiment, & il s'unit en même temp- au fer. Ce médecin prescrit un gros de foie de foufre dans une pinte d'eau, qu'il ordonne de prendre par verrées aux personnes empoisonnées : on peut aussi leur donner eing à six grains de foie de soufre sec en pilules, & par-desius chaque pilule un verre d'eau chaude. Lorsque les premiers symptômes sont dissipés, il confeille l'usage des eaux minérales sulfureuses; l'expérience lui a fait connoître qu'elles sont très-propres à détruire les tremblemens & les paralyfies qui suivent ordinairement l'effet de l'arfenic, & qui menent à la phtysie & à la mort. Ne pourroit - on pas employer le même procédé, relativement aux animaux, en en proportionnant la dose à la grandeur & au tempérament de l'espèce de chacun d'eux ?

Les substances vénéneuses, tirées du règne animal, demandent l'eau miellée, le petit-lait, l'eau blanchie avec la farine de riz ou d'orge. Si vous soupçonnez que des sangfues produisent de violentes coliques & des convulsions, faires boire au malade une grande quantité d'eau saturce de sel marin. Au lieu de vous attacher de provoquer le vomissement qui est impossible dans le bœuf & le cheval, bornez tous vos efforts à chasser promptement, par l'anus, les substances vénéneuses, à empêcher leur rentrée dans le torrent de la circulation, & à modérer leur action fur l'estomac, ou sur les intestins; mais lorsqu'ils ont excité l'inflammation, redoublez de foins, faignez plusieurs fois à la veine jugulaire; faites boire souvent & à petite dose, de la décoction d'orge ou de racine de guimauve, aiguifée d'une petite quantité de nitre ou de petit - lait ; réitérez les lavemens mucilagineux & nitrés, ci-dessus ind'qués, éloignez le lait, les huiles & toutes fortes d'alimens, & tenez l'animal en repos dans une écurie propre & bien aérée. M. T.

TRANCHÉES. Coliques des veaux. Mésecine vétérinaire. Beaucoup de veaux meurent de coliques qu'ils éprouvent peu de temps après leur naissance; souvent ils périssent au bout de pen d'heures qu'is en font attaqués. Nous ne parlerons point ici de cette colique qu'accompagne un dévoiement dyssentérique, ( voyez DYSSENTERIE) qui, dans certaines années humides & froiles, détruit beaucoup de ces animaux; il ne s'agit ici que de la colique simple, qu'on doit attribuer à l'usage au lait cru, ou à d'autres mauvaises nourritures.

Curation. Si les boissons & lavement adoucissans, rafraîchissans, avec le fon, le miel, le nitre ne les guérifient pas promptement, il faut se hater de leur faire prendre quelque la natif ou du laudanum, ou même encore les deux ensemble; par exemple, il est à propos de leur faire prendre plein une cuiller à thé de laudanum, & ensuite environ trente grains de sousre, ou de se de nitre en poudre, qu'on mêlera dans du lait, ainsi que le laudanum. Le soufre ou sel de nitre sera réitéré au bout de six heures, ce qui se fera encore le jour suivant, si la colique subsiste, malgré l'usage répété des boiffons & lavemens. M. T.

TRANSPIRATION. MÉDECINE RURALE. Evaporation insensible qui se fait à travers les pores de la peau & les poumons.

Le vulgaire confond ordinairement la transpiration avec la sueur. & il est aisé de voir combien ces excrétions différent l'une de l'autre. La fueur est toujours une évacuation assez aboudante pour être apperçue. au lieu que la transpiration dans l'état le plus naturel, se fait d'une manière si insensible, qu'elle échappe à nos fens.

Son existence, comme l'observe très-bien He fler, est prouvée par l'action du cœur qui pousse les liqueurs du corps par les pores de la peau & ces poumons où ces liqueurs aboutissent, & par les extrémités artériel es & les tuyaux excrétoires qui s'ouvient en cehors dans ces parties; pour s'en convaincre on n'a qu'à respirer contre un mircar pour ramasser des gouttelettes d'eau nur la

Tome IX.

glace; fi l'on passe les doigts sur de l'étain ou sur de l'argent, on y laisse une trace d'humidité; lorsqu'on réchauffe le bras, & qu'on le met nud dans une bouteille de verre, il se ramasse des gouttes sensibles dans cette bouteille. En hiver, les vapeurs qui fortent du poumon se condensent & forment une eipèce de nuage. Le matin, en été, la fraîcheur de l'air produit aussi une semblable condensation. Enfin, si on se met tête nue près d'une muraille exposée à la chaleur du soleil, on voir l'embre des vapeurs qui s'élevent des pores de la tête.

Cette évaporation doit diminuer félon les climats, les tempéramens & les occupations; car, felon le froid qui reflerre, felon le chaud qui raréfie, les occupations qui produitent le même effet, le cœur aura plus ou moins de force, & les liqueurs trouveront plus ou moins d'obstacles à la sortie des ouvertures deftinées à la transpiration insensible.

Cette évacuation a été connue des anciens médecins. On trouve, dans les ouvrages d'Hippocrate, plufieurs dogmes utiles fur la transpiration même la plus infensible; mais personne, avant Sanctorius, n'avoit pu apprécier la grande quantité de matière que nous perdons par cette voie. C'est à lui qu'on est redevable de l'invention & de la perse sion de la doctrine de l'insensible transpiration.

On fair que les pores par où fe fait cette évacuation font tres - nombreux, & qu'ils s'ouvrent obliquement fous l'épiderme. Léewenhoeck en a remarqué cent vingt-cinq mille dans l'espace qu'un grain de fable pourroit couvrir; il doit donc se suire une continuelle transudation

dans l'humeur fubtile de ces mêmes pores par toute la peau, & de toutes les parties du corps, qui surpasse de beaucoup toutes les évacuations senfibles prises ensemble; ce fait a été mis dans la dernière évidence par Sanctorius. Co célébre médecin, seul inventeur d'une chaise à peser, a démontré que l'on perd en un jour, par l'insensible transpiration, autant qu'en quatorze jours par les selles & en particulier; que pendant la durée de la nuit, on perd ordinairement feize onces par les urines, quatre par les felles, & plus de quarante par l'infensible transpiration.

Il observe austi qu'un homme qui prend dans un jour huit livres d'alimens en mangeant & en buvant, en consume cinq par l'insensible transpiration; quant au temps, il ajoute que cinq heures après avoir mangé, cet homme a transpiré environ une livre; depuis la cinquième heure jusqu'à la douzième, environ trois livres, & depuis la douzième jusqu'à la seizieme, presque la moitie qu'à la seizieme, presque la moitie

d'une livre.

Les quatre faisons doivent beaucoup varier la transpiration. En eté, la matière qui transpire est en grande quantité. En automne, les pores se resierrent, & la matière qui se trouve arrêtée commence à se faire jour du côté des intestins. En hiver, les pores font encore plus reserrés; aussi l'urine, les matières secales, la falive, doivent couler plus abondamment. Ensin, au printemps, les pores commencent à s'ouvrir, & les évacuations fensibles diminuent. Les femmes transpirent beaucoup moins que les hommes; les jeunes gens, plus que ceux qui sont à la moitié de leur course, & ceux-ei plus que les

vieillards. Dans ccs derniers, les parties se sèchent, la transpiration doit donc être moins abondante; aussi la matière qui ne peut paffer par la pe iu, le jette sur les poumons & sur les intestins. C'est de-là que les vieillards crachent beaucoup, qu'ils font tourmentés de flux de ventre, & que l'hiver, où il se jette beaucoup de matière en dedans, parce qu'elle ne peut point transpirer en dehors, est fort dangereux pour eux, & qu'il leur occasionne des fluxions de poitrine.

Il est facile de sentir combien il est important que cette excrétion ne soit point supprimée, & que de cette suppression il peut résulter les plus

grands accidens.

Il est certain que la plûpart des maladies, telles que les fievres aigues, les maux de gorge, les fièvres intermittentes, le rhumatisme, la colique, les inflammations de poitrine, la passion iliaque, le colera morbus, en font tous les jours les fuites.

On ne peut le garantir de ces maladies qu'en se précautionnant contre la suppression de cette évacuation, par des movens propres à l'aider & à la savoriser. Pour cet effet, on doit fe munir le corps contre les variations de l'atmosphère, en ne portant pas d'habits trop légers, en évitant de passer subitement d'un endroit chaud en un lieu froid; entin, on évitera de porter des habits mouillés, de garder long-temps l'humidité aux pieds, de coucher dans des lits humides, d'habiter des maisons nouvellement construites, de boire quand on a chaud des liqueurs froides & aqueuses; il vaut mieux alors etancher la foif en machant des fruits, ou des plantes acides. L'exercice léger, un usage modéré des plai-

firs, en dormant sept à huit heures, se couvrant bien le corps, & nean moins ne le chargeant point de co. vertures : la gaîté, une nourriture légère, un air pur, froid, pelant, contribuent beaucoup à la transpiration. Elle ne doit pas être trop confidérable; car elle occasionneroit des foiblesses, des défaillances, et même des morts subites. Quand elle est modérée, elle n'en est que plus falutaire, puifqu'elle pur fie la masse du fang, & la débarrasse des particules inutiles & hétérogènes qui pour-

roient le corrompre.

Elle est souveat la crise de plufieurs maladies; on doit aussi l'exciter par des remèdes convenables. tels que par les légères infusions de coquelicot, de fleurs de fureau, de chardon bénit, de feuilles de bourrache, de celles de buglote. Le kermes minéral, combiné avec le sucre, donné plusieurs sois dans la journée à de petites doses, ett le remede unique pour rappeler cette évacuation forfqu'elle a eté supprimée; mais il faut, pour que ces remèdes réuffifent, que la nature foit disposée à cette excrétion : personne ne doute que la chaleur excessive du fang, ou fa circulation trop rapide qu'ils pourroient exciter, ne sut un obstacle à la transpiration. M. AMI.

TRANSPIRATION SUSPENDUE. Médecine vétérinaire. L'humeur dont la fécrétion est la plus abondante, est un fluide d'une odeur & d'une faveur particulière, nommée infenfible tranfpiration, qui fort par les conduits excrétoires des tégumens des animaux. Sanctorius a observé que de huit livres d'alimens, il s'en dishipoit ciral par la transpiration; mais, quei qu'il en foit, la plûpart des maladies que nous avons à combattre, naissent de l'interception ou de la diminution de cette humeur.

Le hœuf & le cheval, atteints de cette maladie, ont pour l'ordinaire les tégumens froids, quelquelois fees & chaux, les poils plus ou moins hérissés, l'air triste; ils font dégoûtés; les urines claires & abondantes, le pouls fréquent & serré; l'animal tremble, sur-tout vers les cuisses, les slancs & les épaules.

La négligence dans le pausement de la main, le passage subit d'une écurie chaude dans une atmosphère froide, le long séjour dans une écurie froide & humide, une boisson trop fraîche, sur-tout lorsque l'animal est agité; des alimens & une boisson de mauvaise qualité: voilà les principes de cette maladie.

Curation. Vous appercevez-vous que la transpiration insensible du bœuf & du cheval est diminuée ou interceptée, placez-le dans une écurie sèche, propre, & d'une chaleur tempérée, bouchonnez-le, & enveloppezle d'une couverture de laine, préfentez-lui seulement de l'eau blanche t'ede pour boire, & administrez-lui un ou deux lavemens faits d'une infusion de quelques plantes aromatiques ; si, cinq ou fix heures après l'usage de ces remèdes, les tégumens ne paroiffent pas devenir moites, bouchonnez l'animal de nouveau, couvrez-le plus exactement, & donnez-lui un breuvage d'une forte infusion de quelques plantes aromatiques, édulcorée avec du miel.

Mais la bouche de l'animal paroîtelle enflammée? les vaiffeaux fauguins extérieurs de la tête & de la fuperficie du corps font-ils gonflés? les urines font-elles colorées & d'une odeur forte? supprimez ce breuvage; sibstituez au contraire l'eau blanche tiède. ainfi que des lavemens mucilagineux, & laissez l'animal toujours couvert, jusqu'à ce qu'il soit guéri, ou qu'une autre maladie se déclare. Dans ce dernier cas, ne persistez pas à imiter les maréchaux de la campagne, qui impatiens de voir 'a fueur, s'empreifent de donner les breuvages les plus échauffans & les plus incendiaires, tels que trois onces de thériaque ou autant d'orviétan délavé dans deux chopines de vin, &c.; enfiute ils font trotter & fouvent galoper l'animal pendant une demi-heure, ou ils le mettent dans une fosse pour le couvrir de fumier, ou bien ils l'enveloppent de plusieurs couvertures de laine, en passant entre les couvertures une bassinoire remplie de braife; qu'arrive-t-il de cette mauvaile pratique ? l'expérience nous le démontre tous les jours; la transpiration ne se rétablit pas, la sièvre la plus forte se développe, & l'animal meurt promptement d'un autre genre de maladie.

Les montons dont la transpiration a écé suspendue, doivent être rasfembles dans une étable d'une chaleur tempérée; on les y fera presser les uns contre les autres pendant l'efpace de quatre ou cinq heures; fi la transpiration ne se rétablit pas, on leur donne à chacun deux gros de poudre de vipère, après l'avoir mêlée dans un verre de décoction de baie de génièvre, ou de vin; le lendemain on leur tera manger un peu de foin saupondre de sel marin, & on ne leur présentera à boire sur le foir que de l'eau blanche tiede, & aiguisée du même sel. M. T.

TRANSPIRATION DES PLANTES. C'est la feule sécrétion par laquelle les végétaux rejettent au dehors les matieres impures ou groffieres, charries par le torrent de la sève dans leurs différens canaux. ( Consultez cet article) Cette transpiration est dixfept fois plus forte dans les plantes que dans l'homme, que dans l'animal, parce que l'un et l'autre ont d'autres fécrétions qui les débarraffent des substances étrangères a leur nourriture, & qu'ils n'ont pu s'approprier par la digestion. La force & la quantité de matières transpirables qui est à pousser au dehors, est toujours en raison de la plus ou moins grande furface des branches & de leurs rameaux : mais fur-tout en raison de celle des seuilles. Il entre & il fort en vingt-quatre heures dix-sept fois plus de nourriture, en proportion des masses, dans les vaitfeaux féveux, par exemple d'un tournefol ou foleil, (confultez ce mot) que dans les veines de l'homme. « Ne pourroit-on pas, dit le célebre Halles dans sa Statique des végétaux, attribuer la nécessité de cette grande quantité de nourriture à sa qualité? Car, felon toutes les apparences, quand elle est tirée par la racine de la plante, elle n'est pas si chargee de parties nutritives que le chyle, lorfqu'il entre dans les ve nes lactées des animaux. Il falloit donc, pour nourrir fuffifamment la plante, faire paffer une plus grance quantité de fluide; outre que cette abondance de fluide fert à accélérer le mouvement de la sève, fans quoi il eût été très-lent, les plantes n'ayant pas un cœur, comme les animaux, pour en augmenter la vîtesfe, & la seve n'ayant probablement qu'un mouvement progressif,

& ne circulant pas comme le fang dans les animaux.

» Puisque les plantes ou les arbres ont besoin, pour bien se porter. d'une transpiration si abondante, il est probable que plusieurs de leurs maladies viennent de ce que cette transpiration est quelquefois interrompue par l'intempérie de l'air.... La transpiration dans l'homme est fouvent arrêtée, jusqu'à causer des accidens fâcheux, non-seulement par l'intempérie de l'air, mais aussi par l'intempérance, les grandes chaleurs & les grands froids; mais pour la transpiration de la plante, il n'y a que l'intempérie de l'air qui puisse l'arrêter, à moins que le sol dans lequel la plante végète, manque de fucs propres & convenalles à cette plante, & ne lui fournit pas affez de nourriture; des-lors sa transpiration diminue.

" Le docteur Keill avoit observé fur lui-même, que l'intervalle entre la plus grande & la moindre transpiration d'un homme en bonne fanté, étoit tres-grand, puisque fa tranfpiration alloit depuis une livre & demie jusqu'à trois. J'ai aussi fait la même expérience, continue M. Halles, fur un tournesol, & j'ai trouvé que lorsqu'il se portoit bien, sa transpiration alloit de feize onces jufqu'à vingt-huit en douze heures de jour. Plus il étoit arrosé, plus il transpiroit abondamment, (toutes choses d'ailleurs égales ) & plus il manquoit d'eau, & moins il transpiroit."

C'est à la suppression subite de cette transpiration, qu'est due la destication presque momentanue des végétaux, occasionnée par la chaleur excellive des rayons du soleil, le seque pendant l'été ils serouvent, pour

me fervir de l'expression vulgaire, entre deux nuages; mais il faut obferver que ce phénomène fingulier n'a lieu que lorsque la terre est sèche, & ne peut par conséquent fournir à la plante une humidité capable de réfister à la force du coup de soleil. Il doit en être à-peu-près ainsi, quoique par une circonstance différente. lorsque les gelées du printemps détruisent en quelques heures les seuilles & les bourgeons encore tendres, les dessèchent & les rédussent en pousficre, ces gelces ne produiroient aucun effet funcsie, si le soleil ne paroissoit pas avant la fonte de la glace & la disparution du froid.

Quoique la transpiration générale s'exécute par le même mécanisme & fuive la même loi, cependant les racines, le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs & les fruits, ont des modes particuliers de transpiration, & qui leur font propres. En effet, ces odeurs fi douces, fi fuaves des fieurs, qui flattent nagréablement nos fens, font due à la transpiration; mais cette fécrétion, par exemple, de la fleur de l'orange, n'offre pas la même odeur dans celle de fa seuille ou de son fruit; combien de plantes, dont le parfum de la fleur enchante, tandis que la transpiration de la racine donne une odeur cadavéreuse. L'arbuste de la cassie, si recherché dans nos provinces du midi, prouve ce que j'avance; il seroit facile de multiplier de semblables exemples. Toutes les plantes dormeuses pendant le jour, (la bellede-mit, les jalaps, &c.) transpirent peu pendant le jour, tandis que la sorte transpiration des autres s'exécute pendant le jour. L'époque de la plus grande fécrétion des fleurs

est, en général, au lever & au coucher du soleil.

Chaque genre de végétal a. comme chacune de ses parties, sa loi particulière de fécration; elle est très-abondante dans celui dont l'accroissement est prompt & rapide; dans celui qui est chargé d'un trèsgrand nombre de feuilles, ou dont leur volume suppléé à la multiplicité; les plantes & arbuites tomours verts. transpirent infiniment moins que les autres. Toutes plantes m'ses dans la ferre ont peu de sécrétions; les sécrétions sont diminuées ou suspendues par les grandes pluies, par les matinées fraîches, & même pendant quelques jours, s'il est tombé de la grêle dans le voifinage. L'œil attentit du cultivateur diftingue sans peine par l'ir spection des feuilles, si la marche de la nature est simplement suspendue ou dérangée.

On peut donc avancer avac certitude que la transpiration est pour les végétaux d'une bien plus gran le importance que pour les animaux, pusqu'ils n'ont que cette seule & unique voie pour chasser au dehors le superslu de tous les matériaux d'une

sève crue ou indigeste.

TRANSVASER on SOUTIRER. ( Voyez l'article VIN. )

TRAQUENARD. Instrument en fer & à ressort, que l'on tend pour prendre les soups & les renards. Dans ces articles sont indiqués les appâts & la manière de préparerle traqueners. Il sussit de représenter cet instrument. La sig. 7, planche XVII, en offre le modèle lorsqu'il est te idu. A est l'appât attaché à une corsletince au cliquet B, qui fait partir la dé-





tente C. Alors les deux bras se rejoignent avec sorce, & l'animal est pris entre deux. Les sig. 8, 9.10, 11, 12, 13, 14, 15 représentent les différentes pièces qui entrent dans la composition de la machine.

TRÈFIE. Nom générique d'une famille qui comprend au moins cinquante espèces très - distinctes, & toutes plus ou moins utiles pour la nourriture des animaux employés à Li culture de nos champs; il feroit fupe s'un de s'occuper de toutes ces espèces.

TRÈFLE DES PRÈS ou TRIOLET. Voi:-Linné le nomme trifolium pratenfé, & le classe dans la diadelphie décandrie. Tournefort l'appelle trifolium pratense purpureum, & le place dans la quatrième section de la dixième classe des herbes à sleurs irrégulières & en papillon, & qui portent trois seuilles sur un même pétiole.

Fl.ur. Rouge & en papillon. Quoique la corole foit d'une feule pièce, en quoi elle diffère fpécialement des autres trèfles dont la fleur est deplutieurs pièces; on y disflingue un étendard résléchi, des aîles plus courtes que l'étendard, & une carenne plus courte que les aîles. Le calice est d'une seule pièce en forme de tube, à cinq dentelures, & il persiste après la chute de la fleur.

Fruit. Légume court, un peu plus long que le calice, à une feule valvule contenant un petit nombre de fer ences presque rondes.

Feuilles. Trois à trois sur de courts pétioles, ovales, entières, finement dentelées, quelquesois terminées par un style, souvent marquées d'une tache blanche ou noire, placée dans le milieu de la foliole en demicercle.

Racine. Longue, ligneuse, ram-

pante, fibreuse, pivotante.

Port. Les tiges d'un pied environ, gréles, cannelées, quelquefois velucs, les fleurs au fommet, en épis obtus qui paroissent velus & qui font entourés de feuilles florales, membraneuses, nerveuses; les seuilles font alternativement placées sur les tiges.

Lieu. Les prés. La plante est trifan-

nuelle.

Ce n'est pas sans raison que i'ai décrit cette plante; presque tous les auteurs qui ont écrit fur les prairies artificielles, en ont fait une efpèce très-distincte de celle qu'on appelle dans les provinces méridionales de France, LE GRAND TRÈFLE DE PIÉ-MONT ON GRAND TRÈFLE D'ESPA-GNE, & dans celles du nord, LE GRAND TRÈFLE DE HOLLANDE, & que Tournefort défigne, d'après Ray, par cette phrase: Trifolium purpureum mojus foliis longieribus, floribus faturatioribus, & qu'il ne regarde luimême que comme une simple variété du premier. Ces différentes dénominations out induit plufieurs auteurs en erreur, & ils ont décrit la même plante fous les noms differens de trèfle d'Espagne, de Piémont & de Hollande, comme si elle présentoit autant d'espèces distinctes. Cet abusde dénomination a jeté les cultivateurs dans la confusion, & ils ont fait, à grands frais, venir de chacun de ces pays la graine qui provenant d'une plante plus ou moins bien cultivée, ou qui a végeté dans un fol plus ou moins fertile, leur a présenté une différence quelconque ou dans l'amplitude des seuilles, ou

dans le volume & la couleur plus ou moins soncée des sleurs. L'expérience la plus constante & la plus soutenue a démontré que ce grand trètle n'est qu'une simple variété du trèfle à sleur pourpre des prés, & qu'il n'en dissère que par un peu plus d'embonpoint. Afin de mieux constater cette vérité, j'ai fait venir de Hollande & de Piémont la graine de ce grand trèfle; je l'ai semée dans dissèrens sols, dans différentes expositions, asin de constater la dégénéres senos de l'espèce, en multipliant les semis avec la graine que j'ai recoltée.

Je suis à la fin parvenu à réduire la plante à la simple forme du trèfle rouge de nos prés; enfuite, pour ne rien laisser à desirer, afin de me convaincre du perfectionnement de l'efpèce par la culture, j'ai pris de la graine de ces balles plantes successivement dégénérées; je les ai femées dans des pots, dans des caisses remplies d'excellent terreau, & au troisième semis, en continuant toujours les mêmes foins, l'ai obtenu des plantes aussi belles & aussi fortes que les premières provenant de la graine de Hollande ou de Piémont. Je puis donc dire & affirmer que le grand trèfle n'est qu'une simple variété de celui de nos près à fleur pourpre. Ce point est essentiel à observer, afin d'éviter à l'avenir toute erreur provenant de la confusion de nom.

Plusieurs auteurs disent encore que ce grand trèlle fournit une prairie artificielle qui dure pendant quarantecinq & soixante ans; mais qu'elle se dégrade insensiblement pendant les dernières années, & qu'ensin elle périt. Je ne sais si dans certains cantons privilégiés, ce grand trètle u'y est pas soumis à la loi de la nature

comme dans tous les autres ; il est certain que par-tout ailleurs cette prairie ne subsiste que pendant trois années, & même encore à la derniere. la plante est maigre, chétive & épuifée. Il est probable que quelques fleurs que la faulx a épargnées, ont donné leur graine, que cette graine mûre est tombée fur terre, qu'elle a germé & produit de nouvelles plantes. C'est faus doute que cette génération inattendue a trompé ceux qui observent mal, & les a porté à confondre les nouveaux avec les anciens trèfles. Je ne nie pas le fait, puisque des auteurs qui ont de la réputation, l'avancent; mais il me fera fans doute permis de suspendre mon jugement jusqu'à ce que je m'en sois assuré par moimême; quoi qu'il en foit, je perfiste à dire que la grande valeur du trèfle de Piemont n'est réelle que pendant deux années, qu'à la troisieme eile est très-détériorée; enfin, qu'il ne vit que pendant trois ans, après lesquels la racine se dessèche, & il ne vit plus que par ses enfans.

Il feroit superflu de s'occuper ici du trèfle des prairie ou triolet, ce feroit l'abus le plus grand de le femer feul dans un bon fonds susceptible d'irrigation. Le fremental est cent fois prétérable & plus lucratif. Si le fol est sec & maigre, tout an plus y feroit-il utile pour faire paître le bétail. Le fromental y réuffireit encore mieux. D'après un ufage qui n'a aucun principe juste pour base, on seme le trefle avec le fromental. Consultez l'article Pré, Prairie, & vous vous convaincrez de l'inutilité du mélange de différentes plantes, & jusqu'à quel point elles se nuifent les unes aux autres. Si le pays est naturellement humide & tempéré,

oustiles pluies y sont fréquentes, reléguez les triolets dans les champirts, & concervez le bon terrain pour le trèfle. Si, au contraire, le piys est sec & chaud, je le répète, le triolet produira moins que le fromental.

Il n'en est pas ainsi du grand trèsse appelé de Piémont, d'Espagne, ou de Hollande, c'est la plante la plus précieuse & qui donne la meilleure prairie artificielle; c'est la plante par excellence pour alterner les récoites. Elle porte avec elle son engrais, & les blés qu'on seme après leurs destructions sont toujours su-

perbes.

Depuis que j'ai publié l'article alterner, un grand nombre de cultivateurs m'ont fait l'honneur de m'écrire, qu'ils avoient abandonné les prairies qui ne font pas foumifes aux irr gations continuelles; qu'ils en avoient converti le sol en terres labourables, & que par la culture du grand trefle Is avoient, non-seulement suppléé à la quantité de fourrages qu'ils récoltoient auparavant, mais même qu'ils l'avoient doublé; enfin, que leurs domaines leur rapporte plus d'un tiers franc qu'en tuivant l'ancien régime de culture. Combien ne pourrois-je pas citer de cantons, & même de provinces où les fourrages étoient rares & chers, & qui élevent aujourd'hui un nombreux bétail, & par conféquent les fumiers y font auffi communs qu'ils étoient peu abondans auparavant. Cette révolution heureute devient l'origine de la profocrité des campagnes. Nous allons confidérer le grand trèfle, relativement aux deux méthodes de culture qui lui conviennent.

Tome IX.

## CHAPITRE PREMIER

Du grand trèfle, considéré comme praine artificielle.

La racine de cette plante est pivotante; donc, elle se plait dans les terres douces, légères, & qui ont du fond; ellepousse un grand nombre de seuilles; donc, elle aime un sol substantiel. Ces deux qualités du sol sont indispensables, lorsqu'on destre récolter la graine que l'on destine à être ensuite semée; parce que si cette graine est de mauvaise qualité, ainsi que le sol, la plante s'abâtardit, & après plusseurs dégénérations confécutives, ce grand trèsse revient à son premier etat, c'est-à-dire, au trèsse des prés ou triolet.

A moins que le pays ne foit dépourvu de fourrage, il n'est pas avantageux, dans les terrains de médiocre qualité, d'établir une prairie aruficielle en grand trèfie; le fainfoin ou esparcette doit lui être prétéré, (confulaz ce mot) sur-tout si le pays est see & peu savorité par

les pluies.

Dans tous les fols féconds de France, on peut former des prairies artificielles avec le grand trefle, & ne les conserver dans cet état que pendant deux ans, à moins qu'à la fin de la seconde année on ne sume largement le sol, ou avec des engrais bien confommés, ou avec du gyps ou plâtre. Ces engrais raniment la plante, & on est en droit d'espérer des récoltes affez abondantes pendant la troisieme année, & nulles pendant la quatrieme, à moins, comme il a été dit, que la graine resemée d'elle-même, n'ait produit de nouvelles plantes.

Je ne préfume pas, en général, que cette culture réuffille cans la baffe Provence, le bas Langue loc & le bas D uphiné; en un mot, dans les pays à oliviers, la chaleur y est trop forte & les pluies trop rares. Cependant on peut l'essayer dans les terrains naturellement humides; il vaut beaucoup mieux, dans ces climats, y cultiver la luzerne, qui s'y trouve dans fon pays natal; elle est beaucoup plus productive, y réuffit à merveille dans les bons fonds, & s'y perpétue en bon état pendant dix années confécutives. Dans les climats tempérés du royaume, je préférerois également la luzerne, au trèfle, pour prairie artificielle, quoique celle-là y subsiste moins longtemps en bon état que dans les pays méridionaux. La culture du grand trèfle, comme prairie artificielle, est vraiment utile dans les cantons où les terres sont divisées en trois foles, royes ou faifons, parce que, dans les divisions du fol, on en réferve une partie pour prairie artificielle.

Le grand trèfle aime une terre subftantielle, douce, légère, pre sondément labourée, afin que sa racine, naturellement pivotante, puille s'ensoncer promptement. C'est de la prompte grosseur, longueur & prosondeur qu'acquiert cette racine, que dépend la prospérité de la plante pendant les trois années qu'elle subsiste.

Pour qu'une tiéflière réuffisse à fouhait, il convient, dès que les semailles sont taires, époque à laquelle on peut disposer des bestiaux de labourage, led mieraux champs qu'on lui define deux labours croisés; mais j'exige en outre, comme condition essentielle, que la charrue passe

deux fois de suite dans le même inlon, afin de foulever la terre à une plus grande profondeur. Les cultivateurs qui ont le bon fens de se servir de charrues à roues, à soc profond, à large oreille, ne se dispenseront pas de ce second coup de charme dans le même fillon, & ils répéteront la même operation en croisant le labourage. Je multiplie, il est vrai, la dépense ou le travail; mais la prospérité de la treslière pendant trois années, les dédommagera largement de leurs premières avances; & les fromens que l'on semera enfuite fur la trefliere defoncee, prouveront encore mieux que les premiers travaux n'ont pas été faits à

perte.

Je prescris ce premier labour double avant l'hiver, comme un travail de nécessité absolue, afin que la terre profite mieux des gelées pendant tout l'hiver. La gelée est le meilleur cultivateur connu; plus elle est forte, & mieux elle souleve la terre, & elle la foulève plus ou moins profondément, suivant son intensité. L'hiver de 1788 à 1789, en fournit la preuve la plus complete; il émietta tellement la terre jusqu'à quit.ze pouces de profondeur, qu'au mois d'octobre suivant je trouvai encote, dans un fol nature lement compacte, ses mollècules atténuées comme du fable, malgré les pluies du printemps, de l'été, & du commencement de l'automne. On peut donc se figurer fans peine, avec quelle rapidité la racine du trèfle plongera dans une terre ainsi ameublie, & combien, par cette protondeur, elle mettra la plante à l'abri des fécheresses.

Si on veut, ou si on peut, après l'hiver, répéter les deux labourages dans

lemême ordre qu'auparavant, & furtout si le froid a été rigoureux, la terre ressemblera à celle d'un jardin, & il est impossible que le succès du trèfle ne soit pas ensuite complet. Si on n'a pas la facilité ou les moyens de faire passer la charrue deux fois dans le même sillon, il convient de multiplier les labours, afin que la terre soit rendue douce. S'il existe des parties réunies ou mottes, des femmes, des enfans les brisent avec la tête des pioches, ou avec des maillets de bois, après on passera & repassera sur le champ la herse, dont le derrière est armé de fagots d'épines, afin de niveler le fol exactement, & de détruire entièrement les mottes. Ces précautions sont indifpenfables avant de femer. Ce qu'on vient de dire fur les labours s'applique également à la culture à la bêche, (consulter ce mot) soit avant, foit après l'hiver. Elle s'enfonce à dix pouces de profondeur, & jamais le travail de la charrue n'égalera celui de la bêche, pour diviser & émietter laterre, si l'ouvrier s'en sert comme il convient.

Le bon choix de la graine est d'une nécessité absolue. Si elle est mauvaife ou défectueuse, on aura inutilement bien travaillé fon champ; au lieu de dix livres de graines que l'on sème communément par arpent, il convient d'en semer quinze de celle qu'on achète chez les marchands. Le cultivateur attentif ne laisse rien au hasard; il choisit une piece de terre dans son jardin, la seme en trefle, la cultive avec soin, lui prodigue les engrais afin de perfectionner la graine. Au temps fixe de sa maturité, il coupe la plante, la laisse sécher, la bat, sépare les

femences de leurs enveloppes, les conferve avec foin dans un lieu sec, jusqu'au moment de les répandre sur ses champs; ses elpérances alors ne sont pas trompées, & la beauté de stressière le dédommage par la suite des petits embarras qu'une utile prévoyance lui a suscités.

Si le cultivateur ne peut pas cultiver la plante pour en obtenir des femences, qu'il parcoure les trèflières de son voisinage, & achère, à quelque prix que ce foit, celle du champ où la plante aura été la mieux nourcie; celle de la feconde annce de femis est à tout égard préférable à celle de la troisième, qui commence nécessairement à dégénérer, quand même le champ auroit été fumé, soit avec le plâtre, soit avec d'autres engrais. La plante est dans sa plus grande vigueur à la seconce année; c'est aussi l'époque où la graine doit être cueillie.

Comme la semence du tresse est petite & menue, il convient, pour la semer, de la mêler, par parties égales avec du sable très-sec. Le bon semeur, dont la main est assurée, n'a pas besoin de cette précaution. Une tressière semée trop épais re rend pas autant que celles où les plantes sont à une distance proportionnée. Après la semaille on passe & repasse fuir le soil la herse armée de fagots : cela suffit pour enterrer la graine; si elle l'est trop, elle ne pousse passe.

Tous les auteurs s'accordent & indiquent le mois de mars pour l'époque des femailles. Leur confeil est bon en général, mais il exige plufieurs modifications : par exemple, dans les provinces de France, un peu méridionales, ou dans les cantons devenus tels par leur position

plysique on doit semer en sévrier. des que les grands froids sont passes, afin que la racine de la plante ait le temps de pivoter avant le retour des grandes chaleurs. Si l'hiver a été doux, fi la chale r st affez forte, pourquoi set si der les se n illes? la graine, comme graine, lo squ'elle est enterrée, & avant de germer, ne craint pas les gelées tardives; d'ailleurs, elle ne germera que lorfque la chaleur ambiante ou atmosphérique en correspondance avec celle du sol, fera au point convenable au développement du germe. Chaque espece de graine est soumise à une loi de la nature, & fa germination ne s'opère que lorsque la chaleur est au point convenable. D'après cette grande & importante vérité, démontrée par l'expérience, il est donc clair qu'on ne peut pas indiquer une époque fixe, ni la sête de tel saint; mais que chaque cultivateur doit étudier la manière d'être du climat qu'il habite, &, d'après cette étude & la marche de la faison, se de ider à semer.

L'époque à lacue le on doit faucher le trèfle, est celle où il est en pleine maturité : si on la devance, les seuil es sont trop herbarées; si on la retarde, elles sont trop coriaces, trop sèches, moins nourrissantes, & on fatigue la plante en pure pert. Conful ex l'article PRAIRIE, & vous trouverez la

preuve de ces affertions.

## CHAPITRE II.

Du trèfle, considéré comme excellent moy en d'alterner les récoltes.

Je neré réterai pas ici ce qui a été dit à l'article ALTERNER; il faut le consulter: je durai seulement que

depuis qu'il est publié, pluseurs particuliers m'ont écrit avoir presque doublé le produit de leurs sonds, en suivant la marche que j'ai indiquée. Puisse leur exemple être suivi de proche en proche & assurer le bien-être des cultivateurs! Poublierai alors toute la peine que le Cours d'Agriculture m'a donné, & j'aurai la fatissaction de pouvoir me dire que j'ai été utile à ma patrie.

Dans une assez grande partie dir royaume, la méthode de semer le grand trèfle fur les fromens, s'établit, & les opinions sont partagées sur cette pratique. Les uns foutiennent qu'après les tretles les terres sont épuifées, & le blé en est moins beau. D'autres, au contraire, assirment & prouvent par l'expérience que le trelle n'appauvrit pas le fol, & concourt singulièrement à l'abondar ce des bles. Les ceux partis ont raison, & ils disputeront encore pendant des siècles, tant ou'ils ne chercheront pas à s'entendre & n'établiront pas des principes & des bases sixes. Lntrons dans quelques détails.

Le trefle a une racine pivotante & presque entièrement dépouillée de chevelu; ce n'est donc pas de la partie supérieure du champ labouré dont il tire sa subsistance, c'est de la partie inférieure où il plonge fon pivot. Des-lors, fi le sol est compacte, fort & tenace, & fi on s'est contenté de le labourer, ou plutôt de l'égratigner seulement à quelques pouces de profondeur, suivant la détestable courume de la majorité de nos provinces, (confulera l'article LABOUR ) il est clair que 'e pivot ne pourra le pénétrer, fur-tout si la première saison, après le semis, est sèche; des-lors ce pivot tracera entre la couche de terre remuée & celle qui ne l'est pas; mais trouvant un obstacle à suivre la première loi qui lui est indiquée par nature, il poussera des racines latérales & chevelues, qui absorberont pour se nourrir tout l'hum.us (consultez ce mot) renfermé dans la couche labourée. Mais fi avant de femer le blé, on laboure à fillons profonds, ainti qu'il a été dit ci-deflus, il en réfultera deux grands avantages: 1°. Le blé en profitera; 2°. le trèfle plongera fans peine fon plvot, n'abforbera pas l'humus de la couche supérieure; enfin, il craindra moins dans la suite les sunestes effets de la fécheresse. C'est donc en raifon de la méthode, que l'on a fuivi pour labourer, tans avoir égard à la qualité du fol, & à la manière de pousser de la racine, que le trèsle absorbe plus ou moins l'humus de la couche supérieure, & que les bles reuffissent plus ou moins bien après les trefles. (Confultez l'article RACINE, il est ici essentiel.)

Outre ces principes tirés des loix de la végétation du trôfe, il en est encore un autre aussi essentiel. (Confultez l'article AMENDEMENT, & sur lut tout page 500 du tome premier.) Le trêste enrichit ou appauvrit le sol, suivant que sa culture est dirigée. (Cossistica more l'article Prastre, & sur-tout le chapitre des Prairies artissici-lles.) Les uns & les autres dispensent d'ent er ici dans de plus grands détails & de multiplier les

repétitions.

La coutume ordinaire est de temer le trèste sur le blé qui a cté se né avant l'hiver, & c'est e i général au mois de murs qu'on répand la graine de treste. Cette époque ne sauroit

être fixée; elle dépend du climat: il faut donc l'avancer ou la retarder, fuivant la manière d'être de la faison.

On doit concevoir qu'il y a, fuivant cette méthode, beaucoup de graines perdues. Si les pluies ont été abondantes, la superficie de la terre doit être dure, & la graine s'enfouira difficilement : il est donc important de passer le rouleau sur tout le blé; cette opération le chaussera & elle enterrera la graine. Sans cette précaution, les fourmis ne tarderont pas à en faire de fortes provifions. D'ailleurs, si après la semaille il ne survient pas de la pluie, si on éprouve une sécheresse, plus de la moitié de la graine ne germe pas. On ne s'apperçoit de ces défauts que lorsque le blé est moissonné. Si les vides font par places ou par cantons, on doit les attribuer aux dépiédations des fourmis; si le manque est général, ou doit l'attribuer à la mauvaise qualité de la graine, ou à la fécheresse qui s'est opposée à la germination.

Un moyen bien simple préviendra ces inconvéniens, & il s'applique naturellement dans tous les climats fufceptibles de la culture du grand trèfle. Je conseille, d'après l'expérience confirmée au moins vingt fois par le plus heureux fuccès, de faifir le jour où la neige commence à fondre, & de femer fur cette neige la graine du trèfle. L'eau de la neige fondante, entraîne avec elle la graine, & l'enfouit dans la terre soulevée par la gelée, & qui, par le dégel, offre des interflices multipliés. On objectera peut-être que fi, après le dégel, il furvient de fortes gelées, la graine en souffrira, s'altérera, & dans la fuite ne germera pas. l'ai la preuve la plus complète du contraire; voilà ma réponse à toutes les objections; mais si, dans ce c:s, ou ne veut pas s'en rapporter à ma parole, qu'avant l'hiver on jette, par exemple, dans le coin d'une cour, d'un champ, de la bonne graine de trèsse, on la verra germer au printemps, malgré les alternatives des pluies, des gelées, du froid & du chaud qu'elle aura éprouvé dans le cours de l'hiver.

On voit fouvent des hivers fans neige, & le moment de semer patleroit si on l'attendoit toujours; mais il est excessivement rare que l'hiver soit sans gelée. On choisit donc à la fin de janvier, on dans le courant de février, le jour auguel commence le dégel, & on sème auffi-tôt. La terre foulevée recoit la femence, & l'enfouit à mesure qu'elle se tasse. En suivant l'une ou l'autre méthode, on est affuré que les fourmis, au moment qu'elles fortiront de l'état d'engourdissement où les tenoit le froid, n'enleveront pas les graines, & les graines germeront toutes, parce qu'aucune ne restera à découvert sur la superficie du sol.

On se perfuaderoit à tort que la végétation du trèfle doit nuire à celle du blé. L'expérience la plus décifive prouve le contraire, & le prouve de la manière la plus tranchante. Il n'en seroit pas ainsi si on semoit le trèsse en même-temps & pêle-mêle avec les blés marfais, (Voyez ce mot) La chaleur du mois de mars est en général suffifante pour la germination du trefle; des-lors il y auroit un combat entre le trèfle & le blé; le plus fort atténueroit le plus foible. Au contraire, en repandant la femence fur les bles confiés à la terre en septembre ou octobre, ou même ea novembre, ceux-ci ont déjà acquis de la force ; ils domineront le trèfle sans lui porter un préjudice extrême. La plante de tresse n'acquiert que quelques petites seui-les jusqu'au moment où l'on moissone le blé, mais dès qu'elle n'est plus ombragée, dès qu'elle jouit de tous les amendemens météoriques, (consultement à son secours : ensin, suivant le climat & la faison, elle est en état d'etre sauchée ou en septembre, ou en octobre de la même année; c'est donc retirer d'un champ deux récoltes.

L'année d'après, cette terre, fuivant la détestable coutume de la majeure partie de la France, feroit reitée en jachères; on l'auroit labourée si fouvent, qu'il n'y seroit pas restée une seule herbe; mais au lieu de cette nullité réelle de produits, cette terre, ce champ, donneront au moins deux superbes coupes d'excellent fourrage, souvent trois, & même quatre, suivant le climat & la saison.

L'avidité de l'homme l'engage à ne rien perdre, & par ignorance il ne voit que le moment present; plus il récolte, & plus il s'imagine gagner. Il ne réfléchit pas que c'est trop demander à la terre, & que ce trèfle qu'il admire, & dont la récolte fourit à sa vue, a absorbé par sa végétion, & pour nourrir les feuilles, une grande partie de l'hamus que la terre renfermoit, & que par conféquent les blés qu'il semera ensuite, ne trouveront plus l'humus nécessaire à leur prospérité. Alors il dira le trèfle épuife la terre, & il aura raison; mais s'il laisse la troitieme pourse se développer jusqu'à la plénitude de la fleuraiton; si à cette époque il en-

terre par un fort coup de charrue à versoir toute la plante, alors le trèsse, loin d'avoir appauvri le fol, l'enrichit d'avantage par sa dépouille, & lui rend beaucoup plus d'humus qu'il n'e 1 a absorbé. Cette vérité est prouvée & démontrée jufqu'à l'évidence par l'expérience des différens pays.

C'est encore une inconséquence impardonnable, une ignorance complete des principes, de faire manger fur place & en verd la derniere pousse des trefles. L'animal est nourri, il est vrai, mais aux dépens de l'engrais naturel & nécessaire que la plante auroit rendu au fol.

Si on a la facilité de se procurer, à bon prix, du plâtre en poudre, ou le la chaux réduite en poudre à l'ar, on fera très-bien, au commencement de l'hiver, après l'année du femis, de répandre l'un ou l'autre fur la trèflière, & non pis après l'hiver comme on le pratique ordinairement; je demande que cet engrais falin foit jeté au plus tard en décembre, afin que dissous par la neige, par les pluies d'hiver, il pénètre le fol, se mêle avec les substances graiffeufes, huilenfes, animiles, & que de leurs mélanges & combinaisons, se forment les matériaux de la sève (confultez ce mot) qui doit vivifier la plante pendant le printemps & pendant l'été. Cet engrais falin ne fera pas entierement épuifé, il en restera encore une quantité suffisante, qui s'unira avec les débris du trèfle enfoui par la charrue. On est assuré d'avoir en abondance pour le printemps, sui-" vant tous les matériaux combinés d'une excellente sève.

Il faut vouloir s'aveugler, ou être entièrement subjugué par les préjuges de l'habitude, si le cultivateur le refuse encore à alterner les récoltes de ses champs; comment peutil encore laisser un sol vide pendant quinze ou feize mois, tandis qu'il lui produira, dans les deux années, au moins trois fortes coupes d'excellent fourrage, & en outre ce champ se bonifiera de plus en plus à meture qu'on alternera ses produits? Ce seroit en pure perte facrifier le tiers réel du produit; mais ce tiers équivaudra à la moitié dans les cantons où les fourrages sont rares ou chers. J'aime à croire, & ma confolation est de penser que petit à petit les prairies artificielles rendront à la culture des grains tout le fol des prairies qui n'est pas susceptible d'être arrofé à volonté. Je vois ce changement s'opérer petit à petit, de proche en proche, & je mourrai content, lorsque dans la France entière l'art d'alterner sera universel & porté à fa perfection.

Pour enterrer la troisième pousse des trèfles, la bêche (confultez ce mot) est à présérer à la charrue; c'est encore une excellente pratique à introduire. La charrue enterre l'herbe moins exactement; malgre ce petit inconvénient, on ne risque rien de femer le ble par-dessus après avoir croisé le labourage, ainsi qu'il a été dit dans le chapitre précédent.

On fauche le trèfle & on le faune comme les herbes des prairies; mais il convient de l'enlever de dessus le champ lorsou'il est encore imbibé de la rosce, afin que les feuilles resteut plus adhérentes aux tiges; cette légere humidité fera bientôt distipée, foit pendant le transport du fourrage, foit pendant le temps qu'on le porte & qu'on le range dans la ténière.

TREILLAGE, TREILLE. C'est un assemblage de perches, ou échalas, ou courans, pofés & liés l'un fur l'autre par petits quarrés, pour faire des berceaux, des palisfaces ou des espaliers dans les jardins. Il y en a aussi qui sont formés par des barreaux de fer. Leur destination premiere a été de supporter des ceps de vigne; ensuite on s'en est servi pour couvrir les murs, & attacher les branches des arbres tenus en efpaliers. Le luxe a bientôt renchéri fur ces premiers objets d'une utilité productive. On a formé avec ces treillages dans les jardins d'agrément, des arceaux, des galeries, des portiques, des colonnades, &c. excessivement coûteuses par la maind'œuvre, & de courte durée.

Les cultivateurs qui ne peuvent pas palisser à la loque leurs arbres en espaliers, appliqués contre un mur en bonne maconnerie, feront très-bien d'employer les treillages en bois de chêne bien choisi. Chaque morceau de treillage doit être extrêmement sec, & avoir un pouce d'épaisseur, scrupuleusement dépouillé de tout son aubier. (Consultez ce mot ) A tous les points de réunion, les deux morceaux de bois seront entaillés à six lignes de profondeur, fur un pouce d'étendue. Plus la coupe fera juste & bien faite, & plus tard le treillage fera détérioré par les injures du temps. Chaque point de réunion fera maintenu par une cheville en bois de chêne, fixée dans le milieu, & garnie de colle-forte; ensuite un fil de fer, qui passera par les quatre coins, sera fortement serré, arrêté, & donnera la dernière solidité à tout l'ouvrage.

Malgré leur simplicité, ces treil-

lages ne laissent pas d'être fort conteux, sur-tout dans les pays où le bois de chêne est peu commun. Il convient donc uc ne négliger aucune précaution qui, sans augmenter de beaucoup la dépense, assure à la totalité une tres-longue durée.

1°. L'ouvrier après avoir débité fon bois, l'avoir refendu en morceaux de douze à quinze lignes d'épaiffeur fur toute la longueur de la planche, choifira la quantité nécefaire des bois refendus pour former toutes les traverles horifontales. Il unira, à la verlope ou rabot, ce bois fur toutes fes faces, parce que plus il fera uni, & moins il laissera de prife à l'eau de pluie & à la neige. C'est le fèqui de l'une ou de l'autre qui occafionne la pourriture du bois. Elle est encore fortement causée par l'alternative de l'humidité & de la chaleur.

2°. Il donnera à la partie supérieure de ces traverses une pente de deux à trois lignes du bord possérieur au bord antérieur. Cette petite précaution empêchera l'eau d'y sé-

journer.

3°. Cette pente n'aura pas lieu dans la partie de traverse qui s'emboîte dans la partie entaillée. C'est sur ces points de réunion des montans droits & horisontaux que l'ouvrier doit s'attacher, afin de donner beaucoup de précisson à sa coupe, afin que les deux entailles réunies l'une sur l'autre ne laissent aucun vide après leur emboîtement; ces vides deviennent le repaire des insectes & le tranquille dépôt de leurs œuss. C'est toujours par les emboîtemens que commencent la pourriture & la vermoulure des treillages.

4°. Lorsque la totalité du bois est préparée, il convient de passer paras dessus deffus deux couches d'huile de noix ou de lin, ou de colfat ou de navette, rendu ficcative par l'ébulition & par l'addition de la litharge. (Confultez l'article CAISSE) La feconde couche fera donnée lorfque la première fera exactement imbue par le bois & bien sèche. Il en fera ainsi de la feconde avant de monter le treillage. Ces deux premières couches doivent être à l'huile simple, c'est-à-dire, sans addition de couleur.

5°. On lira à l'article Caisse la manière de préparer la couleur; mais voici un procédé que j'ai trouvé beaucoup plus simple & infiniment supérieur pour sa durée, & même pour la beauté & tenacité de la couleur.... Prenez la quantité de blanc de céruse & d'huile que vous jugerez nécessaire pour colorer tout le treillage, & même un peu au-delà; moins la cérufe fera alongée par le blanc de Troyes ou craie, (mélange trèscommun fait par les marchands de mauvaise foi ) plus la couleur sera belle, & mieux elle se soutiendra: humectez avec l'eau le blanc de céruse jusqu'à ce qu'il soit en état de pâte un peu claire.... En cet état, jetez-le dans le vase qui renserme l'huile, & placez ce vase sur le seu: faites cuire & bouillir; remuez de temps à autre la matière; enfin, après une forte heure de bouillonnement, retirez le vase de dessus le feu, & laissez refroidir, & la couleur sera toute préparée. Si elle n'étoit pas affez foncée, affez épaisse, ajoutez de nouveau de la cérufe en poudre, passée au tamis de soie, & sans mélange d'eau.

Pendant l'ébulition, l'eau ajoutée en premier lieu à la céruse pour la

Tome IX.

réduire en pâte, s'évapore, & s'unit à l'eau principe de l'huile & l'entraîne. Dans cette opération, la céruse rend l'huile siccative comme le feroit la litharge; mais elle n'a pas, comme celle-ci, l'inconvénient de donner à la couleur une teinte jaunâtre, dont l'intensité augmente à mesure qu'elle vieillit. Des expériences faites très en grand., m'ont prouvé la supériorité de ce procédé sur tous ceux employés jusqu'à ce jour.

TRÉMOIS. Voyez l'article Fro-MENT.

TRÉPIGNER, Action de fouler la terre avec les pieds; pratique très-abusive lorsque l'on plante les arbres. Il vaut beaucoup mieux que la terre s'affaisse, & se tasse par elle-même ou par sa pesanteur propre, ou par l'action des pluies. Si la terre est naturellement compacte & mouillée lorsqu'on plante un arbre, le pictinement en compose une espèce de pifai; (confultez ce mot) & on aura beau la trépigner, il restera toujours des vides autour des racines. Il yaut donc beaucoup mieux avoir en réserve une quantité de terre sèche & pulvérulente, pour en couvrir les racines; & sur cette terre on jette l'autre par-dessus. La première ou seconde pluie lui procurera tout le tassement dont elle est fusceptible.

TRICOLOR. Foyez AMARANTE.

TROCHET. Se dit des fruits raffembles en tas les uns près des autres. Telles font certaines cerifes, poires, forbes, &c., & prefque tous les fruits de petits volumes.

Ppp

TRONC. Partie des végétaux qui tient le milieu entre les racines & les branches. Il est herbacé dans les plantes annuelles; herbacé, mais plus folide dans les plantes biennes; presque ligneux dans les sousarbrisleaux, & ligneux dans les arbrisfeaux, arbustes & arbres. Le tronc d'arbre venu de semence est toujours feul: plufieurs troncs s'élèvent ordinairement sur ceux venus de souche, après que le tronc primitif a été abattu. Cette loi n'est pas la même pour les arbustes & arbrisseaux; la majeure partie pousse de nouveaux troncs des racines. Dans les plantes à oignons, le tronc est sans seuilles, alors il est appelé hampe. (Confultez ce mot ) Dans les plantes graminées, il est articulé. & chaque nœud est plus ou moins embrassé par la base d'une feuille. Sur les trones des autres Blantes, les feuilles sont ou opposées, ou alternativement placées sur chaque côté, ou disposées tout autour comme les rayons d'une roue.

TROUPEAU. Mot générique qui défigne le rassemblement d'un certain nombre d'animaux: on dit troupeau de moutons, de brebis, de bœufs, de cochons, de dindes, d'oyes, &c. (Consultez ces mots)

TRUFFE. Lycoperdon tuber, LIN. Tubera mathioli. Von-Linné la place dans la famille des fungus, une des fept qu'il a réuni dans fa classe de la cryptogamie.

Plante, ou plutôt tubercule charnue, fans tiges, fans racines, fans feuilles; écorce plus dure que la fubstance intérieure, chagrinée & comme vermiculée à fa superficie. On distingue dans le commerce trois espèces, ou plutôt trois à quatre variétés de truffes. Sont-ce réellement des variétés ou une manière d'être différente quant à la couleur, soit extérieure, soit intérieure, de la chair & de l'écorce, soit à l'odeur ou parfum? Les blanches, appelées truffes du printemps, n'ont point d'odeur, ou du moins très-peu, proportionnée à celle des noires. En Angoumois, on en trouve dont la couleur est jaune ou d'un brun-clair, & dont le parfum est musqué. Elles y sont méprisées, & nommées muquettes. Sur le Mont Cenis & dans les cantons voifins, & du côté du Piémont, les truffes y font d'un blancjaunâtre, quelquefois tirant un peu fur le rose. Elles exhalent une forte odeur qui approche de celle de l'ail. Elles sont fort recherchées. Je regarde la truffe blanche comme la même espèce que la noire. La noire marbrée n'en est pas même une variété. Ces couleurs dépendent de l'époque à laquelle les truffes ont été tirées de terre. Lors de leur pleine maturité, elles font noires. Les muquettes ou musquées d'Angoumois, font une variété réelle des premières, ainsi que celles des environs du Mont Cenis. Cette plante fingulière affecte certaines régions, certaines espèces de terres, & on peut dire qu'en France elle suit une latitude de l'est à l'ouest du royaume, sur une hauteur du nord au midi de 30 à 36 lieues. Je ne prétends pas dire qu'on n'en trouve absolument point dans nos autres provinces; mais elles y font très-rares, & c'est par le hafard qu'on en rencontre. Les vraies provinces à truffes noires font le bas Dauphiné, une partie du Comtat, le nord de la Provence, le Vivarais, la chaîne des montagnes qui traverse le Languedoc de l'est à ii l'ouest, & sur-tout les provinces du Périgord & de l'Angoumois où elles furabondent, tandis qu'elles font excessivement rares dans le Poitour & dans la Saintonge qu'elles avoisinent. J'en ai trouvé de fort petites, à la vérité, dans les environs de Lyon, au pied des charmes. On en rencontre par hafard quelquesunes dans la Bourgogne. En Angoumois elles se multiplient jusques dans les vignes, dans les terres labourées & dans les chaumes. Cependant l'obfervation générale prouve que les meilleures & les plus belles aiment l'abri des arbres quelconques; que les voifines du chêne noir font plus délicates; que le genevrier diminue leur qualité; enfin, que si on coupe leur arbre protecteur, la truffière disparoit. On a encore observé qu'on n'en trouve pas, ou du moins rarement, au pied des arbres fruitiers à pepin.

La truffe ne fouffre aucune plante dans fon voifinage. La furface de la terre est nue par-tout où elle végète; & pour peu que le fol soit sec, il se gerce en manière de croix sur l'endroit où la truffe végète. M. Meunier, à qui l'on doit de très-bonnes observations sur l'Angoumois, dit y avoir vu se sorme une truffière dans un pré haut. La première année la pelouse devint jaune, & elle périt entièrement la seconde année dans toute l'étendue de la truffière.

Lorsque l'été est chaud, & la chaleur entrecoupée par des pluies, on cst presque affuré d'avoir une belle récolte, sur-tout si les froids de l'hiver précédent ont été modérés. Une opinion affez genérale est que plus il y a de coups de tonnerre pendant l'été, & plus la groffeur & l'abondance des truffes augmentent. Je ne nie pas ce dire; mais je penfe qu'il mérite, pour y ajonter foi, que des hommes accoutumés à bien voir, fe livrent à des observations nouvelles & fuivies pendant pluseurs aunées confécutives.

Si on souille la terre à la fin de mars, ou au commencement d'avril & en mai, on les trouve grosses comme de petits pois, rondes, rouges en deffus & Llanches en dedans. C'est à la fin de mai qu'on les récolte, mais elles font fans partum: on les coupe par tranches; placés fur des claies, elles évaporent leur ean de végétation, se dessèchent & fournissent, ce qu'on appelle truffes Hanches, dont on se sert pour les ragoûts. Petit à petit, & à meture que la faifon s'avance, elles changent de couleur. Au commencement de novembre, elles acquièrent une couleur brune inégale, qui successivement graduće, devient plus foncće, accompagnée de veines ou marbrures blanches; enfin, elle devient rembrunie, tirant fur le noir. Les premières gelées assaifonnent les trusses dans la terre,& les préparent à foutenir les plus grands froids fans en être endommagées. C'est alors qu'elles font pesantes, fraîches,. rondes; pour l'ordinaire, de la groffeur d'un œuf, souvent beaucoup plus, & d'un bon partum.

Ce végétal fingulier dans tous fes points, a, comme les autres racines des plantes, un infeste qui le dévore; c'est un ver blanc qui provient de la ponte d'une mouche bleue, tirant fur le violet. Elle s'infinue dans la terre, pique la truffe, y prépare un nid tissu comme d'une foie blanche, y dépose son œuf, & après que le petit animal est écles, il se nourrits

Ppp2

de la substance eu végétal, devient crysalide, & enfin sort de terre dans son état parfait de mouche. L'endroit de la truffe piqué du vers, est plus noir que le reste de sa substance, & contracte une faveur amère trèscaractérifée. L'extérieur ou écorce chagrinée de la truffe, est souvent parsemée de petits points blancs; ce sont autant d'insectes à-peu-près femblables aux mittes, qui se nourrissent sur sa superficie, comme les pucerons sur l'écorce des feuilles ou des jeunes tiges, & fouvent pénètrent & se rassemblent dans le nid d'où la mouche est sortie pour venir folâtrer dans l'air & s'accoupler, afin de perpétuer fon espèce. Plusieurs naturalistes ont mal-à-propos confidéré ces points blancs comme les parties constituantes de la fleuraison

de la truffe. M. Meunier dans l'ouvrage cité, décrit ainsi la manière de récolter les truffes dans l'Angoumois. « L'expérience a fixé les trois manières de tirer les truffes du fein de la terre. On les cherche à la marque, au pic & au cochon. On emploie la première methode avant les vendanges. Les truffes croissent à différentes profondeurs. Celles qui sont les plus près de la furface de la terre, la fendent, la foulèvent en groffissant, de manière qu'elle est assez sensiblement bossuée, pour que des yeux affez experts diffinguent ce travail de la nature, de toute autre inégalité qui n'auroit point la même cause pour principe. On la découvre & on la trouve placée comme une pierre ronde qui seroit dans la terre. La truffe étant encore blanche, n'ayant presque ni goût ni odeur, il est dommage de troubler sa tranquille végétation. Lorsqu'elle est une sois déplacée, on la repose inutilement dans sa loge; elle pourrit, quelque précaution que l'on prenne pour la remettre exactement dans la mênie position. Ces soulèvemens de terre, indicateurs des truffes, sont affaissés par les pluies, alors on ne les trouve plus à la marque ».

Le pic fait plus de ravages : auffitôt que les vendanges sont faites. les paysans se répandent dans les campagnes pour ouvrir la terre, dans les endroits où ils foupçonnent qu'il y a des truffes. Les truffières restent àpeu-près dans le même emplacement pendant plufieurs années confécutives; elles font presque toujours connues. Les paysans commencent d'abord à fouiller dans les endroits qui ne paroissent couverts d'aucune plante: s'ils trouvrent, felon leur expression, une belle terre, c'est-àdire, si elle est pure, & qu'ils n'y rencontrent aucune racine vivace, c'est une marque presque infaillible de la présence des truffes; s'ils rencontrent, au contraire, quelques petits végétaux, fur-tout de petits champignons, ils fouillent d'un autre côté, en suivant toujours les meilleures veines. On cherche les truffes de cette manière jusqu'à la fin du mois de novembre; alors le pic est insuffisant, & le produit ne le dédommageroit pas de la perte du temps. Cet instrument ne peut découvrir les truffières nouvelles; il en périt, & il s'en forme tous les ans. Lorsque les truffes ont de l'odeur & un parfum qui peut déceler leur position, on les suit, pour ainsi dire, à la piste, & le meilleur odorat que l'on ait employé pour les trouver, est celui du cochon.

Les truffiers savent dresser cet animal à leur recherche, & il ne leur faut que trois ou quatre jours.

Un beau temps est avantageux pour la découverte des truffes; trop d'humidiré concentreroit leur odeur & un ventexcessif la dissiperoit. S'il est modéré, cette circonstance est favorable: on fait marcher le cochon à la rencontre du vent ; le courant d'air porte au nez de l'animal les exhalaifons de la truffe, & le met fur la voie. Lorsqu'il a trouvé sa position, il fouille la terre; le conducteur le détourne par l'oreille, & achève le reste du travail. Le cochon abandonne sa proie, & il demande à l'instant sa récompense, qui confiste en quelques grains de blé d'Espagne ou mais, ou quelques glands qu'on lui donne.

Le cochon destiné à la recherche des trusses, doit être âgé d'environ cinq mois, leste & accoutumé à marcher, asin de pouvoir résister à la fatigue du matin au soir, & parcourir quelquesois trois ou quatre lieues dans la journée. On est obligé, par cette raison, d'en dresser un jeune tous les ans; il deviendroit trop pesant d'une année à l'autre. Tous les cochons ne sont pas propres à ce travail: plusieurs regardent avec indisference les trusses, & d'autres les mangent avec avidité. On ne manque pas d'acheter ces derniers.

TRUFFES blanches, rouges. Voyez Pommes de Terre.

TRUIE. Voyez Cochon.

TUBERCULE, excroissance en forme de bosse, ridée, ou chagrinée, ou mamelonnée, qui furvient à

une feuille, à une racine, à une branche, & produite par une extravasion de la sève hors de ses canaux naturels. On peut l'appeler Loupe. Un coup, une meurtrissure, une piqure faite par un inseste, peuvent l'occasionner. Les tubercules sent très - communs sur les racines de l'amandier. Il s'en somme presque toujours dans l'endroit où le gui s'implante sur les branches, &c.

TUBEREUSE. Von Linnéla classe dans l'hexandrie monogynie, & la nomme polyanthes tuberofit. Tournefort la place parmi les hyacinthes, & la nomme hyacinthus indicus, flore hyacinthi orientalis.

Fleur. Tube d'une feule pièce, oblong, recourbé, en forme d'entonnoir, découpé en fix parties ovales. La fleur est blanche; quelque-fois la sommité extérieure des pétales est légèrement teinte d'un rose vis & tendre. Les étamines au nombre de six & un pistil.

Fruit. Capfule ronde, obtufe, triangulaire, à trois cellules remplies de femences unies, à moitié rondes, & disposées dans un double rang.

Feuilles. Adhérentes à la tige par leur base, allongées, simples, tresentières.

Racine. Oignon de forme allongée, recouveit d'une tunique d'un

jaune roux assez clair.

Port. Tige unique, qui s'élève de quatte, même à cinq pieds, dans nos provinces du midi, & sur-tout en Italie & en Espagne. Les feuilles sont alternativement placées sur la tige, ainsi que les fleurs qui naissent à son sommet, assez lapprochées les unes des autres, & qui épanouissent successivement. La base de cha-

Sue fleur est accompagnée d'une branche ou seuille f orale.

Lieu. Originaire des grandes Indes, naturalisée dans les cantons chauds de l'Italie, & sur-tout à Gênes, d'où le commerce transporte les oignors dans tout le reste

de l'Europe.

Propriétés. Une odeur très-agréahle donne un nouveau mérite à la forme fvelte de la grappe formée par les fleurs. Cette odeur eft forte; plufieurs perfonnes ne peuvent la fupporter, fur-tout quand la plante eft renfermée dans un appartement.

Culture. On appelle subéseuse à fleur double celle qui a deux rangs de pétales, triple celle à trois rangs, quadruple celle à quatre rangs: lorsque la fleur est à deux rangs, on distingue encore quelques apparences des parties sexuelles, & il u'en reste plus à mesure que les pétales se multiplient. Il existe une tradition parmi les fleuristes, qui attribue à M. Lecour, de Leyde en Hollande, la trouvaille de la tubéreuse à fleur double ; il la multiplia à tel point dans son jardin, qu'elle Poccupoit tout entier. N'ayant plus de place, il aima mieux en brifer les oignons que d'en donner ou d'en vendre, afin de roffer en Europe seul proprietaire de cette belle fleur, devenue aujourd'hui affez commu c.

On multiplie la tubéreuse par femences & par cayeux. La première opération exige des soins assidus pendant plusieurs unités confécutives, & souvent elle est casuelle dans nos provinces qui s'eloignent du midi, à moins qu'on ait de bons chassis & conduits avec art. Il est plus simple de multiplier l'espèce par cayeux,

en les séparant chaque année de l'oignon principal. Si on destre beaucoup les multiplier, il faut ronger la tige produite par l'oignon du milieu ou gros oignon, du moment que les boutons à sleur sont formés; le restux de la sève multiplie les cayeux.

Ceux qui cultivent cette fleur doivent se ressouvenir qu'elle est originaire des grandes Indes, & par conséquent qu'elle exige beaucoup de chaleur, & qu'elle craint les gelees & le froid. A cet effet, des que le climat que l'on habite est un peu froid, on attend que l'hiver foit passé & qu'on n'ait plus à craindre les gelées. A cette époque, on prépare une couche faite avec du fumier de litière, bien serrée, (consultez ce mot) c'est-à-dire, qu'on enfouit ce funier ou dans une caisse, ou simplement dans unefosse faite en terre, & on les recouvre à la hauteur de huit pouces avec du terreau bien confommé. C'est dans ce terreau que l'on plante les oignons à huit pouces de distance les uns des autres sur la même ligne, & on l'aisse dix à douze pouces d'espace entre chaque rang. S'il survient des journées fraîches ou trop pluvieuses, on a grand soin de couvrir la couche, afin de garantir les feuilles encore tendres, du froid, & les oignons d'une abondance d'humidité qui les fait pourrir; mais à mesure que les chaleurs augmentent, à mesure que la tige s'clance, il convient de multiplier la fréquence des arroseniens & non leur abondance. A cette époque, la plante confomme beaucoup d'humidiré. Si on cultive la tubéreuse sous un chassis, (consultez ce mot) on est sût de réussir à lui faire lancer une belle tige; par leur secours, à force de foins & d'attention, on peut en avoir de fleurie pendant toute l'année, en faisant les plantations à temps différens.

Dans les climats tempérés ou chauds, cette plante réuffit fort bieu fans précautions particulières. On plante fon oignon ou dans des vafes, ou en pleine terre, dont le fol foit fubftantiel & léger, c'eff-à-dire, composé en grande partie des débris de vieilles couches & de terre franche, afin que celle-ci retienne plus long-temps une masse d'humidité que l'autre laisseroit échapper trop vite.

Le sleuriste qui veut multiplier les oignons de tubéreuse, & en avoir toujours en rapport, doit chaque année les lever de terre lorsque les seuilles sont desséchées, separer les gros oignons des cayeux, & les cayeux grosseur par grosseur; enfin les mettre sécher à l'ombre dans un lieu clos où règne un courant d'air. Au retour de la chaleur, il replante qualité par qualité ses oignons dans des planches séparées.

## TUE-CHIEN. Voyez COLCHIQUE.

## TUE-LOUP. Voyez ACONIT.

TUF. Sorte de pietre légère, spongicuse, & communément remplie de trous dont la couleur varie, ainsi que la consistance, par les parties étrangères qui s'y trouvent mèlées. Ces pierres sont sont sommes par un limon entraîné par le courant des eaux qui s'est déposé lorsque les eaux sont devenues tranquilles, & qui ensuite a pris la consistance d'une pierre.

En agriculture, le mot Tuf offre

une autre acception. Dans plusieurs provinces on le nomme gor, gur, bousin, tuf, &c. La couche pierreuse, on caillouteuse, ou terre ferruginense, alios, ou argilleuse, ou pierre fablonneuse, mollasse, & qui se trouve au-dessous de la couche végétale. Doit-on, par les labours, attaquer cette couche inférieure & la méleravec la superieure? Cette question divise les avoient moins généralisé leurs opinions, ils se seroient bientôt entendus.

Il est constant que si la couche supérieure a plusieurs pieds de bonne terre, il est inutile, pour la culture des grains, d'aller fouiller jusques dans le tuf; mais si l'on plante des arbres, & que la couche supérieure foit seulement de deux pieds, il faut, sans miscricorde, attaquer le gor ou tuf, & même y faire jouer la mine, si la position d'agrément nécessite à cette dépense, parce qu'il est impossible qu'un arbre d. stiné par la nature à acquérir de la force, prospère dans un espace de terrain si resserre. Les ratines courront sur la superficie du tuf, & ne le pénètreront pas, sur-tout s'il est en conche solide; bientôt, les racines latérales rempliront tout le terrain, l'affameront; l'arbre languira, & à la moindre secheresse il perdra ses seuilles. Si, au contraire, par l'effet de la mine, ou du pic, on a détruit jusqu'a une certaine profondeur la couche supérieure du tuf; si celle-ci ou cel.e du dessous, est molasse; si elle offre des scissures, les racines de l'arbre y pénètreront, & l'arbre prospérera. Ainsi nulle difficulte à ce si jet. C'est tout au plus une plus forte dépense

dans la plantation, qui devient indispensable; mais on doit payer

l'agrément.

Quant à la culture des grains, ici se présente mille et mille confidérations particulières & locales. que je ne puis dénombrer, parce que tontes tiennent à la nature des materiaux qui font entres dans la formation du tuf, & encore à la manière d'être & à la ténacité du gluten qui les lie. Ces deux seules circonfrances varient à l'infini dans la nature des tufs; mais le vrai point embarrassant de la question, est de savoir, si, ayant une couche de terre végétale, épaisse de quelques pouces seulement, on doit chaque année attaquer, avec la charrue, la superficie de ce qu'on appelle gor ou tuf. La folution du problême dépend, 1°. de l'examen de cette superficie, & de se convaincre si elle est de nature calcaire ou vitrifiable. ( Consultez les mots TERRE CALCAIRE, OU CHAUX.) Si elle cit vitrifiable, elle ne contribuera pas plus intrinséquement à la vegétation, que des recoupes vitrifiables; c'est-à-dire, qu'elle ne fournira aucun des principes qui entrent dans la composition des plantes. Les débris de cette couche feront tout au plus l'office d'une éponge, propre à retenir l'humidité; mais ils ne donneront pas d'humus. Dans ce cas, en ne gagnerarien, quant aux principes de végétation. Dans la supposition contraire, c'est-à-dire de la couche de nature calcaire, il est démontré que cette pierre se décompose à l'air; que la décomposition d'une espèce est plus prompte que celle de telle autre; mais enfin, plus elle eft pure, & plus promptement elle se décompole; or, dans tous les cas, on doit l'attaquer, parce que la substance calcaire oft une substance animalisée, c'est-à-dire, compose des débris des végetaux & des animanx qui forment l'humus on la feule terre végétale. C'est donc d'après l'inspection de la nature du tuf qu'on doit se décider à l'attaquer ou à le laisser intact. Voilà ce que dicte le bon fens de l'homme qui n' git pas comme une machine; mais d'après des principes fondés sur les loix de la nature. Je vais plus loin. & je dis actuellement, quel que soit la nature du gor, il faut l'attaquer si la couche de terre de superficie n'a que six pouces d'épailleur. l'espère qu'on ne me prêtera pas l'idée de conseiller de labourer les rochers. de pénétrer dans les poudings composés de cailloux unis par le ciment le plus dur. Mais dans la supposition d'une couche de six pouces d'épaisfeur, & dans celle que le tuf soit divisible par la charrue, je dis qu'il convient chaque année de l'attaquer, quand même on n'auroir d'autre but que celui de conserver le plus long-tems possible, & même d'ajouter à la totalité de l'épaisseur de la couche; en effet, si on n'ajoute pas à cette couche, chaque année, les eaux des pluies, les vents impétueux diminueront son volume, & à la lorgue, le tuf restera nu. Donc il est urgent de prévenir les dégradations, & on n'y parviendra qu'en melant le tuf à la bonne terre. S'il est vitrifiable, il n'agira que comme conservareur, mais s'il est calcaire, il agira & comme confervateur, & comme ameliorateur; dans le premier cas, il convient de foutenir

foutenir le fol par des engrais, par des semis de plantes que l'on enfouira en terre avec la charrue avant de semer. Confultez les mots AMENDEMENT, ENGRAIS, LUPIN, & SARRASIN.

Si la couche qu'on appelle tuf est composée d'argile, ou de craie, ou de platre, il convient chaque année de l'attaquer petit à petit, 1°. soit pour conserver la masse de la couche supérieure; 2°. soit pour la honifier si elle est légère; 3°. si de sa nature elle est déjà compacte, ce sera toujours ouvrir un écoulement plus profond aux eaux, & fuccefsivement exposer à l'effet des gelées & du soleil, une plus grande masse de terre. Si, au contraire, la couche inférieure n'est que du sable pur & à une grande profondeur, ce n'est pas le cas de l'attaquer ; car on rendroit la supérieure plus susceptible de perdre toute humidité, & bientot elle sera réduite à l'état de fable pur. Dans tous les cas quelconques, le propriétaire doit etudier fon terrain, sa position, la manière d'être du climat qu'il habite. Ce font autant de circonstances que je ne puis prévoir ni deviner; avec des principes, lui seul peut & doit décider la nature du travail.

TULIPE. Tournefort la place dans la quatrième fection de la neuvième classe, parmi les sleurs en lys, dont le pissifi se change en fruit. Von-Linné la classe dans l'hexandrie monogynie. Il n'en compte que trois espèces; savoir, la fauvage, qui croit naturellement dans les environs de Montpellier, sur les montagnes de l'Apennin, & même en Angleteire; il l'appelle Tulipa sitsessités.

Tome IX.

La feconde est la Gesnérienne, Tulipa gesneria, originaire des environs de Cappadoce, d'où elle sur apportée en Europe, en 1559, par Gesner. C'est cette espèce primordiale qui a soutni les belles variétés de cette plante, cultivées avec tant de soins par les sleuristes. La trossième, est la Breyniène, originaire d'Ethiopie, Tulipa breyniana. Nous ne parlerons que de la seconde, c'est-à-dire, de la gesnérienne.

Fleur. Composée de six pétales, qui, lors de leur epanouissement, offrent à la vue la forme d'un calice; de six étamines, & d'un pissil triangulaire à son sommet. L'anthère, portée par le filet, y tourne comme

fur un pivot.

Fruit. Le pistil devient le fruit, & se change en une colonne cylindrico-triangulaire, divisée en trois loges qui renserment chacune deux rangs de semences applaties, & placées les unes sur les autres.

Feuilles. Ovales, en forme de fer

de lance.

Racine. Bulbeuse, communément plus rensiée d'un côté que d'un autre, recouverte d'une pellicule brune, garnie de radicules qui partent de la circonsétence de la couronne de l'oignon. La coutonne, ainsi nommée par les sleuristes, est le bourtelet tormé à la base de l'oignon.

Port. Les feuilles sont plus on moins grandes, suivant les variétés de la plante; elles partent immédiatement de l'oignon, & elles sont embostées les unes dans les autres en manière de gaîne à leur base. Du milieu de ces seuilles s'élève une tige nue, ronde, droite, au sommet de laquelle est la fleur.

Culture. Les fleuristes divisent les

tulipes en trois classes, les prinzannières, les moyennes & les tardives. Ces divisions sont peu correctes : il feroit plus simple de les diviser en hautes & petites baguettes. On appelle leur tige haguette, & l'expérience m'a prouvé qu'a l'époque de plantation égale, les grandes baguettes étoient les plus tardives; quoi qu'il en soit, la culture est la même pour toutes les variétés.

A quelle époque doit-on planter les oignons de tulipes? Cette question a été très - sérieusement agitée par les amateurs, & lorsqu'on lit leurs écrits, on est tout étonné d'y voir des contradictions au moins apparentes. Il ont écrit d'après l'influence sur la végétation du climat qu'ils habitoient, fans confidérer que celui des autres pays n'étoit pas le même; il étoit plus naturel d'examiner l'époque à laquelle l'oignon commence de lui-même à vegeter. à montrer son dard, & dire alors la nature me donne une lecon dont je dois profiter. Si l'oignon commence à travailler, donc je dois me hâter de le mettre en terre; donc, dans le même dimat, il ne peut y avoir un jour détermine, parce que la manière d'être de la sai on n'est pas ch : que année la même. Je conviens que la variation ne fera jamais trèsconfi l'rable, mai elle l'est toujours affiz pour apprendre à étudier la nature & à suivre ses opérations, fans les contration par une plantation à un jour fixe. Certes, le jour de la plantation ne peut pas être le même en Italie ou en Hollande.

La même viriété d'opinion subsiste for la qualité du sol dans lequel on doit planter les oignons. En etudiant la nature, les steuristes se

foroient dit : l'oignon de tulipe loissé fur des planches, dans un grenier, pouffe, & si on l'abandonne à lui-même, il lancera un dard de quelques pouces de longueur. Il n'a donc falla qu'un peu d'humidité dans l'atmosphère pour actionner & mettie en mouvement sa sève ; donc il doit craindre la trop grande humidité dans la terre. Il se rapproche beaucoup de l'essence de l'oignon de Scille & de p'usieurs autres qui croissent aux bords de la mer dans les fables les plus vifs, & qui ne tirent leur subtiffance que de l'humidité de l'atmosphère. Donc il convient de donner à la tulipe une terre douce & très-perméable à l'eau, & qui ait une profondeur suffisante & capable de donner l'écoulement aux eaux. Ce principe naturel est confirme par l'expérience. En effet, combien d'oignons les fleuristes ne perdent-ils pas chaque année lorsque les hivers font pluvieux; la pourriture gagne l'oignon & souvent des planches entières périssent. Je dirai donc à l'amateur & au fleuriste, si la masse de terre de votre jardin est compacte, argilleuse, en un mot, si elle s'imprègne & retient facilement l'eau, faites creuser à deux pieds de profondeur l'espace que vous destinez à la plantation des tulipes; remplissez le vuide par un pied de sable sin & naturellement sec. Si ce fable est rare, suppléez-le par des cailloux ou par des recoupes de pierres dures; recouvrez le tout au nivean du reste du sol avec du terreau compose aux trois quarts de debris de vegetaux & d'un quarr de sable fin. L'expérience m'a tellement démontre les principes que j'indique, que j'essayai une année de les pousser

plus loin. Je pris trois quarts de débris de mortier, fait avec chau. & fable, d'une maison qu'on démolinoit, & un quart de bon terreau; mes tulipes furent plantées dans ce mélange, reussirent très-bien, & pas un seul oignon ne pourrit, quoique l'aiver fût excessivement pluvieux. Les autres fleuristes en perdirent beaucoup-Tous les végétaux ne font pas propres à composer un bon terreau. On doit en exclure les feuilles de chêne. de noyer & de charaignier, ainsi que le tan, même après qu'il a fervi aux corroveurs; ces substances confervent, malgré leur décomposition, un principe contraire à la bonne végétation des tulipes. Je pense que c'est un principe d'astriction? ce font les feuls qui m'ont paru nuifibles entre tous les débris des végétaux. On doit conclure, par ce qui vient d'être dit, 1º. que l'époque de la plantation, (chacun faivant le climat qu'il habite ) est indiqué par l'apparition naturelle du darl : 2°, que le meilleur fol pour la tuline est celui qui retient le moins l'humidité. Si la saifon du printemps la refuse, on peut & on doit recourir à l'art; c'est-à-dire, à l'arrosement proportionné aux besoins de cette plante.

A quelle distance doit-on planter les tuipes les unes des autres? Le véritable amateur agit d'après les principes; il fait trois elasses de se oignons, relativement à leur grosfeur; il est conse qu'il a déja separé les tulipes printanueres des tardives. La première classe comprend les plus gros oignons; la seconde, les moins forts, & qui cependant donneront la fleur dans la même année; & la tro tième sera destinée aux cayeux, La même distribution s'obser-

vera pour les cayeux, parce que de la grosseur de l'oignon, de l'étendue que l'on turpose à ses teuitles, depend l'espa e que l'on doit la ffer entre cux. Cenx de la premiere classe seront plantés de huit i dix pouces; ceux de la seconde, de fix à huit; enfin, les cayeux cepuis d'ux jufqu'a fix. Sans ces précautions, les femiles se chevaucheront les unes fur les autres, & ne jouirent pas de tous les efets ce la lumicre du foleil & de l'air qui font fi neceffaires a leur bonne végétation, Pour produire un bel effet, il convient de ne planter dans la même planche que les culipes eni fleurident à la même époque & dont les biguettes font a'égale hanteur; enfin il faut tellement var et & marier les couleurs que les deux mêmes efp. ces ne le trouvent pas pres l'une de l'autre.

D'après l'avis général des amateurs, la beauté de la telipe confiste, 1º à cire portée par une baguette ferme, bien nourrie, haute, donnant une fleur dont la fomm té des pétales soit arrond'e; toute tulipe à petales pointues doit être rejetée. Il faut cependant observer que l'oignon de tulipe n'atteint sa grande perfection qu'à la huitieme ou dixième fleur; mais il est aisé de s'appercevoir, des les premieres, si les pétales ont des dispositions à s'arrord'r. 2°. On doit observer si les pan ches font bien pronunces, s'ils partent de la base du perele jusqu'à son sommet, san se brouilier en couleur, fins se diviser en piguetures; enfin, fi la coi leur des panaches tranche & coupe agreablement avec la couleur principale du fond des pérales; il faur converir cependant dans la réalite que ces beautes font un peu de convention, & que si elles étoient aussi communes que les panaches découpés & piquetés, & ceux-ci plus rares, peut-être les fleuristes preséreroient les derniers; mais loin de disputer des goûts, on doit y applaudir, parce que l'enthoufiasme, soutenu de la patience. procure sans cesse à l'amateur des jouissances nouvelles. Quel cultivateur pourroit se persuader que ces belles hachures, que ces beaux panaches font les indicateurs d'un genre de maladie de la plante? En effet, veut-on qu'ils disparoissent, que le fond naturel du pétale, ou feuille qui compose la fleur, reprenne le dessus, il suffit de replanter l'oignon dans une terre bien substancielle. bien chargée de fumier avant fa décomposition en terreau. Le fleuriste, qui ne se doutera pas de son effet, dira, la fleur s'est enivrée, mais sa baguette a été plus élevée, & la fleur plus grande & plus nourrie. Si, au contraire, il plante l'oignon dans un fol maigre, tel que je l'ai indiqué ci-dessus, les panaches se multiplieront & se persectionneront. C'est donc, en général, à la qualité du sol dans lequel l'oignon est planté, que les panaches doivent, sinon entièrement leur origine, mais au moins leur perfectionnement idéal.

Je crois faire plaifir aux fleuristes en leur annonçant que l'oignon qui produit la fleur, ne meurt pas chaque année comme ils le pensent. Ce qui les a fans doute induits en erreur, c'est de voir, lorsqu'ils arrachent les oignons de terre, que la tige qui a donné sa fleur, est détachée des cayeux & de l'oignon voisin; enfin qu'elle prend par-dessous le plus gros oignon, & qu'elle part

de l'ancien bourrelet formé par la couronne. Ils doivent observer que la pulpe de l'oignon, du côté de cette tige, n'est pas aussi renslée que de l'autre côté, que l'oignon y est un peu applati & même un peu creuse vers sa base. Je demanderai à l'amateur s'il a jamais tronvé les débris de l'ancien oignon? S'il répond que ces débris ont pourri, & sont reduits en terreaux, je nierai le fait, & je lui proposerai l'expérience. Qu'il plante dans du sable de couleur janne un oignon de tulipe, qu'il le laisse végéter jusqu'à la dessication complette de la plante; alors qu'il enlève avec soin la terre jaune qui enveloppe l'oignon. Si l'oignon a pourri, s'il est réduit en terreau, ses débris donneront un terreau de couleur plus ou moins brune. Or, s'il trouve du terreau ainsi colore, ou des dépouilles encore reconnoissables de l'ancien oignon, je conviens que j'ai tort, & qu'il a raison; qu'il fasse donc cette expérience, & il saura ainsi que moi ce qu'il doit croire.

La vérité est, qu'a mesure que la tige s'élance, elle use les tuniques dont est compose l'oignon, sur le côté le plus soible; que, petit à petit, elle sort de cc côté; & lorsqu'elle est sorte, les tuniques se régénèrent & restent moins épaisses & moins compactes que du côté opposé. Si, après sa dessication, on coupe transversalement l'oignon, on se convaincra de cette voité.

La tulipe se multiplie & se reproduit par les cayeux ou petits oignons qui poussent tout autour de la couronne; mais on ne perpétue par-là que la même espèce jardinière, (Consultez ce mot) L'amateur veut des jouissances nouvelles, & il s'en préparera avec la patience & le temps, en multipliant les semis. On choisit à cet effet les plus gros oignons, les plus fains & les mieux nourris, parmi les belles espèces. Ce n'est plus ici le cas de lui demander de beaux panaches, une tige vigoureuse foutenant une fleur vigoureuse, quoique sa couleur soit pour cette sois brouillée & enivrée. On plante l'oignon à l'époque ordinaire, dans une terre légère, à la vérité, très-perméable à l'eau, mais très-substancielle & enrichie de débris de fumier trèsconfommé. Ces diverses précautions. ainsi que l'attention de serfouir de temps à autre au printemps, & un peu avant la sleuraison, assurent la prospérité de la plante & sa forte végétation. On laisse grainer la fleur, & la tige se dessécher; alors on porte les capsules dans un lieu sec, où on leur laisse compléter leur dernière maturité.

A la fin d'août & an commencement de septembre, on sépare les femences, & on les jette fur du terreau préparé, dont on a rempli plusieurs terrines. Le tout est recouvert de nouveau & semblable terreau à la hauteur d'un pouce. Suivant les climats, la chaleur de septembre feroit trop forte, si on exposoit les terrines au plein foleil; on ne doit leur donner que celui du levant, & encore pendant quelques heures seulement. Dans les pays plus tempérés, elles penvent y rester la journée entière. Pour l'hiver, on leur procure une bonne exposition méridionale & bien abritée des vents du nord. Au printemps, dans le premier cas, on leur donne la première exposition du mois de septembre, dès qu'on s'apperçoit que la graine a germé & qu'elle pouffe; il en est de même que ci-dessus dans les climats plus tempérés. Si le besoin l'exige, on arrofera; mais tous les arrofemens quelconques doivent être interdits, dès que les jeunes feuilles commencent à se dessecher. & il est prudent de les garantir des pluies.... Environ vers le commencement de l'automne, on enlève jusqu'à l'oignon toute la terre de la fuperficie, que l'on remplace par de la nouvelle, & on a, pour les terrines & pour les plantes qu'elles contiennent, les mêmes soins que l'on a eu pour les semis.

Au printemps fuivant, lorsque les nouvelles feuilles commencent à paroître, on lève foigneusement les jeunes oignons, sans nuite à leurs racines, & on les plante dans une planche de jardin dont la terre aura été convenablement préparée. Miller, dans son Didionnaire des Jardiniers. dit » qu'à la profondeur de fix pouces » dans cette terre, on doit placer » des tuiles, afin d'empêcher les » racines de pousser dans le bas, ce » qui arrive souvent, quand on n'y » met point d'obstacles, & ce qui » les détruit entièrement. « Je ne contredis pas l'opinion de Miller, parce que je n'ai pas répété son experience; mais elle me paroît contrarier la nature, & j'ai vu de fuperbes semis réussir à merveille sans cette précaution.

On plante ces jeunes bulbes à deux pouces de distance les unes des autres, & à deux pouces de prosondeur; enfin, on les laisse pendant toute l'année, & jusqu'après que dans l'année fuivante leurs seuilles se seront dessences; mais si pendente des pendentes se se se pendente des se se se pendente des se se pendentes se pendente des se se pendentes se pendente des se pendentes de se pendente des se pendentes de se pendente des se pendentes de se pendent

dant l'hiver on craint l'effet des trop fortes gelces, on fera hien de couvrir les planches avec des nattes, avec des taffons, &c.... A la fin de l'hiver on ferfouit légèrement la superficie de la terre, & on ménage avec soin les bulbes, dans la crainte de les endommager.... Elles peuvent rester ainsi en place pendant deux années consécutives, ayant soin de renouveller le terrain de la superficie.

Vers le mois d'août ou de septembre de cette seconde année, on enlève de tetre ces bulbes; on les replante tout de suite dans de notivelles planches garnies de bon terreau. Elles puvent en ore y rester pendant deux annies consecutives, sans les liver de tetre. Dans ces nouvelles planches, elles seront plantées à trois pouces de prosondeur, & à six pouces de distance....

Communément, après la quatrième année, la majorité des bulbes commence à fleurir, c'est pourquoi, aprè les avoir forti de cette seconde pépinière, on les traite enfuite comme des oignons faits. On ne peur pas juger fainement de la valeur de la plante par l'inspect on de la premiè e & même de la seconde fleur; c'est pourquoi on ne doit commencer le triage des bonnes, mauvaises ou médiocres, qu'après avoir étudié la troisième fleur, mais à la huitième année, à dater de celle du femis, on fait positivement ce que l'on possede. C'est par de tels soins multipliés & continuels, que les Hollandois sont parvenus à se procurer les belles tulipes qu'ils vendent chérement aux curieux qui ont porté la manie jusqu'à leur payer cent ducats un feul oignon.

Lotfque la fleur est fanée, il faut se hater de la couper, dans la erainte d'épuiser ou affoiblir l'oignon; alors les scuilles ne taldent pas à se dessecher. Lorsqu'elles le sont, on commence à cranfer la planche à une de ses extremités, & à six pouces de profondeur, de menière que la tranchee est a-peu-près de trois pon es au-deflous de l'orgnon; en continuant de creuser ainsi d'un. bout à l'utie de la planche, on ne craint pas de blesser l'oignon; il vient de lui-même à la main, & on n'oublie pas le plus petit cayeux. Ap ès les avoir fortis de terre, on les nettoye de leurs anciennes enveloppes; on les étend enfuite fur des claies, far des planches de sapin, & non sur le carroau ou su: la pierre; ch que oignon doit être separé de Poignon fon voifin. Ces petites attentions ne font point ideales; si on les négl ge, si on amoncelle les oignons, la fermentation s'etablie, ou ils moififfent, ou le chancre les gagne. On gué it le chancre, en supprimant toute la partie attaque, & en 1econvrant, pour que que jours seulement, & avec du fable nes-jec, l'oignon dans son entier.

TULIPIER on LAURIER TU-LIPIER. Von-Linne le classe dans la polyandrie - polyginie, & il l'a nomme successivem nt Tulipisera Liliodendron, ou Liriodendron Tulipisera. Comme je n'ai jemais suivi la culture de cet arbre magnissque, qui resiste, en pleise terte, à la rigueur de nos hivers, & que l'on commence singulièrement à multiplier en France, je crois devoir en parler dans le cours de cet ouvrage. Ne pouvant pas instruire les autres par moi-même, je préviens que je vais copier out acticle tout entier dans le d'étionnaire de Miller.

Caraffères. L'envelo pe de la fleur est formée par deux feuilles angulaires qui tombent; le calice est compose de deux fauilles oblongues, unies comme des pétales, & qui tombent; la fle ir eft prefqu'en forme de c'oche. La corolle a fix pétales obtus, cannelés à leur base, & dont les trois extérieurs tombent; elle a un grand nombre d'étamines étroites. inscrées au réceptucle de la fleur, & terminées par des anthères longues, étroites & fixées à leur côté, & avec plusieurs germes disposés en cône, sans style, mais couronnés par un flygmate simple & globulaire. Ces germes fe changent par la suite en semences écailleuses, dispofées les unes fur les autres en forme d'écailles de poisson, & semblables à un cons.

Cet arbre est otiginaire du nord de l'Amérique, où il s'elève à une hauteur considérable. Il est généralement connu dans tous les établissemens Anglois, sous le nom de peuplier. On a élevé de semences un grand nombre de ces arbres, & ils sont actuellement communs en Angleterre, ou ils sleurissent annuellement. Dans le commencement on chere soit à le mettre à l'abri du froid, & cette dangereuse précaution en a fait périr beaucoup. Cet arbre aime les terrains naturellement froids & humides.

Les jetnes branches du tu'ipier font coavertes d'une ceotre liffe & pi parine; elles font gamies de larges icuilles dont les petioles ont près de quatre pouces de longueur; ces feuilles font alternativement

placées, & d'une forme fingulière. Le lobe du milieu cst tronqué & crevsé à l'extrémité, comme s'il avoit été coupé avec des cifeaux. Les deux lobes latéraux font airondis & terminés en pointe énoussile. Ces feuilles ont quatre à cinq pouces de largeur à leur base, sur environ quatre de longueur; elles ont une forte côte qui est la prolongation du pétiole. De cette côte principale partent pluficurs nervures transverfales qui s'étendent jusqu'aux bords & se divisent en d'autres petites. La surface supérieure est lisse, d'un vert lu fant, & le dessous est d'un vert pale. Les fleurs, qui naissent à l'extrémité des branches, sont composées de six pétales dont trois sont exterieurs & trois sont intérieurs. qui forment une espèce de cloche; ce qui lui a fait donner le nem de tulipe par les habitans d'Amé joue. Ces petales font rayés de vert & de jaune, & marqués de taches ronges. Les fleurs produisent un effet charmant, quand les arbres en font bien charges. Elles paroissent en juillet, (l'auteur écrit en Angleterre) & quand elles font tombees le germe se rensle & devient une espece de cône qui ne mûrit point en Angleterre.

Catelby dit qu'en Amérique, il y a que que seuns de ces aibres de trente pieds de circonference, & que leurs branches font inégales, irréguières & fort tortueufes, ce qui les fait reconnoitre à une trèsgrande distance qu'end ils font dépouil ès de leurs feuille. On emploie fon bois a diffrens uf-ges, & furtont à faire des bateurs, & dans fon tronc, qui est très-gros, on creuse

des canots.

On multiplie cette espèce au moyen de ses graines qu'on apporte d'Amérique. On peut les répandre dans des pots & caisses remplis d'une terre légère de jardin potager, on sur une planche en pleine terre. Celles des pots peuvent être placées sur une couche de chaleur modérée. pour hâter leur accroissement & rendre les plantes plus fortes avant l'hiver; mais il faut avoir soin que les vitrages soient à l'abri du soleil chaque jour, & que la terre des pots soit souvent arrosée; car ces semences ne lèveroient pas sans humidité. On doit cependant leur donner de l'eau avec prudence pour ne pas les faire pourrir; quand les plantes paroissent, on doit les tenir constamment à l'ombre pendant la chaleur du jour, & leur donner journellement de l'ombre pour les empêcher de filer. A mesure que la faifon avance, on les endurcit par degrés, en les accoutumant à supporter l'air ouvert, & on les arrose fouvent sans cependant leur donner trop d'eau à la fois.

Comme les jeunes plantes continuent souvent à croître rard en été, si les gelées se font sentir de bonne heure en automne, leurs fommets font fouvent detruits, & même elles périssent jusqu'au bas, ou feulement fur une longueur considérable. Pour éviter ces accidens, il faut les préserver des premières gelées qui font toujouis plus funestes que les plus grands froids de l'hiver, parce qu'alors leurs branches font plus dures : il sera donc nécessaire de les mettre durant le premier hiver sous un chassis commun ou sous des cerceaux converts de nattes, & de les expofer en plein air dans les temps doux.

Au printemps suivant, & immédiatement avant que les plantes commencent à pousser, il saut les transplanter sur des planches de pépinières, précisément dans un lieu abrité & où elles ne soient pas trop exposées au soleil.

Le sol de ces planches doit être une marne molle, pas trop ferme, ni trop légère, bien travaillee, & exactement ameublie: il faut avoir grand soin de ne pas déchirer les racines des plantes en les enlevant, car elles sont fort tendres, & de les replanter le plutot possible. On peut les placer en rang, éloignées d'un pied & à six pouces entre elles dans les rangs. Cet espace sera suffifant, parce qu'elles ne doivent pas rester long - temps en pépinière; d'ailleurs, en les rapprochant ainsi, il sera plus aisé de les abriter en eté & en hiver. Lorsqu'elles sont ainsi disposées, on empêchera la terre de se dessécher trop vite, en la couviant avec du tan pourri, ou avec de la mousse. On evitera par-la de les arrofer aussi souvent ou'on servit force de le faire, si la terre étoit exposee au soleil & a l'am. On aura soin aussi de les tenir nettes des mauvaises herbes. Si la fin de l'eté est humide, les plantes croitront tard en automne, & leurs tendres fommets seront sujets à être détruits par les premières gelees. Dans ce cas, il sera necessaire de les couvrir avec des nattes pour les en garantir.

Si ces plantes font un grand progrès dans le premitrété, on pourra les transplanter encore une fois au printenps suivant, une partie à demeure, & les autres dans une pépinière ou on les lassifiera deux à trois ans pour leur saire acquérir de la

force ,

force, avant de les mettre où elles doivent rester. Cependant plus on les enlève jeunes & mieux elles réuffissent, parce que leurs racines s'étendent confidérablement; si on vient à les couper, en retarde beaucoup les plantes. Ainfi ces arbres ne doivent pas être transplantés étant grands, fi l'on ne vout pas s'exposer à les voir périr. J'en ai cependant vu enlever d'assez gros qui ont resiste; mais j'ai en même temps remarqué que de jeunes plantes de deux ou trois années que l'on avoit tenu ferrées dans la pépinière, croient devenues beaucoup p us gr ndes en quinze ans que ces v eux arbre.

Lorsqu'en a semé en pl ine terre, il fant placer des cercl's inr la pl nre, pour pouvoir la garantir de rayons du folcil durant la chaleur du jour. & on arrose souvent les plants quand elles commencent à croître; car si elles étaient trop exposees au foleil, elles ne f roient point de progrès. Tout le foin qu'elles exigent en etc, c'est d'être tenucs à l'ombie, nettes de mauvaifes herbes & fouvent arrofées; mais comme les plantes de pleine terre ne poussent pas auffitôt que celles des couches, & qu'elles continuent à croître plus tard dans l'automne, il est nécessaire de les mettre à l'abri des premières gelées de cette faifon; car leurs branches étant beaucoup plus tendres que ce les des plintes plus avancces, elles scroient aussi plus en danger de périr jusque sur terre, ce qui les retarderoit beaucoup; fouvent mêiae elles seroient entièrement détraites, si l'on ne prenoit pas la précaution de les garantir des gelées du premier

Comme ces plantes auront fait Tome IX.

moins de progrès que les autres, il fera nécessaire de les laisser un an de plus dans le femis avant de les transplanter, & il sussir , pendant cette seconde année, de les tenir nettes de mauvaises herbes; car elles sont alois moins exposées à souffrit du soleil que dans la première année, & il ne faudra pas les abitter avec autant de soin. Si l'autonime est sèche, leurs branches cesseront plusôts de croître; & étant plus dures, elles seront moins exposées à être endommagées par les premières gelées.

Après ces deux premières années, les plantes feront affez fortes pour être transplantees. Ainti, avant que leurs boutons commencent à se rensler au printemps, on les enlevera pour les mettre en popinière, ou on les traitera comme les plantes éle-

vées sur couche.

Quelques personnes multiplient cet art re par marcottes; mais alors il lui faut communément deux ou trois ans pour prendre racine, & les plantes ainsi élevées sont ratement des arbres aussi droits que ceux qu'on éleve de semences; cependant les marcottes produisent des sleurs beaucoup plutôt, comme il arrive toujours aux plantes bornées dans la croissance.

Cet arbre se plast dans un sol humide, léger, sur lequel il profitera benucoup mieux que dans une glaise sorte, ou une terre sèche & gravel-use; car en Amérique, on le trouve ordinairement dans des terrains humides & légers, où il s'elève à une hauteur prodigieuse. Il m'est pas prudent, malgré cela, de planter ces arbres dans des terres trop humides, parce qu'ils peuvent être en danger d'y pourrir, sur-tout si le fond de ce terrain est une argile

Rrr

ou une marne forte qui retienne l'hu-midité.

TUMEUR. Agriculture. Voyez Loupe.

TUMEUR. Médecine rurale. Élévation contre nature, qui excède le niveau de la peau de notre corps; il n'y a aucune partie qui en foit à

Nous distinguerons, avec Astruc, les tumeurs, en naturelles, non natu-

relles & contre nature.

Nous appellerons comme lui, tumeurs naturelles, celles qui appartiennent à la conformation du corps,
comme le nez, les pommettes du
vifage, les oignons du gros doigt
du pied; les non naturelles n'appartiennent point à la conformation
naturelle du corps, mais furviennent
à quelques parties pour des ufages
particuliers, comme la groffeur du
ventre dans les femmes enceintes.

Enfin, les tumeurs contre nature arrivent toujours contre l'ordre de la nature, & sont par conséquent de véritables maladies. Ces dernières tumeurs viennent en général de deux causes, ou du déplacement de quelques parties du corps, folides ou molles; c'est ainsi que la luxation de la tête de l'humérus produit une tumeur dans l'aisselle, & que la descente de l'épiploon ou du boyau, produit une tumeur dans l'aîne; ou de l'amas de quelque humeur retenue dans quelque partie. Ces tumeurs sont appelées humorales; elles sont ou chaudes ou floides. Celles qui sont chaudes ou inflammatoires se forment toujours par fluxion & promptement; elles s'annoncent ordinairement par des fymp. tômes violens, tel que l'enflûre, la tenfion, l'inflammation, la rougeur, la douleur, la pulfation, la demangeaifon, la fièvre forte, le délire, quelquefois même les convulsions; l'étéfipèle & le phlegmon n'ont point d'autres caractères.

Celles au contraire qui sont froides, se forment par congestion lente, & ne sont jamais précédées ni suivies de symptomes inflammatoires, à moins qu'elles ne participent du caractère des deux premieres. Le squirre & l'ædème nous en fournissent une preuve non équivo-

Rien de plus communque de voir les longues maladies se terminer par des tumeurs qui sont toujour critiques, sur-tout si elles paroissent sur la sin de la maladie, & si elles se fixent sur des organes éloi-gnés de ceux qui sont le plus effeutiels à la vic.

Il n'en est pas de même si elles paroissent de bonne heure, & que le malade devienne plus assassie; c'est alors qu'elles prennent un carastère d'une malignité decidée, & qu'elles font craindre pour les jours de ceux qui en sont attaques.

Nous n'infifterons plus fur la division des tumeurs, elle nous meneroit trop loin; nous nous cententerons de tracer ici les indications que l'on doit avoir en vue dans leur curation génerale. Elles fe réduisent, 1°. à tenter la résolution, si cela est possible, en détournant dans le principe, les humeurs qui se jettent sur la partie pour y former la tumeur; 2°. d'exciter la suppuration, si la résolution a cité impossible; 3°. d'ouvrir la tumeur, pour en évacuer la matière qu'il

peut y avoir; 4º. enfin, de la déterger, d'en favorifer l'incarnation, & d'en obtenir le plus promptement une cicatrice parfaite.

1°. La faiguée, les émolliens & le régime di tétique, les purgatifs, les réfolutifs, & les répercufifs même, font les feuls remèdes qu'on doive mettre en ufige pour fatisfaire à la première indication.

2°. Tout ce qui peut ramollir & relacher la peau, tout ce qui peut fondre la tenacité & la viscosité de l'humeur, augmenter la pussation des artères, doit être employé pour favoriser & hater la suppuration.

3°. On remplira la troisième indication, en ouvrant la tameur dégénérée en abcès, à moins que le pus n'en ait opéré lui-même l'ouverture. On préférer 1 toujours le fer à l'application des caultiques, fur-tout li la tumeur n'a aucun caractère des humeurs froide. Dans le c's contrire, on employeroit le cautère potentiel, qui, en donnant de l'action à la putie tuméfiée, lui occasionne une sorte d'irritation, qui attire & digère en même-temp la mat tre. C'est encore cette a lion quiren i s'uf g. du cauftique i ifid le & dangereux dans les tumeur milignes; & en e fit, il est a crain fre qu'il n'occ fionn une inflammation trop confiderable, una tention extraordinaire, & para ne delitescence funeste, ne répercute audeclans une matiere acre & corrofive.

4°. Enfin, on parviendra à remplir affez avantigeusement la dernière indication, en lavant la tumeur ouverte avec la décoction d'orge, à laquelle on ajoute du miel 10sat,

en la pansant méthodiquement avec un digestif sait avec le jaune d'œuf. la térébenthine, & l'huile d'hypéricum, & en recouvrant le tout d'un emplâtre d'onguent de la mère, jusqu'à ce que les chairs se soient régénérées. Cela fait, on se contente d'appliquer feulement fur la tumeur un suppuratif légèrement dessicatif, qui amène bientôt la cicatrice. Nous devons faire observer, en finissant, de ne jamais tenter la résolution des tumeurs malignes; l'infection qu'on pourroit communiquer à la masse des humeurs, pourroit déterminer des métastases très - dargereux. M. is il est bon aussi de faire remarquer que toutes les tumeurs ne prennent pas la voie de la réfolution & de la firepuration, elles peuvent le terminer par induration, par ginorène & par délitescence. Voyez Squ'rre, Gangrène, Erésipèle, Ph/egmon, &c. M. AMI.

Tumeurs des animaux. Méd. vétérinaire.

La tumeur en général est une élévation contre nature, qui survient à quelque partie du corps des animaux.

On distingue quatre gentes de tumeus: le phlegmon, l'erestipèle, l'œstème & le squitre. (Voyez tous ces mots)

Les deux premières font inflammatoires, tan is que les deux dernières font froi.e; celt - à - dire exemptes d'inflemantion, à moins qu'elles ne participent des deux premières.

On divife les tumeurs, 1°, en internes & en externes. Ces derniè es font plus puriculièrement du ressort de la chirurgie vétérinaire.

Rrr 2

2º. En essentielles & en critiques; les essentielles sont celles qui ne dépendent d'aucune autre maladie, tandis que les secondes, ou les critiques, font celles qui se font par manière de crise, & qui sont les effets d'une maladie primitive, comme, par exemple, le bubon, l'antrax ou charbon. Toutes les tunieurs qui se forment par métastase, e'està-dire, par translation de l'humeur moi bifique du dedans au-dehors, ou d'une partie à une autre.

3°. En bénignes, qui ne sont accompagnées d'aucun danger; & en malignes, qui, par leur mauvais caractère, font craindre pour la vie

de l'animal.

Les tumeurs dont la matière est renfermée dans une petite vessie ou membrane, qu'on nomme kiste, (voyez ce mot ) s'appellent tunicurs er kistee ; on les cornoit aussi sous le nom de loupes. (Voyez LOUPE)

Les symptômes de toneurs inflammat sires font l'enflure, la tenfion, l'inflammation, la rougeur, la pullation, la demangeaison. la fièvre, la suppuration, l'endureitlement, la gangrene, le sphacèle, la metaltafe, &c. (Voyez tous ces

mots )

Les tumeurs fioides ne sont pas accompignées, ni fuivies d'un fi grand nombre de symptônies que les inflamm toires, à moins que quelquefois l'inflummation ne s'y joigne; alor, clacs peuvent devenir doulourenfes, suppurer & dégenérer en n'cères malins; la gangrène y peut même subvenir, particulièrement a l'œcème, quand la serosité devenue acre pu fon sejour, relache non-foulement les fibres, mais aufli les ronge & les corrode ou les flétrit. & empêche le cours du fang & des esprits.

Remarques pratiques sur les tumeurs des animaux.

1°. Avant que d'appliquer des médicamens fur une tumeut, considérez plutôt de quelle nature est le mal que vous entreprenez de guérir.

S'il y a chaleur, tenfion, douleur, c'est un signe de tumeur inflammatoire; dans ce cas, appl quez le remède, no. 1, que vous trouverez dans les formules ci-après. ( Veyez

à la fin de ce paragraphe)

Si, après trois, quatre, cinq jours, les symptômes ci-destus existent dans le même etat, & menie augmentent, c'est une preuve que la tument ch ngera de nature; c'est- dire, qu'e le tournera en suppuration, ou en gangrène, ou en squirie.

2°. La tumeur cest -t- lle d'etre fensible, y a-t-il moins de chaleur & de tension? c'est une preuve de resolution; employ z le lens de, nº. 2 & les seivans, si les premiers sont infructucux, & continuez jufqu'à parfaite guérison.

3°. Si la tumeur subsiste dons le n'ême état julqu'au cinqu'eme jour, il y a lieu de croire qu' l se forme un abces, pour-.ors emp'oyez le

remède, nº. 3.

4°. Si en touchant la tumeur, vous vous appercevez a'un endro t plus mal, où le poil tombe, où la peau blanchit, & où le doigt re; oufle, c'est une preuve qu'il y a de la suppuration : dans ce eus, ouviez l'abres, & fervez-vous de la point, du biftouri, & non poirt ce pointes du feu, comme font la plupart des

maréchaux, & ouvrez du centre à la circonférence, to jours dans la partie la plus déclive, afin que le pus s'écoule; ayez foin de n'enfoncer la lame du biftouri, que ce qu'il faut pour percer la tumeur, de peur de couper des parties effentielles; ce que veus cviterez en prenant la lame entre le pouce &

le second doigt.

4°. Tout abcès dans les parties charnues, telles que le col, l'épaule, le bras, la feffe, la cuiffe, doit ét e percé au dernier degre de maturité, tandis que ceux qui furviennent dans les parties tendineufes, telles qu'au genou, au jarret, au canon, &c. doivent être hates, de peur que la fuppuration ne gâte les patties, en s'infinnant plus p ofondément entre les nuf les, dans les grânes des tendon, & les capfules ces articulations.

5°. En général, prenez b'en garde de per e une tumeur influmitation qui tend a fuppuration; la gangrene y furvient allement, principalement dans le parties glanduleufes, telles qu'aux glandes paosides, fous la ginicae, & comme on evoit arriver à la plupatrees maréchaux el a cimp gne, furtout par ceux qui emploient

le cu.

6°. Si une tumour ne se résout pas, qu'elle soit dure, insensible, e le se nonnte squi te; (vovez ce ntot) emportez-le vec le bistouri, & ay zattention de men ger le peau, common le loit de ns toutes les operations; pour extesser, ouvrez la peau dans toute la langueur de la tumour, deta hez-en les bistés; ayez bien soin de laitser le plus de tits cellulaire que vous le pau rez; & cela jusqu'à ce que vous ayez

passe le centre du squirre, que vous enleverez ensuite, ou d'une seule pièce, ou en côte de melon : les loupes au poitrail, au coude, à la pointe de l'épaule, s'enlèvent de cette manière. ( Voyez LOUPE)

7°. Lorsqu'une tumeur inflammatoire, au lieu de prendre les voies de la réfolution ou de la suppuration, devient froide, mollaffe, si le poil de cet endroit tombe, s'il en découle une espece de serosité roulsatre, si cette tumeur est infenfible, il y a lieu de cro re que l'inflammation est tournée en gangrene: dans ce cas, emportez fur le champ toute la partie jusqu'au vif. jusqu'à ce que le sang vienne de toutes parts; employez le remêdes nos. 4 & 5, que vous dennerer interieurement, & extérieu enient les nos. 6 & 7; & quand la suppuration fera bien établic, mettez en ufige le nº. 8.

8°. Il arrive affez souvent des groffeurs fous le ventre au cheval. qui s'étendent depuis le dessous du poitrail jusqu'an fourreau, en de ans des cuisses, sur les jambes, qu'Iquefoi dans toutel'habitude du corps: si ces tunicuis, en lestouchant avec le doigt, en laiss nt la marque, & qu'il y a't une depression, qu'il n'y ait point ou presque point de ferfiblite, on les nomne a demer ou tunieur, aqueifes, fereules. ( Voyez (DDÈME) Dans ce cas, netcz en utage te remèdes du no. 2; m is s'il air voit que ces umems dev iffrut foides, & ou'elles augn entassent confi erabiement, faires, pour prevenir l gen rène . des scarific tion, avec le bissouri, e distance en distance, en n' art q'e julqu'aux mulcles, & mettez en usage le vinaigre extérieurement, & les nos. 4 & 5, interieu ement & exterieurement, de même que les

nº4. 9 & 10.

502

9°. Il est des tumeurs plus ou moins apparentes fur la peau, plus ou moins circonferites; c'est-à-dire. que l'on peut plus ou moins faifir entre les doigts, dont le contour est marqué, insensible, mollasse, dans la totalité; mais plus dans le centre one dans la circonférence; on les nomme kistes. ( Voyez KISTE ) C'est un pus amasse dans un sac, qui, pour l'ordinaire, est l'ise & poli en dedans, ferré, &c. Dans ce cas, incifez la tumeur comme dans un abcès; (voyez ce mot) & après avoir fait sortir le pus, bailinez le sac avec une dissolution de vitriol, une fois ou deux; ensuite mettez en usage le no. 11, & terminez la cure par les nº3. 6 & 8.

La différence qu'il y a entre le fquirre & le kiste, c'est que le squirre est dur dans son centre, au lieu que le kiste est mol. Il y a des occasions où l'on doit enlever le kiste commele squirre; en totalité, quand il est superficiel, ou en côtes de melon, quand il est prosond.

10°. Il y a quelquefois des tumeurs plus circonferites que les kistes, qui, en les touchant, sont comme des éponges, sans cependant repouffer les doigts, & qui sont égales par-tout au taû; on les nomme loupes: (1000 cc mot) c'est une substance spongieuse, mollasse, que vous devez en lever comme le squirre, en ménageant la peau, & que vous traiterez de même.

110. Une tumeur peut tenir de l'une ou de l'autre de celles dont

nous venons de parler: une tumeur inflammatoire, par exemple, peut être fooirreuse, éréspélateuse, &c. tandis qu'une tumeur éréspélateuse peut être phlegmoneuse, squirreuse, &c. Dans ce cas, mettez en usage les remèdes du genre dont il tient le plus. (Fovez PHLEGMON, ÉRÉSIPELE, SQUIRRE.)

Formules propres aux Tumeurs.

#### Nº. I.

Prenez mauve, guimauve, bouillon blanc, graine de lin, violette, de l'un ou de l'autre une braffee ou deux; faites bouillit dans une certaine quantité d'eau, & bassinez la

partie affectée.

Ce remède convient dans toutes les maladies inflammatoires; on en fomente, on en bassine les tumeurs. Ces herbes hachées, l'on en fait des embrocations, en place d'ongueit, qui obstrue les pores & la transpiration, & qui augmente le mal plutôt que de le diminuer; médicamens dangereux contre lesquels nous nous recrions depuis longtemps, & qu'on ne faurôt jamais affez bannir de la chirurgie humaine & vétérinaire.

# N°. 2.

Prenez thim, romarin, fauge, lavande, de l'un ou de l'autre une braffce; faites légèrement bouillir, pendant fept à huit minutes, & fomentez la partie affectée.

Ce topique convient dans les cedèmes, les enflûres des jambes, à la fuite des phlegmons; il est propre à les résoudre; on peut y ajouter, si l'on veut, de la lie de vin.

Nº. 3.

Prenez onguent basilicum, une certaine quantité; frottez la partie affectée.

Nº. 4.

Prenez bétoine, deux poignées; baies de genièvre, demi-once; faites infuser dans trois chopines d'eau; ensuite ajoutez vinaigre thériacal, demi-once, & donnez à l'animal.

Nº. 5.

Prenez gousse d'ail, quatre drachmes; quinquina, deux drachmes; camphre, une drachme; miel, quantité suffisante; melez le tout; saites des bols, & donnez à l'animal.

Ces remèdes, nos. 4 & 5, conviennent a dli dans profque toutes les maladies épizootiques, dans les maladies petfilentielles & dans la gangrène.

Nº. 6.

Prenez onguent de styrax, deux onces; basilicum, une once; baume d'Arcéus, deux onces; délayez le tout avec de l'esprit-de-vin, & faites-en usage.

Ce topique s'emploie dans les plaies de mauvaise qualité, où il n'y a point de suppuration, & où il est essentiel d'en attiter.

Nº. 7.

Prenezaloës, une once; myrrhe, une once; pulvérifez le tout, & mettez d'uns l'esprit-de-vin.

On emploie ce remède dans les plaies de mauvaise qualité, & la plúpart du temps en injections dans les sinus, clapiers, sistule, &c.

Nº. 8.

Prenez térébenthine, six onces;

jaune d'œuf, deux onces; bafilicum, une once; mêlez le tout; délayezavec l'essence de térébenthine; chargez-en des plumaceaux ou tentes que vous introduirez dans l'abcès que vous aurez ouvert, ou appliquerez sur la plaie.

On comprend bien que ce remède doit accélérer la suppuration,

l'attirer on l'entretenir.

Nº. 9.

Prenez térébenthine cuite, un gros; sel de nitre, deux gros; faites des pilules de la groffeur d'une noix, en y ajoutant un peu de réglisse pour leur donner de la confistance; faites prendre au cheval, au bout d'un bâton, ou en les jetant dans l'arrière - bouche, ayant foin de faire avaler un peu d'eau au moyen d'une corne, pour faciliter la déglotition après chaque pilule. Cette méthode de donner des pilules ou bols, vaut bien mieux que celle de donner des breuvages, en ce que le cheval en perd moins, qu'il est moins dégoûté, & que le remède agit plus promptement.

No. 10.

Prenez pariétaire, une demibrasse; faites une légère décoction, & jettez-en environ quatre pintes dans un seau d'eau, & donnez à l'enimal.

Ce remède est plus doux que le precedent, & peut être employé dans le même cas.

Nº. 11.

Prenez alun calciné, trois ou quatre pincées; faupoudrez la plaie. Ce defficatif ne doit être employé que dans les plaies qui ont suppuré long-temps, & où il n'y a point de fonds, de clapier, & qui font unies.

Division & dénomination des tumeurs, que l'on trouvera par ordre alphabétique dans le cours de l'ouvrage.

Toutes ces tumeurs peuvent se réduire en tumeurs sanguines, lym-

phatiques & oiseuses.

r°. Les tumeurs fanguines & phlegmoneuses, sont la taupe, les avives ou tumeurs parotides, les dépôts de gourme sons la ginache, les dépôts dans les ore lles ou oreilloins, les polypes, l'ophtalmie, les meurtrissures du col, le mal de garot, le cors, l'avant-cœut, l'anthrax ou chaibon, le bubon, le mal de rognon, la variee proprement dite, l'eccart, la mémarchure, l'atteinte, la contusion, le farcin.

Les tumeurs fanguines éréfipélateufes, font les dartres, la galle, l'ébulition, le roux vieux, la tuméfaction des glandes des yeux, l'enflûre des paupieres, la tuméfaction

des barres, la nerf-férure.

2°. Les tumeurs lymphatiques, font les hydatides, l'ocdème des paupières, la lunatique, les hydropifies, l'ocdème du fourreau & des mamelles, le verfigon, le capelet, la varice inproprement dite, l'enflure du jarret, le jafdon, le gonflement des jambes, la molette, la loupe au boulet.

Les tumeurs lymphatiques squirreuses, sont l'engorgement des glandes de morve ou lymphatiques, l'induration continue des avives, le squirre des mamelles ou du sourreau, le ganglion, la courbe commençant, l'éparvin calleux commençant, les

poireaux & le lic.

Les tumeurs lymphatiques enkiftées, farcomateuses & gommeuses, rempies de pus ou d'humeurs hni-leuses, sont la tumésaction des glandes lacryma'es ou glandes des yeux, la loupe au poitrail & au coude, le sarcocèle ou tumeur aux testicu'es.

3°. Les tumeurs oiseuses, sont l'exostose, le suros, l'éparvin calleux, la courbe, la forme, le pied comble, l'oignon. ( Voyez tous ces mots suivant l'ordre du Distionnaire, quant aux causes & au traitement.) M. T.

TUNIQUE. Ce mot s'applique aux couches ou lames qui compofent la fubfiftance de certains cignons, & qui font appliquées les unes sur les autres; elles sont quelquesois épaisses & tellement remplies de suc, qu'elles sussifiant en tout ou en partie à la végétation de la plante, sans le secours de la terre, par la propriété qu'elles ont d'attirer l'humidité de l'air. L'oignon de scille ou squille, en fournit un exemple.

TURC. Ver du hanneton. Consul-

TURNEPS on TURNIPS. Voyez l'article Rave.

TURQUETTE ou HERNIAIRE. Voyez planche XVI, page 441. Tournefort la place dans la feconde festion de la quinzième classe des herbes à fleurs à étamines, dont le pissi devient une semence enveloppée par le calice; & il l'appelle hernaria glabra. Von-Liné lui conferve la même dénomination & la classe dans la pentandrie digynie.





Le Pas d'Inc. on Tusvilage.

Le Velar ou la Tortelle ?.

Fleir. Si petite qu'on la diftingue difficilement à la vue. B la repréfente toute entière & grandie au microscope. Elle est formée par un calice d'une seule pièce, divisée en cinq pétales, égaux, ovales, terminés en pointe. En C, le calice est représenté de profil. La figure B montre encore la disposition des cinq étamines.

Fruit. Petites capfules membraneuses, D, qui renferment des semences luisantes, presque rondes, E.

Feuilles. Simples, fans pétioles,

entières, ovales, lisses.

Racine. A, menue, peu ramense. Port. Très-petite plante, tiges articulées, herbacées, rameuses, couchées fur terre; les sleurs naissent des aisselles des feuilles & rassemblées; les seuilles opposées, petites; stipules membraneuses à la base des seuilles.

Lieu. Les terrains fecs & fabloneux; la plante est annuelle, & fleu-

rit en juin & juillet.

Propriétés. Fleurs inodores, d'une faveur austère, légèrement àcres. Les feuilles excitent le cours des urines, sans causer d'évacuation trop abondantes. Elles peuvent être de quelqu'utilité dans la colique néphrétique causée par des graviers, & dans plusieurs espèces d'hydropisse. Il est douteux qu'intérieurement & extérieurement elle s'oppose à la chûte des intessins le sac herniaire, ni qu'elle dissipe l'ophalmie & la cataracte, ainsi que le prétendent quelques auteurs célèbres.

Ufages. Feuilles sèches, depuis une drachme jufqu'à demi-once en macération, au bain-marie, dans huit onces d'eau.

Tome IX.

TUSSILAGE, ou PAS D'ANE. Planche XVIII. Tournefort le place dans la première festion de la quatorzième classe des herbes à fleurs composées & à semences aigretées, & il l'appelle sussilago vulgaris. Von-Linné le nomme sussilago furfara, & le classe dans la singénésie-polygamie superflue.

Fleurs A. Radiées avec des demifleurons femelles à leur circonférence. B, repréfente les fleurons du centre. C, la graine ornée de fon aigrette.

D, le placenta & le calice.

Feuilles. Portées sur de longs pétioles, en forme de cœur, larges, anguleuses, dentelées, vertes en dessus, cotonneuses en dessous.

Racine. Longue, menue, blan-

châtre, tendre, rampante.

Port. Tige en forme de pampre, couverte de plufieurs feuilles florales, en forme d'écailles, hautes d'un demi-pied, fortant de terre au printemps avant les feuilles; les fleurs font folitaires, au fommet de chaque tige; les feuilles partent des racines.

Lieu. Les bords des rivières, des fontaines, & les terrains gras. La plante est vivace, & fleurit au premier printemps, c'est-à-dire, en mars & en avril.

Propriétés. Fleurs infipides, inodores. Feuilles inodores, d'une faveur fade, légèrement amère. Racine inodore, d'une faveur fade, trèslégèrement àcre. Les feuilles favorifent légèrement l'expectoration dans l'althme pituiteux, la phthifie pulmonaire de naiffance, la toux catharreuse, la péripneumonie essentielle lorsque l'expectoration est disticile & l'instammation diminuée. Les feuilles récentes ont été proposées comme semède nt'le pour combattre les éctouelles. Les fleuts ne méritent pas la préférence sur les feuilles dans les mêmes espèces de maladies où les dernières sont employées. La racine ne produit pas les mêmes essets que les sleurs. Le sirop & la conserve de tussilage rendent l'expectoration plus abondante que les seuilles, à cause du flucre qui en fait la base. L'eau distillée des seuilles ou des sleurs n'a pas plus d'efficacité que l'eau simple de rivière.

Ufages. Feuilles récentes, depuis demi-once jusqu'à trois onces en infusion dans cinq onces d'eau.

TUTEUR. Perche ou morcean de bois que l'on enfonce en terre à côté d'un arbre, & auguei on l'attache pour le soutenir & le redresser. La force & la hautent du tuteur doivent être proportionnées à ceiles de l'arbre que l'on veut assujettir; afin que la partie du tuteur qui est en terre dure plus long-temps, il convient de la passer au feu jusqu'à ce que sa couche extérieure soit charbonnée sur l'épaisseur d'une ligne ou deux. La postion enterrée pourrira beaucoup plus tard que si on ne prend pas cette précaution. Lorsque l'on fixe l'arbre au tuteur, il doit y avoir entre deux, dans tous les points de ligatures, un torchon de paille. Sans cette attention, les ligatures presseront trop fortement fur l'ecorce, s'opposeront au mouvement de la sève, & il se sormera à chaque endroit des bourrelets. Confultez ce mot.

TYMPANITE. Médecine rurale, Maladie venteuse, qui bien loin d'être définie, doit, au contraire,

être décrite. Pour en bien connoître les caractères & développer fa nature, il faut exposer fidelement & avec foin tous les phénomènes qu'elle presente, tant avant qu'elle se manifeste, que dans sa naissance, dans fes progres & dans fon declin. Personne n'a répandu plus de clarté & de précision dans la description. que l'illustre Combaluzier, docteurrégent de la faculté de Paris; aussi croyons-nous devoir ici la transcrire telle qu'elle est dans son traite des maladies venteufes. « Parmi le » grand nombre de ces maladies, il » n'en est point qui mérite d'être » traitée plus particulierement & » plus au long, que cel'e que l'on » nonume hydropitie seche, ou ven-» teufe, mais encore plus com-» munement eympanite. Tout le " monde la met avec raison au rang » des affections chroniques, quoi-» qu'on ait vu des gens qui en étoient » atteints, périr en assez peu de " temps. " Baglivi en la confiderent comme très-aigue, n'a eu, sans doute, égard qu'à sa violence & à son op n'atreté. & non à sen cours, qui eft pour l'ordinaire affez étendu.

Cert. ines maladies préparent a la tympanite, & la précèdent affez fouvent : telles font la peffion fleueufe & la colique de même nom, dont le retour est fréquent : l'affection hypocondriaque & hyttérique, l'affleme convulsif, la contipation, des fievres longues, continues ou intermittentes, la jaunisfe, un accouchement laborieux, des vicanges qui ont été supprincées, ou qui n'ont pas coule suffiamment, un amas de mauvais sucs dans les premières voies, que l'on a néglige de vider après les couches. La violence que

les muscles abdominaux ont sou ferts dans cette occasion, & a laquelle on n'a pas remédié en liant & comprimant avec prudence le bas-veutre, l'extraction violente & téméraire de l'arrière-faix, l'avortement, la petite vérole, la rougeole, une grande quantité de vers, l'engorgement des glandes mésentériques, &c.

» Mais la constipation, les tranchées, & les douleurs dans la région ombilicale & aux lombes, sont constamment les avant - coureurs d'une tympanite prochaine, ce qu'Hyppocrate remarque sont bien en ces termes: s'il y a des souffrances violentes autour du nombil, avec des douleurs dans les lombes, qu'aucun remède, ni aucun secours ne puissent appaiser, elles dégénèrent en

hydropifie seche.

" La tympanite dans sa naissance le forme le plus souvent sourdement & insensiblement, de manière que fes commencemens ne peuvent prefque pas s'appercevoir, & que les milades se trouvent le ventre plein de vents, sans savoir ni quand, ni comment cette espèce de grofsesse venteuse est survenue, pour me servir de l'expression de Willis. Voici cependant de qu'elle façon la tynipanite a accoutunié de se montrer. Le malade souffre d'abord pendant quelque temps une tension considérable, & des douleurs aigues dans les lambes, dans tout le bas-ventre, & fur tout vers la région ombilicale. Le ventre est extrêmement serré & le devient toujours davantage. Les soustrances ensuite se ralentissent un peu, mais ne cessent point. Assez souvent elles restent dans le même état; quelquefois elles augmentent en violence, le bas-ventre se tuméfie par dégrés, & s'enfle comme un ballon; il se durcit & se tend à proportion, & il acquiert enfin un fi grand reffort, qu'il retentit fenfiblement quand on le frappe. Cette efpèce d'enflûre du bas-ventre est plus légère que celle qui accompagne l'hydropilie ascite, quoiqu'elle soit tantôt plus grande, & tantôt plus petite. On ne se sent pour l'ordinaire aucune fluctuation. Quelquefois on en remarque une presque insensible; on entend fouvent rugir les vents dans les intestins. La tumeur ne s'affaisse point, quand le malade est couché tur le dos. Elle ne se porte pas non plus vers le côté sur lequel il est couché; mais elle demeure constamment & également tendue, dure & élevée vers le haut & vers le nombril. Elle ne conserve point l'impression du doigt, mais elle se relève ausinut que la pression cesse. La peau qui la couvre est toujours seche & aride. Le ventre est tellement serré. que j'ai vu des tympanitiques être jusqu'a dix ou douze jours sans aller à la felle.

Les matières qu'ils rendent sont desservées, & semblables à la fiente de chèvre; les rapports sont assez fréquens, mais les efforts pour chaffer les vents par cette voie le sont encore plus. Leur étuption, foit par le haut, soit par le bas, est ordinairement difficile & comme force. Elle paroît foulager pour quelques momens, mais elle ne fait point baisser l'enflure du bas-ventre. Presque toujours on fent un grand feu dans les entrailles, & il s'excite une soif dévorante qui ne cesse qu'avec le mal. La douleur aigue des lombes & de la région ombilicale qui precède la tympanite, & l'accompagne dans 5 1 1 2

sa naissance, la suit quelquefois dans ses progrès, ou du moins s'y fait sentir de temps en temps. Assez souvent elle disparoit. Rarement les pieds font enflés, à moins qu'il n'y ait complication d'ascite, ou que le mal ne foit défespéré. Le bas-ventre seul est relevé, tandis que le reste du corps est rapetisse, maigri & exténué. Cependant la couleur du visage paroît presque naturelle. Le poulx est petit, acceléré & un peu dur, sans être foible. La fièvre furvient presque toujours. L'urine est à peu près comme dans la santé. La digestion est très-languissante, & le malade sent long-temps après le repas un poids incommode sur l'estomac. Il survient enfin une grande difficulté de respirer.

Le mal devient plus cruel à mefure qu'il avance, & les vents se ramassent tonjours en plus grande quantite, tendent & grofliffent fi prodigieusement le volume du basventre, qu'il paroît prêt à crever. De-là l'augmentation de tous les fymptômes, auxquels il s'en joint d'autres encore plus redoutables. En voici l'ordre successif, & le malheureux terme : des douleurs plus vives & plus continues, des fuffocations, une soif inextinguible, une toux sèche, le marasme, une anxiété affreuse, l'ascite, la strangurie, l'ischurie, la suppression totale des excrémens, le vonissement, l'inflammation du bas-ventre, la gangrène; la fyncope, le fphacele, la mott.

Quoique cette maladie foit prefque toujours incurable & mortelle, quelquefois cependant elle ne parvient pas à ce degré de violence que nous venons de décrire, & la nature

aidée des secours de l'art, vient à bout de la dissiper, en excitant une explosion des vents par le haut & par le bas.

D'après cet exposé, il paroît que la tympanite est une ensure venteuse de tout le bas-ventre, qui résiste à la compression qui n'est point avec un sentiment de pesanteur, qui est constamment plus relevce vers le haut & du côté du nombril, qui resonne quand on frappe dessus, qui revient sur le champ quand on cesse de presser, ordinairement accompagnée de rapports, de grouillemens, d'une constipation opiniaire.

Les personnes nerveuses, celles qui sont naturellement delicates, qui ont l'estorac mauvais, qui se nourrissent des alimens crus & venteux, comme les viandes séchées & sumées, les séves, les choux, sont les plus sujettes à cette maladie. Les hommes forts & bien portans y sont beaucoup moins exposés, à moins qu'ils ne fassent des excès suivis dans l'usage des liqueurs & boissons qui n'ont point sermenté, & qui contiennent beaucoup d'air classique.

La tympanite reconnoît pour cause, comme l'a démontré le célèbre Littre, la foibless des intestins qui, ayant perdu leur ressort, ne peuvent plus résister à l'action de l'air rarésié par la chaleur animale, & le réduire à l'etat d'air fixe. Aussi voit-on que dans les tympanites invertéres, il n'y a plus de borborigmes. C'est un très-bon signe, lorsqu'il en suivient dan le traitement; car on peut conclure que les intestins commencent à reprendre leur ressort.

l'ouverture des cadavies des gens morts de la tympanite intettinale, a bien prouvé que certains intestins étoient très-dilatés, que d'autres, au contraire, étoient étranglés, & formoient des espèces de cellules tout entortillées. Si on les piquoit, la tumeur diminuoit peu, à moins qu'on ne les perçât en plusieurs endroits.

Cette maladie est toujours dissicile a guérir, à raison des dissérentes contre-indications qui s'y tencontrent.

L'art ne manque pas de remèdes pour la combattre, mais c'est presque toujours instructucusement. Les carminatifs les plus usités sont les baies de genièvre, les racines de zéodaire & de gingembre, les semences d'anis, de carvi & de coriandre, l'assa-fætida & l'opium; les eaux échaussantes, les teintures, les esprits, tels que l'éther; tous ces remèdes chauds ne conviennent que lorsque les vents sont dans l'estomac.

Le docteur Whytt n'a pas trouvé de remèdes plus efficaces pour chaffer les vents, que l'ether, & le laudanum liquide de Sydenham. Il preserit pour l'ordinaire le landanum dans une mixture faite avec l'eau de menthe poivrée, & de la teinture de castoreum, ou de l'esprit de nitre dulcific. Quelquefois il substitue à ces remèdes l'opium, dont il fait des pillules avec de l'assa - fœtida. Le même auteur observe encore que les calmans produifent conframment des effets sensibles, soit que les vents resident dans l'estoniac ou les intestins. Il assure que lorsque tous ces remedes avoient échoué, l'éther donné à la dole d'une cuillerée à cafe dans deux cuil iere à bouche d'eau simple, étoit le remede spécifique, de même que contre les vents qui accompagnent un accès de goutte; enfin, le même auteur veut qu'on ait recours aux applications externes, qui produisent quelquefois le plus grand soulagement, lors surtout qu'on n'a pu administrer les remèdes chauds. Il vent qu'on mette alors fur le ventre un grand emplatre qui en recouvre la plus grande partie, & qui foit forme d'un morceau de peau douce, fur lequel on aura ctendu parties égales de l'emplâtre anti-hystérique, & de l'emplâtre stomachique; on maintient cet emplatre sur le ventre. tant que le malade peut le supporter; mais s'il le fatigue trop, on l'ôtera, & on lui frottera, à l'heure de son coucher, la région de l'estomac avec une cuillerée ordinaire d'un liniment fait avec une once de baume anodin de batès, demi-once d'huile de macis, & deux gros d'huile de menthe.

Si la maladie déperd de la foiblesse de l'estomac & des intestins, on donnera le quina, l'insussion de petit chène, celle d'écorce verte d'orange amère, & les martiaux. Mais l'exercice estencore préferable; il peut mieux redonner aux parties foibles le ton qui leur est nécessaire, pour chasser les vents, & revenir dans leur état naturel.

Si c'est la raréfaction de l'air qui excite cette maladie, on aura recours à l'application de la glace. Ce moyen est prop e à condenser l'air contenu dans les intestins, à le réduire à un plus petit volume, & à donner en meme temp du ressort aux fibres. On ne doit point négliger de serrer avec des bande le ventre, à mesure qu'il s'affaisse, afin qu'il puisse re-

prendre fonancien état. Raft, célèbre médecin de Lyon, a employé ce remède avec fuccès, & a vu deux tympanites guéris par ce moyen.

Enfin, si c'est le développement de l'air dégagé des matières putrides des premières voies, qui lui donne naissance, on emploiera la saignée, pour diminuer la violence des douleurs, la chaleur & la tension, ensuite on lachera le ventre par des huileux, des émolliens, & les rafraîchissans, pour passer aux purgatifs doux & aux savonneux. Mais on emploie plus surement des purgatifs plus forts, les résolutifs & les topiques, lorsque la maladie est ancienne, & que la chaleur, le spasser & la douleur sont diminués.

M. AMI.



RECEIVED AND THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE

# ULC

ULCÈRE. Médecine rurale. Solution de continuité dans les parties molles, dont l'humeur qui en découle, &c les bords, ont une altération contraire & opposée a l'établissement d'une bonne citatripe II dustre de la plue & de la contussion, en ce qu'elles reconnoiss nt une cause ext rue, a lieu que l'u cère vient preque taujours a'une cause interne.

L'alcère est quelquefois borné à la peau; quelque fois auffi il attaque le corps graiffeix, les glandes & les mascles. On le distingue encore, 1'. à raison de sa gr ndeur, en grand, en petit, en profond & en superficiel; quand il est profond, mais écroit sur-tout à son ouverture, il est appolé sinus ou sistule. 2°. Par fa durce, en récent ou invétéré. 3°. Par ses symptômes ou ses accidens, en doux & malin; c'eff-àdire, accompagné de douleurs plus ou moins vives, & fouvent extraordinairement aiguës, puant, forcide, ichoreux, rougeant, calleux, cancereux, fistuleux ou vermineux. 4°. Enfin, par fa cause, il peut etre vénérien, cancéreux, peftilentiel.

L'ulcère ne vient pas feulement de l'à reté des humeurs, mais en général de tout ce qui peut procurer la l'agantion du fang & fa corruption, Aussi le voit-on le plus souvent succèder aux tameurs, aux inslammations, aux paies, aux contusions, aux fractures, aux luxations, au squirre, au cancer & à la carie.

L'ulcère récent & bénin guerit fort aifément, fur-tout si celui qui en est atteint est jeune & bien portant; mais plus il est invétére & accompagné d'accidens graves & facheux, p'us la cure en est disficile. De-la vient qu'on a tant de peine a guerir celui qui est extrêmement settle ou qui flue abondamment, tel que l'eleère calieux, sistulux, cancéreux ou compliqué de catie, & que ce n'est que par des soins bien entendus, & des moyens les plus essicaces qu'on en vient à bout.

Remédier 1º. à l'état dominant de la fluxion inflammatoire; 2º. aux vices locaux des bords de l'ulcère; 3º. à l'altération de lameurs locales, font les indications que l'on doit avoir en vue dans le traitement de l'ulcère.

La fluxion est un clément constitutif de l'ulcère; elle est entretenue par tout ce qui altère la constitution, comme le changement de regime, l'exercice, &c. On ne doit en arrêter l'issue qu'avec beaucoup de précaution.

Cloptonifiavers & autres, ont vu desultères naturels ou artificiels qu'on avoir fermé trop tôt, avoir des fuires permicieuses, parce que la nature, habituée à cette fluxion, se déterminoit à la reproduire sur quelque organe interne. L'ai vu un de mes bons amis, étudiant en médecine, périr de phthisie, pour avoir eu l'imprudence de faire sermer troptor un cautère qu'il s'étoit lui-même ouvert.

Le repos sussit quelqueseis pour gnésir des ulcères inveteres y sur-tont chez les personnes fortes, vigoureuses & accoutumées à la fatigue.

La distribution des forces qu'on leur procure, en les condamnant au repos, fait un changement avantageux de l'irritation primitive qui

affectoit le principe vital.

Je ne saurois assez recommander la méthode révulfive & excellente ( quoique singulière ) que Schal employa fur des personnes attaquées d'ulcères opiniatres. Il leur donnoit par jour deux grains de vitriol de cuivre, qui leur occasionnoit un crachotement habituel. Il parvenoit souvent, par ce moyen, à les guérir.

S'il y a apostème ou dépôt inflammatoire, on doit s'abstenir des déterfifs & des desficatifs, pour ne fe fervir que des suppuratifs, pour hâter la fonte de ces apostèmes ; & quoiqu'ils rendent l'ulcère plus fordide, ils n'en sont pas moins

efficaces.

Sanctorius rapporte l'observation d'un homme qu'un charlatan avoit traité par des topiques saturnins. Ces topiques sembloient tantôt réussir, & tantôt augmenter la maladie; mais voyant que la fluxion inflammatoire étoit dominante. & que la fordidité de l'ulcère lui étoit subordonnée, dans cette vue il fit faire usage des émolliens, & guérit.

Les vices locaux qui s'oppofent à la cicatrice de l'ulcère, se rapportent, 1° aux excès de sécheresse sensible; 20. aux excès d'humidité; 3°. à ceux de callosité ou de durcté; 4°. enfin aux excès de

relachement dans l'ulcère.

L'excès de sécheresse peut dépendre, 1°. d'une compression trop forte qu'on fera sur l'endroit ulcéré, ou d'un pansement trop répété;

2º. d'une atrophie ou manque de nourriture génerale dans toute la constitution; 3°. d'un épuisement nerveux, comme fatigue d'esprit, veilles, plaifirs amoureux. C'est alors que les toniques, tels que le quina, le lait & autres analeptiques doivent être employes; on est en droit d'en attendre des bons effets.

L'excès d'humidité dans l'ulcère, peut être corrigé par une diète convenable, par des topiques desséchans & absorbans, tels que l'eau de chaux, par un pansement frequent qui est d'autant plus utile, qu'il l'est beaucoup moins dans l'état de sécheresse dominant. Les évacuans révulsifs, tels que les diurctiques, les diaphotétiques, & même les purgatifs, dont on doit toujours regler & mesurer l'usage sur la constitution du malade; par exemple, la chair & les bouillons de vipère feroient très-avantageux, s'il avoit fur-tout précédé une suppression de

quelque maladie cutance.

Quand les bords de l'ulcère font trop durs, on doit les emporter par le fer ou par les caustiques, afin de les rappeler à l'état d'humidité naturelle aux plaies récentes, par une suppuration qu'on y procure, & de rendre la cicatrice plus parfaite. Si les bords sont tres-douloureux, on doit preferer le fer aux caustiques, pour empêcher qu'ils ne dégénèrent en ulcères carcinomateux. La pierre infernale vaut plus que tous les autres caustiques, parce qu'elle fait un escarre plus utile. M. Barri brûle, à plusieurs reprises, avec la pierre à cantère, & nentralife ensuite avec l'huile de vitriol. Il est parvenu, par ce moyen, à ronger des bords très-calleux.

Quand

Ouand les bords de l'ulcère font trop relachés, qu'on y appercoit des chairs baveuses, sordides, fongueuses, il ne faut pas appliquer des relâchans emplastiques, ils augmenteroient le relâchement & causeroient l'œdème : mais des mondificatifs, des deslicatifs & des déterfifs. Il ne faut pas croire que les mondificatifs soient toujours des cauftiques offoiblis. Ces derniers font fans, doute très-utiles pour ronger les chairs baveuses. Il est des cas où des aftringens & des stimulans modérés sussifient, tels que la charpie sèche, les injections d'une infusion d'absinthe ou d'aristoloche. S'il en falloit de plus actifs, il pourroit être bon d'y appliquer le iéfidu d'une dissolution de vitriol, lavé plusieurs fois dans l'eau. On voit par-la combien il est utile de considerer les divers états qui dominent dans l'ulcère. & combien ces divers états constitutifs doivent faire varier le traitement & le régime. Ludovic dit qu'il faudroir, dans quelques cas, appliquer des astringens dans une partie, & des relâchans dans une autre. On doit encore s'abstenir de trop presser on de toncher les hords de l'ulcère; on le fatigueroit, & on y détermineroit la gangrène, fur-tout s'il est établi dans des parties qui s'abreuvent ordinairement de fues putrides.

Dès qu'on aura consolidé & séché un ulcère considérable, on appliquera autour de l'ulcère des remèdes acres, des synapismes, afin de prévenir la régénération qui se fait très-frequenment dans le même endroit, ou dans les parties voisines. Les anciens méthodilles traitoient par les adoucissans les ulcères qui se rouvroient, appli-

Tome IX.

quoient ensuite des synapismes, auxquels ils attishuoient une vertu recorporative. Ils croyoient qu'ils agisfoient en changeant les environs du
lieu affecté par une impression totale
qu'ils faisoient sur le principe vital;
mais cela ne sussit pas; il faut encore
changer la constitution entière du
malade, par les bains, les frictions,
Pexercice & le changement de nourriture. Je dois ici faire observer que la
fièvre peut souvent changer utilement
l'état ulcéreux e on l'a vu guérir des
opthalmies, des engelures, & alors
ce changement étoit suivi d'un prurit,

figne certain de la crife.

Les altérations des humeurs. qui perpétuent les ulcères produits par la quantité défectueuse du pus, se rapportent ou à la génération surabondante, ou à la desectuosité de ce pus, qui verse continuellement dans la partie elcérée, & empeche la cicatrice, ou enfin aux qualités que le pus a contractées par les vices généraux de la masse des liumeurs contraires à la génération organique. Cette dégénération genérale contracte ces vices de la dégénération particulière de l'ulcère. On voir tous les jours des personnes chez lesquelles un ulcère s'est fermé, avoir des rapports qui présentent l'odeur même du pus qui étoit auparavant établi dans cet ulcère supprimé. Le quinquina, le camphre, le mercure doux font les remèdes les plus propres à prévenir la dégénération purulente des humeurs. C'est dans cette vue que Rozen a compose des pillules dont le principal ingrédient est le camphre & le mercure doux qu'il donne aux enfans qui ont cont: acte la petite vérole, pour prévenir la dégenération des humeurs qui le fait lors Trr

du développement du miasme variol ux. Il a observé que, par ce moyen, la maladie devenoit plus douce, plus bénigne & plus aifée à résoudre. Il y a encore d'autres observations analogues des maux de gorge gangréneux, guéris par ce moyen. De Haen a observé que, de quelque mauvaise qualité qu'on regarde la suppuration commençante, le quina étoit le vrai spécifique de la dégénération purulente. Il l'a donné, & a guéri. Monro l'a donné avec du lait dans une phthifie ischiatique. Andmillet a employé le quina pour empecher la dégénération de la sanie, & l'a changée en bon pus. Dans les ulcères de mauvais caractère, tous ces moyens ont réussi.

Quant au défaut du pus dans l'ulcère, peut-être y remedieroit-on en appliquant un vésicatoire ou un cautère sur une partie sympathique avec l'organe affecté, pourvu cependant que ce défaut de pus ne sur pas produit par trop de sécheresse, comme le celèbre Barthez en a rapporté un exemple dans son discours sur le principe vital. Vagler assure s'être souvent servi du vésicatoire, pour augmenter la dégénération pu-

rulente.

De Haen a remarqué que l'usage du folanum, de la belladona & autres vénéneux, engendrent du pus dans les ulcères cancereux, & autres de mauvais caractères. Ils agissent sans doute en faisant cesser la douleur. Il saut rapporter à cette observation celle de Werloof, qui a obtenu de bons essets du folanum duscamara dans les nleères de la poitrine. On peut faire révussion de l'humeur purulente en appliquant plusieurs cautères à la fois, relativement aux forces du

malade. Leur emploi seroit déplacé dans une colliquation générale.

Je ne dirai rien non plus de l'altération du pus dans les ulcères mal soignés, de même que de sa dégénération, qui participe à un vice général des humeurs écrouelleuses & autres. Ce vice demande un traitement particulier qui influera sur la dégénération de ce pus, & fans lequel on n'opérera jamais une cure methodique. Je ferai seulement mention de la correction des digeftions, des humeurs, & du défaut de leur coction, qui empêche la cicatrice, auxquels on remédie en donnant avec succès les amers & les aromatiques. Il est prudent de modérer l'usage des divers digestits, & de les corriger par un regime adoucissant, tel que par le lait & les farineux.

On combat par le quinquina ainsi que par bien d'autres antigangréneux, la disposition de la gangrène que pourroient contracter les ulcares. Baglivi conseille la gentiane & la scabieuse; mais lorsque cette dégénération du pus est m. ligne a l'extrême, que les bord de la plaie sont pourris, il seroit utile d'appliquer le seu & d'autres caustiques qui réussirient quelquesois.

M. AMI.

Ulcères des animaux, en general. Médecine vétérinaire.

I. .

Tout abcès formé, & la collection de la matière faite, fon ouverture par la nature ou par l'art en change la dénomination & etablit ce que nous appeions un ulcere. Voyez abcès, plaies.) IJ.

Si on laisse à la matière purulente le soin de se frayer une route au dehors, c'est exposer l'animal aux dangers qui peuvent résulter de ses progrès intérieurs; c'est accorder à cette humeur le tems de creuser des finus, des clapiers, de produire des callofités qui suivent des fistules, de faire une impression funeste sur des parties tandineuses, aponévrotiques qui seroient le siège de la tumeur, ou fur des organes délicats que cette même tumeur avoisincroit; c'est lui ménager les moyens, en cas de malignité, de porter la contagion dans la maffe.

#### TII.

Les circonstances où nous abandomons l'hnneur contenue dans l'abcès, à elle-même, & où nous lui permettons de se procurer une issue, en nous réfervant néanmoins toujours le droit de juger de son action & d'en prévenir l'effet, sont donc rares. Elles se bornent en général à celles des dépôts légers & superficiels, des abcès situés dans des parties glanduleuses & peu sensibles, de tous ceux dont la base zénitente, ainsi que nous l'observons regulierement, par exemple, dans les javarts, (voyez ce mot) ne sauroit être ramollie que par le sejour du pus, ce maturatif le plus énergique & le plus puissant de tous étant d'ailleurs l'unique agent capable de détruire dans les corps glanduleux, dénués en partie de substance cellulaire, les brides qui séparent les différens foyers, et de les réunir en un feul.

#### IV.

Nulle disserence ne frappe les

veux de l'artiste vétérinaire, fixés sut une plaie dans laquelle la suppuration commence & fur un abces qui vient d'être ouvert. On voit dans l'un & dans l'autre de ces ulcères un fluide blanchâtre plus ou moins inégal, épais & gluant, mais tonjours destructif, fourni par les humeurs qui engorgent les vaisseaux & leurs interstices, & on ne peut espérer ni la régénération, si toutefois on peut l'admettre, ni la réunion à laquelle les esforts & les vœux de l'artisse doivent tendre, qu'autant qu'il en aura tari la source, en opérant un dégorgement entier, & la fonte d'une multitude de petits canaux qui ont été dilacérés. Alors à l'écoulement de ce fluide succédera l'abord d'un fuc favorable, fourni par des tuvaux qui étoient hors d'état de le charrier, attendu la pression qu'ils éprouvoient de la part des autres vaisseaux obstrués.

### V.

Ce suc n'est autre chose qu'une lymphe ballamique & douce; il n'est ni grumeleux, ni fetide. La coulcur en est constamment blanche; mais de tous les fignes, qui annoncent sa présence, il n'en est pas de plus certain & de moins équivoque, que les mamellons charnus qu'on apperçoit dans le fond de l'ulcère, & qui bientôt le rempliroient, si cette lymphe couloit fans alteration; fi ce même fond n'étoit pas dans des pansemens longs, fréquens & faits fans attention par les maréchaux de la campagne, foumis à l'impreffion d'un air froid, qui fronçant & crispant sensiblement ces petits tuyaux d'ou part le suintement, y condenseroit trop tôt la substance nourri-Ttt2

cière & donneroit lieu à un engorgement nouveau; fi l'introduction inconfedérée de bourdonnets ou de tentes d'un volume & d'une dureté considérable, employés par ces mêmes maréchaux, n'en suspendoit pas le cours, n'en follicitoit même le refoulement, & n'anéantissoit pas le commerce & l'union qui se rétablissoient entre les parties; enfin, si leur main ignorante & lourde ne ruinoit pas sans ceile l'ouvrage commencé, c'està-dire, les portions tendres, qui se montrent. foit en arrachant avec violence l'appareil qui les couvre, soit en nettoyant l'ulcère avec rudesse & julqu'a effusion de sang.

## VI.

Un examen attentif de l'état de l'ulcère fait connoître à l'artifle vétérinaire les obstacles dont la nature se voit dans la nécessité de triompher, & lui indique le genre des secours qui peuvent concourir aux succès de son action & de ses vues.

Ces obstacles réfultent-ils d'une dureté dans le fond, ou dans la furface de la cavité? on doit employer pour la détruire les substances vraiment suppuratives; mais s'agit-il de l'arrêt de la matière dans les vaiffeaux voisins, d'une difficulté dans le dégorgement, ou n'a-t-on à folliciter que la sone & la destruction des portions ou des fragmens vasculaires dûs aux efforts primitifs de la suppuration? on y parviendra incontestablement par la voie des digestifs.

Dans le premier cas, on fora ufage des relàchans, tels que les huiles d'amandes douces, de millepertuis, l'huile rofat, l'onguent populèum, Ponguent d'althéa, & tandis que dans le fecond, on fe fervira du ftyrax, du baume d'arceus, ou du digestif le plus ordinaire dans la pratique, c'est-à-dire, d'un melange d'huile de millepettuis, de jaunes d'œus, de térébenthine que l'on tempère selon le besoin par l'augmentation de la quantité d'huile, ou que l'on anime par la diminution de cette quantité, & par l'addition de quelques liqueurs sprittueuses, telles que l'eau-de-vie, ou l'essence de térébenthine.

Les premiers de ces médicamens ramolissantes parois, facilitent l'issue des sucs dans l'ulcère; ils procurent bientôt la suppuration louable que l'artiste desire, sur-tout si à l'aide de l'application extérieure des émol iens ou des relàchans indiques, soit en cataplasmes, en onctions ou en linimens, on détend le tissue des vaisseaux engorgés à la circonfétence, comme si, dans la circonfance de l'irritation, on emploie les anod ns ou simplement les détersiss.

### VII.

Il importe néanmoins d'observer ici qu'on doit craindre les suites de la constance avec laquelle on perfévéreroit dans l'emploi des remèdes huileux que nous cessons d'indiquer en relàchant, en jetant dans une sorte d'inertie les parois & les orifices des vaisseaux ouverts qu' garnissent le sond de l'uleère, ils donneroient inévitablement lieu à la germination de songosités toujours redoutables.

On prévient ces effets en s'abstenant de ces substances dès que l'on apperçoit de bonnes chaire, en leur substituant les balsamiques, & quelquesois même simplement la charpie sèche qui absorbe l'humidité supersue, & qui par une espèce de compression wès-légère, motigene, s'il est permis de parler ainsi, les embouchures trop flasques & trop lèches des canaux, de saçon à parer à l'insluence trop considérable des sucs.

#### VIII.

Il est essentiel encore de faire observer qu'on ne doit jamais se fervir de médicamens gras & relâchans, lorfqu'il est question d'ulcères on de plaies dans des parties tendineuses, aponevrotiques, offeuses. On peut en gainir les environs, mais l'incarnation de ces parties blanches & lymphatiques devant être précédée a'une exfoliation qui naîtra du desséchement de leur surface, il faut rejeter toutes substances qui tendroient à amollir & à exciter une pourriture dont on doit preserver avec d'autant plus de foin leur tiffu par des balfamiques spiritueux, qu'il n'y est que trop expose, vu le defaut d'oscillations, les vaisseaux artériels y étant en bien moins grande quantité que dans les parties charnnes.

### IX.

En ce qui concerne les digestifs propres ou effentiels dont nous avons déja parlé, c'est - à - dire, du digestif ordinaire, des baumes, du flyrax, &c., ils soutiennent l'action organique des chairs. Par eux les petits vailfeaux se voient invite, d'une part à se dégager & à se débarrasser de l'humeur qui pourroit encere y refter, & de l'autre à se séparer de leurs extremités dilacerces, qu'ils chaffent à petits coups redoubles comme antant d'escarre legère dont il est essentiel de solliciter la chûte; ils préparent donc par la suppuration qu'ils provoquent, les voie; à l'abord du luc régenérant, & c'est ainsi que

dans des ulcères bénins les plus effrayans par leur étendue & par leur profondeur, on obtient de ces fubftances feules, & au moyen d'un panfement méthodique, une reproduction entière fuivie d'une cicatrice parfaite. (Voyez plaie, pansément)

#### X.

Mais les obstacles dont les médicamens digestifs triomphent, ne sont pas toujours les seuls qui contrarient & qui peuvent faire échouer la nature; il est des ulcères dont l'espèce, le génie, le caradère & les diverses complications en demandert de plus énergiques & de plus puissans.

En general, les vices de la matière suppurée, dépendent ou de la perversion totale des humeurs, & en ce cas, il n'est possible a'y parer; qu'en attaquant vivement la cause par des remèdes internes; ou du différent mélange des sucs & de la prédomination de ceux qui en font partie; & dès-lors cette niême matiere graffe, chargé de flocons de graisse, ichoreuse, glaireuse, sanguinolente, se trouve très-dislinde des qualités qui constituent une suppuration locale; ou enfin de son sejour dans le lieu ou elle le forme, & de l'inflammation qui peut y exifter ; de-là le degré d'epaissillement & d'acrimonie qu'elle contracte, de manière à donner quelquefois naiffance à des ulcères malins. Si l'on ajoute à ces différentes dépravations les empêchemens qui peuvent refultei des fragmens, ou dilacérations des vaisseaux qui, comme autant de parties moites, macérées par le pus, & neammoins encore adherentes, font plus on moins tenaces, & plus ou moins difficiles à detruire, on

aura raffemblé en peu de mots ce qui peut altérer, embarraffer le fond d'un ulcère, & éloigner tous les moyens de régénérer & réunir.

#### XI.

Telles sont donc les différentes conditions de ce qu'on appelle déterfion, que pour y parvenir on est astreint, 1°. ou à dissoudre & à atténuer la matière épaisse & glutineuse, sur laquelle les vaisseaux n'ont point d'action; 2º. ou à borner l'affluence d'une humeur trop séreuse qui, les jetant dans l'affoiblissement, fait éclore des chairs fongueuses, mollasses, baveuses & superflues; 3°. ou à accélérer la chûte du débris informe que nous offrent des solides rompus, lâches, affaisses privés de la vie; 40. ou à réfister à l'action des canses putrides, à la prévenir & à en préferver les liqueurs.

### XII.

Le premier objet sera rempli au moyen de l'emploi raisonné des liquides plus ou moins animés, selon le besoin & la nécessité d'inviter les solides à se délivrer de la matière qui peut occuper leurs extrémités, ou de délayer & de dissoudre seulement celle qui séjourne & qui s'arrête à leur superficie.

Les déterfifs dont on obtiendra les effets, font les décoctions de feuilles d'abfinthe, d'aigremoine, d'arum, de bardanne, de bétoine, d'iris, de marrube, de menthe, de millefeuille, de nicotiane, de noyer, d'orties, de ronces, de feordium, l'eau de chaux, l'eau alumineuse, les eaux minérales de Vals, de Plombières, de Bourbon, de Barrège, de Balaruc, l'eau de la mer; l'urine, l'oxycrat, la lessive de cendre de sarmens, l'eau d'arquebusade, &c. On en sait des injections, des lotions, des fomentations.

On fatisfera à la seconde indication, par l'usage des substances plutôt accidentellement que proprement déterfives, c'est-à-dire, par le secours de celles que l'on tire de la classe des absorbantes ou des dessicatives; celles-ci s'abreuvant & s'imbibant d'une part de l'humidité furabondante, & restreignant, resferrant & crispant de l'autre, attendu leur stipticité naturelle, les fibres & les vaisseaux, de manière à les fortifier contre le nouvel abord de ce fuc nuifible & superflu. Ces substances sont la charpie sèche, l'aloës, la litharge, le mastic, l'os de sèche, la colophone, &c. on s'en fert sous la forme de pondre.

La troisième indication, c'est-àdire, la séparation des débris de la suppuration, sera opérée par les détersifs irritans, qui stimulant & agaçant les vaisseaux, en ranimeront & en augmenteront l'oscillation; or, en les forçant, en les déterminant à des heurts réitérés contre les portions mortes, ils en provoqueront nécessairement la châte.

Ces déterfis font, l'alun de roche brut ou calciné, le verdet, l'antimoine, les baumes de Tallu, le camphre, le galbanum, la gomme copal, la gomme élémie, la gomme animée, le miel, le sagapenum, le fel ammoniac, le storax, le sel commun, le vinaigre, le vitriol, la poudre de sabine, l'ocre, le beurre de faturne, le baume de Fioraventi, l'emplatre divin, l'emplatre de nicotiane, l'élixir de propriété, l'huile de camphre, l'effence de térébenthine, la teinture de myrrhe & d'aloës, l'onguent égyptiac, &c.

Si néanmoins ces escarres étoient si considérables, ou l'humeur dans un tel degré d'épaissifsement que les parties irritables fusient soustraites & dérobées à l'action de ces substances, ou que la résistance de ces masses étrangères sût supérieure aux efforts & aux mouvemens systaltiques des vaisseaux, leur destruction ne pourroit s'attendre que de l'effort des substances évidemment plus puisfantes, & l'on en trouvera les moyens ou dans l'activité certaine du feu même, (voyez Feu, Cautère actuel) ou dans celle des remèdes corrofifs, tels que l'eau phagédénique, le collyre de lanfrane, le baume d'acier ou d'aiguilles, l'huile de tartre par défaillance, le sublimé corrosif, les précipités blanc & rouge, la dissolution mercurielle, le beurre d'antimoine, &c. qui pénètrant, rompant & rongeant une partie des portions qui mafauoient celles qui font vives & sensibles, mettront les déterfifs plus doux & moins animés qu'on leur substituera, à portée de faire fur celle-ci l'impression qui doit achever la ruine des autres.

Enfin, quant à la quatrieme indication, c'est-à-dire, aux ulcères sétides & malins, compliqués d'une constitution viciense de la messe, d'un vice local, comme d'une disposition instammatoire dans la partie même, de la présence d'une humeur âcie & corrosive qui, par de sunc serve progrès, s'étend à tout ce qui l'avossine, amortit & éteint le principe vital dans la superficie de tous les visiteaux qu'elle touche, & subit toujous elle-meme une plus

grande dépravation dans le lieu qu'elle infecte & qu'elle ravage. Le premier soin de l'artiste, doit etre de rem nter à la fource, d'administrer intérieurement les remèdes indiqués par les circonstances, & sans lesquels le régime & les topiques n'auroient aucun succès; de tenter d'abord d'appaiser l'inflammation, d'adoucir l'acrimonie par l'usage des déterfifs mitigés, tels que les décrétions plus ou moins fortes des plantes vulneraires, mêlées avec le miel, & tels que l'oxymel fimple, &c. fauf à mettre enfuite en usage les médicamens anti-putrides qui secont l'oxymel scillitique, le sel ammoniac, le camphre dissous dans l'eau-de-vie, la teinture de myrthe & d'aloës, tirce par l'esprit-de-vin, &c.

Cette même teinture, la coloquinte, la coraline, l'ellébore blanc & noir, la rhue, la tanaisse, la staphilaigre, les racines de gentiane. de fougere en décoction ou en poudre, les huiles de térébenthine, de pétrole, d'aspie, sont, ainsi que les antiputrides dont nous venons de parler, de la plus grande efficacité, quand il s'agit d'ulcères vermineux; comme une dissolution de sublimé corrolif dans l'esprit-de-vin camphré, étendue ensuite dans suffifante quantité d'un véhicule aqueux & mucilagineux, tel que la decoction de racine de guimauve, & injectée dans les nafeaux de l'animal. forme un déterfif auquel refittent affez rarement les ulcérations chancreuses, qui sont un des signes univoques de la morve. (Voyez MORVE, CHANCRE.)

# XIII.

Le choix, le mélange de ces dif-

férentes substances, doit toujours être en raison du degré d'activité qui peut être nécessaire en elles, ainsi que des diverses modifications qu'il est utile qu'elles recoivent, eu égard à l'état de l'ulcère & à la nature ou à la sensibilité de la partie ulcérée. Ce même état qui en indique le genre & l'emploi, indique aussi à l'artiste le moment où l'usage ne pourroit qu'en être nuifible & préjudiciable. Le fond de l'ulcère est-il fuffifamment purgé, il n'est pas douteux que les vaisseaux délivrés des humeurs qui les engorgeoient, & qui les recouvrant, les rendoient moins accessibles à l'action de ces médicamens, seront inévitablement blesses de l'impression qu'ils feront fur eux; d'un autre côté, le suc régénérant, exposé à une dissolution que doivent provoquer leurs molécules salines, péchera par un défant de consistance; ce seroit donc se préparer de nouveaux obstacles à combattre, que de ne pas les bannir au moment où les vaisseaux libres & fouples, ne fourniront que la lymphe nourricière detlinée à ne faire qu'un seul & même corps avec les tuyaux qui la charient & qui la versent, dès l'instant que leur prolongement ou leur expansion aura lieu.

## XIV.

C'est en effet dans ce prolongement que semblent principalement consister le mécanisme & le mystère de la régénération & de la reunion. Mais sans nous arrêter davantage à des idées aussi compliquées, occupons-nous seulement de la cicatrisation de l'ulcère. C'est constamment par les bords de l'ulcère que la cicatrifation commence : ces bords étant plus en butte aux effets de l'air que le fioid, qui d'ailleurs est toujours plus humide; que si elle laisse entrevoir assez fréquemment des rides, on doit principalement les imputer au gluten qui fe collant en premier lieu à la portion solide du bord, & successivement plus avant du côté du lieu qui ctoit cave, ne peut se dessécher & acquérir une compacticité qu'il n'occupe bien moins d'étendue, vu le rapport intime de ses molécules, & qu'il ne suscite par resserrement ces plis & ces inégalités qui peuvent offenser l'amour-propre du sexe, mais qui sont toujours affez inditférens, relativement à la plûpart des hommes, & généralement eu égard aux animaux.

### X V.

Quoi qu'il en foit de la cicattifation, de cette action à laquelle la nature se porte vraisemblablement plutôt qu'à tout autre, lorsque abandonnée à elle-même, elle est d'ailleurs dégagée de tout obstacle; l'art peut l'aider & la rendre plus prompte au moyen des substances qui ont le pouvoir de hâter la clôture des solides & la concrétion du suc, & qui composent les médicamens que l'on appelle, d'après ces essets, du nom général de dessicatis, épulotiques, cicatrisans.

#### X V I.

Le choix que l'on doit faire de ces médicamens, est dicté par les différens états de l'ulcère.

Le liquide nourricier est-il trop fluide, & le tissu des vaisseaux prolongés est-il conséquentment trop mal? mal? il faut employer les dessicatifs absorbans, qui imitant l'action des substances aftringentes, ont le double pouvoir de raffermir les vaisseaux, & en s'abbreuvant d'une partie de la sérosité, d'en épaissir l'autre portion restante. Ces médicamens, dont on fait le plus fouvent usage sous une forme sèche, c'est-à-dire, en poudre, sont ceux dont nous avons déja parlé, article XI, & auxquels on peut joindre la tutie, la pierre calaminaire, le pompholix, la cérufe, le minium, le sel de Saturne, son beurre, &c. mais le plus fouvent la charpie seule, brute ou rapée, suffit pour remplir ces vues.

Les fibres cutanées pèchent-elles par trop de rigidité, & cette rigidité est-elle prouvée par la peine & par la difficulté que les bords de la cicatrice ont à se rapprocher, malgré la bonté du fond de l'ulcère? il faut recourir aux deflicatifs adoucissans; c'est-à-dire, à ceux que l'on mêle à des substances grasses, & d'où resultent des onguens, des ponimades dessicatives, l'effet des graisses étant de relacher insensiblement les folides, & d'en modifier la tenfion, tandis que celui des matières qui dessèchent est d'agir toujours sur le gluten, tels font l'onguent rosat, de tutie, de pomphotix, l'album phasis, le cérat de diapalme, celui de Galien, le dessicatif rouge.

Enfin, par un événement diamétralement contraire, ces mêmes fibres font-elles dans le relachement & dans l'inertie? les bords de l'ulcère font-ils mols, & les principes de la cicatrice n'ont-ils que tres-peu de folidité? cette circonftance exige des fubffances balfanji-

Tome IX.

ques & fortifiantes; telles que le baume dur du Pérou, la myrrhe, Paloës, leur teinture, Palun, Peau de chaux, Peau vulnéraire, Peau de Rebel, le baume du Commandeur, Gelui de Fioraventi, &c.

### X V I.

Dans de simples excoriations, on peut faire valoir sur-le-champ les dessicatifs animes, tels que l'eau vulnéraire , poutvu que l'air n'ait point encore produit une crifpation & un engorgement des petits canaux ouverts; car alors il donneroit lieu à une tenfion, à une inflammation, à une suppuration véritable, & les dessicatifs adoucissans seroient à préférer; ils garantiront ces mêmes canaux, ainsi que les houpes nerveuses, de tonte impression facheuse, & ils les maintiendront dans une souplesse qui, favorisant l'écoulement des sucs les plus délies, leur permettra de former, avec les fibres cutanées qui se prolongeront, une cicatrice superficielle.

### XVII.

Tous les dessicatifs nuisent en général, si l'emploi en est prématuré; ils retardent l'ouvrage de la nature; ils s'opposent à la vegétation des chairs; ils causent une induration dans les bords, à la surface des ulcères ou dans les sinuosités qui peuvent y étre, par le dessechement précipité qu'ils occasionnent.

On doit de plus en user avec précaution dans les dépôts critiques; il seroit infiniment dangereux de supprimer trop à la hâte un reste de suppuration qui pourroit encore être utile. Ce précepte n'est pas moins essentiel en ce qui concerne les irruptions entanées, d'ou suinte une humeur âcre & corrosive, telle

Vvv

que delle que rendent les malandres, les solandres, les crevasses, &c. ( Vovez ces mots suivant l'ordre du Dictionnaire. ) Si l'on cherche à tarir l'écoulement de ces ulcères, fans remonter à la fource & fans avoir fait le moindre effort pour corriger les dépravations de la masse, c'est exposer l'animal à des ressux funestes; on a vu par l'expérience que des malandres desséchées trop tôt ont été suivies de crevasses; nous avons traité au long de cette maladie, qu'on appelle fic ou crapaud, (voyez FIC, CRAPAUD), elle est d'autant plus grave que l'humeur ne refluant pas au-dedans, mais fe portant sur les parties déclives, les pervertit toujours de plus en plus.

### XVIII.

Par le moyen des injections, on porte les remèdes dont nous avons parlé dans des lieux, où on ne pourroit pas les faire pénétrer auttement.

A l'égard des collyres fecs trèspropres à cicatrifer les ulcères de la cornéc, (voyez ŒLL) on ne doit jamais les fouffler, ainfi qu'on le pratique communément à la campagne, dans l'œil de l'animal, attendu qu'après un ou deux jours d'une femblable opération, il redoute l'abord de l'homme, & devient plus ou moins féroce, & plus ou moins intraitable; il faut les appliquer légèrement fur la partie avec le doigt.

#### XIX.

Différences de qualités d'Ulcères qui furviennent le plus communément dans la pratique, & que l'on trouvera par ordre alphabétique dans le corps de l'ouvrage.

Les ulcères hénins sont ceux qui

surviennent à la suite d'un dépôt de gonrme, tels qu'aux glandes parotides, maxillaires, sublinguales, en dedans de la cuisse, proche le sourreau, au toupet, à la suite de la maladie de la taupe, au garot, sur les reins, au poitrail, aux pieds, à la suite de l'enclouure d'un clou de rue, qui n'a attaqué que la sole de chair, ou de la brûlure de la sole.

Les ulcères calleux font ceux dont nous venons de parler; quand ils ont été maltraités, négligés, ou qu'il y a un vice dans le fang, & auxquels on peut encore ajouter l'ulcère des barres, les cors, la malandre, la folandre, la mule traverfine, l'ulcère provenu d'un javart, l'ulcère furvenu à la fuite d'une enchevêtrure.

Ils font finueux & fixuleux, quand l'ulcère des barres va jusqu'à l'os, quand l'escarre du cors est tombée, & qu'il y a quelque portion tendineuse des muscles intéressans d'attaquée ; lorsque la malandre & la folandre font profondes, que la mule traversine, l'enchevêtrure ont été julqu'aux gaines des tendons; toutes les fois que le bourbillon du javart a été profond, & qu'il a attaqué le tendon ou ses gaines; à ceux-ci, on peut encore ajouter les fistules des avives ou parotides de dessous la mâchoire, de la laciymale, de la faignée du col, de la taupe, du garot des reins, de l'avantcœur au cartilage du sternum, du plat de la cuisse, de l'anus, des bourses ou du scrotum, du javart excorné improprement dit, de l'enclouure, dont la matière a soufflé à la couronne, de celle qui a attaqué l'os ou le tendon de la bleime, de la seime, de la fourmillière & du ctoissant à la suite de la fourbure.

Les ulcères putrides sont les aphres, les chancres de morve & autres, les os aux jambes, les poireaux, les fics ou crapauds. (Voyez tous ces mots, fuivant l'ordre du Dictionnaire, quant aux causes & à la curation.) M. T.

UMBILIC, ou OMBILIC DES FRUITS. Petite cavité placée au formet des poires, des ponnnes, plus ou moins profonde fuivant l'espèce, ordinairement garnie par des écailles ou proeminences dures, lors de la maturité du fruit. Cetumbilicest à la place occupée auparavant dans la fleur par le pitiil. Les jai diniers appellent cette cavité l'ait du fruit.

URINE. MÉDECINE RURALE. Humeur excrementitielle qui se separe du sang, & qui se filtre dans les mammelons des reins, pour se rendre à la vessic. Le séjour qu'elle sait dans ce viscère lui donne une sorte d'acreté, de manière qu'elle irrite & picotte ces fibres, & en étend les parois pir son volume. La nature sollicitée par cette irritation à se débarrasser de son fardeau, alors les muscles de l'abdomen & le diaphragme pouffent la vessie; par cette pression, l'urine poussée surmonte la rélistance des fibres transversales qui embrassent le col de la vessie : cette action ayant pris fin, les fibres du sphincter de la vessie n'étant plus pressées, se rétablissent dans leur premier état par leur propre contraction. Il y a des muscles enfuite qui embrassent en partie l'uretre, & qui, par leur contraction, la vident du tette de l'urine qui peut s'y trouver. Ces muscles ayant perdu leur action dans les vieillards, on voit que l'urine qui est restée dans

le fonds de l'urètre, doit dégoutter pendant un certain temps après qu'ils

ont pissé.

Il est bien démontré que dans les maladies inflammatoires, l'urine est teinte en rouge. Ce phénomène arrive presque toujours, lorsque les vaisfeaux qui ne doivent recevoir que la pattie aqueuse, se trouvant trop dilatés, reçoivent une plus grande quantité de sang; alors leur diamètre augmentant, ils admettent & laissent passer des globules rouges. L'urine est au contraire presque toujours pale & claire chez les hyppocondriaques & les femmes hystériques, parce que les extrémités de leurs vaisseaux le trouvent toujours fort reserrés, & ne laissent échapper que la partie aqueuse: mais quand le corps n'est point malade, sa couleur doit être jaune, approchante de la couleur du citron.

L'urine est composée d'une huile, d'un sel, d'une terre & d'une veritable eau: c'est l'huile qui lui donne la couleur jaune. On peut se convaincre de l'existence du sel, en en faisant évaporer une certaine quantité: quant à la terre, on peut l'observer dans les pots de chambre, en laissant long-temps reposer les

urines.

L'eau de l'urine est insipide; on peut s'en convaincre en la faisant evaporer; on n'y remarque presque point d'odeur ni de goût. Beethaave, en faisant évaporer l'eau de cette liqueur, trouve que de vingt parties d'urine, il y en a dix-neuf qui ne sont qu'un phlegure par, si cependant vous en ôtez cette partie subtile, plus légere que l'eau meme, qui s'exhale avant elle, tant de l'urine, que des autres humeurs du corps

humain. De tous ces principes, il n'y a que l'union de la terre & de l'huile, qui formant différentes couches, se déposent sur les parois du noyau qui fert de base à la formation du calcul.

L'urine, par un trop long séjour dans la vessie, soumise à l'action de la chalcur, tend à s'alkaliser; alors elle acquiert un certain degré d'acreté qui peut déterminer le spasme, ou l'inslammation de la vessie, des ardeurs & des dissicultés d'uriner, & quelquesois la paralysie de ce viscère, en lui faisant perdre les ressorts de ces sibres.

L'urine varie par sa quantité dans les différentes saisons de l'année. Dans l'hiver, on transpire moins, aussi est-elle plus abondante, parce que la partie aqueuse qui se scroit échappée par les portes de la peau, se porte vers les couloirs des reins, & dela dans la vessie. Par la raison contraire, en été, on urine beaucoup moins. En hiver, lorsque l'atmosphère est chargée de brouillards, on rend infiniment plus d'urine, parce que la peau s'imbibe de ces humidités qui prennent la route des reins & de la vessie.

On a vu des hydropifies afcites être guéries par des chûtes qui ont forcé les eaux épanchées dans le basventre, à paffer dans la veffic; le célèbre Morreau, qui a affuré ce fair, explique ce phénomène, en difant que les mailles de l'ouraque se sont ouvertes, & que l'eau s'est rendue par ce conduit dans la vessie. Cela paroît d'autant plus vraisemblable, qu'on a vu des gens rendre l'urine par l'ombilic.

Quoi qu'il soit très-vrai de dire qu'il n'est pas possible de connoître

toutes les maladies par l'inspection de l'urine, il est neanmoins trèscertain qu'un médecin sage & éclairé pourra en tirer des indices sur l'état du sang; c'est pourquoi l'on sera très-bien de l'examiner avec attention.

La matière des excrétions, telles que l'urine, les gros excrémens, la falive, font juger de l'état des fonctions naturelles; mais l'urine en particulier fournit des indices de la digeftion de l'estomac, de la disposition de la lymphe, de son abondance ou de son défaut, de son épaisseur ou de sa ténuité.

Il y a des charlatans qui disent connoître les maladies par la seule inspection de l'urine: mais Heister regarde cela comme impossible.

1°. Il faudroit que chaque maladie, selon la partie qu'elle affecte, imprimat un caractère particulier à l'urine; cela ne peut pas être. 2°. Il faudroit qu'on connût exactement l'état naturel de l'urine de chaque fujet; car il y a des personnes dont l'urine est semblable à celle des malades, dans le temps même qu'elles jouissent d'une parfaite santé. 3°. Peu de temps après que l'urine est sortie de la vessie, l'air l'altère. 4°. Les tuyaux des reins font quelquefois dilatés, cette di'atation apporte à l'urine de grands changemens, quoique les sujtes se portent fort bien. 5°. On ne peut pas connoître l'état du sang par les urines, puisque la chaleur, l'age, les alimens, les paffions les changent à chaque instant, a plus forte railon n'y trouverat-on pas les fignes des maladies qui attaquent les parties folides. Il en est des urines comme du poulx, qui dans les fièvres malignes, elt iemblable au poulx de ceux qui se portent bien. Malgré toutes ces bonnes raisons, on voit tous les jours de ces empyriques de la classe de ces vils insectes, qui ne portent auprès des malades que l'ignorance & l'effronterie, prétendre reconnoître à son inspection les différens maux dont on peut être attaqué.

M. AMI.

URINES - DIABÈTES. Médecine vétérinaire. Ce n'est autre chose qu'un flux immodéré d'urine.

Cette maladie est rare dans les animaux : elle arrive plus souvent au bœuf qu'au cheval , ainsi qu'a la brebis, & aux autres animaux domestiques,

On connoît cette maladie, lorsque l'animal rend une plus grande quantité d'urine que dans l'état naturel, par la couleur des urines, qui sont trèschargées, & par leur fétidité.

Il faut savoir distinguer les diabètes d'avec l'évacuation immodérée des urines provoquées par la grande quantité de sluide que l'animal a bu, en ce que dans la derniere, l'évacuation ne surpasse jamais en quantité celle des boissons qu'il a pris, & qu'elle n'est accompagnée d'auçun autre symptônie fâcheux.

Causes. Les pâturages échaussans, tels que les pâturages qui abondent en plantes aromatiques, les breuvages d'eau-de-vie & de thériaque donnés à forte dose, l'excès du sel, les travaux & les exercices pénibles long-temps co tinués, les eaux de mauvaise qualité, la suppression de la transpiration & de la fueur, sont

les principes ordinaires des urinesdiabètes.

Traitemens. Dans les diabètes qui ne font accompagnées ni de chaleur ni de fièvre, ni de pléthore, la faignée est contre-indiquée; on donnera feulement à l'animal des boiffons copieuses d'une eau blanchie avec la farine d'orge & de riz, des lavennens émolliens; on soumettra le dessoud u ventre aux fumigations de l'eau chaude, & on bouchonnera l'animal pendant tout le temps des fumigations.

Mais l'animal est-il échauffé au point que les urines soient d'une odeur fétide & colorée, la saignée à la veine jugulaire sera pratiquée : on lui donnera de l'eau blanche, du son mouillé, de la paille, pour toute nourriture; on le fera baigner, fi la faison le permet, dans une eau de rivière. & on ajoutera le trairement ci-dessus indiqué. Si après l'usage de tous ces remedes, les vaisfeaux paroissent toujours distendus. si la bouche & les tégumens sont échauffés, il faudra répéter la saignée, les boissons, les lavemens, les bains, les fumigations & les frictions jusqu'à un entier succès de ces médicamens.

Dans les diabètes qui font le produit d'une transpiration ou d'une sueur arrêtee, il faut se contenter de couvrit l'animal, & de lui donner des breuvages, composés de suie de cheminée & de racine d'angelique. Ces substances savorisant la transpiration & la sueur, on doit s'attendre au rétablissement du cours naturel des urines. M. T.

# VAC

VACHE. Médecine vétérinaire. Eco-

Voici une instruction sur la manière de conduire & gouverner les vaches. Nous avons eru devoir la placer ici, d'autant plus qu'à l'article BœUF, nous nous sommes peu étendus sur un objet aussi effentiel & aussi utile, & dont les habitans de la campagne à qui nos travaux sont consacrés, peuvent en tirer le plus grand profit.

Ce seroit en vain que la s'agesse bienfaisante du roi se seroit étendue sur les samilles pauvres de son royaume, en leur faisant distribuer des secours en nature, si elles ignoroient la manière d'en tirer parti: loin de leur devenir prossables, ils mettroient le comble à leur misère, qu'ils ont pour objet de soulager.

Parmi les différens moyens de remplir les vues charitables de sa majesté, s'il n'en est point qui offre des avantages plus réels & plus étendus qu'une distribution de vaches-laitières, on ne doit point aussi fié dissimuler que ces avantages tiennent continuellementaux soins qu'on donnera à ces animaux; plus ils seront multipliés, plus le bénéfice sera confidérable. C'est une vérité qu'a démontré l'expérience de tous les lieux & de tous les temps.

C'en est encore une autre non moins incontestable, que les vaches transportées d'un pays éloigné, exigent des soins particuliers jusqu'à ce qu'elles se soient accontumées au nouveau climat fous lequel elles ha-

# VAC

bitent, & que l'omission de ces soins entraîne presque toujours le dépérisfement & la perte des animaux.

Il est des attentions générales à avoir sur la nourriture, la boisson, le pansement, la disposition & l'entretien des étables; il en est d'autres patticulières relatives au temps de la conception, à celui de la plénitude, à l'époque du part, à l'éducation des veaux males ou semelles, & aux moyens de connostre les maladies, tant des mères que de leurs productions.

### ARTICLE PREMIER.

#### De la nourriture.

S'il est essentiel de donner aux vaches, & sur-tout à celles nouvellement importées, une nourriture abondante, il ne l'est pas moins de la leur donner de bonne qualité; c'est même un fait généralement reconnu, qu'une petite quantité de nourriture bien choisse & bien saine, est infiniment plus prostable aux animaux, qu'une grande quantité de nourriture viciée d'une manière quel-conque.

La nourriture des vaches est de deux sortes, verte ou sèche.

Ou l'on donne la première à l'étable, ou on les laisse paître, ce qui est sans contredit la meilleure méthode, celle qui est la plus conforme aux vœux de la nature.

gent des soins particuliers jusqu'à ce Dansle premier cas, on doitavoir qu'elles se soient accoutumées au attention de ne donner que peu de nouveau climat sous lequel elles ha- nourriture à la fois, & d'en donner

fouvent; on évite par ce moyen que les vaches n'en mangent une trop grande quantité, ou qu'elles ne s'en dégoûtent & ne la rejettent, après l'avoir altérée avec leur haleine. En ne mangeant que peu d'alimens à la fois, elles les broyent mieux, elles ruminent davantage, & la fanté & l'embonpoint font toujours la suite de la perfection de cette opération.

Il est fort peu de plantes qu'on ne puisse ainsi donner en vert, à l'étable. Les plus ordinaires sont la luzerne, le trêfle, le sain-foin, le colsat, la pimprenelle, les carottes, les raves, les navets, les choux, la fauve ou faux fénevé, les laitues, les pommes de terre, les topinambours, le jong marin ou genet épineux, le perfil. les boutons & les feuilles d'ormes. de frêne, d'erable, de faule, de peuplier, la trainasse, les vesces. les cosses de pois, des féves; enfin, toutes ou presque toutes les plantes des jardins, ainfi que celles qu'on trouve dans les champs après la moiffon.

Lorsqu'on donne des racines aux vaches, il est important de les leur hacher, autrement on les exposeroit à être suffoquées, ce qui n'arrive que trop souvent.

L'expérience a appris que les racines font plus nourrissantes, & qu'elles donnent plus de lait, lorsqu'on les sait cuire à moitié.

Il est essential d'être très-reservé fur li luzerne, outre qu'elle est trèséchaussante, & que le lait qu'elle fournit a peu de qualité, elle donne aux vaches qui en ont mangé avec excès, des indigessions dont elles périssent souvent.

On doit user de la même réserve pour les pousses d'ormes, de frênes & autres arbres; prifes avec excès, elles occasionnent le pissement de sang, des diarrhées dyssentériques, & d'autres maladies graves & souvent mottelles.

On ne doir jamais donner aux vaches de verdure échauffée; elle est la cause assez ordinaire d'un grand nombre de maladies.

On attendra pour cueillir l'herbe destiuée à nourrir les vaches, que le soleil ait abattu la rosce; il seroit très-dangereux de la leur présenter lorsqu'elle en est encore couverte.

On ne donnera aux vaches, autant qu'on le pourra, que de l'hetbe qui ait acquis la maturité, c'est-àdire, dont les fleurs commencent à s'epanouir; plus tard, elle est trop mure, & se tiges font dures; plutôt, elle manque de suc, nourrit moins, & est plus sujette à fermenter dans l'estomac des animaux qu'i s'en nourrissent.

Lorsqu'on laisse les vaches prendre elles-mêmes leur nourriture dans les champs, on doit avoir grand soin de ne les faire sortir que lorsque la rosée sera dissipée, par les raisons qui ont été déja indiquées. Si la pâture est peu abondante, on les v laisse en liberté; si au contraire, elle l'étoit beaucoup, comme les luzernes, les trefles, les sain-soins. les pimprenelles, & les autres prairies artificielles, on attache les vaches à une corde fixée à un piquet plante dans le champ, & on ne leur abandonne que la quantité qu'on veut leur faire depouiller. Lorfqu'elles l'ont conformée, on les laisse quelque temps fans les changer, pour leur donner celui de ruminer; après quoi, on retire le piquet qu'on replace un peu plus loin. Ce deplacement doit se faire quatre à cinq fois par jour au moins. Il ne faut pas croire qu'on puisse s'en dispenser en abandonnant à chaque fois une quantité considérable de nourriture; les vaches alors en mangeroient avec excès, & se donneroient des indigestions très - dangereuses, ou après s'ètre rassassices, elles gateroient ce qui resteroit, & prendroient du dégoût pour cette nourriture. Peu & fouvent, c'est une maxime qu'on ne doit jamais perdre de vue, lorfqu'on nourrit des vaches : elles s'en portent mieux, & fournissent une plus grande quantité de lait.

Pour empêcher les vaches mifes au piquet, de fe prendre dans leur longe, & de la raccourcir en la tournant, on fe fert d'une longe divifée dans son milieu par un morceau de bois, percé par les deux bouts, qu'on nomme tourillon: la corde est fixée aux anneaux du tourillon, de manière qu'elle puisse y tourner aisément; il faut que la corde qui tienr à la rête foit plus longue que le corps de la vache, afin que le tourillon ne puisse la blesser.

Il est très-important de ne point faire paître les vaches dans les momens les plus chauds de la journee, la grande chaleur les fatigue extrêment, les mouches les tourmentent, & la quantité du lait diminue fensiblement.

On doit faire fortir les vaches pour paître ou feulement pour se promener rous les jours dans toutes les saifons de l'année, à moins que le temps ne soit extrêmement mauvais; on profite du moment qu'elles sont dehors, pour retirer les littères & en remettre de fraîches.

Lorsqu'on nourrit les vaches au

fec, la première attention à avoir; c'est que la nourriture soit de bonne qualité, & la seconde, cu'elle soit donnée en quantité suffisante: sans ces deux conditions, ce seroit en vain qu'on attendroit du bénéfice des vaches qu'on nourrit.

Les fourrages échauffes, fouillés, mal récoltés, poudreux, nourriffent mal, donnent peu de lait & de mauvaife qualite, & font la fource d'une infinité de maladies. Les foins artificiels de feconde & même de troifième coupe, lorsqu'ils sont été coupés & ferrés par un temps favorable, paroissent convenir mieux à la nature des vaches que ceux de la première coupe, dont les tiges plus dures se digèrent moins bien, & donnent moins de lait.

Toutes les plantes vertes, dont nous avons dit qu'on pourroit nourrir les vaches, peuvent leur être données desséchées. On leur donne en outre, les pailles d'orge, d'avoine, de seigle, de blé, ou battues, ou engerbées: les menues pailles, les pois, les féverolles, les graines de lin, de chenevis, l'orge cru ou bouilli; ce qui est présérable, le son, les criblures, le gland, les feuilles d'arbres fanées, les marcs de navettes, de noix, de colsat, de raisin, &c.

Les vaches s'accommodent trèsbien de ces différentes nourritures, lorsqu'on les leur donne avec ménagement, & qu'on les affoure fix fois par jour au moins; si cette attention exige quelques soins de plus, on en est amplement dédommagé par la quantité & la qualité du lair.

On rend les pailles plus appétifsantes, lorsqu'on les mêle couche par couche avec le foin qu'on veut garder pour l'hiver; on a l'attention dans ce cas de ne pas laisser le foin se dessécher autant que si on le ferroit pur; il n'est pas sujet à s'échauffer, son humidité étant absorbée par la paille, à qui elle donne plus de saveur.

Si c'est mal entendre ses intérêts que de ne pas nourrir affez. & s'il est vrai qu'une vache bien nourrie rapporte plus que deux qui le font mal, ce n'en seroit pas moins un abus très-préjudiciable que de nourrir trop; les vaches engraisseroient, donneroient moins de lait, ou tariroient même absolument : elles demanderoient aussi le taureau plutôt.

Une des attentions les plus essentielles à avoir lorsqu'on nourrit des vaches, c'est de ne jamais les faire passer brusquement de la nourriture verte à la nourriture sèche, & de celle-ci à la première; on doit, au contraire, les y amener peu-à-peu & par gradation.

#### ART. II.

# De la boisson.

On doit abreuver les vaches deux fois par jour; cette précaution est sur-tout essentielle lorsqu'elles sont nourries au sec. L'omission de cette attention est une des principales causes des maladies inflammatoires auxquelles les vaches sont ordinairement si sujettes.

Il faut en outre que l'eau dont on les abreuve, soit la plus pure & la plus claire qu'il foit possible. On doit soujours donner la préférence à celle qui court ; la meilleure de toutes est celle qui coule au deslous des mouins, le battement qu'elle a éprouvée

Tome IX.

en passant sous les roues, l'a rendue

plus douce, plus légère.

C'est un préjugé bien général & bien dangereux que celui de croiro que les eaux fangeuses & croupifsantes des mares, soient une boisfon plus faine que l'eau la plus pure. Les suites sunestes que ce préjugé entraîne tous les jours auroient bien

dû le faire disparoître.

Lorsqu'on n'a point d'autre eau pour abreuver les vaches que celle. de ces mares, ou de l'eau de puits qui s'oppose à la cuisson des légunies, qui dissolve mal le savon, qui ne foit pas propre à laver le linge, on doit la battre en la laissant tomber plusieurs fois d'un vase dans l'autre, ou ce qui est bien plus économique, la filtrer à travers le fable. Pour cet effet, on se sert d'un tonneau defoncé par le bout d'enhaut; on couvre le fond d'en bas d'une couche de sable de quatre à cinq pouces d'épaifseur, après avoir percé ce fond de plusieurs petits trous, & l'avoir enveloppé extérieurement d'une toile, qui laisse passer l'eau & retienne le sable. L'eau, ainsi filtrée, doit être reçue dans un baquet, qui servira d'abreuvoir.

On rendra l'eau bien plus saine encore, en la blanchissant avec le son de froment ou la farine d'orge : cette pratique est excellente, elle procure aux vaches beaucoup de lait.

Dans les chaleurs de l'été, on mettra un verre de vinaigre par seau dans la boisson des vaches, loisque l'eau ne sera pas de bonne qualité, & si la sécheresse étoit trèsconfidérable, on fera bien d'aciduler ainfi leur boisson, de quelque nature qu'elle foit. Xxx

# ART. III:

## Du l'ansement de la main.

C'est une erreur de croire que le pansement de la main soit moins eccessaire aux vaches qu'aux chevanx, & la négligence dans laquelle cette opinion fait trop fouvent tomber, est la source d'une infinité de maux. Les vaches ne sont bien portantes que lorsqu'elles transpirent bien, ce qui ne peut pas être, lorfqu'on les laisse séjourner dans la fange, & qu'on n'a pas soin d'enlever la crasse qui bouche les pores de la peau. Dans les pays où l'usage salutaire d'étriller & de bouchonner les vaches, est établi, on remarque qu'elles font moins sujettes aux maladies, qu'elles ont plus d'embonpoint & de vigueur, qu'elles donnent un lait plus abondant & sur-tout de meilleure qualité. On étrillera donc les vaches une fois par jour, & on ne laissera point leur fiente s'attacher à leurs poils, comme cela se pratique trop souvent : cette opération sera très-prompte & très-facile, si l'on a le soin de donner tous les jours aux vaches, une litière fraîche & abondante : elles s'en porteroient infiniment mieux, & le bénéfice sera bien plus confidérable. On croit affez ordinairement que, pourvu que les vaches ayent une nourriture abondante, il ne leur faut rien de plus: mais nous ne craignons pas d'assurer, que des vaches, quelque bien nourries qu'elles soient, ne réussiront jamais bien, si on leur refuse les soins qui viennent d'être indiqués, tandis que celles à qui on les donnera, prospèreront quoique beaucoup moins bien nourries. On doit aussi avoir l'attention de laver le pis de temps en temps, on prévient par-là les engorgemens durs & indolents auxquels il est très-sujet, les porreaux, les songus, les excroissances de distèrentes sortes dont il est très-souvent couvert; il n'est pas même très-rare que les trayons foient rongés & entièrement consumés par des ulcères qui ne sont dus qu'aux ordures qui s'y attachent, & qui acquièrent pat leur séjour un caractère âcre, caustique & destructeur.

# ART. IV.

### Des Etables.

Les étables les plus saines sont cel'es qui sont exposées au levant & placées sur un sol sec & élevé; leur défaut le plus général est d'être beaucoup trop fermées; le préjugé où l'on est que le froid nuit aux vaches, & qu'on ne sauroit trop les en garantir, est la cause la plus commune des accidens de tout genre, auxquelles elles sont si sujettes. Non feulement la plûpart des étable; n'ont que des ouvertures très-etroites, mais on s'attache encore à les boucher exactement, pour peu que l'air soit froid : il n'est peut-être pas une pratique aussi funeste, aussi meurtrière, & contre laquelle il soit plus important d'être en garde. L'expérience a demontré que les vaches pouvoient rester sans abri, sans qu'il en résultat aucun inconvénient, dans les saisons même les plus rigoureuses; il est mieux sans doute de les tenir dans des étables; mais elles ne fauroient être trop ouvertes; quelque froid que soit l'air, il fera certainement moins de mal que celui qu'on y laisse corrompre, en les tenant exactement fermées. On doit regarder comme une règle générale qu'elles le font trop, toutes les fois qu'en y entrant, on éprouve de la difficulté à respiren, & qu'elles exhalent une odeur pénétrante.

S'il est important que les étables soient bien aérées, il ne l'est pas moins qu'elles soient souvent net-toyées; le sumier qu'on y laisse trop long-temps séjourner, altère l'air, & cause beaucoup de maladies putrides.

On doit aussi bien prendre garde que les vaches ne soient pas trop gênées, elles doivent avoir chacune un espace de cinq pieds au moins.

### ART. V.

Des soins qu'exige la conception.

Les vaches qui ne font pas pleines, reviennent pour l'ordinaire en chaleur toutes les trois semaines. On doit profiter, pour les conduire au taureau, du moment où cette chaleur est la plus sorte; elles en retiennent bien plus facilement; il est quelques vaches dont la chaleur a peu de durée; on doit se hàter de les saite couvrit.

La chaleur se reconnoît à ces signes. Les vaches mugissent presque continuellement, elles sautent les unes sur les autres, elles s'agitent, se tourmentent & bondissent aussitét qu'on les laisse lières; on reconnoît encore la chaleur au gonflement des parties génitales.

Lorsqu'elles ont été couvertes, on doit attendre qu'elles donnent de nouveaux signes de chaleur pour les faire couvrir de reches.

On ne fera point couvrir les génisses avant deux ans; elles deviendront beaucoup p'us grandes, & feront mieux développées que si elles concevoient plutôt; si on attendoit jusqu'à trois ans, elles deviendroient plus belles encore.

On doit faire couveir les vaches tous les ans; l'expérience a prouvé que celles qu'on laisse plusieurs années sans les faire porter, sinissent par avoir la phthise pulmonaire, connue assert genéralement sous le nom de pomelière. (Voyez Phthisse.)

### ART. VI.

Des soins qu'exige la plénitude.

La vache porte neuf mois; quelques-unes donnent du lait pendant tout le temps de leur plénitude; d'autres tariffent deux mois environ avant d'être à terme. On doit ceffer de traire les unes & les autres à la fin du feptième mois, à moins que le pis ne s'engorge; dans ce cas, on ne les trait qu'à-demi; outre que le lait qu'on auroit après cette époque feroit de mauvaife qualité, il est nécessaire au fœtus que porte la mère.

On doit ne conduire les vaches pleines que sur un terrain uni, on les expose souvent à avorter, loifqu'on leur fait sauter des sossés. Les vaches pleines, & sur-tout celles qui approchent du part, doivent être nourries plus abondamment & avec une nourriture plus substantielle qu'à l'ordinaire. Les grains leur conviennent très-bien, & les bonséconomes leur en donnent toujours, comme quelques poignées d'orge, d'avoine, de la gerbée, &c. on leur réserve aussi du soin de meilleure qualité pour cette époque.

Lorsque plusieurs vaches pleines

XXXX

paitront ensemble, on doit les veillet très-exactement, pour les empêcher de se battre; on en a vu souvent avorter après des coups de corne on de tête, reçus en se battant.

### ART. VII.

# Des soins qu'exige le part.

On reconnoît que le patt sera prochain, aux hurlemens, au gon-flement du pis, aux agitations de l'animal, à l'abaissement des slancs & de la croupe: on veillera la vache, afin d'être présent lorsqu'elle mettra bas, & de l'aider dans le cas où le part seroit trop laborieux.

On donnera à la vache une ample litière, afin que le veau ne puisse se faire du mal en tombant, car les vaches mettent presque toujours bas

debout.

Il faut avoir grand soin d'empâcher la vache de dévorer son délivre, rien ne les sait autant dépêrir, & elles meurent ensuite de confomption. Lorsqu'elles sont trop longtemps à se délivrer, on les aide en leur donnant une rôtie au vin, ou au cidre, ou au poiré. Lorsqu'on l'a fait au vin, on la mêle avec une égale quantité d'eau; cette rôtie doit être de cimq à six pintes de liquides, dans lequel on a émietté environ une livre & demie de pain rôti; elles dévorent certainement cet aliment.

Quelques heures après on donne à la vache, un demi feau d'eau tiède, blanchie avec de la farine d'orge grossièrement moulue, ou avec le fon de froment.

On continue de leur donner cette

boisson pendant cinq à fix jours, & si l'on voit que la vache soit soible, qu'elle ait de la peine à se rétablir, on lui donne pendant huir à dix jours la rôtie au vin ou au cidre, dont on vient de parler. On a soin de ne remettre les vaches nouvellement vélées, à la nourriture ordinaire, que par gradation; lorsqu'on néglige cette précaution, on leur donne des indigestions d'autant plus dangereuses, que les vaches sont plus soibles.

On doit avoir pour règle générale de ne donner aux vaches nouvellement vélées, qu'une affez petite quantité d'alimens, mais de choifir les plus nourrissans, les plus substantiels, ceux qui se digèrent le plus

aisément.

On ne doit traire les vaches que deux mois après le part ; le lair qu'elles donnent jusqu'à cette époque, est de mauvaise qualité & doit être laissé aux veaux.

Il arrive affez fouvent que les vaches portent deux veaux, qu'elles ne mettent bas qu'a des intervalles plus ou moins éloignes. Lorsque le premier est ne, on reconnoît qu'il y en a un fecond, à l'agitation de la mère, qui regarde continuellement son flanc, qui continue de faire des efforts, & qui ne paroir pas faire attention au veau déjà né. Lorsque cet état dure trop longtemps, on aide la mère en lui faifant prendre une bouteille de vin chaud, & en l'excitant à éternuer en irritant les nazeaux avec un pen de tabac ; si l'effet de ces moyens n'étoit pas affez prompt, il faudroit recourir fur le champ aux moyens indiqués à l'article Bouf. ( Voyez cc mot )

## ART. VIII.

Des soins qu'exigent les veaux.

Harrive quelquefois que les mères négligent de lécher leurs veaux nouveaux nés, on les excite à le faire en semant sur leurs corps un peu de sel, ou de mie de pain, ou de fon.

Il est des veaux qui ne prendroient point le trayon de leur mère, si on ne les en approchoit, ou si on ne le leur metto: t dans la bouche.

On ne doit jamais fevrer les veaux aussi-tôt après leur naissance, cette méthode est très-vicieuse, ils dépérissent, & ne donnent pas autant de

profit.

Les veaux craignent le froid, & il est prudent de les en garantir; mais il faut bien prendre garde aussi de ne pas tomber dans l'excès ordinaire, c'est-à-dire, de les tenir dans des étables trop chaudes & étables.

On ne doit jamais sevter avant deux mois, ou au moins six semaines, les veaux mâles ou semelles, soit qu'on les destine au boucher, soit qu'on se perpose de les élever. Nous en avons déjà dit les rássons plus haut; le lait n'est point propre à la nourriture de l'homme, pendant les deux premiers mois qui suivent le part, & il est nécessaire aux veaux pour lesquels il ne peut être suppléé par aucune autre nourriture. C'est un fait incontestable, que plus les veaux tettent, plus ils deviennent grands & forts.

Lorsqu'on les a sevrés on ne doit pas leur donner tout de suite des alimens solides; pour toute nours ture on leur donne du lait coupé avec deux tiers d'eau, ou bien on fait bouillir de l'orge qu'on leur présente avec l'eau dans laquelle elle a cuit. On les nourrit aussi trèsbien avec le lait dont on a enlevé la crême; ils ont d'abord de la peine à en boire, mais ils s'y accoutument bientôt.

De quelque manière qu'on les élève, il est important de leur sournir une nourriture très-abondante, si l'on veut qu'ils deviennent beaux. On est assez dans l'usage de ne saire manger que deux ou trois sois par jour au plus, les veaux qu'on a sevrés; ce n'est pas assez, il veut bien mieux leur donner moins de nourriture & la leur donner plus souvent.

Auffi-tôt qu'ils font en état de fuivre la mère, on doit les faite fortir, rien ne leur étant plus contraire que le trop long féjour à

l'étable.

Les veaux ont la mauvaise habitude de se tetter, ce qui les fait dépérir à vue d'œil; on prévient cet inconvénient, en les renant séparés les uns les autres.

On ne peut trop les tenir proprement, & leur donner trop fouvent de la litière fraiche; s'ils croupissent dans l'urine ou le fumier, leur corps se couvre de galle, & ils restent toujours maigres & chétifs.

Les veaux sont fort sujets à un flux dyssentérique qui les jette dans une maigreur extrême qui est affez souvent suivie de la mort. On arrête les mauvais essets de cet accident, en donnant aux veaux plusieurs sois par jour, jusqu'à guerison, des jaunes d'œus delayés dans du vin rouge, & en leur saifant prendre quelques lavemens d'eau, dans laquelle on aura fait bouillir du son.

ART. IX.

Des signes généraux auxquels on reconnoît que les vaches sont maludes.

La tristesse, l'abattement, le dégont, les yeux fombres, éteints, ou étincelans, le froid des cornes, des oreilles, & quelquefois la chaleur considérable de ces mêmes parties, la sécheresse & l'ardeur de la bouche, de la langue, du mufie, la couleur jaune des lèvres, de la langue, des yeux, du dedans des oreilles & de toute la peau; l'agitation du flanc, les fréquentes flexions de la tête, que fait la vache pour se regarder, les mugissemens repétés, les efforts fréquens pour uriner, l'ardeur, la crudiré des urines, la dureté ou la trop grande fluidité des excrémens, leur couleur noire ou jaune, le fang dont ils sont mêlés quelquefois; la suppression de l'humeur fluide, qui découle par les naseaux, leur sécheresse, leur chaleur, celle de l'air qui en forr, la cessation de la rumination, le poil terne, sombre, piqué, peu adhérent à la peau, la sécheresse & l'aridité de celle-ci, son adhérence aux os, les tumeurs qui y paroissent quelquefois tout d'un coup; enfin, les mouvemens continuels de la queue.

Aussi-tôt qu'on reconnoîtra quelques-uns de ces signes, on supprimera aux vaches la nourriture solide, on ne leur donnera que de l'eau blanchie avec le son de froment ou la farine d'orge; on leur sera une litière plus abondante qu'à l'ordinaire; & quant aux autres remèdes, l'on consultera les articles relatifs à chaque maladie du bauf, que l'on trouvera par ordre alphabétique dans le corps de l'ouvrage. M. T.

VACHER. Celui qui mene paître les vaches, & qui les veille dans les pâturages. Dans les paroisses où il le trouve de grands communaux, il y a ordinairement un vacher en titre, & c'est presque toujours un vieillard ou un habitant infirme ou estropié; de quel secours peuvent être l'un ou l'autre? comment un tel homme & feul peut-il garantir les possessions voifines du dégât des animaux confics à ses soins? En dernière analyse, tout son travail confiste donc à les appeler au son de la corne, le matin, pour les conduire au pâturage, & le soir, pour les ramener au village. Dans plusieurs cantons, ils y vont d'eux-mêmes le matin lorfqu'on ouvre la porte de l'écurie qui les renferme, & d'eux-mêmes ils reviennent sur le soir. Dans ce cas, il y a toujours un de ces animaux qui s'érige en conducteur, donne l'exemple aux autres, les force à coups de cornes de se plier à la loi générale. J'en ai vu qui accoutumoient ainsi les jeunes bêtes à traverfer matin & soir de grandes rivieres, pour les faire aller brouter dans les ifles voifines. Il est à croire que bientôt les vachers deviendront inutiles lorsqu'enfin des loix sages auront supprimes les con munes ou communaux, & qu'elles les auront rendues à la culture. Consultez les articles COM-MUNE & COMMUNAUX.

VAISSEAUX DES PLANTES. Existent - ils réellement dans les plantes? sont-ils semblables ou approchant de ceux des animaux, au moven desquels s'exécutent les secrétions des humeurs, & la circulation du sang? la question paroît, quant au fond, encore indécise, parce qu'aucune expérience tranchante n'a démontré une fimilitude exacte. Cependant il règne une si grande analogie entre le mode d'existence de l'homme, de l'animal & du végétal, qu'il est comme impossible de ne pas admettre l'existence de ce vaisseaux. Dans l'animal. la circulation est démontrée, & l'illustre M. Sauvage l'a calculée dans son hémastatique. Il est reconnu au contraire que la sève, dans le végétal, n'y circule pas, comme le fing dans l'animal, mais qu'elle est charrice, pendant le jour, des racines au sommet de l'arbre, par un mouvement ascendant, & du sommet aux racines, pendant la nuit, par un mouvement descendant : enfin. que pendant cette marche continuclle, la sève (confultez ce mot) ainfi se persectionne, s'épure & se raffine par le secours d'abondantes sécrétions. On est donc sorcé de se contenter à conclure par analogie, & quoique ce genre de démonstration ne soit pas susceptible de la rigueur géométrique, il ne sert pas moins à expliquer les phénomènes de la nature, en attendant qu'un génie obfervateur vienne en découvrir le fecret. M. Duhamel, que j'ai toujours cite par reconnoissance, a réuni dans son ouvrage intitulé Physique des arbres, les différens systèmes sur cette question; je vais faire connoître son travail. Ce qu'il a dit vaut mieux que ce que je pourrois dire.

Quand on examine, dit M. Duhamel, les couches corticales, on apperçoit à la vue fimple, ou encore mieux, à l'aide d'une loupe, que les couches dans les arbres font, en grande partie, formées par des filamens qui s'étendent suivant la longueur du trone, & encore par une grande quantité du tissu cellulaire. On peut faire les mêmes observations sur le corps ligneux, quoique sa dureté le rende moins favorable à cette direction. L'existence de ces substances est donc trop sensible, pour qu'elle ait jamais pu être nice. Elles ont été observées par tous les phyficiens qui se sont occupés de l'anatomie des végétaux. Cependant quelques auteurs ont comparé ces fibres à des filamens qui laissent entre eux des pores. D'autres auteurs, mais un plus grand nombre ont pensé que ces fibres formoient des vaisseaux creux.

On convient que l'écorce & même le bois contiennent des liqueurs; & comment pourroit - on n'en pas convenir, puisqu'on voit que l'un & l'autre perdent une partie considérable de leur poids, à mesure qu'ils se dessèchent? On ne peut pas s'empêcher d'avouer que ces fibres servent a porter la nouriture, ou la seve, aux différentes parties de l'aibre; mais quelques phyficiens ont penfé que le mouvement de la sève n'exigeoit point qu'elle fut contenue dans des vaisseaux particuliers. Il est constant, disent-ils, qu'on apperçoit ailément sur la coupe transversale d'un morceau de chéne, d'orme, &c. quantité de troncs qui paroifsent être les extremités d'autant de tuyaux; mais ces tuyaux font vides, & ils ne rendent aucune liqueur par leur sedion; donc ces pores, ou, fi l'on veut, ces vailleaux ne font point destinés à contenir des liqueurs, mais

seulement de l'air, qui peut être utile, ou même nécessaire à l'économie

végétale.

Plusieurs expériences prouvent incontestablement que les bois même assez durs peuvent être traversés par les liqueurs, suivant la direction de leurs fibres. Il fuffit d'en rapporter ici une bien concluante. M. Halles coupa, au mois d'août, un bâton de pommier de trois pieds de longueur, sur trois quarts de pouce de diamètre. Il adapta, à l'un des bouts de ce bâton, un tuyau de verre de neuf pieds de longueur & de fix pouces de diamètre, qu'il eut bien soin de cimenter. Il remplit ensuite d'eau ce tuyau. L'eau ne tarda pas à baisser promptement; elle traversa le bâton, & on la vit tomber par gouttes dans une cuvette de verre dans laquelle elle étoit reçue ; enforte que, dans l'espace de trente heures, il passa six onces d'eau à travers ce baton. Il est donc incontestable que les liqueurs traversent la substance du bois, quand elles sont déterminées par une pression assez forte; mais cependant on pourroit encore douter que ces liqueurs fuivissent la route de la sève. On pourroit même, avec quelque fondement, soupconner que, dans ces expériences, elles passent plutôt par les grands pores dont on en voit les extrémités sur la section d'un morceau de bois, & qu'on croit communément ne contenir que de l'air.

En effet, Malpighi qui, lui-même admet des vaisseaux dans les plantes, semble penser que les ouvertures dont on vient de parler, ne sont que les extrémités des vaisseaux à air, ou des trachées qu'il regarde comme les

poumons des plantes. Grew est du même sentiment, avec cette différence, qu'il croit que dans la faison où la sève est la plus abondante, alors elle remplit ces mêmes vaisseaux: ainsi, il semble que cet auteur pense que ces vaisseaux sont tantôt l'office de vaisseaux destinés à porter la sève, & tantôt l'office de vaisseaux à air.... Mariotte, nonseulement admet des vaisseaux dans les plantes, mais il prétend encore y avoir observé des valvules qui s'opposent au retour des liqueurs. Au reste, ceux qui ne veulent point admettre de pareils vaisseaux, se fondent encore sur ce qu'il ne sort point de liqueurs de toutes les parties de la section d'un morceau de bois. même dans le temps de la sève; ce qui devroit arriver, disent-ils, si la substance ligneuse étoit formée d'une agrégation de vaisseaux : bien plus, ajoutent-ils, si l'on presse une rave, un radis, un navet, on en voir fortir un peu de liqueur; mais cette liqueur rentre, & elle est absorbée aussi-tôt que l'on cesse la pression; ainsi que l'eau qu'on exprime d'une éponge y rentre, quand on laisse cette éponge en liberté.

Malpighi & Grew conviennent de ces faits; mais ils en attribuent la cause à la grande finesse des vaisseaux. En effet, puisque l'eau monte au-dessus de son niveau dans les tuyaux capillaires que font les émailleurs, & qu'elle y reste sans en sortir, combien l'adhérence ne doit-elle pas être plus grande dans la plupart des vaisseaux des plantes, qui sont infiniment plus capillaires que ceux qu'on peut saire par art? Je dis la plupart, en parlant des vaisseaux, parce que j'en excepte les vaisseaux

· dont

dont l'orifice paroît fort grande, auffi-bien que les vaisseaux propres, dont on voit fortir abondamment les liqueurs laiteuses, gommeuses, rési-

neuses qu'ils contiennent. Pour réunir toutes les raisons qui peuvent confirmer le sentiment de ceux qui croient que les fibres des plantes sont fistuleuses, je ferai remarquer, 10. que les fucs nourriciers doivent être portés avec force vers certaines parties, & suivant certaines directions, & que par conséquent des vaisseaux sont bien plus propres à remplir ces fonctions, qu'un fimple parenchyme on one fubftance cotonneule; 2º. que les principales fibres qui se distribuent dans les fruits, sont de même nature que celles du bois, & que ces fibres vont aboutir aux endroits qui exigent plus particulièrement une nourriture plus rafinée & plus appropriée. Si on ne veut pas admettre ces faits, comme une preuve que ces fibres sont réellement des viisseaux, je ne crois pas qu'on puisse se refuser à convenir au moins qu'ils fournissent une bien forte induction. 3°. Il y a dans le corps ligneux, dans l'écorce, dans les fleurs, dans les fruits, des liqueurs fort différentes les unes des antres, & ces liquents ne doivent point se mêler ni se confondre. Il me paroît très-raisonnable d'en conclure qu'il n'y a que des vaisseaux qui puissent être propres à opérer cette séparation. 4°. La chair d'un coin ou d'une poire cassante ne répand point fon eau; quand on coupe ces fruits, cette chair paroit même assez sèche; cependant cette même chair fournit beaucoup de liqueurs quand on la rape ou quand on la pile, c'est qu'alors on a rom-Tome IX.

pu & déchiré les vaisseaux qui la contenoient.

» Concluons de tout ce qui vient d'être dit, qu'il y dans les plantes, ou de vrais vaisseaux, ou des organes qui en sont la sonction: ainst sans prétendre avoir décidé une question qui a partagé jusqu'à présent les physiciens, nous croyons qu'il peut nous être permis d'employer le terme de vaisseau, pour exprimer les organes qui transmettent la nourriture aux distérentes parties des plantes. «

## Des différentes liqueurs contenues dans les vaisseaux des plantes.

Les vaisseaux lymphatiques, les vaisseaux propres & les trachées, s'étendent suivant la largeur du tronc; la moële rassemblée au centre, jette des productions qui vont en quelque façon s'épanouir dans l'écorce; ainsi l'entrelacement des vaisseaux longitudinaux, avec les productions médullaires, forment la substance du bois & de l'écorce; mais tout cela ne feroit encore qu'un fimple fquelette, si les vaisseaux étoient dénués de liqueurs qui lui donnent pour ainfi dire la vie. Le tissu cellulaire ne compose pas les vaisseaux, mais il en fait les fonctions, & contient aussi des liqueurs. Malpighi penfe que les fucs contenus dans ce tissu, étant plus indigestes que ceux des vaisseaux, ce tissu cellulaire est en quelque façon un viscère qui sert à donner aux liqueurs une préparation essentielle. Grew prétend que ce tissu cellulaire est tantot rempli de liqueurs, & qu'il ne contient quelquefois que de l'air. Dans ce dernier état, il le compare aux vésicules

Yyy

pulmonaires, & il prétend que l'air lui est transmis par les trachées.

Quoi, qu'il en foit de ces deux opinions, l'on voit qu'il y a dans les arbres 1°. des vaisseux lymphatiques, remplis d'une liqueur ou lymphe transparente & aqueuse; 2°. des vaisseaux propres ou particuliers, qui contiennent des liqueurs particulieres à chaque arbre; 3°. des vaisseaux spiraux, ou des trachées qui sont essentiellement ou principalement destinées à ne contenir que de l'air.

DE LA LYMPHE. La lymphe que l'on peut retirer de plusieurs espèces d'arbres, & particulièrement de la vigne, de l'érable, du bouleau, du noyer, lorfqu'ils sont en pleine sève, paroît peu différente de l'eau la plus fimple; quelques-uns croient y fentir un peu d'acidité; cependant l'usage que l'on fait des pleurs de la vigne pour en étuver les yeux malades, prouve qu'en quelque quantité qu'on s'en serve, elle n'y cause aucune cuifson. La liqueur que fournit l'érable en Canada n'a presque pas de saveur au sortir de l'arbre, cependant par le moyen de la concentration de 200 livres de liquent, on retira 10 livres de fucre concret; mais qui fait si dans l'effusion de la lymphe, il ne se mêle pas un peu de suc propre ? Quoi qu'il en soit, les arbres de différens genres, rendent leur lymphe avec des circonstances qui lui sont particulières, & il y a beaucoup d'arbres qui n'en rendent point ou presque point, il paroît encore affez prouvé que la liqueur qui s'échappe des plantes par la transpiration, semble n'être qu'une liqueur lymphatique.

DU SUC PROPRE. Cette liqueur est blanche & laiteuse dans le figuier & les tithimales; gommeuse, dans tous nos arbres à novaux ; réfineuse, dans tous nos arbres verts conniferes; rouge, dans quelques plantes; elle est quelquefois d'une saveur douce, quelquefois caustique; elle a quelquefois beaucoup de faveur & d'odeur, souvent elle est infipide. Ainfi elle varie infiniment dans les arbres de différentes espèces, & dans beaucoup elle est très-aisée à distinguer de la lymphe. Ces obfervations ont entraîné Malpighi à croire que chaque plante contenoit une liqueur qui lui ctoit pro-

re.

C'est peut-être dans ce suc propre à chaque plante que réside principalement la saveur & les propriétés qui sont particulières à chaque espèce. C'est le sentiment de Grew, jultifié par plusieurs faits; car c'est dans la liqueur blanche qui coule du pavot, que réfide sa qualité narcotique; celle du tithimale & du figuier sont corrosives, de même que la liqueur jaune de l'éclair, on pourroit en dire autant de tous les sucs propres décidément colorés. Enfin, si en géneral l'on reconnoit plus de vertus dans les sucs contenus dans les écorces que dans les bois, c'est que les vaisseaux propres de l'écorce sont plus gros que ceux du bois. Il est encore bon de remarquer que quand le suc propre a de l'odeur, sa présence se manifeste presque dans toutes les parties des plantes; il n'y a, par exemple, point de parties du lapin qui ne sentent la thétebentine; il faut donc que le suc propre se méle en certaine proportion avec la lymphe, ou que les vailleaux propres, dont on apperçoit les principans troncs dans les couches de l'écorce, s'y divisent en un nombre de rameaux si fins qu'ils échappent à notré vue.

Malpighi regarde la liqueur propre des plantes comme un vrai suc nourricier; si on prétendoit néaumoins comparer cette liqueur aufang des animaux, ainfi que l'analogie femble l'indiquer, alors on ne pourroit pas regarder ce suc comme une liqueur immédiatement hourricière. puisqu'il est affez bien prouvé que ce n'est pas le sang, mais bien les sécrétions du sang qui fournissent la nourriture aux parties que le fang arrose. Au reste, il en est peut-être tout autrement des végétaux, & la liqueur propre peut être a leur égard plus immédiatement nouricière, que n'est le sang dans les animaux. Ce mystère de l'économie animale, n'est pas encore bien connu des anatomiltes & des phyliciens.

Quand les liqueurs propres des plantes s'extravasent, elles ne produisent ni écorce, ni bois; mais elles forment un dépôt contre nature, un amas de gomme ou de résine, ou d'autres sucs épuills. C'est à peu près ce qui arrive dans les animaux, lorsque le sang s'échappe des vaisseaux qui le contenoit; car alors il ne forme ni chair ni os, mais des dépôts ou des tumeurs.

L'analogie des végétaux avec les animaux, m'engage ici à faire remarquer que l'eroption du fuc propre dans les vainfeaux lymphatiques, ou dans le tifiu cellulaire, occasionne aux plantes des maladies, qu'on peut comparer aux inflammations qui surviennent dans les animaux. On fait que chez eux elles ne font autre chose qu'une étuption du sang dans les vaisseaux lymphatiques. Les arbres à noyaux offrent de fréquens exemples d'instammations végétales; car quand le sue propre qui, dans les arbres est gommeux, s'est répandu abondamment dans les vaisseaux lymphatiques, ou dans le tissue cellulaire, la branche attaquée périt ordinairement, à moins qu'on ait soin d'emporter avec la ferpette l'endroit où s'est fair l'épanchement.

Le suc propre que l'on retire des arbres réfineux, s'écoule suivant certaines circonstances qui sont étrangères à l'effusion de la lymphe. Car, 1º. pour procurer cet écoulement, on entame l'écorce & le bois. 2°. On remarque que le suc suinte bien plus abondamment dans le temps des grandes chaleurs que quand l'air est froid, & que ce suc cesse de couler lorsque le temps est froid. 3°. On remarque qu'il suinte de toute l'étendue de la plaie, mais principalement entre le bois & l'écorce, quoique ce ne foit pas i cet endroit qu'on apperçoit les plus gros vaisseaux propres. 4º. On observe qu'il sort plus de suc propre de la partie supérieure de la plaie que de l'inferieure, de forte qu'il femble que le sue propre descend plutôt des branches, qu'ils ne monte des racines vers le haut.

Dans la fection d'une jeune branche, on voit le suc propre sortir de ses vaisseaux, avec cette eirconstance particulière, qu'il paroît suinter plus abondamment de la coupe qui appartient aux branches que de celle qui repond au trouc.

Il est donc démontré, d'après les Y y y 2 observations de M. Duhamel, d'après les expériences des plus habiles naturalistes, & par ce que chaque observateur peut examiner & voir tous les jours, qu'il existe réellement différens sues dans les plantes, dont l'ensemble compose ce que nous appelons la sère; mais il n'est pas également demontré par quels genres de vaisseaux cette sève passe & se modifie d'une façon si furprenante dans la pulpe de nos fruits, les bois des noyaux, les amandes, &c. ni quels font les vaisseaux qui fournissent l'odeur exaltée de la tubéreuse, tandis que ses seuilles & son oignon n'ont qu'une odeur herbacée.

Je crois avoir présenté quelques idées nouvelles dans l'article sève, fur la manière dont elle se forme & se combine avec ses différens principes. En comparant ce premier article avec ce que dit M. Duhamel dans celui-ci, il sera facile de trouver la solution de plusieurs pro-

blêmes.

VALÉRIANE. (Voyez Planche XVIII, pag. 505.) Tournefort place cette plante dans la troisième section de la seconde classe des herbes d'une seule pièce & en entonnoir, dont le calice devient le fruit ou Penveloppe du fruit; il la désigne par ces niots: Valeriana herbenses, phu solio olusari dissordis, d'ou Linné la nomme Valeriana phu, & la classe dans la triandrie monogynie.

Fleur. D'une seule pièce en entonnoir, sormée par un tube B, long, évasé à son extrémité, laquelle est divisée en cinq parties arrondies. Elle est portée par un calice trèspeu apparent, composé de quelques solioles très-minces & velues, Trois étamines & un pistil qui sont représentés dans la corolle ouverte C.

Fruit. Capfule D, dont la tête se développe peu-à-peu & devient une houpe soyeuse, E, dont les soits sont branchues. La graine F, renfermée dans la capsule, est applatie.

Feuilles. Celles des riges, ailées; celles qui partent des racines sont sans division, ordinairement entières, quelquesois en sorme de lyre.

Racine A. Grosse, ridée, transversale, garnié en dessous de grosses

fibres.

Port. Les tiges font communément hautes de trois pieds, grêles, rondes, lisses, creuses, rameuses. Les sleurs naissent en manière d'ombelle aux sommités des tiges.

Lieux. Les montagnes, les bois: la plante est vivace, sleurit en juin

& juillet.

Propriétés. On recommande la racine dans presque toutes les maladies de foiblesse ou convusive, dans l'épilepse sur-tout, & pour provoquer le sommeil & le cours des nrines, Il seroit nécessaire de constater de nouveau ces bons effets.

Ufages. On donne la racine pulvérifée & tamifée, depuis demidrachme jufqu'à deux drachmes, incorporée avec un firop, ou délayée dans cinq onces d'eau. Réduite en petits morceaux depuis une drachme jufqu'à demi-once, en macération au bain-marie dans fix onces d'eau.

VALÉRIANE ROUGE, ou DES JARDINS. Von-Linné & Tournefort la nomment Valeriana rubra. Elle diffère de la precédente purses fleurs d'un rouge très-agréable & qui sont portées sur de petits pédieules, & par ses seuilles en forme de lance & très-entières, dont la couleur est d'un vert blanc. On en connoît une variété, à feuilles très-etroites.

Cette plante est vivace, elle croît spontanément sur des montagnes élevées; dans nos jardins, elle fleurit pendant presque tout l'été & Pautonne.

On la multiplie en féparant de fon pied quelques drageons; les femis de la graine dans terre-meuble ont lieu en mars, ils ne demandent d'autres foins, lorsque les jeunes plantes poussent, que d'être farclés & arrosés au besoin. Lorsqu'ils sont fotts, on les transplante à demeure. Cette valériane demande à être mise dans de larges platte-bandes, parce qu'elle fait masse par la quantité de ses rameaux, qui s'élèvent à la hauteur de deux à trois pieds.

VALÉRIANE GRECQUE. Les jardiniers ont tort de placer cette plante avec les valérianes, elle n'appartient point à ce genre. Tournefort & Von-Linné la nomment polemonium carutum. Il y a une variété à fleurs blanches.

La fleur est composée de cinq pétales & de cinq étamines; le pistil est plus long que les étamines, & les étamines plus longues que la corolle qui est d'une seule pièce & en sorme d'entonnoir.

Fruit. Capfule ovale, à trois angles, à trois loges; les femences font irrégulières & aigues.

Feuilles. Sans pétioles, ailées, terminées par un impaire. Les folioles font entières.

Racine. Fibreufe.

Port. Dans les jardins, les tiges s'élèvent à la hauteur de deux à trois pieds, droites, simples, cannelées, les fleurs naissent au sommet, dispofées en bouquet. Les fleurs sont alternativement placées sur les tiges.

Lieu. Originaire de Grèce. Elle supporte cependant les hivers ordinaires dans nos jardins. Lossque le froid est trop rigoureux, il la fait périt. La plante est vivace, & fleurit en juin & juillet.

Culture. On la multiplie en partageant les drageons de ses racines, & par les semis dans une terre douce, legère, & composée d'un bon terteau. Si on désire avancer des plantes, on semera sur couche modérément chaude. Lorsque des plantes sont affez fortes, on les transplante à denteure. La plante sleurie produit un joli effet.

VALVULE. Membrane qui produit le même effet, & qui a le même usage dans les vaisseaux & autres conduits du corps de l'homme & de l'animal, que des soupapes dans les machines hydrauliques . & qui est située de telle manière qu'elle empêche que les liqueurs ne retournent pas du niême chemin qu'elles sont venues. Entre les valvules du cœur, les unes permettent au sang d'entrer dans le cœur, & l'empêche d'en fortir par le même chemin. Les autres le laissent fortir du cœur & s'opposent à son retour. Plufieurs auteurs qui se sont occupé de l'anatomie végétale, ont supposé dans les plantes & dans les arbres de semblables valvules, à l'effet de donner à la sève un véritable mouvement de circulation. C'est une supposition purement gratuite, puisqu'il est bien prouvé aujoura'hui que la sève n'a qu'un mouvement d'ascension pendant le jour, de descension pendant

la nuit, & non une véritable circulation. Mais on conviendra que les articulations ou réunions des branches aux bourgeons, des bourgeons aux yeux ou boutons, des boutons aux pédicules, des fleurs, des fruits, des pédicules aux novaux ou graines, font autant de valvules, ou du moins elles en font l'office, puifqu'à chacun de ces points de réunion, on voit des rides ou anneaux modérateurs de la sève, & qui ne permettent qu'à la portion de la sève la plus épurée de pénétrer plus avant; enfin de former suivant sa préparation & sa finesse, ou la feuille, ou la fleur, ou le fruit.

VAN. Inftrument d'ofier, fait en coquille, à deux anses, & dont on se tert pour remuer le grain, afin de séparer la paille & l'ordure d'avec le bon grain. Un bon vanneur est un homme précieux; il fait dans un quart-d'heure mieux & plus d'ouvrage qu'un autre vanneur en demi-heure. L'art conssiste dans le tour de poignet que l'habitude & les dispositions seules peuvent donner.

VAPEUR. Espèce de sumée qui s'élève des choses humides jusqu'à une certaine hauteur dans l'atmosphère, d'où elle retombe ensuite soit en pluie, soit en petite rosée. Si la vapeur est épaisse, si le froid ou le frais de la région supérieure la rassemble, on la nonme brouilland, ou bruine si elle est plus concentrée. (Consultez ces mots)

VAPEURS. MÉDECINE RU-RALE. On peut définir en général les vapeurs, comme une disposition sentible, irritable des nerss, qui les met dans des mouvemens spasmodiques continuels, & qui attaquent indistinctement les deux sexes.

On distingue deux fortes de vapeurs; l'une attaque les hommes, & est appelée affection hypocondriaque; l'autre, au contraire, qui attaque les sentmes, est connue sous le nom de passion hystérique, parce que les anciens regardoient les disférens dérangemens de l'utérus, comme l'unique cause de cette maladie.

Rien n'est plus vague & plus étendu que l'énumération des symptômes des affections vaporeuses. Le Protée, dans ses métamorphoses, suivant l'expression de Sydenham, & le caméléon, sous ses différentes couleurs, n'expriment que foiblement leur variété & leur bisarrerie. M. Pomme, le sils, docteur en médecine, paroit n'avoir oublié aucun symptôme dans la description qu'il nous en a donné dans son Traité des Vapeurs. Nous empruntons ses propres paroles.

" La tête est plus ou moins affectée; on y ressent une pesanteur qui en gêne les fonctions, & quelquefois une douleur très-vive, peu étendue, que l'on nomme clou hystérique, chez les femmes; plufieurs personnes sont incommodées du battement des artères temporales; d'autres se plaignent d'un froid au sommet de la tête. La plûpart ont des sifflemens dans les oreilles, des vertiges, des frayeurs, des terreurs paniques, des tremblemens, ou trémoussement de tout le corps, des lassitudes, des douleurs, des engourdissemens, &c.

" La triffesse, la mélancolie & le découragement empoisonnent

tous leurs amusemens; leur imagination fe trouble; elles rient, chantent, crient & pleurent fans fujet. Elles rendent beaucoup de vents par la bouche, & des rots acides ou nidoreux; elles ont un crachottement incommode, & quelquefois mal aux dents. La plûpart font exposées à des suffocations alarmantes. Quelques-unes éprouvent une toux sèche, qui devient quelquefois convultive. L'hémopthifie, le hoquet, les palpitations de cœur, sont ici tres-communes; elles sont quelquefois si violentes, qu'on peut les entendre auprès de quelques perfonnes maigres.

» On fent encore des battemens au bas-ventre qu'on rapporte à la cœliaque, à la mésentérique supérieure, ou à l'aorte ; leur poulx est petit, inégal, intermittent, & même estacé dans quelques paroxismes. La fievre est quelquefois de la partie; mais rarement les malades se plaignent communement d'anxiétés & de nausées, & sont tourmentés par le vomissement, qui approche quelquefois, par sa violence, de la passion iliaque; on sent un grouillement, des tiraillemens & des douleurs dans les entrailles, & même des coliques des plus terribles. Le ventre, dans ces circonstances, cit dur & élevé; plusieurs disent y sentir le mouvement de bas en haut d'une sorte de boule. Cette ondulation a imité plusieurs fois (comme je l'ai observé moi-même) celle que fait un serpent, & se fait sentir du bas-ventre à la gorge, qui en fouffre un étranglement plus ou moins violent : le cours de ventre ou la constipation, les urines limpides, leur suppression totale, ou leur

rétention, font encore des symptômes familiers aux deux affections, de même que le froid & le chaud qui se succèdent. Ce dernier se fait principalement sentir au dos, qui peut être encore le siège des grandes douleurs.

» Les malades se plaignent aussi de crampes & d'inquiétudes aux jambes, qui troublent leur repos. On voit enfin à ces parties des enflures qui ne recoivent point l'impression des doigts, & que le lit ne dissipe point. Tels sont les symptômes les plus ordinaires qui caractérisent les vapeurs de l'un & de l'autre sexe, & qui les confondent tellement ensemble, qu'on a de la peine à les distinguer. Mais l'affection hystérique est sujette à des paroxismes, dont le retour est quelquesois périodique, & qui reconnoissent des symptômes particuliers. Ils se manifestent communément par un refferrement ou étranglement à la gorge, par la difficulté d'avaler. par la perte de la parole, par la fuffocation, par une forte de fommeil profond, qui prive les malades de tout sentiment; ils perdent quelquefois la connoissance aussi subitement que dans l'apoplexie, ce qui en a imposé plus d'une fois à ceux qui nég:igent d'examiner alors l'état de la mâchoire qui cst en convulfion dans l'accès hysterique. Celui-ci est quelquefois suivi des convulfions les plus terribles, peu différentes des épileptiques. Dans cet état, les muscles de la respiration & du bas-ventre essuient les plus rudes seconsses, & ces derniers s'elèvent prodigieusement.

"Il ressemble quelquesois à la syncope; mais la pâleur du visage & les sueurs froides, peuvent distinguer cette dernière, qui d'ailleurs est fort courte, quel qu'en soit l'événement, pendant que l'accès hystérique peut durer plusieurs jours. Dans quelques semmes, le poulx est totalement éclipsé, & la respiration se fait d'une manière si insensible, qu'elle ne ternit point la glace, & n'ébranle point la slamme d'une bongie qu'on présente au nez. La roideur du corps les a fait passer pour mortes plus d'une sois; & il peut arriver de cette méprise le plus affreux de tous les malheurs.

" Plufieurs hyfteriques, quoique fans mouvement & fans paroles, entendent tout ce qu'on dit, & voient même tout ce qu'on fait auprès d'elles. On en a vu revenir par un mouvement de colère contre ceux qui vouloient faire quelque chose qui leur déplaisoit. Une, entr'autres, citée par M. Lieutaud, à laquelle on vouloit appliquer des vésicatoires qu'elle avoit en aversion, prit fi bien ses dimensions, qu'elle appliqua le plus vigoureux soufflet à son chirurgien; & ce qu'il y a de plus furprenant, c'est qu'elle retomba dans fon premier état, mais qu'elle fit respecter.

""

"Vezale voulut difféquer le prétendu cadavre d'une femme qui
étoit depuis long-temps dans une
pareille syncope; la fin de son attaque approchoit sans doute; elle
se plaignit vivement au premier
coup de scalpel, ce qui causa une
double frayeur à l'anatomiste, qui
quitta l'Espagne, pour se mettre à
l'abri de l'inquisition. Asclepiade sur
plus heureux : il rencontra le cadavre d'une semme qu'on portoit
au tombeau, il s'en approcha, &

n'i reconnut qu'elle n'étoit pas morte, mais qu'elle étoit en fyncope. J'ai vu moi-même, nous dit M. Vautin, des fyncopes durer près d'un jour. Et moi j'ajoute, en avoir vu durer plusieurs jours de suite. Il retarda les sunérailles d'une fille du peuple, parce que sa couleur n'étoit pas tout-à-sait changée, & elle se rétablit quelques heures après. On voit par ces exemples, ajoute-t-il, combien il saut être sur ses gardes dans les maladies vaporeuses, pour ne pas confondre avec les morts, des personnes vivantes.

"L'accès hystérique se termine quelquesois par les sueurs, & encore plus souvent par les urines. Lorsque les malades enfortent, elles poussent des éclats de tire avec mille gestes ridicules; quand la raison est revenue, elles se plaignent d'une pesanteur douloureuse à la tête; elles se sentent un grand accablement & le corps brisé."

Quoiqu'en général le paroxifine des vapeurs ne foir pas beaucoup à craindre, néanmoins on l'a vu quelquefois dégénérer en léthargie ou en vraie apoplexie, & caufer la mort de ceux qui en étoient atteint.

L'atrophie vient souvent à la suite de cette maladie, sur-tout lorsqu'elle est longue; il est même bien difficile d'en revenit, s'il existe un vice organique dans la matrice ou dans les autres viscères abdominaux.

Il y a deux fortes de caufes qui peuvent produire les vapeuts. Les unes font phyfiques, les autres font morales. Nous rapporterons aux caufes phyfiques le défaut d'excrétion de la femence, les obstructions des vaisseaux de la matrice, la crasse trop fermentescible ou trop vifqueuse du saug, à la suppression, ou la diminution des règles.

Les causes morales sont plus nombreuses, & dans cette classe, on doit d'abo: d y comprendre l'oisiveté, le luxe & ses douceurs perfides. Les affections douces & tendres qui succèdent à l'énergie des puffions, la tranquillité qui prend la place de la crainte. Les spectacles, l'abns des amusemens de toute espèce, les plaifirs fous mille formes différentes, ébranlent tout le systême nerveux, & bientôt par des seconsses répétées & des efforts contraires, enervent les facultés de l'ame, & conduisent à la sacieté, au degoûr & à la langueur, source feconde, de laquelle decoulent ces maux cruels qui affligent le fexe, qu'une organisation plus délicate, une plus grande irritabilite rend autli plus fujet aux maladies qui en sont la suite.

Mais la mollesse & les délices de la vie, ne sont pas les feules caufes des vapeurs, l'on doit y ajourer la vie sédentaire, le malheurs & les chagrins de toute espece, le choc des passions vives ou tendres, les mouvements violens de l'ame, la contention d'esprit, l'étude, la disposition à la tendresse, un amour malheureux, des destrs estrêches & rendus vains, ou fatisseits avec trop d'abandon; enfin, tout ce qui peut agiter vivement les nerse, déranger s'ordre de lairs mouvemens, & troubler les soucions de l'ame, & troubler les soucions de l'ame.

Après avoir parle des caufes morales, il ne fera point inutile d'expofer ici les figues de cette maladie, que l'on peut appeler moraux: rels sont une metancolie profonde,

un ennui, qui rendent la vie infupportable, sans raison apparente de joie ou de triftesse, des appétits derégles, du caprice dans les gours, de la répugnance pour les objets qui paroilsoient les plus aimables, tandis que l'on est entraîné vers ceux qui nous étoient odieux; des craintes fans fondement, des fonges fitigans qui dérangent le fontmeil, des spalmes, des palpitations des tremblemens à la nouvelle la moins intéressante, à la simple arrivée d'une personne inattendue, & tant d'autres symptômes qui dépendent tous de la létion dans les fonctions de l'ame, plutôt que d'une cause matérielle.

Traitement des vapeurs par cause physique.

On s'attachera à reconnoître si la crasse du sang est trop fermentescible ou trop visqueuse.

On reconnoit cet état fermentescible à la vivacité du poulx, à la chalcur forte, & à la sensibilité portée à un tel degré, que les odeurs sortes en determinent l'accès; & Petat visqueux à la soiblesse du poulx, au froid que la malade ressent au sondement. Dans les premier, on doit prat quer la saignée, donner des enulsions & autres temperans. Dans le dernie, au contraire, comme il y a toujours des obstruct ons, il saut metre en usage l'entrait u'hellebore noir, & l'electuaire calibé.

Lorsque la suppression du flux menstruel, ou l'exertion de temence, sont les causes de cette maladie, il faut, dans le p emier cas, faire saigner, mente dans l'ac-Z z z

Tome IX.

cès, si les forces le permettent; mais si la saignée est contre-indiquée, il faut faire des scarifications dans l'intérieur des cuisses & aux jambes. Dans le second cas, si on a à traiter de jeunes veuves ou des filles, il faut s'abstenir des remèdes trop âcres; les adoucissans reuslissent beaucoup mieux. Rondeles conseille les remèdes qui veuvent diminuer l'humeur féminale; mais comme cette voie est trop longue, il vaut mieux suivre le conseil d'Hippocrate, qui est ut mulier cum homine cohabitet. Fernel, Mercurialis, Fontanon, conseillent le même moven. Forestus & Mercatus. le châtouillement des parties génitales, & de mettre un grain de musc dans le vagin. J'ai employé avec le plus grand succès sur une jeune femme ce dernier remède: & toutes les fois qu'elle est atteinte de ses vapeurs, son mari ne manque point de mettre dans le vagin quatre grains de musc. & l'accès se termine de suite. L'autorité de tous ces grands hommes. & le grand avantage que l'on retire de leur méthode, doit être de quelque poids, pour qu'on doive la permettre en morale. Rodius guérit une religieuse qui étoit au plus haut point de cette maladie, avec coma, convulsions, emprostoronos, par l'application des vésicatoires & des ventouses à l'intérieur des cuifses ; il faisoit prendre à la malade en même-temps, les aloëtiques, tels que l'hiera simplex, & des demibains; il se fit un écoulement de matière ressemblante au blanc-d'œuf. que personne ne méconnut, qui soulagea beaucoup la malade. & qui fut regardé, avec juste raison.

comme le foyer de cette maladie. Les anciens appliquoient les cantères aux jambes dans les cas rébelles. Baglivi recommande le bézoardique jovial, qui est un composé de la chaux d'étain & de celle d'antimoine.

Les purgatifs sont de bons révulsifs de l'état visqueux, on de la matière obstruante. Il est bon de les combiner avec la myrrhe, le fagaperum, la gomme ammoniac, & autres gommes résolutives. Mais lorsque l'etat nerveux domine, les remèdes les plus appropriés sont, la teinture de suie, le camphre, le musc, la valériane, le castor, l'eau de marjolaine où l'on a éteint du camphre. Les alkalis volatils peuvent ausli y convenir, à moins qu'il n'y ait spasme & convulsion dans les viscères du bas-ventre, alors on donnera les narcotiques, & on ne pratiquera la faignée que lorsqu'il y aura pléthore, fréquence du pouls, ou qu'il n'y aura point d'autres moyens pour arrêter les symptômes nerveux.

On peut encore appliquer des ventouses à l'hypogastre, aux aînes, des synapismes au bas de l'épine du dos. On chatouillera les plantes des pieds, on arraclera les poils, fur-tout aux parties génitales; on fera des linimens volatils, fur-tout aux parties affeciées de spasme Ces différens remedes doivent être régles sur l'ydiosinerasie de chaque fujet. Une fille qui, dans l'accès, avoit un étranglement, fut guerie par l'application de la theriaque & l'esprit volatil de sel ma.oniac, à l'endroit du corps ou ctoit cet etranglement. Un lerre ordinairement le nez pour faire retenir la respiration; mais c'est un moyen dangereux. Hippocrate confeille la perfusion de l'eau froide; mais elle ne convient que lotfqu'il y a colliquation des humeurs qui se portent vers la matrice; outre qu'elle est très-propre à prévenir cette colliquation, il surviendroit des symptômes d'affections nerveuses, telles que la suffocation, si l'humeur qui erre dans tout le corps se portoit sur la matrice. L'eau froide prévient tous ces accidens, & obvie à la fonte; elle excite de plus une révolution dans la constitution, qui change la manière d'être du principe vital; elle relève les forces, calme l'irritation, détermine l'excrétion de la matière qui causoit cette affection.

Il est encore très-avantageux de faire recevoir les odeurs désagréables, telles que celles qui proviennent de l'ustion des plumes de perdrix, du papier, du cuir, &c. Les anciens confeilloient les parfums agréables, qu'il, faisoient recevoir aussi par le vigin. Forestus veut qu'on emploie l'emplâtre de bonne odeur pour la matrice. L'application d'un cataplasme fait avec le vinaigre & Pail pilé, a très-souvent réussi. Profper Martian a vu la matrice sortir par l'application des o leurs fortes. Vallesius nous apprend que dans Pasphixie on a fait Hairer des odeurs agreables, fan diminution des symptôme; on peut prononcer avec affurance que c'est une attaque hystérique; alors on fait recevoir par le nez des odeurs défagréables, qui penvent faciliter la resolution de l'obstruction qui avoit cause l'acces hystérique. Les otleurs agréables sympathisent avec la nature, ne l'agitent & ne l'agacent point, mais lui occasionnent du repos; les odeurs désagréables au contraire l'irritent beaucoup.

Traitement des vapeurs après l'accès.

Si elles dépendent de la foiblesse de l'estomac, du tube intestinal & du système nerveux, il faut alors donner des remèdes propres à les fortisser, tels que le quinquina, la petite absynthe, le camedris & autres amers, sans y oublier les préparations martiales; on peut donner deux ou trois fois par jour vingt gouttes d'élixir de vitriol dans un verre d'infussion de quina. Les eaux gazeuses sont pour l'ordinaire fort avantageuses dans cette maladie.

S'il y a de la faburre dans les premières voies, on aura recours aux vomitifs, mais ils doivent être administrés avec beaucoup de prudence & de précaution. Pour diminuer l'irritabilité, & le racornisfement général du système nerveux, on recomm inde beaucoup l'ufage des remèdes antifpalmodiques, comme le muse, l'opium & le castoreum, qui est toujours préserable aux deux premiers, fur-tout quand on ne peut point procurer le fommeil aux malades qui sont tourmentés par des vente dans l'estomac & les intestins. Le docteur Pomme proscrit avec raison tous ces remèdes, & regarde les delayans & les humeclans, comme les seuls & uniques remedes propres à rétablir le ressort des folides, & a donner aux nerfs leur ton naturel.

Les bains domestiques simples, composés, tièdes, froids, le pédiluve, Z z z z

les lavemens rafraîchissans, ceux d'eau commune froide, & même à la glace, suivant les circonstances & les saisons, les fomentations avec les herbes émollientes, les tifanes rafraîchissantes, l'eau de poulet, le petit-lait, les bouillons de poulet, de tortue, d'agneau, de mou de veau &ceux de grenouilles, les potions huileuses, adoucissantes, & mucilagineules; enfin les eaux minérales, telles que celle Dyenser, de Meine, de Vals, de Camarets, de Forges, de Passy, de Pugean & de Gabian, sont preférables à tous les autres antihistériques, ou antispasmodiques. Après avoir parlé des moyens phyfigues propres à attaquer les maladies des nerfs, nous devons indiquer les remèdes moraux : on ne sauroit assez recommander aux personnes vaporeuses de se distraire, de se dissipper d'une manière agréable; de se promener à l'air libre, de varier fur-tout le lien de leurs promenades, de renoncer à une vie intérieure, solitaire, d'éviter de se livrer à la méditation. à des objets lugubres, & à certaines idées noires & fombres, qui pour l'ordinaire jettent dans la mélancolie. On doit compâtir à la trifte fituation des malades, & les dissuader adroitement de leur illusion. La gaîté, les amusemens, l'exercice sur une petite monture, ou en voiture, les affemblées, doivent entrer dans leur régime de vie; mais parmi tous ces remedes je regarde la musique comme le plus puissant de tous; en effet, la musique est un art délicieux créé pour charmer la vie. Son impression fur les nerfs a un pouvoir irréfiftible. Un musicien habile peut vous faire éprouver à son gre, toutes les passions les plus contraires. Il n'a pas besoin

pour cela d'exécuter des airs composés avec réflexion. Il lui suffit de s'abandonner à son génie & de vatier sur un instrument, tous les modes capables d'exciter les ferf mins qu'il veut produire; s'il everle en vous un sentiment de sorce & de courage, bientôt par une melodie enchanteresse, il fait résonner à votre oreille les préludes de la volupté. Il vous fait passer de la tendresse à une melancolie douce, qui va jusqu'à vous arracher des larmes. Elles coulent encore, lorfqu'il vous force à sourire à l'air gai qui ramène le calme dans votre ame. C'est ainsi qu'un musicien celebre dans l'antiquité, fit passer les courtisans d'un grand roi, de la gaîté la plus folle, à une fureur martiale, qui les fit courir aux armes, & qui les appaifa subitement en changeant le motif de son air.

Tirthée rendit les Lacédémoniens victorieux en les animant par des airs guerriers. Mais fans chercher dans l'histoire ancienne, quelle impression le son reuni des instrumens ne fait-il pas dans nos armées? le cœur le plus lache en acquiert une sorte de fierté, & le soldat vraiment courageux sent alors redoubler son impatience pour le combat.

Qu'il me soit permis de rappeler ici qu'un prélat, aussi celèbre par son éloquence, que recommandable par sa picté, qui lui merita le nom de père de l'eglise, que l'immortel Bossuet, voulant éprouver les essessée de la musique, su oblige d'imposer filence aux musiciens qui lui infpiroient des sentimens inconnus de volupte.

Un moyen qui a tunt d'empire fur les sens, qui produit sur l'ame un effet aussi marqué, qui la remue de tant de manières différentes, n'est-il pas un puissant remede dans les affections nerveuses? puisque l'on trouve dans les nerts, la source de toutes nos passions, & que leur dérangement est la cause morale de la maladie qui nous occupe.

Ce feroit ici le lieu de nommer tous les médecins qui ont appliqué la mufique à la cure des vapeurs nerveuses; je n'appuyerois d'autorités respectables, & je serois une longue liste des noms justement célèbres. On y compteroit les Baglivi, les Willis, les Lorry, & beaucoup d'autres praticiers distingués.

Mais entre toutes les citations que je pourrois faire pour prouver l'efficacité de la musique dans les affections vaporeuses, je cholfirai deux · faits connus de tout le monde. Le tarantisme, ou ce delire causé par la piqure d'une araignée commune dans plusieure contrees de l'Italie, & en Corfe, & cut exemple fameux tité d'une source sacrée. Dans les tarantismes les effets de la musique sont assez puissans, pour opérer quelquefois feuls, la guérison de cette maladie, que les médecins modernes ont rangé dans la classe des affections nerveules, & qu'ils regardent avec raison comme une forte de mélancolie. Qui ne fait pas que le saint 10i David ramenoit la tranquillité dans l'ame de Saul, par les charmes de sa harpe, dont la douceur calmoit les accès furieux, qu'aucun autre remede ne pouvoit adoucir.

Mais le médecin qui veut employer utilement la mufique dans cette maladie, doit varier son traitement-autant peut-être que le sont les symptômes eux-mêmes, & autant qu'il y a de distèrens modes dans la musique. Je ne puis donner que des apperçus capables cependant de guider l'homme instruit, & qui n'auroit plus alors qu'a consulter la diversité des circonstances.

Ainsi une nunsique douce & tendre conviendroit à ces vapeurs noires qui approchent de la fureur. On appliqueroit les airs gais & pleins de légèreté à la mélancolie profonde; on réferveroit ceux qui sont d'un genre plus élevé pour les esprits d'une trempe forte, mais qu'un désir de gloire, ou l'ambition mal fatisfaits autoient aumené dans l'abattement & au dégoût de la vie.

Les inclinations seroient consultées; les uns sont excités plus vivement par le son des instrumens; les inflexions de la voix affectent plus déliciensement les autres. La musique seroit différente dans les accès, & dans les intervalles des accès. Quelquefois on s'infinueroit dans l'esprit du malade, en flattant d'abord sa manie, pour le faire passer insensiblement des idées qu'il caresse à des idées contraires. Les nuances à observer sont infinies, les détails en sont impossibles à suivre; mais un praticien éclaire trouvera facilement le sil qui peut le conduire dans ce labythinte, il initera ce que l'on pratique dans le traitement du tarentifine; il effayera les airs qui conviennent, julqu'a ee qu'il ait enfin trouve celui qui est du goût du malade. M. AMI.

VARECH. Nom génerique quo l'on donne à toutes les tueftances vegetales ou animales que la mer jette fur fes bords. Dans quelques-

unes de nos provinces maritimes, on les appelle goémon. Il est à remarquer que ce que l'on appelle plantes marines ainsi rejetées, sont de vraies productions animales, & non végétales, quoiqu'elles ressentent beaucoup par la forme à ces dernières. Elles sont ou des débris, ou simplement des logemens d'animaux; telle est la famille immense & si variée des algues, sucus, coraux, madrepores, &c. qui fournissent par l'analyse chimique, les mêmes produits que les substances animales bien reconnues.

Si on les rassemble en monceaux. fi on les laisse se putréfier & se réduire en terreau, opération un peu longue à la vérité, elles fournissent un excellent engrais, principalement du genre des engrais falins, compofés d'alkali, & de la partie du fel marin qu'ils retiennent. Cette propriété les rends très-fusceptibles d'absorber l'humidité de l'air, & de s'approprier & de contracter sur elle de nouvelles combinaisons salines. De tels engrais ne sont utiles qu'autant qu'on les emploie dans les terrains déjà affez abondamment pourvus de substances graisseuses, animales, avec lesquelles ils se combinent à merveilles, & forment les matérianx de la sève. (Consultez cet article, ainfi que celui engrais.)

Sans cette circonstance savorable, il vaut beaucoup mieux employer le varech en nature, sans être décomposé, c'est-à-dire, après qu'il est séché, tel que la mer l'a rejeté. Dans cet état, il maintient la fraicheur de la terre, empêche sa trop grande évaporation, & peu à peu, c'est-à-dire après plusieurs années, il est entièrement décomposé; il

agit alors, & par ses parties salines, & par ses parties animales.

Le meilleur parti qu'on puisse en tirer, c'est de méler le varech par parties égales avec du fumier frais de cheval, de mulet, d'ane, de mouton, ou par quart avec du fumier de bœuf & de vache. On peut encore, après l'avoir fait parfaitement fecher au foleil, s'en fervir, au lieu de paille, pour la litière. Lorfque ce melange fera amoncele, la fermentation s'y établira promptement; elle fera tres-vive. Il convient donc de visiter de temps à autre la fosse du fumier, d'y faire couler de l'eau, si l'on prévoit que le blanc le gagne. (Consulter l'article fumier.)

Il est étonnant que l'industrie d'un canton reste, pour ainsi dire, concentrée dans le canton, quoiqu'elle s'exerce en présence de tous les " habitans, tandis que cet exemple devioit servir de leçon à tous ceux qui font dans le même cas. Le long des côtes de Normandie, & principalement dans l'amirauté de Cherbourg, on brûle le varech, à l'effet d'en obtenir le salin, & cette preparation, fi utile au commerce, repand dans le pays une certaine aisance. Pourquoi négliger cette branche d'industrie sur les bords de la Méditerrance, quoique dans plusieurs cantons de nos provinces méridionales, on y brule le falicer ou soude, (confultez ces mots) qu'on seme expres dans les fols trop imprégnés de sel marin pour la culture du blé. Ce furcroît de falin empêcheroit d'en tirer du nord de l'Europe, & conserveroit le numéraire en France, & elle gagneroit en sus la maind'œuvre.

Jevais décrire la manière de brûler

du pays de Caux: puisse cette instruction engager quelques propriétaires de nos provinces méridionales à la mettre en praique. Ils y trouveront un bénéfice assuré, & ils rendront un service signalé à leurs cantons, en détruisant ce varech que la mer accumule dans certaines parties, & dont la putrésaction insecte l'air & le tend mal-sain; d'ailleurs la multiplication des seux détruiroit en grande partie les miasmes dont est charcé l'atmossible.

chargé l'atmosphère. On commence par étendre le varech ou goémon sur la plage, fable ou galet, & à le laisser exactement dessécher. Dans cet état, on le porte & on l'amoncèle près du fourneau.... Les fourneaux destinés à cette opération sont fort simples : une cavité de cinq à six pieds d'ouverture, pratiquée dans le galet même ou dans un terrain marneux, formé en cul-de-lampe, & dont la plus grande profondeur a 18 à 20 pouces, devient bientôt un fourneau : un pen de paille qu'on y allume au fond, communique le feu au varech desséché dont on la recouvre légèrement; d'autre varech s'enflamme à l'aide de celui-ci; la combustion devient générale dans toute l'étendue du fourneau; la foude s'y forme à mesure que le varech s'y confume; & précipitée au fond, lorique les plantes ont été totalement brûlées, elle y devient fluide, s'y condense en se refroidisfant, & y acquiert toute la dureié de la pier e. Consultez dans l'article SOUDE, les details de l'opération; ils s appliquent à celle du varech.

VARICE. Voyez ANÉVRISME, come 1, page 343.

VARIÈTÉ. Terme de botanique dont on ne faisit pas assez le sens dans la manière de s'exprimer des jardiniers & des fleuristes, qui confondent les variétés avec les espèces: Par exemple, il y a des viole tes fimples de couleur violette, mais celle à couleur blanche n'est qu'une simple variété, & non pas une espèce distincte de la première. (Consultez ce mot ) Que le vent ait porté une graine de violette, & l'ait déposée dans une gerçure de mur, dans le joint de deux pierres, & supposons encore que ce mur soit exposé au soleil du plein midi, & qu'il foit peu humide, la plante qui en proviendra donnera une fleur d'un violet décolore, & presque blanche; mais si vous transportez avec foin la plante dans un fol bien fertile, vous verrez un an ou deux après, que la fleur sera bien nourrie, & d'une belle couleur violette. Que le fleuriste qui s'extasic devant les panachures tranchantes & régulières d'une fleur de tulipe, plante fon oignon dans un fol engraifsé largement par du fumier, la fleur s'enivrera, les panachures se détérioreront, & la couleur du fond dominera sur toutes les autres. Ces bigarrures de couleur ne constituent donc pas des espèces, mais des variétés, puisque la couleur est de toutes les parties de la plante, celle qui souffre le plus de changement. Il en est ainsi des seuilles panachées. Je ne crains pas de dire que les panachures, sur-tout celles des feuilles, sont le resultat d'une véritable maladie dans le parenchyme. Les variétés sont donc des différences purement accidentelles qui se trouvent entre les individus de chaque

espèce. Il en est ainsi des fleurs doubles que l'on ramène à leur premier & naturel état de simplicité, en diminuant par progression la culture recherchée qui les a fait luxuric, & qui a converti les parties sexuelles de la fleur en feuilles de la fleur ou pétales. Malgré ce que je viens de dire, il y a des varietés conflances. Par exemple, dans les fruits que l'on perpétue par la greffe, la pomme calville rouge ne constitue pas une espèce distincte de la calville blanche. Cette dernière est une variété constante de la première. Lorsqu'une variété est établie dans une plante, on la multiplie & on la conserve, si la plante est sufceptible de se reproduire ou par bouture ou par drageon; &c. mais si pour se la procurer de nouveau, on est force de recourir aux semis, on n'est pis assuré d'obten'r la même varieté que celle qui a donné la graine, & fouvent cette graine fou nit de nouvelles variétés, soit pour la forme, soit pour les couleurs que l'on n'attendoit pas,

VASE, BOURBE. Dépôt terreux qui se forme au fond des étangs, ou qui cit deposé par les rivières, les ruisseaux, ou qui est entrainé par l'eau des pluies dans un lieu déterminé. L'infouciance des habitans de la campagne est éronnance, relativement au parti avantageux qu'ils pourroient retirer des vases, s'ils prenoient soin de les rassembler. Pourquoi, le long d'un chemin, par exemple, ou le long d'une terre, ouvrir un fossé sur le bo. d & sur toute son étendue? crains-t-on donc que l'eay n'entro ne pas affez de terrain, fur tout si la pente est un peu rapide? Ne vaudroit-il pas mieux per exemple, laisser dans ce fosse, à tous les dix pieds, une retenue un peu moins haute que les bords du fosse, par-deffus laquelle l'eau furabondance s'écouleroit, sans entraîner la vase ou limon, qui se préc piteroit dans le fond. On le prépareroit de cette manière, le residu ou meilleure terre de tout le voisinage, & que l'on enleveroit deux ou trois fois l'annee lorsque le fosse scroit à sec. Pourquoi laisser perdre l'eau qui lave le pavé d'un village, d'une petite ville, & ne pas la rassembler dans une mare? Si on craint que cette eau n'incommode, qu'on la fasse couler après quelques jours, & des qu'elle aura dépose la partie terreuse qu'elle contient. De telles vases vaudroient autant que le meilleur fumier, & peuvent sur le champ être transportées dans les terres. Il n'en est pas toutà-fait ainsi de celles que l'on retire du fond des étangs, des pièces d'eau, soit qu'elles contiennent ou ne contiennent pas des débris de racines ou de plantes. Il convient de les étendre pendant tout un été, & de les laitles exposées a gros soleil, enluite aux fortes gelées qui les aivif. i.t & les émiettent au point qu'on peut ta-ilementensuite les distribuer sur les terres comme un excellent engrais. Je préfère cette méthode à celle d'en former un gros monecau, parce que la scule partie extérieure béneficie de la lumiè e, de la chaleur & des effets météoriques.

Quoi qu'il en foit, le cultivateur vigilant regardera les vases quelconques comme une grande ressource, & un moyen assure de se pocurer, a peu de frais, beaucoup d'engrais. Il dirigera si bien ses caux su toutes

fes possessions, qu'aucune partie n'échappera sans lui laisser ce qu'elle a enlevé des champs de ses voisins ou même des siens. C'est dans ces vases qu'est accumulée la terre végétale par excellence, le véritable humus; ensin la seule terre qui entre comme partie constituante dans la charpente des végétaux.

VASSAL. Celui qui relève d'un feigneur, à cause du fies. On avoit étendu la fignification de ce mot jusqu'a l'individu qui payoit une redevance à un seigneur. Graces soient rendues à la constitution trançoise, ce mot séodal sera bientôt oublié & inconnu dans le royaume.

## VEAU. Voyez Bour.

VÉGÉTAL. On défigne ainsi généralement parlant toute espèce d'herbe, de plante, de sous-arbrisseau, arbrisseau, qui sont susceptibles de naissance, d'accrossissement, de reproduction & de mort.

VÉGÉTALE, (TERRE) dénomination qui s'applique plus particulièrement à la terre qui forme la couche supérieure d'un champ, d'un pré, &c. qu'a l'intérieure, parce qu'elle est plus prépatée par les labours, ou parce qu'elle contient plus de débris de végétaux & d'animaux; mais si la masse totale au moins jusqu'à une certaine profondeur, est le résultat d'un dépôt, la terre de dessous mérite tout autant le nom de terre vegétale que celle de dessus. (Consultez l'article Tome IX.

TERRE. ) La seule différence confiste à ce que l'intérieure est moins travaillée par les engrais météoriques. ( confultez ce mot ) & parlacharine; mais afin de réduire à sa véritable fignification le mot terre végétale, je dirai que la scule qui existe & qui mérite ce noni, est la terre soluble dans l'eau; qu'elle est uniquement composée de débris de végétaux & d'animaux ; enfin que c'est le véritable humus qui fert à former la charpente des plantes, & qui se trouve répandu en plus ou moins grande quantité dans toutes les autres terres. Ces dernières ne sont que des terres matrices qui ne concourent à la végétation que parce qu'elles servent de point d'appui aux racincs des plantes, & parce qu'elles retiennent la quantité d'eau nécessaire à procurer la diffolution & l'appropriation des parties salines & animales ; enfin à donner à la sève la fluidité convenable à son introduction dans les tubes capillaires des racines, & de-là dans toutes les parties de la plante. Il réfulte de ces principes qu'on aura toujours de la terre végétale, si on a soin de saire produire de l'herbe quelconque, & de l'enfouir. On augmentera l'humus par l'addition des fumiers ou de telle autre substance animale. Confulter les articles AMENDEMENT, ENGRAIS, LUPIN, PRAIRIE.

VEINE DE TERRE. Portion d'un champ, d'un pré, d'une vigne, &c., où la terre est d'une qualité différente du reste. Quelquefois ces dissérences sont extrémes, & on trouve, par exemple, une bande de sable, ayant pour côté Aa a a

SARRASIN, TERRE, &c.

de l'argille pure, on de l'argille entre deux bandes de sable; une veine de terre couleur brune à côté d'une terre jaune ou rouge; ou enfin une veine de galets ou petits cailloux au milieu d'une masse de terre végétale. Voilà les irréproeliables temoins de grands bouleversemens survenus sur la surface du globe que nous habitons, des irraptions tumultueuses des eaux, des fractures que leurs chocs ou leurs retours précipités ont causés; enfin, des dépôts qui ont si peu d'analogie entre eux. Les éruptions des volcans, les tremblemens de terre doivent être comptés parmi les causes des bouleversemens, dans les déplacemens & effondremens des rochers & des sciffures perpendiculaires dans les masses imposantes & énormes qui forment les montagnes.

VELAR, ou TORTÈLE, ou ERY-SIMUM. Voyez Planche XVIII, page 505. Tournefort le place dans la quatrième section de la quinzieme classe des herbes à fleurs de plusieurs pièces & en croix, dont le pistil devient une silique, divisé dans la longueur en deux loges, par une cloison mitoyenne, & il l'appelle Erysimum officinale. Von-Linné le nomme Eryfimum vulgare, & le classe dans la tetradynamie siliquense.

Fleur. En forme de croix B, composée de quatre pétales C, disposés en croix. Le pistil D est représenté dans la fleur demi-ouverte. Les étamines E, au nombre de fix, dont quatre plus grandes & deux plus courtes; les deux courtes opposées

l'une à l'autre.

Fruit. Silique longuette, menue. partagée en deux loges separces par une cloison membraneuse G. Les vulves s'ouvrent longitudinalement de bas en haut, comme on le voit dans la figure F, & répandent les femences H, petites, presque rondes.

Feuilles. Le plus communément en forme de lyre, terminées en pointe, un peu velues.

Racine A, en forme de navet.

blanche, ligneuse.

Port. Tiges hautes de deux coudées, cylindriques, fermes, rudes & branchues. Les fleurs, ainsi que les siliques, disposées en longs épis le long des rameaux. Les feuilles alternativement placées sur les tiges.

Lieu. Les terrains incultes & secs. La plante est annuelle, & fleurit en

mai & juin.

Propriétés. Feuilles inodores, d'une faveur légèrement @re ; elles augmentent médiocrement l'expectoration. Elles sont indiquées dans la toux essentielle, lorsque la coction est faite; dans la toux catarrale, l'asthme pituiteux; l'éteinte de voix catarrale; l'éteinte de voix par la violence de la toux, par des cris ou par des chants forces.

Usages. Feuilles récentes, depuis deux drachmes jusqu'a une once, en infusion dans cinq onces d'eau : feuilles sèches, depuis demi-drachme jusqu'à demi-once, en infusion dans la même quantité d'eau. Le sirop de velar n'a pas plus de vertus que l'infusion des feuilles, édulcorée avec

fucre.

VELVOTE, ou VÉRONIQUE FEMELLE. Voyer Planche XVIII, page 505. Tournefort la place dans la

quatrième section de la troisième classe des herbes à sleur d'une seule pièce irrégulière, terminée par un musle à deux machoires. Il l'appelle Linaria segetum nummalaria folio villoso. Von-Linné la nomme Anchirinum spurium, & la classe dans la didynamie angiospermie.

Fleur. A la figure d'un musse B, le derrière est armé d'un éperon. C, représente les deux étamines, ordinairement fertiles, attachées à la lèvre supérieure de la corolle. Le pissil D est placé au sond du calice E, divisé en cinq segmens

aigus.

Fruit. F, capfule recouverte par trois valves, dont H en représente une; elle est séparée en deux loges. G, la fait voir coupée transversalement, & montre l'arrangement des graines I.

Feuilles. Ovales, quelquesois en forme de cœur, portées par de courts pétioles, d'un verd pâle &

jaunâtre.

Racine A. Menue, fibreuse, pivo-

Port. Tige herbacée, arrondie, baffe, inclinée, légèrement velue; les fleurs portées par des pédicules plus longs que les feuilles qui font alternativement placées fur les tiges.

Licu. Dans les blés, dans les chemins. La plante est annuelle, & sleu-

rit en juillet & 20ût.

Propriétés. Toute la plante est vulnéraire, détersive, adoucissante, & suivant quelques-uns, résolutive. Plusieurs auteurs la recommandent contre les tumeurs serophuleuses, la lèpre, l'hydropisse, la goutte, les datties & le cancer. Il seroit à dessire que de nouvelles expériences consumatient ces falutaires effets.

Ujages. On l'emploie, comme la

véronique, en infusion & en décoetion.

VENDANGE. Ce mot a deux fignifications; il défigne la récolte du raisin pour faire le vin, & l'époque à laquelle on fait cette récolte. Dans plus des trois quarts des vignobles du royaume, le jour de l'ouverture des vendanges étoit fixé par le seigneur-décimateur, par le seigneur du lieu, & par une convention des confuls des paroisses; d'où resultoit ce que l'in nommoit le ban des vendanges. Presque par-tout les habitans étoient obligés de vendanger gratuitement les vignes du feigneur avant les leurs. Le feigneur les nourriffoit, & les feigneurs genereux faisoient danser à la veillée les vendangeurs. Ce bal champetre & bachique étoit fort gaî & peu coûteux. Il est bon de constater ces faits, parce que, dans trente à quarante ans, le fouvenir en fera perdu, attendu que chaque propriétaire de vignoble a récuperé le droit naturel de récolter ses raisins, quand bon lui femble, sans attendre la permisfion du décimateur & du feigneur. Les pays d'états de Languedoc & de Provence ne connoissoient pas ces entraves. Afin d'éviter les répétitions fur l'epoque ou l'on doit vendanger, les precautions que demande cette récolte, &c. confultez dans le tome 4, page 474, ce qui a été dit au chapitre fecond, fection première & fuivantes.

VÉNÉRIEN ( mal ). Voyez VÉ-ROLE.

VENT (arbre à plein). Jardinage. Arbres fruitiers qu'on ne tient ni en espalier, ni en mi-tige; mais qui, A a a a 2 livrés à eux-mêmes, poussent leurs branches d'après les impulsions de la nature. S'ils ne donnent pas le plus beau fruit, ils donnent au moins le fruit le meilleur & le plus savoureux.

VINT. Économie rurale. Air pousse d'un lieu à un autre avec plus ou moins de violence. Quelle est la cause des vents? Cette question générale & purement physique n'est pas encore déterminée, malgré les nombreuses hypothèses fournies par un très-grand nombre d'auteurs. Rapporter leurs opinions feroit trèslong, & nous écarter du but de cet ouvrage. Nous nous contenterons donc de dire que la principale cause de ce mouvement de l'air, est la chaleur du foleil. En général, toutes les causes qui produiront dans l'air une raréfaction, ou une condensation confidérable, produiront des vents dont les mouvemens seront toujours directs, où sera la plus grande raréfaction ou la plus grande condenfation.

Si les vents passent sur des montagnes chargées de neige, ils se chargent de froid & se sont ressent tels dans les plaines, même à une affez grande distance, suivant leur direction & force de direction. Si, pendant l'été, la neige des montagnes est sond pendant si ces montagnes sont humides, les vents que l'on ressent dans la plaine sont ou frais ou même froids, en raison de la rapidité de l'évaporation occasionnée par la rapidité des vents, parce que toute évaporation produit le froid.

Si, au contraire, ils passent sur des montagnes, sur des rerrains secs, ils produiront une sensation chaude,

quand même leur direction viendroit du nord. Nous jugeons de l'intenfité de la chaleur ou du froid des vents, d'après notre propre chaleur naturelle, & d'après l'évaporation de cette chaleur qu'ils excitent en nous. Supposons que l'air soit à dix degrés de froid, mais que l'air est tranquille, ce froid sera pour nous moins sensible que si le courant d'air est rapide, quand même le fioid ne seroit que de cinq degrés. Dans le premier cas, il n'excite pas sur nous un courant d'évaporation. Soufflez sur votre main la bouche ouverte, vous direz, l'air qui fort de mes poumons est chaud. Soufflez de même, les lèvres serrées, & établissez un fort courant d'air, & vous direz, cet air est froid. Cependant, c'est spécifiquement le même air qui produit deux effets différens, en raison de la rapidité de son cours qui produit sur nous plus ou moins d'évaporation de notre propre chaleur. Mais si votre main oft humide, si elle est imbibée d'un fluide très-évaporable comme l'éther, comme l'esprit-de-vin, & que l'on souffle rapidement dessus, on éprouvera un froid glacial, parce qu'on aura produit une plus grande évaporation. Cette petite comparaison donnera à celui qui réfléchit, les causes du froid ou de la chaleur dans son canton, occasionnées par les vents.

Les végétaux éprouvent les mêmes effets, mais non pas tous également, à cause des circonstances où ils se trouvent. Par exemple, l'olivier supporte un bien plus grand degré de froid avant de périr, s'il n'est pas exposé à un courant d'air. Le même froid qu'il éprouvera en décembre ou janvier ne l'endonmas

gera pas autant que celui de février, quoique moins considérable, parce qu'en février, fi l'hiver a été doux, le mouvement de la sève commence à s'effectuer. Il est alors plus senfible an froid, parce que la matière intérieure, susceptible d'être évaporée, est plus considérable. C'est par cette raison que plus les plantes & les bourgeons des arbres sont encore herbacés, plus ils font sensibles au froid, & plus ils sont endommagés ou détruits par une grande évaporation. C'est encore la raison par laquelle les gelées tardives du printemps produifent des effets si funeftes.

Tout homme qui desire acheter des biens de campagne, doit examiner foigneufement à quels vents, à quelles rafales de vents ils font expofés, examinei les points d'où ils soufflent, & fur-tout s'ils ne passent pas fur des étangs, sur des relaissés de 1ivières, & fur toute espèce de putréfaction susceptibles d'altérer la santé de fes habitans. Chaque pays, chaque canton a fon vent plus ou moins nuifible; fon côté, d'où viennent les grêles, les ouragans. Qu'il examine donc si la majorité de ses sonds en font à couvert, s'il peut se garantir des coups dangeroux de vents par des plantations de forêts, par des haies élevées; enfin, à l'exemple des Hollandois qui renferment au Cap de Bonne-Espérance tous les champs par une ceinture de bambou, s'il peut les clore par de pareils moyens, Ces idées paroltront extravagantes à quelques lecteurs, puériles peutêtre à d'autres; muis comme l'expérience m'a appris à connoître les effets des abris, des forêts, des haies, &c. j'infiste sur le parti que je propose.

VERT. Médecine rurale. Vapeur aérienc & élastique qui s'engendre dans certaines cavités du corps. Perfonne n'ignore que l'œfophage, l'estomac, & tout le conduit intestinal font presque toujouts le stège des vents, que leur présence occa-fionne des maladies très-doulou-reuses, que leur fortie termine austi promptement.

On connoît affez les dénominations que l'on donne aux vents qui s'échappent par le fondement avec bruit, ou fans bruit. On appelle ordinairement rapport, en latin rudlus, celui qu'on rend par la bouche, dont l'odeur & le goût varient relativement aux alimens dont on a

u!ć.

"Il est encore bien prouvé qu'on peut rendre des vents en même temps, & avec violence par les deux voies. C'est ce qu'on observe dans le cholera sec, maladie qui a été si bien décrite par Hyppocrate, & qui est toujours accompagnee d'une constipation opiniâtre, d'une tenfion au bas-ventre, de tranchées, & de douleurs aigues dans les lombes.

Ce ne sont point encore la les seules maladies que produisent les vents. Tantôt ils occasionnent le météorisme, en causant une dilatation subite de l'estomac, & des intestins, de telle sorte que tout la bas-ventre s'elève considérablement, sur-tout vers les hypocondres, & tantôt ils donnent naissance à des grouillemens ou borborigmes, en parcourant avec bruit & sans douleur les circonvolutions du tube intestinal. Ensin ils déterminent la colique venteuse de l'estomac, la colique venteuse intessinale, la tympanite &

le reflux des vents vers le haut, maladie connue & appelée du nom

grec anadrome.

Cette dernière indisposition est très-familière aux hypocondriaques. Les personnes les plus sujettes à ces maladies font celles qui ont le tempérament phlegmatique & pituiteux, qui ont le tiffu du corp lache & spongieux; les enfans, les vieillards, les cachectiques, les hypocondriaques, les vaporeux, les femmes nerveuses; celles enfin qui ont épronvé de grandes pertes, qui sont abattues par des peines & de grands chagrins, ou affoiblies par des maladies longues, & qui ont déjà éprouvé de légères attaques d'apoplexie fausse, ou de paralysie. Dans ce nombre on doit encore y comprendre les mélancoliques, les attrabilaires, les bilieux, les gens de lettres, ceux qui ont l'esprit vif & pénétrant, qui suivent avec trop d'ardeur l'attrait des sciences, qui passent les nuits à l'étude des matières sèches & abstraites, qui se livrent avec excès aux plaifirs de l'amour, ceux enfin qui ont l'esprit agité de quelque violente paffion, comme la colère, la crainte, la terreur, &c.

Luíage des alimens visqueux, ténaces, remplis d'une grande quantité d'air, & susceptibles d'une corruption prompte & soudaine, occa-fionnent encore les distèrentes malaladies venteuses dont nous avons donné l'énumération. Il faut y ajouter les viandes sechées & sumées, les sèves, les pois, les chataignes, tous les fruits, les herbes potageres & tous les légumes; le laitage, tout ce qui est doux, gras, ou huieux, les fritures, le poisson de mer, salé,

le pain chaud, les gâteaux, les vins blancs qui n'ont point fermenté.

Il faut convenir néanmoins que les hommes fort & bien portans font pour l'ordinaire à l'abri de ces maladies, à moins qu'ils n'ayent trop mangé, ou trop bu des vins en fermentation, qui contiennent beaucoup d'air élattique, ce qui prouve, comme l'observe très-bien Buchan, que la matière des vents réside dans les alimens. Et la cause qui fait que l'air s'en dégage en assez grande quantité pour produire des douleurs, est presque toujouts un vice des intestins eux - memes, qui font trop foibles, foit pour empecher l'air élastique de se dégager, foit pour expulser les vents, quand

une fois ils font formés.

On peut conclure de ce qui vient d'être dit, que les remèdes propres à combattre les différentes affections produites par les vents, sont les stomachiques & carminatifs, qui agissent de deux manières sur les organes de la digestion, en augmentant le ton des fibres des viscères devenus trop foibles pour exécuter leurs fonctions, & en opérant le relachement de celles qui éprouvent un resterrement spasmodique; on doit souvent aflocier ce remèdes aux purgatifs dont le choix dépend principalement de la qualité acide ou alkaline des fucs qui embourbent les premières voie. Les carminatifs les plus usités sont, les seuilles d'ambroisie, d'aurone, de cerseuil: les racines d'angelique, de valeriane, de gentiane & d'aulnée: parmi les fleurs, celles d'oranger, de sauge, de comarin donne en insufion. P rui le f uit, 'es baïes de genevrier, de laurier, les cloux de

gérofle, les femences d'anis, d'aneth, de coriandre, d'anmi, d'ache, de carvi, de synapi. Parmi les écorces, le quinquina, l'écorce de Winther, la cascarille: on peut encore compter le cachou, & les différentes espèces d'élixir, telles que celles de gartus, de propriété; la quintesfence d'absinthe, la liqueur minérale anodine d'Hossiman, le baume de sousser de cirron.

Mais l'exercice est supérieur à tous ces remèdes, soit pour prévenir la génération des vents, soit pour en faciliter l'expussion. Ce ne sera point par des promenades saites d'une manière languissante, à pied, ou en voiture, qu'on peut en attendre des effets salutaires; mais comme l'observe très - judicieus ement le célèbre With, ce sera en travaillant, en se livrant à des amusemens actifs, qui donnent une certaine commotion à toutes les parties du corps, qu'on en pourra venir à bout.

M. AMI.

VENT. Médecine vétérinaire. Bruit fourd excité dans les gros intestins des animaux, par les vents accompagnés de quelque humidité. Les alimens qui ont peu fermenté, en font la cause ordinaire. Parvenus dans l'estomac, l'air qu'ils contiennent s'y dégage, s'y rarefie par la chaleur, dittend ce viscère & les intestins, & occasionne quelquesois des tranchées. ( Voyez Tranchées ) Nous observons ausli communement des horborygmes dans les chevaux qui perdent beaucoup de salive, comme, par exemple, dans les chevaux qui ont le tic, (confultez le

mot Tic ) ou auxquels on a percé le canal falivaire dans l'opération que certains maréchaux & la plûpart des gens de la campagne ont coutume de faire dans les avines. (Voyez Avines)

VENTOUSE. Cette expression, en style de jardiniers, dit M. Roger Schabol, défigne toute branche, tout bois, tout jet, tout rameau, qu'on laisse à certains arbres pour consumer la sève quand elle est trèsabondante, & que l'on abat dans la fuite quand l'arbre se modère & se tourne à bien. Sans cette précaution & cette industrie, les arbres fourmilleroient de branches gourmandes & de branches de faux bois. Ce n'est pas à moi à critiquer le sentiment de M. Roger Schabol qui, le premier, a fait connoître la méthode fublime de la tiille des arbres suivie à Montreuil. Qu'il me soit denc permis de dire qu'on modérera toujours la fougue de la sève d'un arbre en espalier, en gobelet, en mitige, toutes les fois qu'on prendra la peine d'incliner au - dessons de l'angle de quarante-cinq degrés toutes les branches de cet arbre. Cela est si vrai qu'en supposant un côté de l'arbre espalier, l'emporter très-fenfiblement fur le côte oppolé, il suffit de palisser les branches & bourgeons de celui-ci, plus ou moins, suivant le besoin, au dessus de l'angle de quarante-cinq degrés, & de haitser, plus ou moins, les branches & bourgeons de l'autre, au-deffons de l'angle de quarantecinq degres. Alors on force la sève à se porter sur le côté où les branclas se rapprochent le plus de la perpendiculaire. On est donc toujours le maître de diriger la seve où l'on veut, & en telle quantité qu'on le desire, & même presque entièrement si tout un côté est librement dirigé sur la perpendiculaire, & l'autre tout sur l'angle de soixante degrés. Ce procédé est si consorme aux loix de la nature, que bientôt l'on verra les racines du côté soible, travailler vigoureusement, tandis que les autres, auparavant si attractives & si fortes, n'agiront presque plus & s'appauvriront à vue d'œil. Je ne vois donc pas la nécessité de l'usage des branches que M. Schabol appelle ventouse. (Consultez l'article Taille)

VENTRE. MÉDECINE RURALE. Les anatomisses modernes désignent par le mot ventre, pris dans sa signification la plus étendue, une cavité remarquable, où sont contenus certains viscères essentiels à la vie. D'après cela, le corps est divisé en trois ventres : le premier, ou le supéricur, est la cavité de la tête; le moyen, le thorax ou la poirtine; le dernier, on l'inférieur, s'appelle communément l'abdomen ou le basvente.

On y considère ses régions & ses parties. Sa région antérieure, qui est seule appelée abdomen, est divifée en trois autres régions, connues sous les noms dépigastrique, d'umbilicale & d'hypogastrique. Chacune de ces régions est partagée en trois parties, une moyenne & deux latérales. La partie moyenne de la région épigastrique, se les latérales, hypocondres. La partie moyenne de la région umbilicale, s'appelle umbilic; & les latérales sont connues sous le nom des régions lombaires.

La région hypogastrique est divisée

en supérieure & en inférieure. Le milieu de la région hypogastrique supérieure retient le nom d'hypogastre, & les latérales se nomment les stes ou les flancs. Le milieu de la région hypogastrique inférieure, se nomme le pénit ou le pubis, & les latérales, les aines.

La région épigastrique s'étend depuis le cartilage xiphoïde, jusqu'à deux travers de doigt au-dessus de

Pumbilic.

La région umbilicale commence à la fin de l'épigastrique, & se termine à deux travers de doigt audessous de l'umbilic.

La région hypogastrique supérieure commence jusqu'à l'umbilicale & s'avance jusqu'au pubis.

Comme la connoissance de ces disserentes régions seroit absolument inutile, si l'on n'y joignoit celles des organes qui leur répondent, j'en donnerai ci l'énunération.

L'abdomen ou le bas-ventre contient l'épiploon, l'estomac, les gros & petits intestins, le pancréas, le conduir du chyle, le foie, la vésicule du fiel, la rate, les capsules attrabilaires, les reins, les uréthères, la vessie, la matrice chez les semmes, ainsi que les ovaires & ses ligamens larges. Tous ces différens viscères exécutent des fonctions particulières, en féparant du fang certaines humeurs propres à aider la digestion, & la réparation de pertes continuelles que notre corps fait. Voyez Foie, Pancreas, Vessie, Reins, M AMI.

VENTRE. Médecine vérérinaire. Dans la partie du cheval, nommée le ventre, il faut confiderer,

1°. Son volume. Il doit être proportionné portionné à la taille de l'animal, & par conféquent médiocre dans les chevaux de légère taille, & d'une plus grande étendue dans les chevaux de carroffe, de tirage ou de labout.

2º. Sa forme. S'il s'élève du côté du train de derrière, à la maniere de celui des lévriers, le cheval est dit manquer de corps, étroit de boyaux, coufu, & l'on comprend que le défaut opposé est le défaut d'avoir un ventre de vache. Dans un vieux cheval dont le ventre est avalé, qui mange beaucoup, & qui tousse de temps en temps, la pousse est à craindre. ( Voyez Pousse ) Il arrive que des chevaux maigres commençant à s'engraisser, montrent d'abord trop de ventre; mai fi leur flane n'est pas retroussé, & s'ils ont la tête bien tournée, la nourriture passe insensiblement à la croupe, & le ventre diminue proportionnément.

Maladies du ventre. Trop de repos. trop de chaleur, des efforts donnent lien à une enflûre oui règne quelquefois fous le ventre, & qui fe propage depuis le fourreau, plus ou moins près des extrémités antérieures. L'enflûre, qui est l'effet des deux premières causes, ne présente rien de dangereux, & comme elle est. pour l'ordinaire, œdémateuse, on la reconnoît en ce qu'elle cède visiblement & facilement à l'impression du doigt, dont elle conserve quelque temps la trace. (Voyer @dème) Une tumeur à l'ombilie est ce que nous nommons exomphale. (Confultez ce mot ) Il est rare que les chevaux qui en sont atteints puissent être de quelque service. M. T.

VERS. MÉDECINE RURALE. On Tome 1X,

en distingue ordinairement quatre espèces: les ascarides, les lumbricaux, les cucurbitains, le ténia ou ver solitaire. Roéderer, médecin de Gottingue, en a observé une autre espèce qu'il appelle tricarides. Ils naissent dans les hommes & les animaux terrestres & aquatiques, dans tontes sortes de végétaux, dans la neige même, & dans une infinité d'autre, substances.

Notre intention n'est pas de parler de ces derniers; nous ne ferons mention ici que de ceux qui prennent naissance dans l'estomac. & les intestins: nous ferons observer néanmoins qu'il n'y a aucune partie dans le corps de l'homme qui ne puisse être le foyer des vers, puisque l'on en a trouvé dans le cerveau, dans les cornets du nez, dans les dents, & dans les oreilles. M. Andry en rapporte plufieurs exemples. Ces vers qui prennent naissance dans les oreilles, ajoute-t-il, sont jaunes, un peu longs, & si menus, que sans la grande quantité qui les faifoit remarquer, à peine auroit-il pu les diftinguer. Taranthanus 2 vu soriir de l'oreille d'un jeune homme, atteint d'une fièvre aigue, deux ou trois vers qui ressembloient à des graines de pin. Panarolus parle d'un malade qui, après avoir été tourmenté d'une violente douleur dans l'oreille, rendit par cette partie, ensuite d'une injection qui y fut faite avec du lait de temme, plusieurs vers semblables à des mites de fromage, après quoi la douleur cessa. Kertring donne encore la figure de einq vers qu'un homme rendit par l'oreille en 1663, dans un bourg nommé Quadiche, lesquels sont faits, comme des cloportes, Bbbb

fi ce n'est qu'ils n'ont que dix pieds. On en a trouvé dans la substance du poumon, dans celle du foie, dans les ventricules du cœur, dans le sang même. Rodius, Riolens, Ettmuller en ont vu sortir par les saignées. Les vers qui s'engendrent dans le fang, ont leur corps figuré comme une feuille de myrthe, & tout parsemé de filamens femblables à ceux qu'on remarque sur les feuilles naissantes des arbres : ils ont sur la tête une espèce d'évent, comme en ont les baleines, par lequel ils rejettent le sang dont ils se sont gorgés. Il est encore prouvé qu'on en a trouvé dans la vessie & les reins. Un médecin d'Amsterdam, dont parle Tulpius en rendit douze en urinant. Louis Duret, au rapport d'Ambreise Paré, en jera de semblables, par les nrines, après une longue maladie. Enfin, il y en a dans les ulcères, dans les tumeurs, dans les grains de la petite vérole, & sous la peau entre cuit & chair.

Les lombricaux font l'espèce qui catastérise le plus les sièvres vermineuses. Le ténia, & les ascarides ne s'y compliquent guère que par hazard. Les tricarides dont l'éxistance est aujourd'hui très-connue par Linaus, & plusieurs autres natutalistes, sont ordinairement logés dans les intessins cœcum & colon.

Lineus à prétendu qu'en trouvoit dans la terre & dans les caux, les mêmes espèces de vers, que dans le corps humain; que les lumbricaux, étoient les mêmes que les lumbriciterresses, & qu'en retrouvoit le ténia dans l'eau. Cette assertion ne nous paroît pas prouvée, quoique le célèbre Rezen ait été de son avis, & dise dans son excellent traité sur

les maladies des enfans, que le ténia est un ver qu'on trouve dans les poissons, & qu'il reste encore vivant après qu'il sont cuits, d'où il conclut qu'on peut en aveler des morceaux qui l'engendreront dans les intestins. Valisneri en a prouvé la différence d'après la dissection des vers de terre.

Les signes qui peuvent nous faire soupçonner la présence des vers, dans l'estomac & dans les intestins, font les enflures du bas-ventre avec tension & douleur vague ou fixe; des nausées, des vomissemens, des anxiétés, des défaillances, des douleurs à la racine des dents, une toux sèche & vive; un pouls inégal, obscur, petit, & intermittent; la respiration fréquente, le hoquet qui vient d'un état convulsif de l'escephage; les déjections grisatres qui peuvent dépendre ou de l'altération de la bile, ou de ce qu'elle ne coule pas, on d'une abondance des matières muqueuses dans les premières voies. Le prurit du nez, est un signe qui, selon Piquer, n'est ni direct, ni universel; il peut dépendre d'une hémorrhagie imminente, qui peut être un figre de vers, quoique le plus souvent elle vienne d'une autre cause. (Lorsque l'hémorrhagie est symptôme des vers, le malade ne perd ordinairement que quelques gouttes de fang ).

Le blanc des yeux terni est encore un signe de vers. Fizes, médecin de la plus grande réputation, acquit beaucoup de celébrité pour avoir connu à ce signe qu'une épidémie qui régna à Marfeille étoir vermineuse. La fievre qui accompagne la presence des vers, croît sans ordre, & a des accès très-fre-

quens, avec froid aux extrémités. On observe encore que la face est diversement altérée, quelquefois bouffie, & les paupières livides. Tous ces effets font analogues à ceux des poisons qui détruisent le ton des solides: & il arrive trèsfouvent chez les enfans, quelquefois même chez les adultes, des affections convultives. J'ai vu une apoplexie qui dégénéra enfuite en paralyfie, caufée par la préfence du ver solitaire, que je guéris en chatfant le ver : de plus l'haleine & les sucurs des malades ont une odeur singulière qui n'est pas aigre, mais particulière aux vers. Dans la diffection du cerveau ou du basventre des cadavres on la fent quelquefois, sans qu'il y ait le moindre veilige de vers. On a beaucoup écrit sur la formation des vers dans le corps; chaque auteur a donné sa théorie à ce sujet : il n'en est encore résulté rien de bien satisfaisant; la plûpart même s'est égaré de son but, ce n'est qu'après plusieurs observations bien faites. qu'on pourra déduire une théorie plus éclairée, & plus vraisemblable. On fait d'abord, 1º. que les corps abondans en sucs nourriciers, font éclore & multiplier les vers dans l'estomac. 2°. Il conste par l'observation que l'abus des farineux & des fruits qui ne font pas murs, fur-tout lorsque l'été eit chaud & humide, est une cause tres-frequente des vers. 3°. Buffon a aufli remarqué qu'un mélange de farine & d'eau, laissée à un petit degré de chaleur, étoit bientôt rempli de parties organiques animées. Enfin, Brendel a trouvé un ver plat vivant à l'ouverture du cadavre d'un fœtus

de sept mois. Il n'est pas vraisemblable que l'œuf de ce ver ait passé des intestins de la mère dans ceux de l'enfant, pour y éclore.

Lorsque l'aliment est bien digéré dans le corps, sa sermentation propre & naturelle étant arrêtée, v est changée en humeurs vivantes par une fermentation propre à l'animal. Ces alimens commencent à subir dans les premières voies cette fermentation, & s'ils viennent a y croupir dans cet état d'animalifation, commencée à cause de la foiblesse de ces organes & le défaut de résorption, chaque particule reçoit du principe de vie qui vivifie tout, un certain degré d'animalifation; & plusieurs de ces molécules organiques ainfi trop imprégnées de fermentation animale, se réunissent, felon des loix inconnues, pour former ces êtres vivans & parafites qu'on appelle vers.

Les vers lombricaux font gros comme un tuyau de plume, & longs ordinairement d'un demi-pied. Ils se logent toujours dans les intestins gréles, remontent quelquesois dans l'estomac, & il n'est pas rare de voir des enfans les jeter par la bonche en vomissant.

Les ascarides sont, au contraire, petits, ronds & courts; ils s'attachent au fondement; on peut connoitre & même prononcer sur leur exittence, par la demangeaifon insupportable qu'ils y excitent.

Les cucurbitains ont la figure à peu-près la même que celle de la graine de citrouille. Ces petits corps qui ne sont qu'une portion d'un ver long de plusieurs aunes, annoncert quelquefois la presence du ver seli-

B b b b 2

taire; quelquefois il existe seul dans les intestins. Il diffère du ver solitaire, en ce qu'il n'a ni tête remarquable, ni veine longitudinale. On ne le rend jamais entier, mais

par portions détachées.

Quant au ver solitaire, nous en parlerons séparément & en particulier, après avoir exposé les dissérentes causes qui penvent faciliter la génération des vers, & donné le traitement curatif qui peut convenir à leur présence, & aux symptômes & dissérentes maladies qu'ils peuvent exciter.

Les enfans, les adultes & les perfonnes qui font naturellement foibles, font les plus expofées aux maladies vermineufes; la foibleffe des organes digeftifs, le relachement de leurs fibres, les mauvaifes digeftions, la vie oifive & fédentaire, l'ufage des fruits verts, des plantes & des racines crues, font les causes les plus ordinaires de la génération des vers.

Il faut donner promptement des remèdes vernifuges dans les attaques des vers; ils doivent être adminiftrés à une dofe affez forte, pour qu'ils puissent les détruire; autrement leur emploi est inutile, ils ne font que les irriter davantage: alors ils pincent l'estomac, ce qui occafionne quelquesois la mort; ou ils remontent vers l'œsophage & suffoquent le malade, ou lui causent tout au moins de vives convulsons.

Baglivi observe fort bien qu'on voit non-seulement ce phénomène chez les ensans qui sont très-irritables & fort freles, mais encore plus chez les adultes. Dans ce instant decisif, les meilleurs remèdes sont l'ean salée & l'esprit de sel ammonite.

On doit bien prendre garde à ne pas donner le même vermifuge, foit qu'il y ait fievre, ou qu'il n'y en ait pas. Dans le premier cas, les acides, tels que l'esprit de vitriol, méritent la préférence sur les amers assez forts, parce qu'ils sont en même temps approprié à la fièvre & a l'affection vermineuse.

Il faut encore avoir toujours égard au caractère, au temps & à la dominance des symptômes, pour choisir dans les différentes méthodes qu'on s'est proposé de fuivre, les remèdes qui penvent convenir, & à la fièvre qui exige toujours la principale attention, & aux autres affections

fubordonnées.

S'il furvient des hémorthagies considérables, on emploiera les acides minéraux. Le vin ne peut qu'être avantageux dans le cas de prostration de forces, mais il arrive aussi qu'il est quelques nuisible; aussi est-il prudent d'en examiner les essets, avant que d'en continuer l'usage. Il y a des épidémies où il produit des effets admirables, & d'autres où il est nuisible.

Baglivi fait mention d'une épidémie dans laquelle ni les huileux, ni les acides, ni l'esprit-de-vin, ne détruisoient les vers, soit dans le corps, foit in vitro, aussi promptement que le vin. Ce qui prouve qu'il n'agit pas seulement par sa qualité enivrante & spiritueule, comme quand on enivre des poules en leur donnant du vin imbibé dans l'eaude-vie; car s'il l'eur été par cette vertu , l'esprit-de-vin auroit mieux réussi que le vin : il y a lieu de croire que ce dernier convenoit mieux à raison du caractère de la sièvre qui étoit dominante.

La bile altérée, bien loin d'être en poison pour les vers, leur est au contraire un aliment: il faut donc lui enlever cette âcreté qui lui est si ordinaire dans les sièvres, & lui donner une qualité douce & savonneuse, & ne pas perdre de vue le relâchement des intestins, dont il faut remonter le ton, ainsi que des vaisseaux excrétoires & sécrétoires de la bile: souvent, par ce moyen, les vers sont chasses sans le secours d'aucun antihelmintiques.

On fait que les corps doux inquiètent les vers & les chaffent; mais l'usage des amers est beaucoup plus sûr, sur-tont lorsqu'ils sont employés sur la fin de la sièvre vermineuse. Ils sont alors d'autant plus avantageux qu'ils relèvent les sorces, augmentent le ton de l'estomac & des intestins, & qu'ils rectifient les digestions. Senners ne veut pas qu'on preserve le semen santon num dans les sièvres, parce qu'il échausse trop.

C'est à tort qu'on néglige anjourd'hui les onctions amères antihelmintiques; les anciens s'en servoient avec succès. Pour moi, je ne puis affez louer celles qu'on est en usage de faire dans ce pays-ci, avec l'huile pétrole de Gabian. Mais, en général, je ne puis disconvenir que les vermisuges externes ou internes qui ne purgent pas en mênie temps, ne font qu'irriter les vers qui causent alors des tranchées vives & d'autres symptômes graves.

Baglivi, Settenkius, Bonnet & Morton en ont vu percer les intestins, tant ils font excites à chercher des issues pour s'échapper, quand la chaleur de la fièvre agit sur eux, surtout lorsqu'elle est augmentée par l'usage des irritans, ou par la putri-

dité des humeurs. Dans ces circonstances, la thériaque est le meilleur remède.

Le choix des purgatifs mérite beaucoup d'attention, fur-tout lorfque les vers font compliqués avec la putridité, & les maladies qu'elle peut occasionner; la rhubarbe, avec le mercure doux, affocié à d'autres purgatifs doux, peuvent convenir. Mais on ne doit point abuser de ce dernier (le mercure doux) parce qu'on pourroit imprimer à la fièvre un mauvais caractère en énervant le malade.

Lorsque le cours du ventre est compliqué avec les vers, les absorbans, tels que la corne de cerf calcinée, le corail, la coralline, sont très-appropriés.

Il arrive quelquefois que les vers qui féjournent dans les premières voies, causent des douleurs de côté, une toux seche avec crachement de sang. Avant de se décider pour la saignée, on doit scrupuleusement rétléchir & examiner si l'affection pleurétique l'emporte sur toute autre considération: dans le cas contraire, les huileux & les purgatifs doux seront mieux employés.

Morgani a vu une épidémie de fièvre vermineuse pleurétique, où les lavatifs & les huileux etoient nuisibles, sans doute que l'affection pleuretique etoit dominante. Pujatif a vu, au contraire, une fièvre épidémique semblable, qu'il guérit par les fels mercuriels, sans saigner ni donner d'autres remèdes appropries à l'affection pleurétique & à la fievre. Alors l'affection vermineuse l'emportoit sur la pleurétique, ainsi que sur la fièvre.

Il est encore bon de les attiret

en même temps en bas, par le moyen des corps dot x, tels que le lait donné en lavement, dans lequel on delaye une cuillerée de nucl.

## Du Ténia ou Ver solitaire.

» C'est un ver blanc, plat & » long, composé de plusieurs an-» neaux très - courts, articulés les » uns au bout des autres, & tra-» versés, dans leur longueur, par » une espèce de veine plus ou moins » apparente, qui lui a fait donner » par les Allemands le nom de ver » plat à épine. ( Tout ce qu'on rrouvera dans cet article précédé de guillemets, est tiré du traitement du ténia ou ver solitaire, pratiqué à Morat en Suisse, examiné & éprouvé à Paris, & publié par ordre de Sa Majesté en 1775. ) » Cette » veine est bleuâtre ou rougeâtre, » ou simplement de couleur blanche. » Quelquefois elle ne se manifeste » que par une tache noirâtre ou » blanchâtre, sensible au milieu de » chaque anneau, garnie fur les » deux furfaces d'un mamelon peu » apparent. Sa queue ou terminai-» son postérieure, n'a januais pu » être observée, parce que le ver se » rompt, & que les malades en ren-» dent de temps en remps quelques » portions naturellement, ou par le » moyen de divers remèdes. Son » corps ordinairement long de plu-» fieurs aunes, & applati en forme » de ruban, se retrecit peu-a-peu » vers la partie supérieure, & se » termine en un fil fort menu. » d'un pied de longueur ou plus. » La pointe que l'œil simple voit » très-aigue, paroît renflée à la v loupe; & fous la lentille d'un

VER

» fort microscope, elle présente
» une tête terminée par quatre
» cornes, de longueurs inégales,
» qui sont peut-étre des suçoirs par
lesquels l'animal prend sa nourri» ture. Le corps du ver s'étend dans
» tout le conduit intestinal, & se
» prolonge même souvent jusqu'à
» l'anue.

» On le nomme ver solitaire; » parce qu'il n'en existe qu'un dans le » même fujet; quelquefois cependant " il s'en trouve deux ensemble. Quel-» quefois aussi, après la sortie du pre-» mier, il s'en régénère un second; » ce ver n'est point facile à délo-» ger. Les remèdes vermifuges pur-» gatifs, ufités en médecine, font » rendre des portions de l'animal, » que l'on est toujours obligé de » rompre pour les séparer de celles » qui restent dans l'intérieur du " corps; ils procurent rarement une » guérison complette. Le vrai spéci-» fique contre le ténia est le remède » de madame Nouffer. Nous allons » exposer sa méthode dans l'admi-» nistration de son spécifique, & » du régime qu'elle fait observer » pendant le traitement.

» Elle n'exige de ses malades aucune preparation particulière, singualité la veille de l'administration du remède. Ce jour ils doivent se priver de tout aliment après le diner, & prendre seulement ment sur les sept ou huir heures du soir, une soupe faite avec une livre & demie d'eau ordinaire, deux à trois onces de bon beurre frais, & deux onces de pain coupe en petits morceaux. On y ajoute la quantité de sel suffisante pour l'assaissante. On fair cuire le tout à bon seu, en le remuant souvent,

" jusqu'à ce qu'il soit bien lie, & » réduit à une bonne panade. Un » quart - d'heure après, elle leur » donne un biscuit, & un gobelet » ordinaire de vin blanc pur, ou » détrempé avec de l'eau, ou de " l'eau toute pure à ceux qui ne font » pas habitués au vin.

» Si le malade n'a pas été à la » garde-robe ce jour-là, ou qu'il " foit échauffé ou fujet aux consti-» pations, ce qui est rare, quand " on a le ver plat, madame Nouffer » lui fait prendre un lavement fait » avec une petite poignée de feuilles » de mauve & de guimauve bouil-» lies dans suffifante quantité d'eau; " on y ajoute une pincée de sel ordi-» naire, & après avoir coulé, deux » onces d'huile d'olive; il doit le » garder le plus long-temps qu'il » pourra : ensuite il se couche, & » repose de son mieux.

Le lendemain de grand matin, environ huit ou neuf heures après la foupe, il prend dans fon lit. le spécifique, composé de deux ou trois gros de la racine de fougère mâle, cueillie en automne & réduite en poudre très-fine; délayez cette poudre dans quatre à fix onces d'eau de fougère, ou de fleurs de tilleul. Il faut quele malade passe deux ou trois fois de cette même eau dans son gobelet, & qu'il la boive après s'en être rincé la bouche, pour n'y rien laisser; & pour faire passer les nausces qui viennent quelquesois à li fuite, il mâche du citron, ou se gargarife la bouche avec quelque liqueur, sans rien avaler, ou il se contente de respirer du bon vinaigre. Si malgré ces précautions, les nauices font trop fortes, fi les efforts du malade pour garder le spécifique

font impuissans, il en reprendra une nouvelle dose, des que les nausces feront paffees, & tachera de s'endormir aussi-tôt après. Au bout de deux heures, il se levera pour prendre le bol purgatif en une on plusieurs prifes, fait avec dix grains de panacée mercurielle sublimée, quatorze fois autant de scarnonce d'alep bien choifie : fix à fept grains de gomme gutte bonne & fraîche. On réduit féparément chacune de ces fubitances en poudre fine, & on les mèle ensemble avec de la bonne confection d'hyacinthe. Le malade boira par dessus une ou deux tasses de thé vert peu chargé; il se promenera ensuite dans sa chambre.

Lorsque la purgation commencera à faire son effet, il prendra de temps à aut e, une nouvelle tasse de thé léger, jusqu'à ce que le ver soit rendu. Alors & pas avant, madame Nouffer lui donne un bon bouillon qui est bientòt suivi d'un autre, ou d'une soupe, si le malade la présere.

Il dine comme on fait un jour de purgation : après le dîner, il se repose sur son lit, ou va faire un tour de promenade, se conduisant tout ce jour avec ménagement, soupant peu, & évitant les alimens indigestes.

La guérison est alors parsaite; mais elle ne s'opere pas avec la même promptitude dans tous les sujets. Celui qui n'a pas garde tout le bol, ou que le bol ne purge pas affez, prend, an hout de quatre heures, depuis deux jusqu'a huit gros de sel de Sedlitz, ou a son défaut de sel a'epsom, dissons dans un petit gobelet d'e u bouillante. On varie la dose seion le tempérament, & les circonstances.

Si le ver ne tombe pas en pelotons, mais qu'il file, (ce qui arrive quand le ver est engagé dans des glaires ténaces qui ont peine à se détacher) le malade doit rester à la garde-robe sans le tirer, & boire du thé léger un peu chaud. Quelquesois cela ne sussit pas, & Pon a recours à une dose de sel de Sedlitz, sans changer de situation, jusqu'a ce que le ver soit rendu.

Il est rare que les malades qui ont gardé le spécifique & la purgation, ne rendent pas le ver avant l'heure du diner. Ce cas particulier a lieu, lorsque le ver tué, reste en gros pelotons dans les intestins, de façon que les matières, ordinairement plus claires sur la fin de la purgation, passent au travers, & ne l'entraînent pas. Le malade peut alors diner, & l'on a observé que le manger joint à un lavennent, concouroit à la sortie du ver.

Quelquefois le ver fort par l'action feule du spécifique, avant qu'on ait pris le bol; alors madame Nousser ne donne que deux tiers de celui-ci, ou elle lui substitue le sel.

Les malades ne doivent point s'inquiéter des chaleurs & des malaifes qu'ils éprouvent quelquefois pendant l'action du remède, avant ou après une forte évacuation, ou loisqu'ils font prêts à rendre le ver. Ces impressions sont passagères, & se dissipent d'elles-mêmes, ou à l'aide du vinaigre respiré par le nez.

Ceux qui ont vomi le spécifique & le bol, ou qui n'en ont gardé qu'une partie, ne rendent quelque-fois pas de ver ce jour-là. Madame Nouffer leur fait reprendre le soir la soupe, le biscuit, la boisson, & suivant les circonstances, le lavement.

Si le ver ne fort pas dans la nuit, elle donne le lendemain, de bon matin, une nouvelle dose de spécifique. Deux heures après, six à huit gros de sel, & dirige du reste son malade, comme le jour précédent, à l'exception du bol qu'elle supprime.

Elle observe en finissant que les grandes chaleurs dinninuent un peu l'action de son remède; aussi a-t-elle toujours préséré de l'administrer dans le mois de septembre. Quand elle n'a pas eu le choix de la faison, & qu'elle s'est vu obligée de traiter des malades dans les jours les plus chauds de l'été, elle donnoit le spécifique de très-grand matin. Avec cette précaution, elle n'a remarqué aucune disservement dans les esses si les esses si les feites, ni dans les suites.

Le ver folitaire est le seul sur lequel le remède de madame Nousser a une action certaine. Quoiqu'elle le regarde aussi comme tres-utile contre le ver cucurbitain, elle avertit pourtant que ce dernier est beaucoup plus dissicile à déraciner, & que pour en guérir, il faut répéter le traitement plus ou moins souvent, selon la constitution du malade.

J'ai eu occasion de traiter des personnes attaquées du ver solitaire; j'ai suivi exactement la méthode que je viens d'exposer; elle m'a toujours bien réulfi, non-seulement contre le ténia, mais encore contre les ascarides & le ver cucurbitain: je dois cet hommage à la vérité, & à la bonté du remède de madame Nousser; mais je ne puis passer sous silence les bons effers que j'ai retiré de l'administration de l'huile de ricin, ou de palma Christi, connue en Angleterre sous le nom d'huile de castor, contre le ver soliraire.

Je

Je l'ai donné trois fois à la dose de trois onces chaque fois, à trois adultes, délayé dans six cuillerée d'eau de pourpier; trois heateaprès son exhibition, deux malades ont évacué par le dos, un pelotade vers longs & ronds, & le troissème rendit une portion de ver solitaire, ayant trois pieds de long.

Je me propose, d'après cette expérience, de multiplier dans mon jardin les plantes du ricin, qui font très-communes en Languedoc, pour retirer de fon amande une quantité d'huile affez fuffifante pour en donner gratuitement aux pauvres qui

pourront en avoir besoin.

Pour l'ordinire, on donne cette huile pure, fans aucun mélange, par cuillerée à bouche, d'heure en heure, jusqu'à ce qu'elle ait évacué le malade trois ou quatre fois. M. Duplanil a devers lui plusieurs observations, qui ne permettent point de révoquer en doute la vertu vermisuge de cette huile. Il a vu une demoiselle d'environ trente ans, qui, après avoir pris la seconde cuillerée de ce remède, rendit une quantité prodigieuse de vers, parmi lesquels on aperçut quelques portions du ver cucurbitain.

Il ne suffit pas d'avoir chassé les vers, il faut encore prévenir leur génération; sous ce point de vue, je conseille beaucoup l'usage du quinquina, les insusions ou les décoctions des substances amères, telles que la petite centaurée, l'absinthe, la camomille, les tiges d'abrotanum, les feuilles du marrube blanc, l'eau seconde de chaux, le vin calibé. Tous ces remèdes sont propres à remonter les sibres de l'estomac, sur-tout s'il est resté soible & relâché. M. AMI.

Tome IX.

VERS. Médecine vétérinaire. Traitement des maladies verminauses.

De toutes les maladies qui affectent les animaux, aucune n'a une caufe plus occulte que celles qui font pro-

duites par les vers.

Ces animalcules parafites se logent par-tout; les uns habitent de preservence les intessins & l'estonne, les utres sont logés dans les vaisseaux; 'autres paroissent hors des voies de circulation, & se montrent sur la tursace extérieure des viscères sanguins, membraneux, & même sur la pie-mère; d'autres sont rensermes dans les viscères mêmes; il en est encore qui sa plaisent dans les cavités nasales & dans la gorge; d'autres ensin qui sont entre cuir & chair, ou dans l'épaisseur des tégumens, sous les cornes, sous l'ongle, &c.

Les uns & les autres tourmentent chacun à leur manière, plus ou moins les animoux, suivant qu'ils sont plus ou moins multipliés, & sur-tout suivant les lieux plus ou moins sensibles & irritables qu'ils occupent, qu'ils irritent, dévorent & detruisent.

Ces infectes produifent en général des coliques, le dépériffement, la trillesse, le dégoût, ou des appétits voraces, ou des appétits entierement dépravés, des fluxions périodiques, la cécité, le tic, des claudications inopinées, des convulsions, le vertige, la confomption & la mort.

Six fortes de vers affectent les animaux domestiques; plusieurs de ces insectes se trouvent également dans le corps des autres animaux; mais nous n'en parlerons que pour faire objet de comparaison, tout étant dans la nature sujet de curiosité ou d'interêt pour l'homme ou le philosophe qui contemple.

Ces six sortes de vers sont les æstres, les strongles, les ascarides, les crinons, les douves & le ténia.

### Plan du travail.

SECTION premiere. Des Estres. SECTION II. Des Strongles. SECTION III. Des Ascarides. SECTION IV. Des Crinons. SECTION V. Des Douves. SECTION VI. Du Ténia. SECTION VII. De l'origine des vers. SECTION VIII. Expériences faites Sur les vers. SECTION IX. Traitement des maladies effentiellement vermineuses. SECTION X. Traitement des maladies vermineuses symptomatiques. SECTION XI. Traitement des maladies vermineuses compliquées. SECTION XII. Préparation de l'huile empyreumatique.

# SECTION PREMIÈRE.

# Des Estres.

Ces vers sont les plus fréquens & les plus incommodes; ils font produits par la mouche, nonimée par les naturalistes, mouche des intestins des chevaux; c'est une espèce d'aftre, elle est très-grosse, les lieux qu'elle habite de préférence sont les forêts; elle ressemble au bourdon, elle contient beaucoup d'œufs qu'elle dépose en très-grand nombre fur les bords de l'anus, ou dans l'intestin rectum; elle saisit le moment où l'animal fiente pour faire sa ponte, elle pique les bords de l'intessin, le fait se renverser & s'épanouir en dehors, & dans ce moment elle pond sur la partie charnire & vermeille de l'anus.

On range communément les productions de ces mouches dans la classe des larves; nous allons les envisager fous cet aspect: elles ont deux crochets, au moyen desquels elles s'attachent & se cramponnent d'une manière peu ébranlable, aux parois des intestins; ces larves que nous désignons par le nom d'aftre, puisque tel est celui de la mouche qui les produit, ont des espèces d'anneaux qui les circonscrivent transversalement, on en compte jusqu'à quatorze; la peau qui enveloppe l'insede est dure, velue, compacte & opaque, il est rouge au dehors & dans toute son épailseur; gros & court; on pense que les anneaux sont formés par la duplicature de la peau; lorsque ces insectes s'étendent & s'allongent, les anneaux s'effacent en partie, & ils ne font bien sensibles que lorsque les deux extrémités de l'insecte sont rapprochées : leur longueur est d'un pouce à quinze lignes lorsqu'ils sont étendus; leur diamètre est à peu-près un quart de leur longueur.

### ARTICLE PREMIER.

Des astres auxquels le cheval, le mulet, l'âne, le mouton & le cerf sont sujets.

L'intestin du cheval n'est pas le seul lieu où cette mouche depose ses larves, elle s'insinre aussi dans les naseaux des moutons, ainsi que dans ceux du cerf, dans lesquels elle en dépose une plus ou moins grande quantiré; on en a trouvé de pareilles dans la téte des chevaux, des mulets & de l'âne; mais celui de tous les animaux domessiques qui y est exposé le plus, est le meuten. Dans ces animaux, ils sont généralement blancs,

quelquesois marbrés, & rarement noirâtres; les crochets sont de même forme, mais moins longs; l'anus est absolument disserent, ence qu'il présente deux petits manuelons noirs, percés d'un orifice & ensermés dans une sorte de sphincter, qui se ressere & se dilate à la volonte de l'inseste; la peau de cet animal présente un grand nombre de petits points glanduleux, asser semblables au chagrin; ces insestes, au surplus, sont beaucoup plus agiles que ceux rensermés dans l'estomac du cheval.

dans l'estomac du cheval. Les aftres déposés dans l'intestin du cheval, du mulet & de l'ane, gagnent l'estomac, & ce lieu paroît être celui qui leur plaît le plus, ou du moins l'estomac, & sur-tout la tunique épidermoide, sont celles des parties où on en trouve davantage, & qui fouffrent le plus de leurs ravages. Une des extrêmités de l'aftre est armée de deux crochets, dont la base est au centre de la bouche, si l'on peut s'exprimer ainsi, & dont les deux pointes diamétralement opposées l'une à l'autre, font l'effet d'un hameçon, & ne peuvent fortir fans dilacération de la partie dans laquelle ils sont implantés, lorsqu'on veut les en retirer; ils y restent même attachés après leur mort & celle de l'animal, ils y sont souvent engagés de trois à cinq lignes de profondeur, au moyen d'un trou rond qu'ils ont pratiqué; plufieurs percent les tuniques du ventticule. Cette profondeur de trois à cinq lignes dans une épaisseur qui n'a pas cette étendue, pourroit paroître exagérée, mais elle ne le paroîtra plus, si on réfléchit que l'enfoncement formé par l'astre, caufe une tuméfaction dans l'épaisseur des membranes, & que la tunique interne fait

au bord de chaque caviré, formée par cet infette, une aréole relevée, qui réfulte de l'état maladif dans lequel elle est.

Les aftres déposés dans les fosses nasales du mouton, se logent de préférence dans les finus frontaux : ils s'introduisent dans l'épaisseur de la membrane pituitaire, & le plus souvent sous la tunique même, c'est-àdire entre cette membrane & les parois offeux. Lorfque ces larves ont acquis toute la force qu'elles doivent avoir, & qu'elles ne trouvent pas une nourriture affez abondante, ou qu'elles font génées dans leur logement, elles déchirent la membrane qui leur servoit en quelque sorte de cocon, & c'est ce déchirement qui occasionne les convulsions & autres maux dont alors les moutons sont

Ceux déposés dans les fosses nafales des grandsanimaux, font moins de ravages, soit parce que pouvant fortir plus aisément, leur émission est moins meurtrière, ou que le lieu qu'ils habitent est moins irritable; ce lieu est le plus souvent les ensoncemens ou les espèces de poches remarquables de chaque côté dans l'intérieur du larynx.

Il est d'autres astres qui sont le produit des mouches, à peu près semblables à celles des intestins des chevaux, dont le vol est bruyant, ce qui les a fait prendre pour des bourdons; mais elles n'en sont point, puisqu'elles n'ont que deux ailes, & qu'elles sont beaucoup plus petites; elles se posent sur la peau des bêtes à cornes, des mulets & des chevaux, ainsi que sur celle des cerfs & des daims, &c. Elles écartent le poil, incisent le cuir, au moyen d'un dard

Cccc 2

dont leur derrière est armé; la plaie faite, elles y déposent leurs œufs, qui éclosent à la faveur de la chaleur & de l'humidité; ainsi les larves se nourrissent des sucs qui abondent & qui tuméfient la partie. Ces mouches au surplus attaquent de préférence les animaux les plus gras & les plus fains, ce qui a fait regarder par les bouviers, les tumeurs qui en réfultent, comme un figne favorable de la bonté de la vache ou du bœuf qui en étoient attaqués; on observe néanmoins que leur grande quantité appauvrit les sucs & fait depérir l'animal. Ces larves sont sous la peau dans le tissu cellulaire, & y forment une tumear du volume d'une noix. Lorique l'infecte est en maiurité, pour nous servir de l'expression usitée, on le fait fortir en pressant fortement les côtés de la tumeur; ces assers sont d'un blanc-mat.

Il est encore une autre mouche, toujours de la même el isse des précédentes, c'est celle que les naturalistes appellent carnactère, qui dépose ses larves dans les pustules qui se forment le long de la ctinière, dans la maladie psorique, que l'on appelle dans les chevaux le roux-vieux; les ulcères galeux, les soutchettes, les cornes des hœuss en renserment encore; ces parties solides n'en sont néaumoins affectées qu'autant qu'elles ontété entamées par une suppuration que leonque.

Les animaux qui font les plus fujets aux aftres, font ceux qui paissent ou qui font à une nourriture verte; les pouluins d'un & de deux ans en font fouvent les victimes; ces vers font quelquefois si multipliés dans ces animaux, que les maux qu'ils occafionnent sont comme épizootique, & font un véritable stéau dan les hatas, vu la quantité considérable de poulains & de pouliches qu'ils font périr ; on en trouve une si grande quantité dans leur estomac, qu'on ne fauroit douter qu'ils ne soient la cause de la mort de ces jeunes sujets.

### ART. II.

Des symptomes qui décèlent l'existence des Estres.

Les symptômes qui décèlent l'existence de ces insectes sont tres-équivoques; les borborigmes, les coliques momentanées & qui se renouvellenz souvent, le dévoiement, le dépérissement, le dézoût pour la boisson, des appétits voraces & depravés qui portent l'animal à manger le platre, la terre, ses longes, sa couverture, des souliers, & tout ce qui a un goût salé & amer, &c. n'en sont pas toujours de certains, & ces accidens peuvent dépendre d'une infinité d'autres causes : le seul signe univoque de leur présence est leur émission par l'anus; ils reftent plus ou moins fortement attachés au sphincler; si on fouille alors l'animal, on trouve l'interieur du rectum plus ou moins hérissé de vers, & dans ce casil est presque toujours très-sec & très-dilaté.

Ils occasionnent le bâiliement, ce mouvement des mâchoires que l'on exprime, en difant que l'animal fait les forces, des teux feibles & legères que l'animal fait entendre pendant la nuit, on le matin avant d'avoir mangé, le tie, des claudication pæssagères des fluvions pérind'ques, de vessigons & des montres fans de vessigons & decriminantes, des goumes rebelles, presque toujours privees de ces abcès chauds sous la ganache, qui

achèvent & complettent la crife, des flux inopinés par les nafeaux, des engorgemens œdémateux fous le ventre, aux jambes, aux ars, fur les testicules, dans les mamelles, des mues imparfaites, longues & tardives, un poil terne & piqué, la chassie des yeux, des urines crues, & ensin tous les maux qui résultent de l'atonie, du relâchement des folides & de l'appauvrissement des fluides.

### ARTICLE III.

Des désordres occasionnés par les æsires dans les grands animaux.

Les effets destructeurs de ces vers, à l'infpection des cadavres, ne font pas moins nombreux & foudroyans; toute la graisse qui recouvre & entoure les viscères du bas-ventre, est en plus grande partie detruite; le penqui en reste est flasque, jaunatre, macéré & infiltré de férofité. Il en est de même du péritoine, de l'epiploon & de toutes les tuniques extérieures des viscères membraneux; le mésenter est infiltré, les glandes mesentériques gorgées, squirreuses on abcédées; on a vu des épanchemens féreux dans le bas-ventre, les reins relâchés, le cordon spermatique tuméfié, le pancréas décomposé, le foie & la rate plus ou moins tumefiés. L'intérieur de l'estomac est toujours très maltraite par ces insectes; on l'a vu creusé, travaille & criblé dans l'eter de les membranes; les cavités ou espèces de cel ules que chacun des vers s'y est pratiquées, font tres- rofondes, & forment autant d'ulcères à bords releves & tomefics : l'humeur qu'ils fournillent, & qui

n'est autre chose que le suc gastrique, est constamment pompée par les vers; en forte qu'ils font à lec & rendent les membranes épairfes, dures, calleufes, irrégulières, fongeuses, livides, & les criblent d'une infinité de trous. Quelquefois le ventricule a eté perce par ces insectes; ils etojent alors répandus en plus ou moins grand nombre sur la surface extérieure des viscères où ils étoient sortement attachés; & nous observerons que la dilaccration du ventricule, après certaines indigestions, n'a le plus souvent pour causes première, qu'une parcille perforation, ou des ulcères très-profonds, qui avoient fortement affoibli les tuttiques dans certains points de l'étendue du viscère. Les gros intestins, le colon, le cœcum & le rectum, lorsque les vers sont plus ou moins multiplies, font furtout affectés de semblables lésions. Les intestins grèles sont ceux qui eprouvent le moins de ces finittres effets, mais ils ne sont pas toujours intacts; du reste, la masse totale de tons ces vers, qui ne sont au furplus jamais feuls de leur espèce Cans le corps des animaux qu'ils detruitent, est quelquefois très - considerable; nous en avons trouvé jusqu'a trois livres & quatre onces; cette masse d'animaux, roujours rongeans & dévorans, qui confomment les fucs nourriciers les plus effentiels à la vie, est plus que capable de produire tous les accidens que nous venons de decrire.

Un cheval est affecté de temps en temps d'attaques de vertige; les intervalles qui séparent ces attaques, font d'abord très-long, ils deviennent plus fréquens, enfin, l'animal meurt subitement; on trouve a l'ou-

verture du cadavre deux paquets de vers de la groffeur du poing, l'un près du pylore qu'il bouchoit, l'autre dans le grand cul-de-fac de l'eftomac; les ulcères dans lesquels étoient logés ces vers, étoient énormes; plufieurs étoient répandus dans le cœcum & dans le colon; les intestins étoient très-enslammés, ainsi que le cerveau, le retz admirable de willis étoit si gorgé, qu'il formoit hernie dans le quatrième ventricule; les corps glanduleux du plexus choroïde étoient aussi gorgés & jaunâtres.

### ARTICLE IV.

Signes qui décèlent l'existence des æstres dans les sinus frontaux des moutons.

Les fignes de la présence des astres dans les sinus frontaux des moutons. font, outre les convulsions & les tournoiemens, des ébrouemens fréquens, la disposition de l'animal à heurter avec sa tête tous les corps qu'il rencontre, l'abattement des forces, la triftesse, l'inflammation ou la rougeur de la conjonctive, l'humidité ou le flux des naseaux, le bourfoufflement de la membrane pituitaire, la noirceur, l'inflammamation & l'engorgement du voile du palais, de l'épiglotte & de toute l'arrière bouche, le dégoût, le dépérissement & la mort.

### ARTICLE V.

Désordres produit par les astres dans les moutons.

Les effets de ces vers dans l'intérieur des sujets qu'ils ont enlevé, sont des escoriations, des tumésactions & des suppurations dans la membrane pituitaire; les cornets du nez & l'ethmoïde sont plus on moins enslammés & gangrénes; le cerveau est souvent gorgé, mollasse, & dans la cachexie; les ventricules ont été trouvés pleins d'eau; les glandes pinéales & pituitaires, le plexus choroïde gorgés & macérés; tout ce qu'on a remarqué de plus ordinaire dans la poitrine & le basventre, sont des infiltrations, des congestions, & de légers épanchemens de sérosité.

Les finus frontaux renferment dans l'épaisseur de la membrane pituitaire, ou sous la membrane même, depuis deux jusqu'à quinze assers, le plus souvent très-noirs; ils sont logés dans une espace assez juste pour leur volume; la partie de la membrane qui les enveloppe est très-tuméfiée, noire, & le plus fouvent grangrénée; on en trouve plus fréquemment dans les deux finus à la fois : on en a vu dans la partie supérieure des cornets du nez; mais bien rarement dans les finus ethmoïdaux, & plus rarement encore dans les finus maxillaires.

# ARTICLE VI.

Signes de la présence des æstres sous les téguinens.

Rien n'est plus facile que de connoître la présence des assers renfermés sous les tégumens des animaux; ils sont contenus dans des tumeurs de la grosseur d'une noix, & quelquesois d'un œus de poule; pour peu que ces tumeurs soient grosses, la fluctuaction est presque toujours sensible, & leur ouverture donne toujours issue à un de ces vers, & à un peu de matière blanchâtre, partie épaisse & partie séreuse.

### ARTICLE VII.

Manière de s'affurer de l'existence des ossers dans le roux-vieux.

Il en est de même de ceux qui font logés dans les puffules du rouxvieux; écartez les crins de l'encolure, découvrez un des bourrelets que la peau forme dans l'endroit des crins, examinez ce bourrelet ; pressezle & ouvrez-le à l'endroit ou il présente une très-petite ouverture, elle répondra toujours à une pustule, laquelle contiendra un petit aftre; nous disons petit, parce qu'effectivement ceux-ci font toujours moins gros que les précédens. Les fignes équivoques de la présence de ces insectes, dans cette partie, sont, outre les roux-vieux, de grandes démangeaifons, la chûte des crins, leur mêlange, le dépérissement de l'animal, &c., & les fignes univoques sont une éminence particulière que le roux-vieux occasionne, & la petite ouverture que l'on apperçoit fur le sommet de cette éminence.

### ARTICLE VIII.

Signes qui décèlent les offres dans les ulcères de l'ongle.

Ceux qui habitent les ulcères de l'ongle des chevaux, de celui du bœuf ou à la base de leur, cornes, sont découverts par leur présence, & sur-tout par leur mouvement. Les animaux, dont ces parties sont affectées, se tourmentent plus ou moins

fortement, frappent du pied; mais en général le bauf femble moins fenfible à la piqure & au mouvement ds ces infèdes, que le cheval qui frappe fans ceffe, comme pour se delivrer d'une fenfation incommode.

### SECTION II.

# Des strongles

Les firongles lombries ou lombricos, font des vers cylindriques, longs & ronds; leur longueur varie de fept à quinze pouces; leur corps est de la grosseur d'une forte plume à écrire; ils se terminent en pointe & sont de couleur purpurine; nous en avons vu souvent de blanchâtres; leur peau est diaphane, cette diaphanéité laisse voir leurs entrailles grêles & alongées, qui ressemblent à autant de petits throngles rensermés dans un grand.

Un strongle d'un pied de longueur fur quatorze à quinze lignes de circonference dans son milieu, a été ouvert & disséqué; on a trouvé un intestin assez ample, composé d'une membrane fixe & déliée, renfermant une liqueur couleur d'olive extrêmement amère; la tunique intestinale qui contenoit cette liqueur étoit plissée intérieurement, avoit la même couleur que l'humeur qu'elle renfermoit & que nous avons prise pour le suc alimentaire; cet intestin régnoit depuis l'étranglement qu'on observoit extérieurement en arrière de la tête de deux pouces environ ) jusqu'à l'extremité opposee du ver; il est plus gros dans fon milieu que dans ses extrémités, en sorte que ses dimersions sont, à peu de chose près, celles de l'infecte. Une pression faite fur le ver facilité l'emission de l'hu-

meur contenue dans le canal dont il s'agit, 1º. par un petit trou placé dans l'endroit de l'étranglement; 2º. par l'extrémité opposée du ver, naturellement perforée fous un coccix très - court & très-obscur qui termine cette extrémité. Les fibrilles blanchaires qu'on observe extérieurement, attendu la diaphanéire de l'enveloppe de l'insecte, & qu'au premier aspect on juge être de petits vers, font un seul canal que nous avons trouvé de fix pieds fix pouces de longueur; ce canal est replié sur lui-même dans la partie moyenne qui est la plus grosse; cette partie s'attache à l'endroit répondant à l'étranglement du ver; les deux branches qui en réfultent, adhèrent, par leurs coudes, à la face interne de l'enveloppe, elles sont extrêmement déliées, & décrivent dans leur trajet un nombre confidérable de circonvolutions qu'il est impossible de suivre; ce canal renferme une liqueur épaisse & blanche, semblable à de la semence. On voit en outre deux corps ronds & très-rouges, adhérens fortement à la face interne de la peau de l'insecte, communiquant avec le canal intestinal par deux petits filets; ces corps font places, lorfque l'animal est en vie, l'un auprès de l'autre, & directement au-dessus de l'étranglement.

La tête présente, de face, trois tubercules, en forme de trèsse, dont chacun porte une petite lèvre qui, se réunissant, serre & comprime en tout sens la partie sur laquelle l'insestes attache, laquelle est pointue.

Ces inscâtes habitent de préserence les intestins, & notamment le principe des intestins grêles, où ils sont entourés de beaucoup de bile; le

cœcum en renferme aussi beeucoup; ils résistent peu a l'action des purgatifs, & sont même entraînes frequemment avec les excrémens dans les déjections naturelles; ils sont peu dangereux, à moins qu'il ne soient en très-grande quantité, & ne forment des paquets ou dans l'estomac ou dans les intestins-

### ARTICLE PREMIER.

Signes de l'existence des strong!es.

Les signes avanuels on pet t reconnoître les stroi des, sont à-peu-près les mêmes que ceax que nous avons déctits; (ett. II.) les coliques sont plus fréquentes, plus longues, plus alarmantes; l'animal depérit plus promptement; il est sujet aux convulsions, aux spasmes, à la rentrée des testicules, à des diarrhées de toure espèce, à la faveur desquelles il rend une plus ou moins grande quantité de ces vers, ou morts, ou dissous, ou vivans, & quelques ois des uns & des autres en même temps.

# ARTICLE II.

Désordres des strongles.

Les désordres que ces vers opèrent dans les animaux morts, différent de ceux que nous avons vuêtre les effets des astres (art. III) en ce qu'ils n'occasionnent que de très-petites évasions dans la face internes de l'estomac & des intestins; on en trouve des paquets plus ou moins énormes dans l'estomac; on en a vu qui avoient le volume d'une tête humaine; ils sont plus particulièrement entortillés en forme de cordes, dans les intestins;

testins; le lieu qu'ils occupent est toujours rempli d'humeur glaireuse, glutineuse & bilieuse, dans laquelle ils nagent; la membrane interne de l'intestin est plus ou moins enstammée, vidée & plissée dans cette endroit. La présence de ces paquets de vers dans l'estomac occasionne une forte distension, alors les intestins sont plus ou moins rétrécis; on a observé un esset contraire lorsqu'ils étoient logés dans ces derniers viscères; toutes les entrailles sont plus ou moins enflammées, les tuniques veloutées, plus ou moins plisses & épaisses; elles sont toujours fortement humectées de sucs visqueux, brunâtres, rougeâtres & fœtides; les vaisseaux sanguins sont très-gorgés & farcis de sang noir & épais; les reins sont souvent trèsvolumineux & très-flasques, les vaisseaux lactes très-fins & en partie oblitérés : le canal torachique est plus petit, ses parois plus rapprochés de fon axe, la liqueur qu'il charie est plutôt sangvinolente que laiteuse, & toujours plus fluide qu'à l'ordinaire. Les strongles ne perforent guère que les intestins grêles du cochon; ses viscères en sont quelquefois si criblés qu'il est impossible aux charcutiers de faire usage des intestins.

#### SECTION III.

### Des ascarides

Les ascarides sont de petits vers cylindriques qui ressemblent à une aiguille à coudre ordinaire, tant par leur groffeur que par leur longueur; ils paroissent être des diminutifs des Arongles; néanmoins leur tête & leur Tome IX.

queue ne sont pas absolument les mêmes, cette dernière, présentant trois petits mamelons a fon extrémité, avec lesquels on peut préfumer qu'il; se portent en avant ; la tête nous a paru avoir un petit sucoir court & rond & deux petits yeux au-dessus; le corps est cerclé d'une quantité d'anneaux qui diminuent de groffeur à mesure qu'ils approchent de la queue; ces anneaux sont trèsprès-à-près; le corps de cet insecte paroît noir, marbré, & porter çà & la quelques poils sur sa superficie; sa longueur est de six à dix-huit lignes; plus il est petit, plus sa couleur est rembrunie, fur-tout dans le cheval; dans le chien, il est plus rouge & moins opaque.

Tous les animaux font sujets à cette forte de vers ; le chien est presque le feul dans l'estomac duquel on les trouve en paquets de la groffeur d'une noix ou d'un œuf; ils sont si étroi. tement & si intimement enlassés & entafles dans cette poche, qu'ils femblent ne pouvoir se dégager, & qu'ils ne peuvent sortir que par le vomissement; ceux qui quittent prise sont entraînés dans le canal intestinal, & fortent vivans ou morts avec les matières fécales; quelques-uns de ces paquets en contiennent juiqu'a deux cents & plus.

Ils sont rarement disposés ainsi dans le cheval, & sont plus généralement répandus dans le canal intestinal, & notamment dans les gros intestins. Le cochon, le mouton, & les bêtes à cornes en renferment toujours moins que le cheval, l'ane & le mulet.

### ARTICLE PREMIER.

Signes de l'existence des ascarides.

Le feul symptôme auquel on reconnoît dans le cheval, l'âne & le mulet, l'existence des ascarides, est leur présence dans la fiente ou dans le sphincter de l'anus dont ils dépafsent l'ouverture de la moitié de leur corps; ces animaux en font toujours plus ou moins attaqués; mais ils ne font un véritable ravage que lorsqu'ils font joints aux aftres, anx strongles, aux crinons & souvent au ténia; alors mêmes désordres, & par conséquent mêmes fymptômes que ceux dont nous avons fait mention; (art. III.) ils occupent de préférence les intestins, & y font fortement implantés dans l'épaisseur de la tunique veloutée, par les serres dont leur tête est armée. On ne les en détache que difficilement. & leur multitude est quelquefois si considérable qu'ils sont innombrables: on en trouve souvent de mêlés avec la fiente, mais plus particulièrement dans celle qui avoifine la membrane du viscère.

# ARTICLE II.

Effets des ascarides dans les chiens.

Il n'er, est pas de mênie des essets de ces vers dans les chiens; nous en avons vu qui en vomissoient des paquets de la grosseur d'un œuf de poule, enlacés de manière qu'ils étoient très difficiles à débrouller fans les rompre; ils susciteient des convulsions plus ou moins sortes, des attaques de vertige & d'épilepsie dont le coma étoit la suite;

la gueule étoit pleine de bave, l'animal mâchoit fréquemment, grattoit fes jones avec les pattes, les yeux étoient très-animés, larmoyans & chassieux, le fond de la gueule, surtout le dessous de la langue, étoit garnie d'hidatides femblables à celles qui sont la suite d'aboiemens forcés; les animaux dépérissoient sensiblement & finissoient dans la confomption, ou mouroient dans les accès de vertige, connus dans les chenilles, fous le nom de rage mue; ceux chez lesquels la maladie traînoit en longueur, exhaloient une odeur cadavéreuse, leurs excremens étoient une fanie putride, leurs urines étoient huileuses, jaunâtres & d'une odeur infecte.

L'ouverture des cadavres démontroit une infiltration & une décomposition plus ou moins grande; la matière contenue dans les intestins, étoit composé en plus grande partie de vers pourris, dissous; l'estomac en rensermoit de vivans qui l'avoient enslammé & gangréné; il étoit piqué & ulcéré dans une infinité d'endroits; il en étoit de même de la membrane interne des intestins qui en recéloit également de vivans.

# SECTION IV.

Des crinons.

Les crinons ou drageneaux, que nous nommons ainfi à caufe de leur ressemblance avec ceux qui naissent fous la peau des enfans qu'ils précipitent dans le marasme, sont extrémement grèles, déliés & siliformes: un crin blanc, coupé à quelque diftance de son extrémité, laisse dans la partie tronquée, vu à l'œil nu,

la figure, la forme & la grosseur de ces insectes; ils sont articulés comme les ascarides; leur tête, vue au microscope, est pointue, & presente deux yeux; leur queue est plus grosse & porte dans le milicu un petit anus; leur longueur varie de trois à trente-fix lignes; ces vers font beaucoup plus gtêles & plus fins que les ascarides, blanchâtres, très-mobiles, se repliant sur eux-mêmes en tout sens avec beaucoup d'agilité.

Dans le cheval, ils habitent presque toutes les parties; on les trouve dans les gros vaisseaux artériels, & trèsfréquemment dans le trône de la mésentérique antérieure; ils préfèrent ces lieux tortueux & raboteux, parce que, sans doute, ils peuvent y réfister plus aisément à la rapidité du cours du fang; dans certain état maladif, ils font très-répandus fur la furface extérieure de presque tous les viscères, & notamment sur ceux du basventre; le nombre alors en est prodigieux, l'intérieur du canal inteftinal en est plus ou moins garni; on en a vu des légions innombrables le long des larges bandes qui brident & raccourcissent le colon & le cœcum; cette quantité étoit telle que nous en avons compté plus de mille fur une surface de deux pouces; en forte qu'en multipliant ces furfaces par celui de mille, on peut estimet la totalité de ces infectes à plus d'un million. Les replis de la tunique veloutée de ces mêmes intestins, en contiennent également beaucoup; les matières contenues dans ces intestins renversés avec précaution, après une dilacération longitudinale de ces vifcères, ont montré de larges traînées blanchâtres, semblables à du chyle

épaissi; mais ces traînées, examinées avec attention, n'étoient que des couches épaisses de crinons; elles répondoient constamment à la partie de l'intestin, bridée par les bandes chainnes de ce viscère. Ce sont de ces vers qu'on a trouvé au fuiplus entre la dure & la pie-mère, dans les bronches, la trachée-artère, le larynx, le canal thorachique, qui ont été rendus par les pores de la peau. les yeux, les oreilles; les chiens & les autre animaux y sont très-sujets; mais le cheval le plus fain en renferme toujours plus ou moins.

#### ARTICLE PREMIER.

Signes de la présence des crinons.

On ne reconnoît guère la préfence des crinons ou dragoneaux qu'à l'ouverture des cadavres; à moins qu'ils ne fortent par les organes extérieurcs, ainfi qu'il arrive quelquefois, alors les symptômes qui précèdent une éruption de ce genre & qui l'accompagnent, font tous ceux qui caractérisent le scorbut; l'haleine, la transpiration & les excrémens exhalent une odeur des plus fortes & des plus férides, l'animal dépérit insensiblement; il est très-foible, triste & dégoûté; le ventre est ordinairement relaché, les urines son safranées, la bouche, les nafeaux & la membrane pituitaire font fecs & arides; la truffe au bout du nez du chien, & defféchée & brûlée, l'épiderme se soulève & tombe enécailles, les gensives sont noires, & les dents chargées de beaucoup de tartre; la conjonctive est très-enflammée, plisfée, l'épine est douloureuse, les lombes font très-embarraffées, il y

a lumbago; le poil oft terne & piqué, la chaleur extérieure du corps est quelquesois sèche, & d'autresois éteinte; l'animal est toujours couché, très-paresseux, altéré dans les momens où la chaleur du corps est la plus forte; le pouls est très - sebricitant, petit, ondulent, très-accéléré; lorsque la peau est froide, il est extrêmement soible & presque estacé.

Si la nature est affez forte pour faire un effort, & opérer une crise qui confifte dans l'expulsion de ces insectes, on les voit sortir de toutes parts par les pores de la peau, par les yeux, les oreilles, les nafeaux & l'anus; l'animal est alors beaucoup moins mal; les forces se raniment un peu; ils ne fortent pas tous les jours dans le commencement de la crise, il se passe des intervalles de quarante-huit à soixante heures sans que l'animal en fournisse; plus les cemèdes sont efficaces, plus les forces font ranimées, plus ils fortent régulièrement; c'est alors que l'animal en dépose dans sa couverture ou sur le lieu où il est couché, des quantités incroyables; on les voit fur le bord des paupières & de tous les émonctoires; ils sont, à leur sortie de l'animal, morts, blanes, maigres, & en partie desféchés.

Le cheval n'en fournit pas à proportion davantage que le chien; mais dans le premier, la crife paroit plus longue & moins interrompue; l'intérieur de la couverture est chargée de ces infédés, l'étrille, la brosse & même le bouchon en ramassent egalement des quantités prodigieuses; il ressent de la grosse pouffière, & ce n'est qu'en les examinant de près qu'on les distingue & qu'on les reconnoît. La crife une sois établie, les fymptomes de fanté se montrent promptement; mais il est fréquent de voir les animaux succomber sous le poids de cette maladie, à moins que la cause de l'evolution de ces insettes ne soit épizootique; alors prévenu d'avance de leur existence & de leurs essets, on peut secoutir les malades avant les accidens que sont naître ces insettes, & qui conduisent l'animal à la mort.

Les chevaux sont beaucoup plus sujets aux crinons & aux dragoneaux que les chiens; mais ceux-ci sont plus fréquemment la victime des ascarides, & notre expérience nous a mis à même de voir vingt chiens affectés de ces vers, sur un affecté de

crinons ou dragoneaux.

Les tégumens & l'anus du cheval font les seuls endroits qui permettent l'émission de ces vers, ou du moins nous n'avons jamais eu occasion de les voir s'échapper par d'autres parties; ils sont légèrement plus alongés que ceux du chien, mais tout auffi blancs & tout aussi flétris; ce n'est qu'avant la crise qu'ils sortent vivans avec les matières fécales qui en fournissent quelquefois; on les voit encore au bord de l'anus, leurs mouvemens font d'autant plus forts & plus rapides que la crife est plus éloignée & que l'animal est plus malade, en forte qu'il femble que la disposition des sucs qui donnent lieu à la vigueur & à la santé de ces êtres meurtriers, detruit le ressort & l'action vitale des parties de l'animal dans lequel il le font developpes.

### ARTICLE II.

# Désordres produits par les crinons.

L'ouverture des cadavres des animaux morts à la suite de ces infectes, présente à-peu-près les mêmes cé-sordres que ceux que nous avons remarqué précèdemment; (scélion IV) tous les viscères sont plus ou moins relâchés, les glandes lymphatiques plus ou moins gorgées, on voit ces vers sur toute la surface extérieure de ces viscères.

On en a vu une grande quantité dans les bronches, lors de certaines épizooties; les poumons des moutons y font infiniment fujets dans les nualadies qu'ils éprouvent après ou pendant des faisons humides.

Nons avons trouvé à l'ouverture d'un cheval morveux, une tumeur de la groffeur d'une noix dans l'épaiffeur des membranes de l'eftomac; l'intérieur de cette tumeur étoit formé d'un très-grand nombre de cellules remplies d'une matière fuppurée, jaunâtre & affez fluide; les parois de ces cellules étoient criblés de petites ouvertures qui contenoient chacune trois à quatre crinons, plufieurs autres nageoient dans l'humeur fuppurée.

Le fang du cheval paroît si analogue à ces sortes de vers, que sur cent que l'on ouvre, (n'importe de quelle maladie ils soient morts, & quand même ils auroient sini de mort violente) il est très-rare de n'en pas trouver dans tous; au surplus, quelque lieu qu'ils occupent, on ne les apperçoit qu'en y faisant la plus grande attention; parce qu'ils sont très-sins, & toujours de la couleur des sues dont il se sont nouvris.

### SECTION V.

### Des douves.

Les douves, sang-sues, limaces, on sasciola hepatica de Linæus, sont des vers minces, applatis, ovalaires; ils ressemblent à une raie en mignature; leur couleur est d'un vert obscur, quelquesois blasarde, mais rarement rougeatre; leur longueur est de cinq à six lignes sur quatre à cinq de largeur.

Les canaix biliaires ou excréteurs du foie, font leur feule & unique demeure; on les trouve rarement dans les canaux cyftiques, & plus rarement encore dans les intestins grêles & dans la caillette, où fans doute ils font portés accidentellement & contre leur gré, à moins qu'ils ne foient en très-grand nombre dans la vésicule du fiel; mais alors tous les filtres du foie, les canaux cystiques, la caillette & les intestins en sont également remplis.

Les moutons & les bêtes à cornes ont paru jusqu'à présent les plus exposés à ces vers dans la santé parfaite; le veau & l'agneau en ont rarement; nous les avons vu plusieurs fois dans les vaisseaux biliaires du soie du cheval, & nous n'en avons jamais rencontré dans ceux du chien & du cochon.

### ARTICLE PREMIER.

# Effets des douves dans les moutons.

Les douves, fang-sues, limaces, paroissent toutes ausi moutons, que les crinons & les assers le sont aux chevaux; nous les regarderions volontiers les uns & les autres

comme héréditaires à chacune de ces espèces d'animaux; nous ne savons pas si la vigogne & le lama en sont affectés généralement; ceux de ces animaux exotiques, qui ont été dissequés par M. Henon, professeur d'anatomie, en avoient un assez grand nombre; quoiqu'il en soit, tant que les douves sont en petite quantité, elles ne paroissent pas plus dangereuses aux moutons, que les crinons & les astres ne le sont au cheval, lorsque ceux-ci font également en petit nombre; mais lorsque les douves font très-multipliées, & qu'elles ont pénétré & rempli les canaux biliaires, elles produisent dans ce viscère des hydatides, des squirres; elles le tuméfient de toutes parts & en font un corps qui, bien loin de participer à la vie, y est étranger & devient la source d'une infinité de maladies. particulièrement de la pourriture & de la confomption; l'animal dépérit affez vîte, la laine tombe comme dans l'alopécie & la gale, la conjonctive est blanche, flasque & lavée. les forces abandonnent le malade, & il périt dans l'étifie; tous les vifcères font plus ou moins infiltrés & inondés de parties aqueuses; la vésicule du fiel, les canaux cystiques & hépato-cystiques, le duodenum, en contiennent plus ou moins, ainfi que la caillette dans laquelle on en a trouvé quelquefois.

# SECTION VI.

Du ténia.

Le ténia ou vers folitaire qui afflige fréquemment l'espèce humaine, se trouve aussi dans les animaux; il est rarement seul; il existe en plus ou moins grand

nombre dans les intestins gréles qu'il habite le plus fréquemment; la forme est aplatie, rubance, dentelée sur les bords; il est plus ou moins long, mais toujours très-mince; ses dimenfions varient encore, suivant les espèces d'animaux qui le logent : le cheval nous en a fournis qui avoient un pouce de largeur; le bauf en renferme plus rarement d'aussi large; ceux du mouton sont très-étroits; ceux du chien le sont quelquesois plus & d'autres fois moins; la largeur de ces vers, dans ces animaux, est en général d'une à quatre lignes; les dentelures qui sont sur les côtés de ces insectes, marquent leurs articulations, elles font plus on moins éloignées, ou moins près-à-près; la longueur de ses anneaux, dont ils semblent formés, n'est pas en proportion de la largeur du ver ; de très-larges sont brièvement articulés; d'autres plus étroits ont des anneaux dont la longueur varie de quatre lignes à un pouce; plus les articulations sont près les unes des autres, plus les dentelures sont marquées & faillantes; plus les articulations sont éloignées, plus le ver est irrégulier dans ses dimensions. Ceux en qui les anneaux ont plus de longueur, ont été nommés cucurbitins, attendu que chaque anneau de cette chaîne a la forme d'une graine de citrouille.

Sur le bord, chaque anneau est un petit bouton sait en sorme de houpe, qui se continue dans le corps du ver par une ligne noire, mais qui disparoît en partie dans certains vers, lorsqu'il ont resté dans l'esprit-de-vin; ces boutons sont dans le milieu des anneaux dans les vers cucurbitins, tantôt sur un bord, tantôt sur l'autre; dans d'autres plus brièvement articu-

583

lés, ils sont si près de l'articulation, qu'ils se confondent avec elle; nous en avons conservé dans l'esprit-de-vin,

en qui on ne les voit pas.

La forme de leur tête varie, la plûpart l'ont globuleuse, semblable à un petit pois de vesce, ayant quatre ouvertures bien distinctes, également distantes & séparées les unes des autres par une dépression cruciale; la partie postérieure est séparée du con par un replis circulaire affez profond, qui fait l'office d'une cravate; on peut croire que ces quatre ouvertures sont autant de bouches ou suçoirs qui servent à pomper les sucs qui alimentent ce ver, & desquels il peut faire ufage, quelle que foit fa position; d'autres plus étroits & plus longs, portent à la partie antérieure un hiatus, espèce de suçoir ou de bouche, à la faveur de laquelle ils tirent les sucs; en arrière de ce globule ou tête est un cou très-étroit & très-grêle, fa longueur varie de trois à douze pouces; cette partie est très-mobile & beaucoup plus que le reste du corps de l'insecte; les mouvemens en sont latéraux, les articulations se ferment du côté que l'insecte se plie, & s'ouvre du côté opposé; ses plis ont lieu de droite à gauche, & de gauche à droite, & c'est en s'ouvrant que le ver se porte en avant ou en arrière, mais principalement en avant. Ils ont encore deux autres mouvemens, ceum-ci font plus forts, ils ont lien de hant en bas, & de bas en haut, suivant la direction aplatie de ce ver; c'est une véritable ondulation, à la faveur de laquelle l'infecte avance ou rétrograde; du reste, on ne peut bien voir ces mouvemens que dans les vers tirés des cadavres chauds ou des corps vivans : nous ayons vu un de ces ténia se replier sur lui-même, & appliquer ces quatre fuçoirs sur une partie de son corps, avec tant de force, qu'il en cût fallu moins pour le rompre que pour lui faire quitter prife; avant été mis dans de l'eau tiède, il s'est épanoui & étendu, au point de s'allonger du quadruple ; il se déployoit & rentroit en lui-même avec une facilité étonnante; d'où l'on pent juger de la contractilité de cet inscete, & des effets douloureux qu'il doit produire dans les corps qui le recclent; la tête nous a femblé plus régulièrement dirigée du côté de l'eftomac des animaux. Quelques têtes de ténia ont présenté deux yeux & une trompe dans le milieu, elles étoient moins volumineuses que celles des précédens; nous en avons vu encore qui avoient deux cornes, & d'autres qui s'épanouissoient sur les matières fecales, on fur la membrane interne des intestins en forme d'éventail; cetépanouissements'est montré rayonnant, ayant des cannelures on fillons rassemblés du côté du cou, & trèsdivifés & épanouis du côté oppofé; la grosseur de la tête de ces insectes suit affez les dimensions du cou; plus cette partie est grêle & allongée. plus la tête est petite, & vice versa. Les ténia très-larges ont ordinairement un con court & une tête affez groffe; l'autre extrémité où la queue est moins large que le corps, se montre dans la plûpart coupce obliquement de chaque côté, pour former une pointe plus on moins alongée, ce qui peut dépendre du plus ou du moins d'extension, ou de raccourcissement de cette partie; elle a beaucoup de mouvement & peut être prise pour la tête de l'infede, si on l'examine légèrement; erreur d'autant plus facile, que la tête de ces vers se décole aisément.

La longueur de ces vers varie à l'infini; les plus longs n'ont jamais outrepassé vingt & quelques pieds, en sorte que nous n'en avons jamais rencontré dans les animaux d'aussi longs que ceux dont l'histoire de la médecine humaine sait mention; peutêtre que l'homme vivant beaucoup plus long-temps que les animaux qui nous occupent, laisse au ténia celui de grandir, tandis que les plus foibles périssent, de-la le nom de solitaire que lui ont donné les médecins du corps humain.

Leur nombre ne varie pas moins: nous en avons compté jusqu'à deux cents vingt - sept dans un chien, quatre - vingt - onze dans un cheval, dix-neuf dans un bœuf, douze dans un mouton; un chien en a rendu en notre présence cent quinze.

Les lieux qu'ils habitent de préférence sont les intestins; nous avons rencontré quelquefois dans l'estomac, leur tête & une portion du cou, le reste de l'insette étoit au-delà du pylore, & étendu dans l'intestin; le rat est le seul dans qui neus l'avons trouvé dans le foie; il est logé dans cet animal dans la propre substance du viscère, unique dans le petit logement qu'il s'est pratiqué, il y est renfermé & enveloppé dans un véritable kyste, ou poche membraneuse, blanchâtre, opaque, compacte; il fe montre sur la surface du viscère, fous la forme d'un point ou d'une tache blanchatre; à l'ouverture du kyste on trouve un ténia très-blanc, de la longueur de neuf à douze pouces sur une ligne environ de largeur, trèsmince, articulé par des anneaux

places très - près - à - près. Les jeunes rats que nons avons disséqués n'en avoient pas; mais ceux d'un moyen âge en ont toujours dans les intestins, au nombre de trois ou quatre au moins, & les vieux en ont dans le foie & les intestins; nous en avons trouvé jusqu'à sept dans le premier de ces viscères; dans les entrailles ils étoient plus ou moins multipliés. Le lapin en est très-fréquentment attaqué; ils n'occupent que les intestins grêles, sont très-larges, fort épais, & presque toujours cucurbitins; nous en avons rencontré de trèspetits, on les distinguoit à peine; ils avoient deux, trois, quatre, cinq lignes de longueur; toutes les articulations étoient bien distinctes; les plus perits ont paru cylindriques; ce n'est vraisemblament qu'en se développant qu'ils s'aplatissent: les loups, les renards, la loutre, la taupe, la belette, la fouine, le putois & le loir en nourrissent également; mais envisageons les uns & les autres de ces vers, relativement aux effets qu'ils produisent dans les animaux qui nous occupent.

#### ARTICLE PREMIER.

Désordres produits par les ténia.

Les ténia ne causent pas de défordres moins grands & moins alarmans: ils suscitent des toux & des coliques dans presque tous les animanx qui en sont affectés; les quadrupèdes y sont sujets; mais d'après les observations faites sur le bœuf & la vache, ces derniers nous paroissent y être moins exposés que le meuton; le cheval y est beaucoup plus sujet que l'áne & le mulet, & aucun d'eux ne l'est au tant que le chien, qui y paroît aussi exposé que le mouton l'est à la douve, & que les chevaux le sont

aux crinons & aux aftres.

En effet, les jeunes chiens en rendent des paquets plus ou moins volumineux; ils sont affectés de coliques quelque temps avant leur émission; souvent une partie de ces vers fort, tandis que l'autre rentre dans l'anus. L'animal boit, mange & paroît très-gai Jusqu'au moment d'une nouvelle colique & d'une nouvelle émission de ces insectes, ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils soient très-multipliés dans le corps de cet animal; alors les accidens de toutes fortes se développent; les douleurs que ces insectes suscitent le font crier & courir inopinément; le dégoût & la triftesse lui ôtent, pour ainsi dire, toutes ses facultés; il maigrit, il est raciturne, ses yenx sont enflanimés, les convulsions surviennent, l'animal se lève & saute en avant, comme s'il vouloit fuir une douleur très-vive; dans d'autres instans & toujours inopinément, il a des quintes de râlement dans lesquelles il semble devoir suffoquer; ses quatre patres sont écartées, l'épine est voûtée en contre haut, le flanc est retroussé & spafmodiquement contracté; le cou & la tête sont alongés, les nariues & la gueule très-ouvertes, & l'air infpiré & expiré forme une collision laborieuse & sonore. A tous ces symptômes succèdent l'atrophie , la catalepfie & la mort. Il paroît que tous ces accidens n'exillent que lorfque les ténia font renfermés dans les intertins grèles; s'ils sont dans les autres, & que l'animal engendre, ces accidens n'ont point lieu. Tous les chiens ouverts à la suite de ces

Tome IX.

effets ou de ces maux, nous ont toujours montre des ténia dans ces mêmes intellins grêles; ils y étoient très-vivans & doués de mouvement, enveloppés & garnis de beaucoup de matière sanguinolente ou laiteus. dans laquelle sembloit nager des espèces de semences on d'animalcules de ténia; ce qui porteroir à le croire, c'est qu'on trouve souvent des ténia très-petirs & trèsgrêles, & qui ne différent des autres que par le volume; l'estomac & les membranes des uns & des autres de ces viscères étoient ridés, plissés & fortement enflammés; néanmoins il faut convenir que ees vers ne sont jamais seuls de leur etpèce, nous les avons toujours vu avec des strongles & des ascarides. Les désordres que nous avons obfervés dans les autres viscères étoient. à peu de choses près, les mêmes; l'atonie des flétrissures ou des engorgemens par infiltration plus ou moins marqués.

Les autres animaux éprouvent des effets moins sinistres de la part de ces INSECTES; on ne peut guère être assuré de leur existence dans l'animal qu'ils tourmentent, que par des coliques plus on moins fortes, & par leur sortie de l'anus; mais ils s'échappent rarement par cette voie; le grand espace que leur offre le canal intestinal, leur figure & le lieu qu'ils occupent pour l'ordinaire. sont, sans doute, la cause du défaut de leur émission; ils ne sont, au furplus, jamais ausli multiplies que dans le chien; nous en avons rencontré une seule sois une quantité prodigiente dans un cheval, tous les ténia réunis formoient un volume d'une liphère de cinq pouces de dia-

Eeee

mètre; ils étoient répandus indiftindement dans tout le canal inteftinal; ils avoient un pouce de largeur dans la partie la plus évafée; & dans les gros animaux, nous le répétons, ils ont toujours paru mêlés avec d'autres vers; les chevaux attaqués du ténia le font ordinairement des aftres, des strongles, des ascarides & des crinons; le bauf & le mouton qui en renserment, contiennent aussi des strongles, des douves, & c. & c.

On a vii des moutons affectés de maladies épizootiques, qui n'avoient pour cause que de très-longs ténia dans le canal intestinal, & des astres dans les sinus frontaux; les viscères étoient sains, à l'exception d'une légère tumésaction & d'une forte inflammation dans les membranes

intestinale & pituitaire.

Nous avons vu dans le chien des ténia attaqués par d'autres petits vers très-fins & très-deliés, & quitenoient le milieu entre le crinon & l'ascaride: ils étoient fortement attachés au tenia, & paroissoient vivre à ses depens. Le ténia a sans doute un ennemi comme nombre d'insectes, mais pourra-t-on savoir s'il lui est aussi funeste qu'il l'est lui-même aux animaux qu'il dévore, ou s'il lui est seulement incommode, ou si enfin les inquiétudes qu'il lui cause sont ou peuvent être la source des troubles qu'il produit dans sa demeure vivante; quoiqu'il en soit, les défordres que le ténia opère dans le corps des grands animaux, font abfolument les mêmes que ceux produits par les autres vers.

## SECTION VII.

De l'origine des vers.

L'origine des vers, dans le corps des animaux, est un mystère qui, vraisemblablement, nous restera long-temps caché; des expériences heurenses bien suivies, bien conftatées, ou des analogies sûres, lèveront peut-être un jour le voile qui nous dérobe la métamorphose de chacun de ces infectes; ce qu'ils étoient avant leur évolution dans le corps des animaux; s'ils y ont été dépofés en larves, en nymphes on en graine; la durée de leur vie; s'ils se multiplient par eux-mêmes fans le secours de semence nouvelle; si lorsqu'ils ont acquis un certain degré d'accroissement & de force, ils fortent de leur hôte, pour se métamorphoser de nouveau, & enfin ce qu'ils deviennent après cette métamorphose. Ces vérites seroient aussi curicules qu'intéresfantes; on ne peut, en effet, éviter ou combattre avec avantage & fuccès, si on ne les connoît parfaite-

On a reconnu le mâ'e & la femelle dans les firongles; ils se multiplient par accouplement dans le corps de l'homme & dans celui des brutes; on a pensé que ces vers ne se métamorphosoient point, & qu'ils restoient pendant le cours de leur vie ce qu'on les voyoit. Nous avons cru observer qu'ils acqueroient un volume plus ou moins gros, & que les animaux qui les portoient les rendoient alors avec plus de facilité que lorsqu'ils etoient petits; le volume de douze à quinze pouces de longueur, sur un trente-cinquième de diamètre, a

paru être le terme de leur accroif-

Les ascarides, toujours mêlés avec plus ou moins de strongles, & toujouts plus nombreux que ces derniers dans le corps des animaux, pourroient faire croire qu'ils sont le produit des strongles; il en est de même des crinons; ceux-ci néanmoins sont plus petits & plus grêles que les ascarides; l'on pourroit d'autant plus être porté à penser que ces deux dernières espèces sont le produit de la première, que ces insectes ne different au premier aspect les uns des autres que par leur groffeur & par leur longueur; mais en les examinant plus attentivement avec de fortes loupes ou le microscope, on voit que ces vers ont des formes differentes, que les strongles ont une forte trompe, que les afcarides ont des crochets faits, à peu de chose près, comme ceux des aftres; que les crinons ont une tête pointue & portent des yeux. S'il est possible de concevoir comment ces divers ennemis parviennent à se loger dans les grandes voies de la digeftion, à y vivre, & même à pénétrer dans des routes affez érroites, il est aussi facile de comprendre comment les crinons se trouvent dans les voies circulaires, ou dans les lieux dont la communication paroît abfolument interdite à des corps de ce genre; la finesse & la petitesse de leurs corps leur permer de chercher des retraites qui puissent les mettre à l'abri d'être entraînés avec les matières fécales; ils se logent dans les vaisseaux veineux, dont la faculté d'absorber les entraîne, pour ainsi dire, malgré eux : ils parcourent ainsi une partie de la circulation, & trouvent dans le tronc de la mésentérique un abri qui les désend contre le choc du sang artériel; d'autres traversent les tuniques intestinales, soit qu'ils percent à travers les mailles des membranes, soit qu'ils les franchissent par la voie des artères exhalantes, leur exilité & leur sinesse leur permettant ces différentes routes.

Le ténia est pour ainsi dire héréditaire au rat & au lapin; il commence à se développer dès l'âge le plus tendre; mais par où passe-til pour se rendre des intestins dans le soie? est-ce de nouveaux animalcules qui se développent par la suite dans ces viscères? c'est ce que nous ignorons; tout ce que nous savons de certain, c'est que plus le rat est vieux, galeux, lépreux, plus on en trouve dans le soie & dans les intestins; que plus les lapins sont jeunes plus on trouve le ténia grêle, court & délicat.

Les jeunes chiens sont aussi beaucoup plus sujets au ténia que l'adulte; il en est de même des jeunes chuts.

Rongeard est je crois leseul qui en ait trouvé dans la tanche, hors du canal intestinal; ces particularités prouvent peut-être que la semence de ces infictes peut s'infinuer par-tout; mais qu'elle ne se developpe que dans les endroits qui peuvent savoriser son évolution.

Wolpius en a vu rendre par des ensans tres-jennes & à la mamelle.

Hypocrate avec le méconium; ce qui a fait penfer à ce père de la médecine, qu'ils avoient pris naiffance en même temps que l'enfant.

Spiggelius prétend que lorsque le ténia est une fois hors du corps il ne se reproduit plus; nous avons des exemples du contraire dans deux chiens qui en ont été guéris aussi partaitement qu'ils pouvoient l'être, & qui en ont été encore affectés, l'un quinze, & l'autre dix-huit mois apres; if y a plufieurs exemples de pareils faits dans l'homme. On pourra dire, pour justifier l'opinion de Spiggelius, que ces malades n'en avoient pas eté parfaitement délivrés, que le ténia fe reproduit de ses propres débris, ou que des animalchies de ces vers en ont produit d'autres; mais nous dirons avec vérité qu'un chien nouvellement guéri du ténia, ayant été sacrifié à notre curiosité, les recherches & l'examen les plus exacts n'ont pu nous faire découvrir le plus léger veftige de cet insette.

On voit, par la lettre de Vallifnieri à M. Leclerc, que des vers ronds & longs ont été trouvés dans le veau, & que la chair de ces animaux en avoit contracté un goût très-défagréable; les veaux font affezf ujets aux strongles; mais nous n'avons jamais vu que ces insectes aient porté la moindre altération au goût que la viande devoit avoir. Il en est de même du cochon , il est très - sujet aux strongles, aux ascarides, & aux ténia, ses entrailles en sont quelquefois farcies; mais la chair n'en est

point altérée.

Méri Korcking, Wolff, en ont vu dans les reins d'un chien, nous n'en n'avons jamais trouvé que dans le rein gauche d'une jument; ce viscère étoit gorgé, suppuré, & d'un volume énorme ; le ver étoit blanc, affez gros, & long, c'étoit un ve-

ritable ftrongle.

La rate semble être jusqu'à présent le viscère qui en ait été exempt : nons en avons vu fur fa surface. mais jamais dans sa substance; ces vers étoient des crinons, & tous les autres viscères en étoient alors plus ou moins converts.

Vidus dit en avoir trouvé dans le

péricarde & dans le cœur.

Baglivi en a trouvé également dans le cœur. Nous avons vn les crinons ramper sur la surface de ces viscères, de même que sur ceux du bas-ventre & de la poirrine, dans l'intérieur des bronches, dans des abcès formés dans la substance pulmonaire, dans celle des intestins & de l'estomac; les crinons, au surplus, pouvant suivre avec le fang tous les détours de la circulation, peuvent se trouver par-tout.

Mathiole parle de vers qu'il a trouvés dans la tête du cerf; nous n'en avons observés que dans les sinus frontanx & dans le larynx: ils étoient les mêmes que ceux qui affectent les

finus des moutons.

C'est saus doute de ce même ver que parle Paracelse, qui s'engendre, dit-il, dant le cerveau des chevaux & les rend furieux; les maréchaux l'appelle ver-coquin & ver-sequin, ils croient qu'il occasionne le vertigo, maladie dont les chevaux sont frequemment atteints; ils supposent que cet insecte vient de la queue, qu'il fuit la moëlle alongée, & que c'est lors de son entrée dans le cerveau qu'il suscite les convulsions qui conftituent la maladie; d'après l'idée qu'ils s'en font formes, il se hâtent de perforer, avec un fer chaud, la partie supérieure & antérieure de l'encolure, entre le ligament cervical & la nuque; cette opération dictée par

l'ignorance, est souvent suivie des

effets les plus finifires.

Ethmuller dit que plusieurs perfonnes prétendent & affurent que les chiens sont sujets à un ver sous la langue, & que si on a soin de leur ôter ce ver avant qu'ils aient eu des accès de rage, ils n'enragent jamais. Pline l'appelle lyra, & pense la même chafe.

On voit que cette erreur remonte à la plus haute antiquité. Dufouilloux qui a fait un traité de Venerie sous Charles VII, releve cette erreur, & il est bien étonnant qu'elle se soit accréditée, & que les gardes chasse & les valets de chiens l'aient encore en vénération; ils pratiquent journellement l'opération qu'ils appellent éverrer, à l'effet de préserver leurs jeunes chiens de la rage. Ce prétendu ver n'est aure chose que le tendon du muscle mylo-hyordien, ils l'extirpent & l'emputent impitoyablement.

Nous avons remarqué, d'après l'inspection des cadavres des animaux morts à la fuite des maladies vermineuses, tous les effets d'une cachexie, d'une atonie dans les folides, & d'une décomposition plus ou moins grande du principe des fluides : nous avons même observé ceux d'une véritable anemase, c'est-à-dire d'un defaut de fang dans les vaisseaux, preuve certaine d'une cacochylic & d'une cacochymie bien décidées. Ces affections vermineuses sont toujours accompagnées dans le cheval, de maladies pforiques, du tic, d'eaux aux jambes, de poircaux, quelquefois de crapeaux, d'ulceres qui refifent aux topiques & aux panfemens les mieux ordonnés; dans le poulain, de tumeurs ædematcules, d'engorgement aux

jambes & de confomption; dans le mouton & le bœuf, de la pourriture; dans le chien, du vice scorbutique, de maigreur ou de confomption; dans le cochon, de coliques, de diarrhées & du tak, &c. Ces différentes affections qui n'ont toutes qu'un seul & même principe, l'appanvrissement des humeurs, dépendent-elles d'une disposition particulière des sujets, ou font-elles le produit de l'évolution des vers? Nous sommes très-disposés à penfer que la nature des fluides facilite le développement de ces insectes, & que leur présence augmente & aggrave cet etat, d'où naissent par la fuite tous les maux que nous avons décrits, & qui condnisent l'a-

nimal à la mort.

L'espèce de perspiration de Crinons (fection IV. art. I.) est sans-doute due à une manière d'être des humeurs; ce mode tel qu'il foit, en facilite l'évolution & l'emission; celleci ayant formé une crise heureuse, l'animal est gueri. Les douves ne sont jamais aussi multiplices que lorsque les boufs & les moutons sont affectes de la pourriture, & plus le nombre de ces inj. des ett grand, plus la muladie a d'intensité. Les astres sont d'autant plu nombreu... dans l'efformac & dans les intestins des chevaux, que leurs fues font visqueux & appenvis, on fouilles par des humeurs à évacuer. telles que celle de gourmes, &c. Les astres ne sont effectivement un véritable ravage dans les haras, qu'avant l'eruption de cette humeur; les ténia ne sont ausli frequens dans les jeunes chiens que par la viscosité de leurs humeurs, & par leur appetit vorace de toutes les chairs corrompnes & infectes; les jennes chiens errans & vagabonds y font infiniment plus

exposés que les chiens tenus & soignés; il en est de même à l'égard des autres animaux carnassiers, tels que le rat. le loup, la loutre, le renard, la belette, la fouine, le putois, le furet, &c. Ces êtres voraces, dont la plûpart habitent sous terre, entassent fréquemment indigestion fur indigestion, d'alimens le plus souvent corrompus & chargés de vers, ce qui fournit à leur sang un chyle glaireux & très-laborieux pour les secondes voies: même chose arrive à l'égard des jeunes chiens élevés dans les chenils avec de la foupe; cette soupe est souvent cuite de la veille; jusqu'à ce qu'on la leur donne, les mouches peuvent y déposer & y déposent sans doute leur semence; cette nourriture peu mâchće par l'animal qui s'en nourrit & l'avale avidement, peu broyée, peu pénérrée de la falive, fournit un chyle s'emblable au précédent, & facilite le développement des œufs. Telle est la source des ascarides qui enlèvent une quantité prodigieuse de ces animaux dans un âge encore tendre.

On pourroit penfer que le ténia, dont les jeunes chiens de chasse sont fréquemment attaqués, leurs provient des laperaux qu'ils dévorent, ces animaux étant toujours plus ou moins farcis de ces vers. Linnaus a vu des vers plats dans les eaux bourbeuses; ne pourroit-on pas croire que ces eaux, dont les animaux s'abreuvent le plus souvent, sont la fource des ténia auxquels ils font beaucoup plus fujets que l'homme? Les crinons ne sont jamais plus multipliés dans les bêtes à cornes, dans les chevaux, anes & mulets, que lorsque ces animaux font nourris avec des substances capables de donner de la viscosité aux humeurs & d'en occasionner l'imméabilité, tel que le son, celui des amidonniers, le marc de bierre, les carottes & les navets cuits, la paille nouvelle, le foin qui n'a pas sué dans le grenier, celui qui est poudreux, moisi, qui a été mal recolté, chargé d'insecles, &c. Et nous voyons encore que tous les alimens qui exigent peu de mastication pour la déglutition, sont dans le cas de fournir beaucoup de vers, & que plus l'animal est vorace & goulu, plus il y est expose, les indigestions en lui étant tres-fréquentes. De plus les animaux qui pâturent sont plus fujets aux vers que ceux qui font nourris au fec; ceux qui sont mis au vert après avoir été mis au sec, y font encore plus exposés que ceux qui sont à cette nour; iture toute l'année. Plus l'herbe est aqueuse & chargée d'humidité, plus elle facilite l'évolution des vers; les pâturages aquatiques en fournissent plus que les autres; tous les végétaux verts ne sont neanmoins pas dans ce cas, il en est qui les expulsent au contraire, tels que les pampres ou feuilles de vigne. Les moutons que l'on sale y sont moins exposes que ceux auxquels on ne donne point de sel; ceux qui pâturent fur les bords de la mer sont rarement affectés de douves. Les cochons que l'on élève dans les bois y sont plus sujets que ceux qu'on nourrit & engraisse dans les maisons; sur-tout si on les tient proprenient. Quelques poulains de lait ont péri par les vers dans le haras de Pompadour, & des poulaires de deux ou trois mois, sacrifies aux travaux, anatomiques, ont fait voir dans leurs entrailles une quantité assez considérable de vers de toute espèce; ces animaux étoient tombés dans une espèce de consomp-

# SECTION VIII.

tence de ces infelles meurtriers, ce qui a déterminé les propriétaires à s'en défaire; d'où l'on peut induire le nombre confidérable de poulains que font périr tous les ans les maladies vermineuses dont on ne soupconne pas l'existence : les ani-

maux à la mamelle n'en font donc pas plus exempts que les adultes?

La nature est une espèce de cabos vivant, dans lequel une foule d'insectes dépose des œufs; les uns sont dans l'ar même que nous respirons, d'autres dans les boissons & sur les alimens dont nous faifons usage; mais nous détruisons ceux-ci par l'action du feu, & les substances qui nourrissent les animaux, ne la subiffent pas ; voila fans doute pourquoi ils font plus fujets aux vers que l'homme, ce que nous avons observé précédemment. La plus grande partie des plantes est converte d'inscites, & nous avons vu que les années pluvienses sont celles où elles en sont le plus souillées, il en resulte des épizooties qui ont infiniment d'analogie avec les maladies verminenses, & cela arrive principalement dans les printems qui suivent les hivers doux, fur-tout dans les fujets d'une tissure molle & aquenses, tandis que ceux d'un tempérament bilieux & irritable, éprouvent plutôt dans la même occurrence, des maladies charbonneuses, des fièvres ardentes, malignes, &c. ce qui prouve encore que l'évolution des vers exige toujours une lynérafie ou une disposition particulière dans les fucs ou les humeurs de l'animal

Expériences faites sur les Vers.

Avant que de passer aux expériences faites fur les vers, nous envifagerons les maladies vermineuses relativement à leurs traitemens, sous trois aspects; ces maladies sont en esset ou essentielles, ou symptomatiques, on compliquées, les maladies essenticllement vermineuses, sont celles dans lesquelles la présence des vers constitue effentiellement la maladie; ainsi les astres renfermés dans les sinus frontaux des moutons, forme:ont une maladie essentiellement vermineuse; les convulsions et les vertiges, auxquels les aftres donnent lieu, ne sont que des accidens ou des syntômes de la maladie; otez ou détruisez les vers, ces accidens cesseront, et l'animal sera rétabli ; il en sera de même de ceux enfermés dans les pustules du rouxvieux, sous les cornes des boufs. dans les sabots, la fourchette & autres ulcères extérieurs. Nous rangerons encore dans cette classe les crinons trouvés dans les gros intestins des chevaux, ces insedes ne prospèrent qu'autant qu'il se joint dans les sucs des humeurs des fujets, des vices qui en altèrent la texture, tels que le farcin & autres maux de ce gente; alors les vers de toute espèce se développant, l'animal tombe dans la cachexie, & la maladie vermineuse devient absolument symptomatique. Les astres renfermés dans l'estomac et dans les intestins, qui sortent par l'anus, sans autre symptôme maladif que ceux de leur existence, doivent être regardé comme constituant une maladie effentiellement vermineuse; il en sera de même de toutes ces espèces de vers qui se montrent sur le bord de l'anus ou dans la fiente des animaux, lorsque ceux-ci paroîtront, abstraction faite de ces vers, jouir d'une bonne santé. Le ténia que rendent si souvent les chiens qui sont gras & bien postans d'ailleurs, formeront autant de maladies vermi-

neuses essentielles.

Les maladies vermineuses symptomatiques sont celles qui se développent après une maladie quelconque, tel que le scorbut dans les chiens, & généralement toutes les cachexies dans les autres animaux. Dans tous ces cas, les anti-vermineux les plus actifs ne détruiroient qu'une partie de la maladie en expulsant les vers. Cette circonstance exige donc une méthode de traitement qui, combinée avec les anti-vermineux, rappelle les solides & les fluides à l'état d'intégrité qu'ils avoient primordialement. Par maladies vermineuses compliquées, nous entendons celles qui présentent à l'Arriste trois indications à remplir; la première, celle des vers à détruire; la seconde, celle des solides à rétablir & des humeurs à corriger; & la troisième, la cicatrisation des ulcères que ces vers ont formés dans l'estomac on les intestins.

Mais avant d'entrer dans le détail de ces différentes méthodes de traitement, il importe de s'affurer d'un anti-vermineux proprement dit; l'infuffifance de ceux employés avant nous, & dont nous n'avons tenté que trop fouvent inutilement l'ufage, nous a déterminé à faire des expériences fur ces hôtes meurtriers. Nous avons cru plus prudent de commencer par les attaquer directement hors du corps

de l'animal, que de traiter les animaux chez lesquels nous n'aurions pu que les soupconner, et nous avons pense qu'apres avoir trouvé le spécifique capable de détruire ce insectes, il nous seroit possible d'assimiler ce médicament à la texture des viscères. de manière qu'en tuant les vers il ne put porter aucune atteinte aux parties qui les recèleroient. Nous allons rendre compte sommairement de toutes les expériences que nous avons faites, elles démontreront d'une manière certaine ce que l'on doit penser de la plûpart des remèdes que l'on a regardés comme anti-vermineux.

### Première Expérience

Nous allons décrire l'état des chevaux dans le corps desquels nous avons soupçonné des vers, qui en avoient effectivement, & qui ont été facristés pour avoir ces insettes vivans, afin de les exposer à la sortie du corps de ces animaux, à l'action de toutes sortes de substances, regardées julqu'à présent comme de puissans anthelmintiques.

Les aftres qui restent fortement attachés à la partie de l'estomac qu'ils endommagent, ontété exposés à l'action de ces différentes substances, avec la partie du viscère à laquelle ils étoient attachés; il en a été de même des ascarides, & quant aux ténia, aux strongles & aux crinons que l'on ti ouve toujours sans être adhérens, ils y ont

été expofés à nu-

Le premier cheval qui a été tué étoit âgé de dix-huit ans, extrêmement maigre, quoique buvant & mangeant bien; mais très-foible & hors d'etat de fervir; l'intérieur de l'estomac de cet animal étoit couvert

d'astres;

d'aftres; ce viscère a été dépacé en plusieurs morceaux d'un pouce, à un pouce & demi en tout sens, & chacun de ces morceaux portoit cinq à six astres; ce même cheval avoit aussi beaucoup de strongles dans les intestins gréles; ces insectes, ainsi que les précédens, étoient très-vivans & très-vivoureux.

Un autre cheval, âgé de neuf ans, étoit, à peu de chofe près, dans le cas du précédent; il avoit de plus la gale & un ulecre très-main fur le quartier de dedans d'un des pieds de devant; ce cheval contenoit beaucoup d'æftres dans son estomac, beaucoup de strongles & de crinons dans

les intestius.

Un troisième cheval, âgé de fix ans, extremement foible, ayant été fujet aux coliques, ctoit dans le maralme & avoit une espèce de faini canine ; il avoit de plus un ulcère cacocihe dans l'intérieur du pied, & qui étoit la fuite d'un clou de rue qui avoit rélisté à tous les efforts des maréchaux; ce cheval étoit sarci de vers. les æstres étoient contenus en grande quantité dans l'estomac, il y en avoit beaucoup de repandus fur la furface extérieure des entrailles, ce que nous n'avions pas encore vu; il y avoit dans les intestins, avec une quantité incroyable de crinons & d'ofcarides, plus de deux cents frongles, entrelaces & noues en forme de cordes.

Un quatrième cheval, affecté de la morve & dans le plus mauvais état, quoique très-jeune encore, a eté tué & ouvert, nous avons trouvé dans fon estomne un très-grand nombre d'affres qui y avoient cabli des ulcères très-prosonds; on a trouvé de plus des strongles & des crinons, & entre autres un ténia d'une viveoré & d'une

Tome IX.

mobilité surprenante; son corps aveit dans sa contraction trois pouces de longueur sur un pouce et demi de large, et dans son expansion il avoit quinze à dix-huit pouces de long, sur six à sept lignes de large; c'eit ce même ver dont nous avons de parté, qui, se repliant sur lui-même, appliquoit avec tant de force ses suçoirs fur une partie de son corps, qu'on n'avoit pu lui faire lucher prise, qu'en le plongeant dans l'eau tiede; on a cru remarquer dans cet a timel des symptômes d'une fureur marquée.

# Seconde Experience.

Tous les différens vers dont nous venons de parler, ont eté submergés dans des bocaux séparés, per diverses substances tirées des trois règnes. Nous allons rendre compte de leurs différens essets.

L'eau commune nous ayant paru abfolument indifferente à ces animaux dangereux, elle nous a feivi de terme de comparaison pour pouvoir apprécier toutes ces substances, dont l'esfet ne seroit pas plus marqué.

# Règne végétal.

Les substances tirées de ce règne, qui jusqu'ici ont passé pour des anthelmintiques puissans, & qui cependant nous ont paru n'avoir pas plus de prise sur les vers que l'eau simple, sont les décodions de tibago, de melisse, de menthe, d'éclaire, de prist, de rue, d'anaglis; les insusons des plantes amères & aromatiques les plus sortes, & les plus odorantes, telles que l'abjette, la sauge, la lavande, la javane, la tanisse, la songère; ils u'y sont morts.

que lorsque ces différentes substances. ainsi que les parties auxquelles les vers étoient attachés, étoient absolument pourries & décomposées.

Les autres substances du même règne qui nous ont paru avoir un

effet plus marqué, sont :

L'huile de vicin; les astres n'y ent vécu que cinq jours.

Une forte dissolution d'alkali fixe; les astres y ont vécu le même temps. L'essence de térébenthine; ils y sont

morts après quatre jours.

Le suc d'ail pur ou mélé avec l'huile de noix, ou l'huile de noix seule, spécifique très-vanté par les maréchaux, contre les vers; les astres n'y font morts qu'au bout de neuf jours.

L'aloës, dissous dans l'huile de noix, autre spécifique non moins exalté que le précédent; les astres y ont vécu

huit jours.

Toutes ces substances n'ont produit sur les autres espèces de vers, qu'un effet proportionné à leur délicatesse & à leur débilité.

L'esprit-de-vin a tué les strongles

au bout de quatre heures.

L'eau dittiliée de farieue, fur laquelle nageoit un peu d'huile effensielle de la plante, a fait périr, au bout de trois heures, les strongles, les crinons & les ténia; les æstres y ont refissé plus long-temps.

# Règne minéral.

Le vin émétique trouble, n'a tué les assires qu'au bout de cinq jours, & les strongles qu'au bout de six heures.

Le baume de soufie térébenthiné, n'a fait mourir le assies qu'après sert jours, & les siro igles, ténia, &c. qu'après vingt-quitre heures.

# Règne animal.

L'un des plus puissans anthelmintiques de ce genre, que l'on ait vanté jusqu'ici, c'est la caroline de Corse; une forte décoction de cette substance, n'a tué les astres qu'au bout de huit jours ; les strongles n'y ont résisté que cing heures.

Le castoreum a eu un effet à-peu-

près semblable.

Dans l'alkali volatil fluor, les aftres fe font foutenus pendant vingt-huit heures.

Enfin, parmi les substances de ce genre, aucune ne nous a paru avoir des effets aussi prompts & aussi surs que l'huile empyreumatique; les astres n'y ont pu vivre que trois heures, les crinons y ont péri aufli-tôt après l'immersion; les strongles, les ascarides & les ténia, n'ont pu soutenir pendant plus de trois, quatre, cinq ou fix minutes au plus; le ténia vigoureux, dont nous avons parlé, n'y a pas vécu davantage.

Une partie des vers soumis à l'effet des substances précédentes, sans en en être incommodés, ont péri aussitôt après leur immersion dans l'huile

empyreumatique.

Nous observerons que la grande quantité d'expérience, que nous avons faites pour nous affurer de l'efficacité de cet antheimintique, nous ayant forcé d'en préparer plusieurs fois, nous avons remarqué que celle qui éroit préparée nouvellement, agissoit avec moins d'activité que celle qui étoit employée plusieurs mois après.

Ces expériences prouvent, d'une manière incontestable, la vertu anthelmintique de l'huile empyreumatique; mais il falloit en éprouver les effets fur les animaux vivans.

Expérience fur les vers dans les animaux vivans.

### TROISIÉME EXPÉRIENCE.

t°. Un cheval destiné à être sacrifié, âgé de huit ans, taille de quatre pieds dix pouces, étoit maigre & très-soible quoiqu'il bût & mangeât bieu.

Le matin à jeun, n'ayant point en à fouper la veille, on lui a donné deux onces d'huite empryeumatique; ce remède ne l'a point fatigue, les pulfations de la temporale, au nombre de cinquante-trois, font augmentées feulement de deux par minute.

La dofe de ce remède a cié réfiérée le lendemain avec précaution; on a observé même augmentation dans les pulfations; le surlendemain on a réttéré encore la dose, le cheval a paru

moins foible & plus gai.

On l'a tué le lendemain au foir; on n'a trouvé aucun ver dans l'effomae; mais on a vu clairement les traces des affres par la quantité des petits ulcères fur les tuniques aponévrotriques & veloutées; cinq afcarides ont été trouvés dans le cœcum, ces infectes paroifloient malades & trèsaffoiblis; les entrailles, le fang & les vifeères exhaloient une odeur fotte d'huile empyreumarique.

29. Un autre cheval, âgé de fix ans, taille de quatre pieds fept pouces, affecté de la morve, maigre & exténué, a cté foumis à la même expérience, avec cette différence que l'haile animale étoit récente; il a été tue à la même époque, on a trouvé fept aftes très-vivans, attachés à la facé interne de l'effonac; mais le nambre & la grandeur des ulcères

observés çà & là hors du petit espace qu'occupoient les insectes, prouvent qu'ils étoient plus nombreux avant l'administration de ce remède, & nous avons estimé que cet animal devoit en avoit une quantité prodigieuse; on a trouvé de plus quelques crinons & quelques ascarides.

3°. Un cheval de onze ans, taille de cinq pieds un pouce, très-maigre, galleux & boiteux tout bas d'une nerf-ferrure très-confidérable, a cté mis à l'ufage de l'huile empyreuma-ique à la dofe de trois onces, régulièrement tous les matins pendant cinq jours; il a été tué cinq jours apiès la deinière prife du remede.

Nuls vers n'ont été trouvés dans les entrailles, mais les tuniques intérieures de l'effomac étoient couvertes d'ulcères formés par les effres; ces ulcères étoient de différentes grandents; l'un avoit deux pouces & d. mi de longueur, fur un pouce & quelques lignes de largeur; l'intérieur en ctoit beau, les bords minces & blanchares; on jugeoit aifément qu'il tendoit à fe cicattiler; & plufieurs, notamment les plus petits, étoient fur le point de l'être complettement.

4°. Un cheval propre au carrosse, échappé de Hollandois, de la grande taille, âgé de sept ans, avoit un engorgement fateineux très-considerable dans l'une des extrémités pessés

rieures.

On a fait usage de ce remède à même dose pendant l'espace de quatre jours ; il a cré tué six jours apies , & l'on a trouvé un seul essert toiblement attaché à la tunique veloutée , dans le lieu répondant à la patite courbure , c'est-à-dire à la patite la plus élevée du ventricule , & par conséquent dans le lieu ou il ne pour l'fff 2

voit être touché-par le remède; cett insecte avoit au surplus l'anus trèsnoir, il paroissoit soible & trèsmalade. La grande courbure du ventricule du cheval étoit comme cublée par les ulcères que les astres avoient formés.

5°. Un autre cheval de la même espèce, de la même taille & du même âge, mais affecté d'un crapaud, a fait usage du même remède pendant sept jours; il a été tué sept jours après la dernière dose, il n'avoit point de vers, mais dans l'estomac quantité d'ulcères formés par les astres; ces ulcères tendoient à se cicatrifer.

D'après toutes ces expériences, qui prouvent d'une manière incontestable l'efficacité de cette huile pour détruire les vers, nous l'avons donnée dans tous les cas ou son emploi nous paroifioit indiqué.

# QUATRIÈME EXPÉRIENCE.

Une jument morveuse, agée de six an, échappée Anglois, ayant des æstres attaches au bord de l'anus, a pris tous les matins, pendant fix jours, deux onces de cette huile; elle a rendu une quantité prodigiense d'aftres les trois derniers jours du traitement, & depuis elle a cesse d'en rendre.

# CINQUIEME EXPÉRIENCE.

·Un cheval, agé de dix ans, de la grande taille, extremement maigre, ayant tomours été tel, quoique grand mangeur, a été traite de même que le piccedent; il a rendu beaucoup d'ajlres morts, son appétit s'est soitenu, mais il a repris de l'embonnomt.

### SIXIEME EXPÉRIENCE.

Un autre cheval, âgé de sept ans, taille de quatre pieds neuf pouces, propre à la felle, échappe Normand, étoit sujet aux ascarides, on les voyoit dans la fiente; on lui donna pendant quatte jours l'huile empy raumatique, à la dose d'une once & de...ie; dès le lendemain il rendit une quantité confidérable de ces vers, & il continua d'en rendre ainsi pendant fept jours, an bout duquel temps l'animal parnt mieux portant & se rétablit promptement.

### SEPTIEME EXPÉRIENCE.

Une chienne braque, de la petite espèce, âgée de neuf ans, affectée d'une galle rebelle, ayant de plus rendu de temps à autre des portions de ténia, a cté mise à l'usage de l'huile empyreumatique; on la lui a donnée à la dose d'un demi-gros, elle a eu peu de temps après quelques convulsions; trois heures après la prise du remède, on lui a administre un lavement d'eau m'elle; cinq minutes après elle a rendu dix ténia de diverses grandeurs, tous vivans & pleins de vivacité.

Le furlendemain, même chose lui a été administrée, les convidsions ont été moins fortes, & l'effet du lavement a cté suivi de la sort e d'un ténia de deux pieds & quelques pouces, & d'une quantité assez considérable de debris d'autres tenia. dont une partie étoit dissoute, & l'autre partie pourrie.

# HUITIEME EXPÉRIENCE.

Un mouton, affecté de la pourri-

ure, a en pendant hoit jours, tous les marins, un demi-gros d'huile empyreumatique; les premières doses de, ce remède l'ont fatigué, il s'y est habitué ensuite.

Cet animal a peu survécu à l'usage de ce remède, & sa mort paroît duc à sa foiblesse primitive, à la maigreur & à la débilité que causoit la maladie dont il soussiroit depuis long-

temps.

Le foie étoit dans le plus mauvais état; les vaisseaux biliaires trèsracornis, ce qui prouvoit qu'il avoit été très-mal traité par les douves qui devoient y être en très-grand nombre, ainsi qu'il arrive dans ces fortes de cas; on en a cependant trouvé neus en parties dissoutes, cinq vivantes, dont quatre très-foibles qui donnoient à peine signe de vie.

### NEUVIEME EXPÉRIENCE.

Un autre mouton, dans le cas du précédent, a reçu le même remède; mais comme il fe rétabliffoit & fe fortifioit à vue d'œil, on l'a confervé, & il vit encore jouissant de la meilleure santé, ce qu'il n'avoit pas fait avant le traitement.

On peut conclure des expériences précédentes, que de toutes les substances, à l'activité desquelles nous avons exposé les vers qui vivent dans les animaux, l'huile empyreumatique est celle qui agit sur eux d'une manière plus sûre, plus marquée, & qu'elle les tue en fort peu de temps; soit parce qu'avalée facilement par ces inselles, elle est un poison réel pour eux sins parce que l'odeur extrémement, seine par le l'odeur extrémement, seine equielle répand, suffoque leurs organes & les tue par l'excès! des troubles qu'elle y cause,

foit qu'eller les oblige de s'éloigner. de leur demeure ordinaire, & les chasse jusqu'à-l'anus. Que dans les grands animaux, elle peut être donnée à très-forte dose, sans paroître déranger l'économie animale. Que les convulsions qu'a eu la chienne qui fournit la septieme expérience ne doivent point en interdire l'usage, puisque l'effet en a été aussi marqué, & que d'ailleurs on peut avec autant de raison l'attribuer au ver lui-même, qu'à cette huile brûlee qui a peu d'âcreté: nous nous en fommes affurés en la goûtant, elle n'a de marquée que fa puanteur extrême qui est infiniment penétrante. Que ce remede enfin doit obter nir la preférence fur tous ceux connus & vantes julgu'à présent, puilqu'il est d'une certitude dans son enet, dont l'action de la fougère, du vicin & de la coraline n'approchent point dans l'usage qu'on en fait dans l'homme.

Le réfultat des tentatives faites par les substances, dites communement enthelmintiques, est que, le plus grand nombre demeure fans effets, fur les vers ; que quelques-unes de celles qui paroissent leur être funcites, doivent être données pendant long-temps à très-grande dose, &., pour peu que le ver en foit à l'abriil en clude l'activité; que celles que ont paru fans action fur eux, & qui cependant en ont fait rendre, & qui ont fait calmer les symptômes qu'ilcaufent, n'ont agi que par rapport aux changemens qu'elles ont opère dans les fucs des premieres voies, & par le jeu different qu'elles ont excite dans ces organes; les huiles, par exemple, ont pu detruire les spasmes que leur présence causoit, & donnée

aux intestins, par l'enduit qu'elles y formoient, le moyen de les chasser avec les autres liqueurs: les amers ont donné aux sucs gastriques une pureté & une activité qui a diminué les mauvais essets de ces ennemis; aux entrailles une action qui a pu surmonter celles qu'ils pouvoient produire: quant aux purgatifs mis en usage, & par leurs essets & par leur nature, ils doivent fatiguer ces insectes & les entraîner souvent.

Les succès constans de l'huile empyraumatique, la facilité de la faire prendre aux animaux, peu inquiets fur le dégoût qu'ils en éprouvent momentanément, puisque leur appétit n'en diminue même pas, & qu'elle ne produit du reste aucun effet nuifible lorfqu'elle est donnée à dose convenable, font des motifs affez puissans pour nous engager à préférer ce remède à toutes les préparations employées jusqu'à présent; nous croyons, par conféquent, inutile de détailler toutes les méthodes qui ont précédé celles-ci, & nous nous bornons à faire quelques remarques sur l'usage de l'huile empyreumatique, pour mettre en règle de pratique ce qui est dit dans les observations rapportées.

# SECTION IX.

Traitement des maladies effentiellament vermineuses.

Si vous soupçonnez des vers dans un cheval, de quelque espèce qu'ilsoit, mettez-le à la diète pour laisser vider son estomac & ses intestins, & saciliter l'action du remède; abreuvez-le souvent, donnez-lui peu de

foin & d'avoine, point de son. Donnez quelques lavemens d'eau chaude & faites prendre deux ou trois heures après ce régime, l'huile empy reumatique, à la dose de quatre gros pour un bidet. d'une once pour un cheval de moyenne taille, & d'une once & demie à deux onces pour le cheval de la plus forte espèce; donnez ce médicament le na tin, l'animal étant à jeun, & n'ayant pas eu à souper la veille. Vous étendrez cette huile dans une come d'infusion de sariette (à son défaut on peut le servir de thim, d'hysope, de serpolet, ou d'autres plantes arcmatiques, ) & agreerez fortement ces deux liqueurs pour que le melange foit exact; vous ferez prendre deux ou trois cornées de cette infusion pardessus pour rincer la bouche de cet animal; vous le laisserez sans manger une espace de quatre à cinq heures, & ne lui donnerez sa ration d'avoine, ou de foin ou de paille, qu'après qu'il aura rendu le lavemer t d'eau miellee que vous lui aurez administré trois heures après l'huile empy reumatique; si ce lavement restoit fans effet, administrez-en un second, & même un troisième.

Répétez ce traitement avec les mêmes précautions neuf à dix jours de fuite, remettez alors les animaux à la nourriture & au travail ordinaire, car il est bon de les laisserreposer pendant ce traitement; si néanmoins vous ne pouvez vous difpenser de les faire travailler, employez-les; mais observez une diète moins sévere, & continuez plus longtemps l'usage du remède.

all est des chevaux qui se resusent à l'administration de tous bieuvages quelconques: ils se gendarment, se fatiguent & sé tourmentent plus ou moins cruellement; la contrainte, en pareil cas, pour leur faire prendre le liquide, est presque toujours suivie de danger; le breuvage passe dans la trachée-artère, les fait tousser des suffoque. Il faut, à l'égard de ces animaux, leur incorporer l'huite empyreumatique avec des poudres de plantes amères, & leur faire prendre sous forme d'opiat par le moyen d'une spatule de bois: nous l'avons donnée ainsi avec succès à des chevaux de ce caractère, étant amalgamée avec la poudre d'aulnée.

Observez le même soin pour le mules & Vâne; la dose pour celui-ci fera de trois gros pour ceux de la forte espèce, de deux pour ceux de la moyenne, & d'un gros pour les petits; celle des muless est la même

que pour les chevaux.

Quant aux poulains à la mamelle, on ne leur en donnera qu'un demigros, même cinquante à foixante gouttes, étendu toujours dans une corne d'infusion de sariette; on leur continuera jusqu'a ce qu'ils ne rendent plus de vers, & qu'ils aient donné des signes de rétablissement; il fera bon encore d'en faire prendre aux mères, pourvu toutefois que cette huile n'altère pas le goût du lait, ce qui pourroit dégoûter le petit, aussi fera-t-on bien de commencer par traiter le jeune fujet. & de ne l'admimistrer à la mère que lorsque sa production fera rétablic. Le jeune animal peut plus aifément alors supporter la diète qui ne peut être longue, le goût naturei du lait pouvant être rétabli le troisième jour après l'adminatration du remede. La dose pour les poulains de trois ans fera de trois gros, on pourra même leur en donner quatre à cinq gros, s'ils font de

la forte espèce; cette huile lour sera administrée le matin trois ou quatre houres avant de les mettre dans les

pâturages.

Nous observerons au surplus qu'on ne doit pas révoquer en doute l'efficacité du remède dans le cas où il ne seroit forti aucun ver du corps des animaux; nous nous sommes assurés, par des expériences réitérées, que les vers qu'il tuoit, étoient tressouvent digérés; on ne doit juger de l'effet de cet anthelmintique que par le rétablissement de l'animal, & non par la cestation de leur emission par l'anus.

Les vaiux seront traités de la même manière, & auront même dose.

Les cochons auront une dose un peu plus forte, à moins qu'ils ne foient

très-jeunes.

Les boufs & les vaches peuvent avoir des deses plus fortes que les chevaux; on leur en donnera quelques gros de plus dans les proportions que nous avons indiquées pour ces premiers animaux.

La dose de cette huile, pour les moutons, est d'un demi-gros pour les forts, & de cinquante à cinquantes cinq gouttes pour les autres; il est bon aussi de l'étendre dans l'infusion

de sariette.

Les chiens étant en général trèsirritables, fout de tous les animaux ceux qui exigent le plus de précautions dans l'emploi de ce remède. Leur taille variant à l'infini fuivant leurs différentes espèces, on sent que la dose doit varier de même; on peut la donner depuis un gros jusqu'à deux grains, toujours dans l'infussion de faviene; au surgnus, il vaut mieux avoir à augmenter la dose que de la donner trop forte; moins elle le sera, plus il saudra continuer long-temps, en l'augmentant peu-à-peu suivant la

lenteur de ses effets.

Une autre attention à avoir est le tempérament sles animaux; plus ils sont sins, viss, trritables, plus les doses doivent être ménagées & éloignées les unes desautres, suivant que l'effect du remède sera tumultueux; précautions qui sont sur-tout essentielles dans les chiens; toutes les fois que ce remède sera suivi de mouvemens de sont sur l'insiere d'en diminuer la dose & de l'Italians.

l'eloigner.

Quantaux astres renfermés dans les finus frontaux des moutons, ils éprouvent peu d'effet de la part de l'huile empy reumatique donnée intérieurement, il faut nécessairement les attaquer dans leur logement pour les détruire. S'ils ne sont que dans les sinus, & que la tuméfaction de la membrane pituitaire foit peu forte, les injections d'huile empyreumazique par les nafeaux pourroient les forcer de quitter leur demeure & de fortir par les cavités nafales ou par la bouche; mais il est à craindre, ainfi qu'il est arrivé, one ces insectes n'enfilent la trachée-artère & ne tombent dans les poumons; ces infectes alors occasionnent la toux, -la suffocation, l'anxiété & autres accidens tres - alarmans. Lorfou'ils font logés dans l'épaisseur de la membrane pituitaire, ou entre cette membrane & les tables offenses du finus, ils font inaccessibles à l'huile empyreumatique, lancée par les fosses nalales, & l'on voit que pour les atteindre dans ces deux cas, le parti le plus sur est de trépaner l'es frontal, St cette opération doit être encore admite dans le premier cas énoncé;

par elle, ces *instelles* sont extraits sans danger, & les poemons sont à l'abri d'en recevoir aucune atteinte.

Pour pratiquer cette operation, a. il faut avoir une connoissance exacte de l'offéctorie du mouton, pour s'assurer de la portion des sinus qu'en doit trépaner. 2°. L'opération faite, on extrait les vers qui s'y trouver t avec une pince fine & délice, ou un petit crochet. 3°. On injecte ensuite, avec une seringue, de l'huile empireumatique, ctendue fur deux parties d'infusion de sariette. 4°. On réitère ces injections le lendemain, & on panse ensuite la partie suivant l'état dans lequel se trouve la menibrane pituitaire, comme il sera détaillé à la section des maladies vern ineuses compliquées. 5°. Après chaque injection d'huile empyreumatique, on doit boucher la plaie & l'ouverture avec un bourdonnet à tête, fait ce plufieurs brins d'étoupes; on rabat enfuite les lambeaux de la peau fur la tête du bourdonnet, & on couvre le tout d'un emplaire fait d'un morcenu de toile, que l'on trempe dans la poix noire fondue, apres quoi on l'applique fur la plaie des tégumens; la poix en se refroidillant y colle la toile.

Lorsque les maladies épizootiques sont essentiellement vermineuses, on doit partiumer les bergeries. les étables & les chenils, après les avoir bien nettoyés, avec de la corne de bœuf ou celle des pieds des chevaux, ou autres animaux, que l'on fait brûler sur des charbons as dens; pendant cette opération on tient les portes & les fenires fermées, les animaux étant dans les etables; il importe encore de diriger ces parfums sous le ventre & les naieux

GOT

de l'animal; & lorfque les vers font très-abondans, dans la poitrine furtout, on frictionne le borax avec l'huile empyreumatique, afin de seconder l'effet de celle administrée intérieurement.

### SECTION X.

Traitement des muladies vermineuses symptomatiques.

Les maladies vermineuses symptomatiques varient à l'infini; toutes celles auxquelles les animaux font exposes, pouvant être compliquées de vers, néanmoins nous pouvons les réduire à deux espèces principales, relativement à l'objet que nous avons en vue, qui n'est que de détruire les vers qui les compliquent & les aggravent : ces mala lies font en général ou inflammatoires, telles que les fièvres ardentes, malignes, petfilentielles, chirhonneuses, &c.; ou cachectiques, telles que la pourriture, le clou, l'ictère, le scorbut, &c. Les premiers exigent que l'administration des antivermineux foit procédée de l'uf ge des fubstances antiphtogistiques calmantes, &c. qu'elles demandent d'abord; & l'huile empyreumatique ne doit être administrée, qu'autint qu'une grande partie des symptômes foudroyans qui les accompignent seront calmés; il est encore prudent de ne donner ce remède qu'a petites doses, & étendu dans des vehicu es qui conviennent à la maladie essentielle; mais si elle est de nature a admettre l'emploi de alexipharmaques, on que la cir onstance, le moment on le temps les indiquent, on peut en toute fûreté affocier l'hnile empyreumatique à ces medicamens; elle remplira la dou-Tome IX.

ble indication d'en aider l'effet & de tuer les vers, soit que les alexitères indiqués foient acides, alkalins ou neutres.

Il n'en est pac de même des maladies de la seconde espèce; nulle inflammation n'étant à craindre, le remède peut être administré des leur principe ou des qu'on le jugera à propos; il importe même de le donner le plutôt possible, parce que les hôtes meurtriers que les malades renferment dans leurs entrailles, ne sauroient être trop promptement détruits. L'anti-vermineux ayant produit l'effet défiré, on viendra à l'usage des médicamens que ces maladies requièrent, & la cure en fera infiniment plus prompte & plus assurée. Nous ne nous étendrons pas davantage sur ces sortes de maux; leur histoire, abstraction faite de la présence des vers, nous mèneroit trop loin, & elle ne peut être traitée que dans des ouvrages separés, oil nous lenvoyons, pour éviter des répétitions aussi inutiles que fastidicufes.

### SECTION X I.

Traitement des maladies vermineuses compliquées.

Les maladies essentiellement vermineuses, ainfi que les maladies vermineules lymptomariques, penvont être, comme nous l'avons infinué. compliquées d'ulcères dans l'epaiffeur des membranes de l'effomac. des intestins, des can ary biliai es, de l'intérieur des bronches, & de la membrane pituitaire; ces ulcérations & tum-faction perfittant iprès la deftruction de ces insedes quiles ont établies, il importe d'en faciliter la cura-

Gggg

tion en les détergeant & cicatrifant: on a vu, par les observations troisième & cinquième de la troissème expérience, que l'huile empyreumatique étoit un puissant moyen pour produire ces effets; mais, comme la consolidation entière & parfaite de ces ulcères exigeroit un ulage infiniment plus, continué de cette huile que la destruction des vers ne le demande. & que ce remède pourroit enflammer par des doses trop multipliées, il nous a paru plus effentiel de l'interdire, & de lui substituer des médicamens plus innocens & plus analogues à la maladie que l'on se propose de détruire, & qui est alois indépendante des vers, puisqu'ils ne sont plus, & de tout autre vice que l'on suppose avoir été détruit.

On reconnoît la présence de ces ulcères par la quantité considérable de vers que ces animaux ont rendus ou que l'on a trouvés dans les cadavres lors des maladies épizootiques, ou par la difficulte avec laquelle l'animal se rétablit, par le déseut d'appétit, de gaieté & de forces; je les ai souvent reconnus dans les grands animaux, en introduisant la main & le bras dans le tectum, à la face interne duquel je distinguois sort aitément ces ulcères par le tact.

Les érosions des canaux biliaires, & même les tuméfactions du foie dans les ruminans qui ont eu beaucoup de douves, se foupçonnent par les mêmes symptômes, la maigreur, l'adhérence de la peau aux os ou aux chairs, l'excrétion des matières peu liées & très-setides, une petite fièvre, des urines légèrement puulences, &cc.

A l'égard des ulcérations de l'intérieur des canaux aériens, on doit être affuré qu'elles existent lorsque les vers ayant été détruits, il reste une petite joux, un lèger flux par les naseaux, & que l'animal reste triste, foible & dégoûté.

Quant aux tuméfactions & ulcérations que les oestres forment dans la membrane pituitaire des moutons, ces parties étant exposées aux yeux de l'artisse dès qu'il aura ouvert le frontal par le trépan, elles ne laissent aucune perplexite sur leur présence; ces parties se montrent souvent encore très-enslammées & fréquemment d'un rouge noir, & même quelquesois en-

tièrement noires.

Les ulceres de l'estomac se guérisfent avec un peu de térebenthine fine (la dose pour le cheval est de quatre gros, pour ceux de la forte espèce; pour le bœuf, le mulet, idem; pour le mouton un demi-gros; même dose pour les gros chiens ), que l'on fair dissoudre dans un jaune d'œuf, & que l'on étend ensuite dans une decoction d'orge, ou d'aigremoine, ou de pervenche, ou de ronce; on continue ce remède, que l'on donne tous le matins à l'animal étant à jeun, pendant dix à douze jours. On donne ce mente médicament en lavemens pour ceux qui ont des érosions ou des ulceres dans le rectum. Cette même téréber.thine, ainsi dissoure dans le jaune d'œuf, doit être étendue dans une forte décoction de carottes ou de panais, ou de saponaire, & donnée en breuvage tous les matins à ceux chez lefquels on se propose de sondre les engorgemens du foie, de deterger & de consolicer les ulcères des canaux biliaires.

A l'égard de ceux où l'on a à combattre les ulcères dans l'intétieur des bronches pulnionaires, on doit étendre la tétebenthine dissoure, ainsi que nous l'avons dit, dans le jaune d'œuf, dans l'infusion de lierre-terrestre & d'orvale des prés, ou de pulmonaire & de mille-feuilles.

En ce qui concerne les tuméfactions & ulcérations de la membrane pituitaire, des injections d'eau d'orge miellée fuffiront pour en triompher; fielle est très-enslammée, on y ajoutera quelques gouttes de vinaigre; & fi elle résléchit la couleur noire que nous lui avons remarquee, les injections seront composces d'infusions de quinquina, aiguisces d'un peu d'eaude-vie camphrée.

### SECTION XII.

Préparation de l'huile empyreumatique.

Tous les corps oléagineux, foumis à l'action du feu dans des vaisseaux clos, peuvent fournir de l'huile empyreumatique; celle dont nous avons fait usige a été titée des ani-

manx, & préparce ainsi.

Prenez ongle de pied de cheval, ou corne de cerf ou de bæuf, &c. la quantité qu'il vous plaira; coupez-la par petits morceaux, que vous mettrez dans une cornue de grès ou de fer; remplificz-la aux trois quarts; lutez une alonge & un grand ballon perfore; diftillez à feu mi dans un fourneau de réverbère: il pussera 1º. du flegme; 20. un peu d'alkıli volatil; 3º. l'huile empyreumatique, qui le montre jaune & sous forme de il ies; continuez le seu jusqu'à ce qu'il ne forte plus rien; delutez, ramaffez Phuile noire & fetide qui occupe le fond du ballon, vous aurez l'huile dont il s'agit."

Prenez une livre de cette hui'e; mêlez-la avec trois livres d'essence de térebenthine; mettez dans un cucurbite de verre; couvrez-la d'un chapiteau; adaptez une alonge & un grand ballon perforé; laissez e melarge en digettion pendant quatre jours; diffillez au bain de fable; chauff z peu; augmentez le feu p r gradation, afin d'eviter le gonflement des matieres & la rupture des vaisseaux ; laissez aller la distillation tant qu'elle fourni a: e'le s'arrere ordinairement aux trois quarte; delutez, verfez ce qui est contenu dans le ballon, dans des bocanx à bouchon de crystal, & conserver pour l'ulage; l'huile alors est jaunatre, tres - legère; elle l'est même plus que l'esfence de térébenthine; elle nage for l'eau, elle se colore par la faite; & plus elle oft ancienne, plus elle 1 d'efficacité. Telle ett l'huile empyreumatique dont nous avons fair ulage; cette reclification ne lui enleve pas son odeur, elle la rend au contr. ire plus penetrante, infiniment plus legure & moins acre.

Cette huile agit au furplus fur les aftres renfermés dans d.s boc ux, pus efficacement que l'huile empyreumatique non reclifice; mais celleci ayant eté donnée pure à un cheval qui avoit beaucoup de ces infostes dans l'estomac, a eu la mente efficacite; l'animal a eté feulement un peu

dégoaté.

Nous supposons que ceux qui voudront préparer cette luile, sont versés dans le manuel de la distillation. M. BRA.

# VERS A SOIE.

PLAN du eravail sur les vers à soie.

| CHAPITRE PREMIER. Histoire natu-<br>relle du ver à soie.                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Section premiere. Du ver. 605                                                 |
| SECT. II. Des mues du ver à soie. ibid.                                       |
| SECT. III. Du cocon & de la chrysalide. 607                                   |
| SECT. IV. Du papillon. 608                                                    |
| SECT. V. Des différentes espèces de vers à                                    |
| foie. 609                                                                     |
| CHAP. II. Observations générales sur la                                       |
| purete de l'air dans l'éducation du ver à                                     |
| Soie. 611                                                                     |
| CHAP. III. Du logement desliné aux vers                                       |
| à soie.                                                                       |
| SECTION PREMIÈRE. Des emplacemens nui-                                        |
| fitles. 613                                                                   |
| SECT. II. De l'emplacement favorable pour                                     |
| un atelier de vers à foie. 614<br>SECT. III. De l'intérieur de l'atelier. 615 |
| SLOT IV Des effets ou meubles misselliers                                     |
| SECT. IV. Des effets ou meubles nécessaires<br>dans un atelier. 618           |
| Secr. V. Du local destine à la première édie                                  |
| cation. 623                                                                   |
| SECT. VI. De l'insernerie pour les vers mi-                                   |
| lades. ibid.                                                                  |
| CHAP. IV. De la feuille de murier.                                            |
| Section Première. De la qualité de la                                         |
| seuille considérée comme nourrieure du ver                                    |
| à foie. 624                                                                   |
| SECT. II. De la manière de cueillir la feuille.                               |
| 625                                                                           |
| SECT. III. Du temps propre à la cueillir.                                     |
| 627                                                                           |
| SECT. IV. De la manière de conferver les                                      |
| seutues. 029                                                                  |
| CHAP. V. De la couvie.                                                        |
| Section Première. Du choix de la graine.                                      |
| SECT. II. De l'époque & de la manière de                                      |
| faire éclore la graine.                                                       |
| CHAP. VI. Des premiers soins après que                                        |
| les vers font éclos.                                                          |
| Section PREMIÈRE. De la chaleur conve-                                        |
| nable aux vers. 620                                                           |
| SECT. II. De la propreté indispensable pen-                                   |
| Cant Leaucation, 041                                                          |
| CHAP. VII. Maladies des vers.                                                 |

Section première. De la rouge.

SECT. II. Des vaches, ou gras, ou jaunes.

643

644

VER Sect. III. Des morts blancs ou eripés. 646 SECT. IV. Des harpians ou passis. 647 SECT. V Dela luzette, ou luifette, ou claiibid. SECT. VI Des dragées. 648 SECT. VII. Des maladies occasionnées par la qualité de la feuille. CHAP. VIII. De la manière de gouverner les vers à soie, dans leurs differens ages. SECTION PREMIERE. Conduite des vers depuis leur naissance jusqu'à la première mue ou primier age. SECT. II. Du temps & de la manière de SECT. III. Du second age, depuis la fin de la première mue, jufqu'à la fin de la leconde. SECT. IV. Du troisième age, depuis la fin de la seconde mue, jusqu'à la fin de la SECT. V. Du quatrième âge, depuis la fin de la troissème mue, jusqu'à la fin de la quatrième. Sect. VI. De la grande briffe ou frèze. CHAP. IX. De la montée des vers à foie. Section PREMIÈRE. De l'époque où le ver est pret à coconner. 658 SECT. II. Manière de disposer les tables pour recevoir les vers prits à coconner. ibid. SECT. III. Des aceidens a craindre à l'epoque de la montie. CHAP. X. Du temps où il faut décoconner ou diramer. CHAP. XI. Manière d'acouffer les cocons pour empicher la chrysalide de se somer en papillon. CHAP. XII. Du choix des cocons pour graine, de l'accouplement des papillons, de la ponte. CHAP. XIII. Des moyens de conferver la graine jusqu'au temps de la cource. 667 CHAP. XIV. Est - il avantageux de faire plusieurs éducations de vers à soie, dans le courant de la même ennée?

NOTE relative à la double éducation des vers à foie, faite dans la même annee.

ibid.

#### CHAPITRE PREMIER.

Histoire naturelle du Ver à soie.

SECTION PREMIÈRE.

#### Du ver.

Geoffroi, dans son Histoire abrégée des insectes, place le papillon du ver à soie dans la troisieme section des insectes à quatre ailes farineuses, sans trompe, & dont les antennes en sorme de peigne, vont en décroissant depuis la base jusqu'à l'extremité. La chenille de ce papillon est à peau rase, & elle se sorme en chrysalide dans une coque sormée de sa substance.

La chenille ou latve du ver à soie, a la tête sormée par deux espèces de calottes sphériques, dures, ceailleuses, sur lesquelles on remarque des points noirs. Ces deux calottes sont les yeux de l'inscête. Sa bouche est placée à la partie antérieure de la tête; elle est armée de deux fortes mâchoires, qui lui servent à ronger les feuilles. A la lèvre insciieure, on voit un petit trou, qui est la filière, d'où fort le brin de soie qui sorme le cocon.

Lorsque le ver sort de la coque, sa couleur est cendree, & quelque sois d'un rouge brun tirant sur le noir. Après la première mue, cette couleur s'éclaircit & devient d'un blanc jaunâtre. Ce ver a neuf anneaux; le dernier est l'anus, ou l'ouverture par laquelle l'infeste rend ses excremens. Chaque anneau est marqué, sur les côtés, d'une tache de couleur plus soncée que celle de la peau : elle est en sorme de boutonnière, & pré-

fente une ouverture ou trachée, par laquelle l'infecte respire. On normne ces ouvertures, fligmates. Ce nembre d'ouvertures destinces à la respiration, prouve combien le vir à soie a besoin de respirer.

Les fix premières pattes font exactement les enveloppes de celles que le papillon aura. Elles font ecail-leufes & attachées aux trois premièrs anneaux; les autres font membraneufes, & refferont dans la dépouille de la chryfaiide.

#### SECTION II.

## Des mues du ver à soie.

La chenille, ou le ver à foie; éprouve quatre maladies qu'on nomme mues, parce qu'il fe dépouille de fa peau. Ces mues font des époques critiques, pendant lesquelles l'infecte foustre. Après la dernière, il fait son cocon, s'y transforme en chrysalide, & en fort ensuite sou la forme de papillon. Voici la description du mécanisme de la mue, d'après les observations de M. de Sauvage.

« La mue qui fait la separation » de l'age du ver à soie, n'est pas » un sommeil ou un temps de re-» pos; c'est un état de langueur, & » d'un travail penible : il s'agit de » se depouiller d'une surpeau, qui, n ne croissant pas comme le ser, » commence à le géner, & ne fau-» roit enfin le contenir plus long-» temps. Il y va de sa vie s'il ne » peut en venir à bost. Cet etat » revient six sois pendant la vie du » ver; quatre avant de filer, & deux » au-dedans du cocon. Il en vient v chaque fois a ce terme, dans des » intervalles pius ou moins lorgs,

» felon qu'il est plus ou moins hâté » pour prendre la mesure d'alimens, » necessitire à l'accroitsement de » chaque âge ».

" Le ver à soie travaille à se dé-» pouiller ou à muer d'abord après » la frèze. La révolution qui com-» mence à s'opérer sous sa peau, lui » ôte peu-à-peu l'envie & le pou-» voir de manger & de marcher. Dès » qu'on s'en apperçoit, il faut re-" trancher la dose des repas, qui » ne serviroit qu'a épaissir la litiere... » Enfin lorsque ses dents ne peuvent » plus agir, il cesse tout-à-coup de » manger. Ccux qui sont au voisi-» nage du bord des claies ou de » quelqu'autre corps ferme & folide, » vont s'y établir en quittant, seule-» ment pour un temps, la litière » qu'ils regagnent hientôt : ils trou-» vent dans ces nouvelles places des » points plus fixes, pour faire avec » avantage les efforts nécessaires à » la mue».

« Tandis que notre insecte con-» serve encore la liberté des mouovernens, il s'occupe à filer une » foie blanche très-déliée, dont il » apporte le réservoir en naissant. » Ce fil destiné à le garantir des " chutes dans sa jeunesse, s'il vivoit » fur les arbres dans les champs, lui » fert encore dans cette occasion » pour l'aider à se dépouiller. Il en » attache des brins par tout aux en-» virons de son corps, pour retenir » fa peau en arrière, lorsqu'il se pot-» tera lui-même en avant. On juge » que les vers à soie sont sains & » vigoureux, lorsque la litière est » bien garnie de ces fils ».

« Le ver étant amarré de la sorte, » sa tête déja déridée à la frèze, » commence à s'enfler; il la tient » clevée & or linairement immobile » comme le reste du corps : elle a » quelque pan de transparence, parce » que le ver s'est vide dans les hautes & basses voies, de tout excrement. On apperçoit cette transparence en regardant le ver à travers le jour » d'une fenêtre, ou à la lueur d'une " lumière; mais moins distinctement » aux deux premières mues qu'aux » suivantes. Son museau paroit poin-» tu & plus alongé; cette partie à » laquelle les crochets ou dents, & les yeux qui en terminent la tête, sont attachés, est une écaille faite en » calotte, qui tonibe separement de » la peau, & renaît comme elle à » chaque mue ».

« Cette écaille ne croît pas pen-» dant la durée d'un âge, & elle » n'est pas même susceptible d'ex-» tention comme la peau : elle s'en » detacle tout naturellement peu-a-» peu, à mesure que celle-ci s'enfle » & fe détend. Les mouvemens con-» vulsifs dont la tête du ver paroît de » temps en temps agitce, achevent » la separation. La nouvelle enve-» loppe qui se forme en-dedans, & » qui doit avoir plus de volume que » la précédente, fait effort pour » l'acquerir : elle se fait jour a tra-» vers la fente, ou la commissire » de l'écaille avec la peau... Comme » elle acquiert toujours plus ce li-» berte pour s'etendre, elle poutse » en deflous l'ancien museau, & le » chasse en avant; ce qui fait paroitre » toute la tête pointue & plus alon-» gee. Ce museau ou écaille qui " n'est plus qu'un vain masque vide, » & qui ne tient presqu'a rien, » tombe enfin de lui-même, ou bien » le nouvel animal l'arrache, lorique

» ses crochats ou ses pattes écail-» leuses sont dégagées ».

« Lorsque l'écaille est entièrement » séparée, l'ouvrage est bien avancé; » cile laisse une ouverture fort étroite, » n'ayant à la verité que le calibre » du premier anneau, qui ne se fend » pas, & ne se crevasse pas, comme » on l'a cru; mais elle est sufaitune » pour laisser passer le corps de l'in-» fecte qui, en s'alongeant & fe » rétréciffant par de petits efforts mul-» tipliés, se débarrasse par-là d'un » fourreau qui r'est plus de me-» fure».

« Nous avons dit que le ver à » foie qui fe dispose à la mue, avoit » eu soin de bonne heure, d'amarier » ce fourreau d'une façon solide. » Une liqueur qui transpire de son » corps, & dontil paroit tout mouillé » au fortir de la niue, se repandant » entre la nouvelle & la vieille peau, » en facilite la separation, & pré-» vient les frottemens douloureux. » C'est alors que l'infecte industrieux, « s'aidant du mouvement vermicu-» laire qu'il donne à fon corps de » bas en haut, en fait avancer le » premier anneau en dehois... Dès » que ses pattes du devant sont » libres, il les accroche à quelque » point, & il achève de se dégager » en tirant en avant. La vieille peau » fixée par les cordons de foie, & » par les crochets des deux appen-» dices de l'anus, reste derrière le » ver, aplatie, & à la place ou il » s'etoit d'abord ctabli... Quand la » mue est faite à propos, & sans » être prefice par la chaleur, le dé-» pouillement est si partait, que l'in-» térieur de ses trachees ou stig-" mates, par où respire l'animal, » se renouvelle, & il en sort de

» longs filets qui en tapissoient le » ded ins».

« Ce qui aide encore à cette fé-» paration, c'est que le ser avant » donné à sa vieille peau, toute l'ex-» tenfion dont elle ctoit susceptible. » en se gorgeant de noutriture puis-» dant la frèze, elle doit devenir un » peu làche des que l'animal diminue » de gioffent en se vidant de sis » excremens. Si la partie du corp. » comprise fors les anneaux restoit » aussi enflée que la tête, ou bien » si la peau ne perdoit pas de son » ressort par la longue tension, il » feroit probablement impossible au » ver de se dépouiller ».

« Ce détail, ou tout n'est pas de » fimple curiofité, fera mieux fer-» tir les raisons de pratiques qu'en » met en œuvre, avant, pendant, » & après la mue».

#### SECTION III.

# Du cocon & de la chryfalide.

Lorsque le ver à soie a choisi la place qui lui convient pour établir son cocon, il emploie le premier jour à fixer les points d'appui, ou il attache la foie qu'il tire de l'interieur de fon corps, par l'ouverture defigree sous le nom de filière. Le second, il forme le commencement de sa coque, & en multipliant les fils, il s'y enferme. Le troisième, il y est entierement caché; enfin les jours fuivans se servant toujours du même brin, sans le casser, il s'y ensevelit complettement, & fon tombeau eil à son point de persection : alors il se change en chrysalide. (Poye; ce mot). On estime que le seul brin de foie qui a formé un cocon ordinaire,

occuperoit plus d'une lieue de longueur. Je ne voudrois pas garantir ce fait, facile cependant à verifier. Si on ouvre ce cocon, on le trouve uni & liffe dans son interieur. Il renferme la chrysalide qui est brune. plus pointue à sa partie inférieure, mobile, & comme articulee. C'est elle qui forme le ventre de l'animal. La supérieure est plus ferme, plus renflée; elle fournit la tête, le corfelet & les ailes de l'animal, lorsqu'il abandonne cette dépouille pour devenir insecte parfait, c'est-à-dire, papillon. Il s'agit actuellement de fortir du cocon, dont le tissu est composé d'innombrables contours de fils, que la force de l'homme a de la peine à séparer. Dans l'état de chryfalide, l'infecte a confervé une liqueur dissolvante de la foie; lorsqu'il est papillon, il répand cette liqueur sur le bout du cocon, par lequel il veut fortir; la foie se dissout par les efforts de l'animal qui pousse continuellement avec sa tête; enfin il parvient à faire un trou où son corps peut passer; alors il paroît sur le cocon, encore humide de la liqueur dont il s'est servi pour briser les fils qui le tenoient en captivité.

## SECTION IV.

## Du papillon.

Son corps est composé de trois parties principales; savoir, la tête, le corsett, &t le ventre. La tête a deux antennes garnies de barbe de chaque côté, disposees comme les dents d'un peigne. Elles partent du point situé entre les deux yeux. Ceux-ci sont gros, formés par une membrane transparente & à facettes. Le corse-

let est la partie entre la tête & le ventre; il est composé de plusieurs pieces écailleules & affez fortes. auxquelles les pattes & les ailes sont attachées. L'infecte, dans son état de ver, avoit beaucoup de sligmates pour respirer, qu'il conserve dans son état de papillon; elles sont recouvertes par de longs poils qu'on est obligé de couper pour les appercevoir. Les deux premières sont placées sur une espèce de cou membraneux, qui joint la tête au corselet. Au-dessous du corselet, sont attachées les pattes, au nombre de fix; la cuisse tient au corps & est suivie de la jambe qui est terminée par le tarse ou pied composé de cinq articulations. Les tarfes sont terminés par des griffes ou crochets, au moyen desquels le papillon se tient ferme sur les places où il repose.

Les ailes sont au nombre de quatre; deux supérieures & deux inférieures, couvertes de petites écailles blancharres. La membrane composée de deux feuillets qui forment l'aile, est diaphane, transparente, & n'a point de couleur par elle-même; elle est sillonnée par des nervures auxquelles s'attachent les écailles. Les ailes sont molles, pendantes, & paroissent, à la vue, fort épaisses.

Le ventre est composé d'anneaux qui ont également leurs stigmates cachés par des poils & des écailles, semblables à celles des ailes. A l'extrémité postérieure du ventre, sont placées les parties de la génération.

Le papillon mâle est beaucoup plus pecit que le papillon semelle. Le ventre de ce dernier est plus volumineux, plus renssé & plus clargi à son extremisé. La femelle se meut pesamment

VER pefamment & avec peine; le mâle, au contraire, est vif & femillant,

Ces papillons n'ont besoin d'aucune nourriture; ils ne jouissent de cet état parfait, que pour reproduire leur espèce. A peine sont-ils sortis du cocon qu'ils scovent leurs ailes, en battent avec one rapidite incroyable & s'accouplent enfuite. Peu de temps après le male meurt. La femelle ne tarde pas à pondre des œufs trèspetits : ils font d'aboid d'un blanc cendré; enfuite jaunes blancs; enfin l'air leur donne une couleur brune, plus ou moins foncce. Ce sont ces œufs qu'on nomme graine de vers à foie.

#### SECTION

## Des différentes espèces de vers à soie.

En Europe nous ne connoissons qu'une seule espèce de vers à soie. Ceux qui different en couleur, ou qui produifent des cocons blancs, ne font que des variétés occasionnées par des causes que les meilleurs observateurs n'ont pas encore pu déconvrir. Il y a des années où l'on voit beaucoup de vers à foie noirs, dans une education; d'autres fois ils font tres rares, & a peine en appetçoit-on quelques-uns. Si l'on ne met que des cocons blancs pour avoir de la graine, les vers qui en proviendront feront des cocons blancs en très-petite quantité, & les jaunes domineront toujours. Ce fait est certain, & constaté par l'expérience que j'en ai faite; d'où je conclus que nous n'avons que des variétes, & non pas des espèces. Il en est de même des vers qui produisent des gros & des petits cocons, dont la couleur varie. Ces différences dé-

Tome 1X.

pendent du climat ou de la n. v. rriture; mais elles ne constituent pas une espice.

En 1757, la veuve Lottin mit en vente, a Paris, un livre dont le titra étoit: l'Art de cultiver les mururs blancs & d'élever les vers à soie. Il est dit dans cer ouvrage: «Les Chinois, outre le ver à soie domestique qu'ils ont connu avant toutes les autres nations, en ont deux espèces qui sont sauvages, & qui pourroient être d'une tres-grande utilité en Europe, si on les introduisoit, parce qu'on a le profit de la foie sans avoir l'embarras de les élever. Les Chinois appellent ces deux espèces de vers sauvages, Tjuen-Kien, & Tyan-Kien. Ils sont semblables à des chenilles : mai l'espèce ssun - kien, est plus groffe & plus noire que nos vers a foie, & les autres se trouvent dans les champs, far les arbres & fur les buillons; mais on remarque qu'ils priforent les jeunes feuilles de chêne ».

« Ces vers lauvages ne font point de coque comme les vers domestiques. La foie confifte en de longs fils qu'ils attachent aux arbres & aux buillons, apparemment pour s'y fufpendre, ou pour aller de branche en branche, & ces arbuftes font quelquefois tous converts de ces fils, que les Chinois ont grand foin de ramaile, ».

« La foie de ces vers fauvages est moins fine que celle des vers domeftiques; mais elle a plasieurs qualites que n'a pas la foie ordinaire : elle resiste mieux au temps, elle est fort epaisse, ne se coupe jamais, & elle le lave comme la toil. Les Chinois en font une crofte qu'ils appellent Kien-cheu, & qu'on prendioit pour un gros droguet quand on he la Hhhh

connoît pas; mais elle est tellement estimée que quelquesois elle est aussi chère que le satin, ou que les plus belles soies de la Chine. Quand elle est d'une certaine bonté, rien n'est capable, pour ainsi dire, de la gater, l'huile même n'y fait point de taches. Il faut que le Kien-cheu soit bien estimé en Chine; puisqu'on le contresait avec la soie ordinaire, asin de la nieux yendre».

"Au reste, il y a bien de la difference entre la soie de Tsuen-Kien, & celle de Tyan-Kien. Les sils de la première espèce sont d'un gris roux, ceux de la seconde sont plus noirs; mais t liement mélés de plusieurs couleurs, que souvent la même pièce est divisée en raies jaunes,

grifes & blanches ».

« Les Chinois ont encore une autre espèce de vers à soie, différente des vers dornestiques, & qui est aussi comme sauvage. Voici comment ils profitent du travail de ces vers... It y a en Chine une espèce de mûser appelé ché ou yesang, qui croît dans les forêts, & qui est petite & sauvage. Les seuilles de ce mârier sont petites, rondes, terminées en pointe, dentelées sur les bords; leur fruit ressemble au poivre, leurs branches sont épineuses».

« Dans certains cantons, auffirôt que les mútiers commencent à pouffer leurs feuilles, on fait éclore l'efpèce de vers en question, dont on a eu foin de ramaffer la greine, l'annee précédente, dans les forcts, & l'on distribue les vers éclos sur ces arbres, afin qu'ils s'y nourrissent & y fassent leur soie. Ils deviennent plus gros que les vers domestiques, ils font leur coque de même; & quoique la soie n'ait ni la beauté, ni la

finesse de la soie ordinaire, elle ne laisse pas d'être très-utile. Les Chinois ne prennent pas d'autres foins de ces vers, finon de les distribuer fur les mûriers, & d'en ramaiser les coques lorfqu'ils ont file leur foie. Auffi ne négligent-ils pas les muriers fauvageons dont nous patlons: ils percent, dans les forets où ils croissent, divers sentiers, pour avoir la facilité de les émonder. & d'en chasser les oifeaux. Ils les cultivent d'ailleurs comme les vrais mûriers, & les plantent fort au large. Quand il reste fur ces arbres des fenilles auxquelles les vers n'ont pas touche dans le cours du printemps, ils les arrachent en été, parce qu'ils prétendent que celles du printemps suivant . seroient corrompues par la communication d'un reste de vieille sève ».

Il est bien étonnant que les voyageurs éclairés qui passent d'Europe en Cline, ne se soient jamais occupes de nous donner des details exacts sur la culture des muriers. & sur l'éducation des vers, à soie, telle qu'on la pratique en Afie. Il est bien plus étonnant encore, que les amateurs d'agriculture & d'histoire naturelle, envoyés par les fouverains dans les diverses parties de notre globe, pour faire des recherches, n'ayent pas eu une mission particulière de passer en Chine le temps nécessaire pour s'occuper des objets économiques de l'agriculture de ce peuple industrieux, & de nous rapporter les graines des arbres, & les œufs des differens vers à soie. Pourquoi n'y enverroit - on pas austi un chimiste instruit dans l'art de la teinture, pour connoitre les procedes, les plantes ou mineraux, dont les Chinois se servent. Ces sortes de

voyages seroient infiniment plus utiles que les conquêtes les plus brillantes, qui coûtent la vie a des milliers d'hommes, pour lesquelles on depense des riches les immentes, & qui sont presque toujours le sujet de nouvelles guerres.

#### CHAPITRE II.

Observations générales sur la pureté de l'air dans l'éaucation du ver à soie.

L'éducation des vers à soie, faite en Europe, est bien différente de celle qu'ils recoivent dans l'Afie. Dans notre climat, nous avons réduit cet insede à un état de domesticité. absolument nécessaire pour profiter avec avantage de son travail. Continuons d'observer cette méthode. L'éducation champêtre ou en plein air, n'a jamais reuffi. Indépendamment du climat, ou de la rempérature de l'air que nous ne pouvons pas changer, les vers à foie feroient exposes à bien des accidens, qui les détruiroient en grande partie, & peut-être entièrement.

Ce qui a porté à faire des expériences sur l'education en plein air, c'est qu'on la pratique en Chine. Mais il faut observer que l'espèce de vers à soie, ainsi élevce, n'est pas celle pour laquelle nous travaillons, & que les Chinois eux-mêmes soignent comme nous. Ces sortes d'experiences n'ont eu aucun succès. Il nous faudroit l'espèce de ver, & l'arbre qui le nontrit, & peut-être réussirions-nous mal dans notre climat.

L'éducation du ver à foie, doit avoir pour base le plus grand rapprochement possible des sois de la nature. En plein champ, il respire à son aife un air pur qui se renouvelle a tout moment. La conformation de fon corps prouve ce bescin; il a une multiplicité de stigmates destinées à faire puffer l'air aux poumons; mais cet air si souvent inspire & respiré, se vicie par les exhalaisons dont il fe charge dans fon paffage. Il eft prouvé par un grand nombre d'expiriences que l'air respire par les animaux se corrompt tel'ement, qu'il les fait mourir, s'ils sont obligés de le respirer continuellement. C'est un air impur ou méphitique (confulter ce mot), d'autant plus dangereux. qu'il y a long-temps qu'il n'a point été débarrasse des vapeurs dont il s'est chargé.

L'air qui entre dans nos poumons, n'est pas absolument pur, quoiqu'il soit propre à être inspiré. Celui des villes & des plaines n'a qu'un quart d'air pur ou déphlogistiqué; les trois autres quarts sont un air phlogistiqué ou mephitique, c'est-à-dire, mortel.

En entrant dans un atclier de vers à foie, on peut juger par foi-même & par la difficulté qu'on a de respirer, combien l'air intétieur y est altéré. Deux causes principales y concourent : 1°. l'air inspiré & respiré par les vers, & la transpiration de cette multitude d'insectes rensermes dans un petit espace; 2°. la puttéfaction de leurs excrémens & des seulles donne l'air mosétique, & les autres émanations ou alterations du corps, l'air méphitique. Le premier est le plus danger ux.

Pai voulu dans le temps me rendre raison, pourquoi les vers, lors de lenrs mues, cherchoient autant qu'ils pouvoient, & quand ils n'étoient point dérangés, à se placer sur les bords des

Hhhh a

tables. Je soupconne que c'étoit pour jouir d'un plus grand courant d'air, & plus pur oue celui qu'ils respiroient dans le milieu. Cette observation étoir encore plus frappinte fur les tablettes inférieures que sur les supérieures, parce que l'ait mofétise & méphilifé, est de beaucoup plus pefant que l'air atmosphérique; & par consequent, les vers des tablettes inférieures ont moins de sacilité à respirer, que ceux des tablettes supérieures, puisque l'air impur occupe toujours la région inférieure, à cause de sa pesanteur, occasionnée par les vapeurs dont il est

furchargé.

Quoique ce raisonnement sût conforme aux lois de la bonne physique, je me déterminai à m'en convaincre par l'expérience. A cet effet, je placai des vers, après leur troisieme mue, au bas d'une haie de mûriers, taillee en charmille & située au midi, afin qu'ils y passassent leur quatrième mue : les vers avoient gagné la sommité de la haie, & ils étoient presque tous fur la partie supérieure taillée horizontalement. Des vers de même âge, de la même tablette, enfin toutes circonstances égales, furent placés sur des mûriers, également taillés en charmille, mais ayant un grand air des deux côtés; ils firent leur quatrième mue indistinctement au milieu de la hanteur & sur le replat. Dans le premier cas, le grand air lear manquoit donc, puisque tous gagnèrent le haut pour respirer plus a leur aife. Dans le fecond, il étoit donc suffisant, puisque tous muèrent à la place qu'ils occupoient lorsque la mue commença. Il est donc clair, & comme la nature l'indique en donmant plusieurs siignates aux vers à soie, qu'ils ont besoin de beaucoup d'air libre, parce qu'ils en inspirent & respirent une grande quantité. Il suit de ce principe, qu'il est important d'cloigner de l'atelier tous les objets capables de vicier l'air, & qu'il doit être tenu avec propreté. Il faut, par une suite de ce même principe, renouveler l'air très-souvent. Presque toutes les maladies accidentelles que les vers à soie éprouvent, proviennent de cette cause, c'est-à-dire, d'un air vicie & cor-

rompu.

M. Tenon, dans fes recherches fur la caufe de la plus ou moins grande mortalité des malades dans les hôpitaux, a reconnu & démontré, que l'hôpital où il perifloit le moins de malades, étoit celui où chaque individu avoit fept toifes cubes d'air à respirer. Concluons maintenant du grand au petit, & dans l'éducation des vers à foie, ne perdons jamais de vue ce principe. La nature a donné au ver à soie un grand nombre de stigmates pour respirer. Cet insicte a donc besoin d'une grande quantité d'air; mais comme il fe vicie par l'usage, il est donc très-nécesfaire de le renouveler, afin qu'il foit plus pur.

On vient d'établir le principe général, qui doit être le guide des perfonnes sentees, dans l'éducation du ver à soie. Maintenant, que doit-on penser des educations faites dans des rez-de-chaussee, dont les plan-hers sont très-bas, qui ne sont éclairés que pat de petits larmiers placés sur un seul côte, & ou souvent l'air & la lunière n'entrent que par la porte? de ces rez-de-chaussee humides, ou le seu qu'on y sait attire une grande masse d'humidite? de

ces lieux voisins d'une cour houeuse, reniplie de fumier, ou attenante à des écuries on bergeries? Chaque année, l'expérience apprend aux personnes qui élevent des vers à soie, dans de tel endroits, qu'elles perdent leur temps. Si elles ont une bonne récolte sur dix, c'est un phénomiene dû à des circonstances heureuses, qu'on ne peut ni piévoir, ni se minager. Lorfque le local dont on peut disposer n'est pas convenable, il y a heauconp plus de profit à vendre sa feuille & son temps à ceux qui penvent avoir une education avantageule.

#### CHAPITRE III.

Du logement destiné aux vers à soie.

SECTION PREMIÈRE.

Des emplacemens nuisibles.

L'endroit dessinc à l'éducation des vers à foie se nomme coconnière, magnanière, magnanière, magnaudière, &c. Toutes ces dénominations importent peu au fond de la chose, pourvu que le local soit convenable.

Dans la construction d'un atelier, il faut éviter le voisinage des rivieres, des ruisseux, & surrout les eaux stagnantes. L'humidité, jointe à la chaleur necessaire aux vers, accélère la putrésaction de toute espèce de substance animale & vegétale; toute putrésaction de ce gente produit l'air mostetique, le plus mauvais de tous. Il faut eviter encore que l'atelier soit appuye contre des rochers asserve devés pour empêcher la libre circulation de l'air, ou humides au

point que l'eau filtre à travers les feilibres. Un autre inconvénient, est qu'ils réflechissent les rayons du soleil, & occasionnent dans l'atelier une chaleur suffoquante, dont les vers sont trè-incommodé.

Le voifinage des bois, des forêts. n'est pas moins dangereux. Oure la transpiration des plantes, qui augmente l'humidité atmosphérique, elles attirent encore celle de l'air & la confervent fortement. Le fecond principe pour une bonne éducation, est donc d'éloigner toutes les causes extérieures de l'humidité. On ne doit pas espérer d'y parverir, si l'atelier est place dans le fond d'un vallon étroit, & furtout dominé par de hautes montagnes; si les rayons du foleil y parviennent trop tard dans la matince; s'ils se retirent trop tor dans l'après-midi. Dans le premier cas, l'numidité s'y concentre, la lumière du foleil y arrive tout-a-coup & trop chaude, la chaleur naturelle est quadruplée par la réfraction des rayons, enfin elle est etouffante. Si le sommet des montagnes prive l'atelier de la lumière, trop à bonne heure dars l'après-midi, le fercin y fur abonde, l'atelier est plonge dans un bain de vapeurs, qui, malgré les plus grandes precautions, pene reroit jusqu'aux sers. Chaque propriétaire doit faile l'application de ce qui vient d'être dit, à fon local, en corriger les defauts, & tacher de se rapprocher du degré de pertedion de l'atelier dont je vais parler.

## SECTION II.

De l'emplacement favorable pour un aiclier de vers à soie.

Je suppose qu'un propriétaire veuille construire un atelier commode & favorable à l'education des vers à soie, & qu'il soit libre de choisir le local. L'expérience lui prouvera que le plus convenable est celui qu'on construit sur une petite monticule environnée d'un grand courant d'air, où l'on plante trois ou quatre peupliers d'Italie, ou tels autres arbres qui s'clevent beaucoup sans trop étendre leurs branches, & qui par ce moyen donnent peu d'oni rage. Ces arbres sont les agitateurs de l'air, le mouvement de leurs branches contribue à le renouveler.

Chaque pays a fon vent dominant on défaiftreux, occasionne par des circonstances purement locales; telles sont les chaînes de certaines montagnes qui brisent ou sont resuer les vents; telles font les forêts qui les attirent, les marais, les étangs qui les chargent de miasmes; enfin telles autres causes locales que je ne puis prévoir ni décrire, mais dont chacun connoît dans son pays les sunestes effets, sans chercher à en découvrir la cause physique & toujours agislante. L'atcher seroit très mal placé sous la direction de ces sunestes courans d'air.

L'exposition du nord est visiblement mauvaise, puisque le ver à foie exige constanment un degré de chaleur déterminé. Il y a des cantons où le vent d'est est insoutenable, & accompagné de la plus grande humidité ou d'une chaleur sussiquante : dans d'autres, il annonce des jours

purs & fereins. Dans les régions qui ont au midi de grandes chaînes de montagnes tres-élevées, le vent qui en vient est tonjours froid, surtout fielles font couvertes de neige, ou finplement humides; mais il ett brûlant, quand le sol en est scc, & dans l'été ce vent terrible brûle tous les végétaux qui sont sur sa direction. Le vent du couchant en général est froid & pluvieux : losfqu'il ne fouffle pas, la chaleur du foir est la plus forte & la plus incommode de la journée. Je pourrois encore citer des exemples, ou pour mieux dire, des faits; mais ceux-là suffisent pour pronver qu'il n'y a pas de tègle générale applicable à tous les cantons & à tous les climats. Chacun doit s'appliquer à connoître son climat & les variations auxquelles il est expose, St ne point s'en rapporter aveuglément à l'opinion qu'un auteur donne dans fon ouvrage, qui peut fouvent produire de grandes erreurs.

Je dirai donc à préfent, si toutes les circonstances sont égales : 1°. choissiles Pemplarement du levant au midi, celui qui reçoit les premiers rayons du soleil, mais qui en est à l'abri depuis trois heures jusqu'un soir; donnez au bâtiment la direction du nord au midi, en observant que sa plu, grande face soit au

levant.

3°. Qu'il foit percé sur toutes ses faces d'un nombre suffisant de senètres, larges & élevces, afin d'avoir la facilité d'établis un courant d'air à volonté dans tous les sens, suivant le besoin, & asin de procurer beaucoup de lumière dans l'atelier. On a tort de crotte que les vers se plaisent dans l'obscurite. Ce fait est faux, & démontré rel par l'expérience. Dans un

atelier éclairé par un feul côté, on voit les vers se porter vers l'endroit d'où vient la lumière : en obfervant, l'on se convaincra de cette vérité, & il est bien à propos de s'accoutumer à observer; c'est le moyen d'éviter de tomber dans l'erreur.

4º. Chaque fenêtre fera garnie 2º. de son contre-vent à l'extérieur, en bois double & bien fermant; 2°. de son châssis garni en vitres, ou en toile, ou en papier huilé. Les vitres & le papier sont préferables à la toile. Le tout doit être bien conditionné. Les perfiennes, ou abatsjours, ne peuvent point suppléer les contre-vents. Il ne suffit pas de garantir les vers à foie d'une trop grande clarté, mais du froid ou de la chaleur, & les contre-vents sont plus propres pour cet effet. Suivant les climats, c'est une sage precaution de se pourvoir de paillassons, ou de toiles piquées pour boucher intérieurement les fenêtres du côté du nord ou du couchant, loifque le besoin le commande.

5°. L'atelier doit être composé de trois pièces; favoir, 1º. a'un rez-de chaussice qui servira pour deposer les seuilles à mesure qu'on les apportera des champs, loriqu'elles ne seront pas hamides par l'effet de la pluie ou de la rosce; 2º. d'un premier étage exactement carrele, & dont les murs leront bien recrepi : ce fera l'atelier proprement ait; 3º. d'un grenier bien aéré, pour y ctendre les feuilles, lorsqu'elles seront humides. Les fenetres seront garnies de contre-vents. Il ne f ut pas ciaindre de multiplier les fenêties, dans ces trois pieces, puifqu'on fera libre d'ouvrir les croilees

& de les fermer, selon que les circonstances l'exigeront. On aura par consequent la facilité de garantir les vers à soie du froid eu de la chaleur, selon qu'il sera nécessaire. L'expétience plouve, qu'on est fouvent dans la circonstance ou l'on ne sauroit avoir trop de senêtros, afin de renouveler l'air promptement, ou de faire secher la seulle. Lorsque les vers sont à la hrisse ou grande stèze, on en sent la nécessité, lorsqu'il saut déliter.

## SECTION III.

#### De l'intérieur de l'atelier.

L'atelier deit être d'une grandeur proportionnée à la quantite de vers à foie qu'on veut clever. Il vaut mieux qu'il foit plus grand, que s'il étoit trop petit; parce que rien n'est plus nuifible aux progres d'une éducation, dont on espère des avantages, qu'un emplacement ou les vers font trop presses, & entasses les uns fur les autres. Ce qui fait manquer la plupart des éducations faites dans les campagnes, c'est parce que le payson ne fait pas cette observation, qu'il ne calcule la récolte de cocons que sur la quantité de graine qu'il met, fans favoir s'il pourra loger tous fes vers. Une autie crreur, est encore celle de ne pas mettre éclore la graine, en proportion des mûriers qu'on a. On devroit toujours compter fur un reste de feuilles, plutôt que d'être dans la nécessité d'un acheter.

Les auteurs qui ont écrit fur l'éducation des vers à foie, convieunent en géneral, qu'une once de graine contient à-peu-près quarante mille œufé, qui doivent par confequent produire quarante mille vers à foie, en supposant que la couvée réussifie bien. Quoi qu'il en foit, une experience affez génerale a prouvé qu'il falloit, pour conduire à terme mille vers, environ cinquante livres de feuilles. Celui qui n'a pas l'habitude de juger au coup-d'œil la quantité de feuilles qu'un aibre peut fournir, après l'avoir dépouillé, pesera la seuille & jugera enfuite par compara fon, quel doit être le produit reel de ses autres arbres. L'habitude lui apprendra à juger & à estimer le poid, des feuilles de chaque arbre, sans se tromper de bemeoup, s'il répète ce procedé. Lo: squ'on connoît le produit des aibres, c'est-à-dire, la quantité des feuilles qu'ils donnent, il faut aussi apprendre à juger du nombre des vers épars sur une tablette de grandeur donnée : alors on peut savoir, à peu de chose près, la quantité de feuilles dont on a besoin pour une éducation déterminée.

Je suppose que le propriétaire qui bâtic un atelier pour des vers à foie, fache combien il en peut élever; alors ils disposera le logement selon cette connoissance. On a remarque qu'ils rensissoient affez bien dans les filles vaftes & élevées des vieux châteaux. On a attribué ce succès à l'épaisseur des murs, au petit nombre de petites scnêtres, dont elles étoient éclairées. On a prétendu que ces murs étoient proptes à garantir du froid & de la chaleur. Cela est vrai; mais ils contractent l'humidité. Dans la faison des vers à soie, le froid n'est jamais affez confidérable pour pénétier les murs simples de nos habitations. D'ailleurs, comme on le dira dans la fuite, l'art corrigera ce mal passager, s'il survient. La véri-

table cause de la réussite, est la grande élévation des planchers de ces sortes de falles, leur vaste ctendue, ce qui procure aux vers une nussite d'air trèsconsidérable, de sorte qu'ils respirent fort à l'aise. Ils sont en quelque sorte comme le malade dans l'hôpital, dont parle M. Tenon, qui a huit toises cubes d'air a respirer.

On dira peut-être, que le pauvre habitant de la campagne, ne met pas le même appareil pour l'éducation de fes vers, qui reufliffent affez bien, quoiqu'ils foient loges dans des endraits has, humides & eforfics. Je repondrai, 1º. qu'avant d'affirmer ce succes, il conviendroit de vérifier la quantité de graine qu'ils ont mile pour celore, & la guantité de cocons qui en est provenue. Alors on jugeroit jufqu'à quel point a cté la mortalité. Il faut encore observer, qu'il est très-rare que le paysan convienne de bonne foi combien il a mis de graine; il en accute toujours moins, parce qu'il ne s'en rapporte qu'à fes connoissances, on pour mieux dire à sa soutine, dans la conduite des rers à foie; & il tache de fauver son amour propre par un aveu qui est rarement fincere. 2º. Il faudroit encore prouver s'ils ont eu seulement deux bonnes années fur dix. Alors on le convaincra, que les circonfrances accidentelles, & la maniere d'ette des saisons, ont singulièrement contribué au fuccès. On se hâte de juger, mais on est lent à réflichir, à remomer aux principes & à compaie. les circontlances, 3°. Dans le plan que je propose, il s'agit d'atteinure a la perfection, autant qu'il est poffible, on fuivant les principes phyfiques; & non pas de suivre des routinus qui contratient les leis de la nature. nature. Il vaudroit tout autant dire, que les vers à foie peuvent être élevés dans une cave, où la température de la chaleur est toujours égale, où il n'y a à craindre ni le grand jour, ni la transition subite du chaud au froid, ni enfin les éclairs, le tonnerre, &c...

Un atelier simple doit être composé de trois pièces: 1º. d'une chambre pour la première éducation, c'estadire, dessinée à élever les vers dès qu'ils fortent de la coque, jusqu'à la première mue. 2º. De l'atelier proprement dit, qui sera de vingt pieds de largeur, sur quarante de longueur, & dont la hauteur, sous le plancher, sera au moins de douze pieds. 3º. D'une infirmerie dessinée à loger les vers mélades. L'atelier, suivant les proportions indiquées, peut contenir les vers à soie provenant de sept onces de graine.

En supposant qu'un scul atelier ne sur pas suffisant pour un riche propriétaire en muriers, seroit-il plus avantageux de donner quatre-vingts pieds de longueur, ou d'etablir un second atelier à la suite du premier, tous deux séparés par un mur, & ne communiquant ensemble que par une seule porte? Cette question mé-

rite d'être discutée.

Si l'on est dans les climats où l'on redoute les froids tardifs du printemps, & que l'on emploie le même nombre de feux pour échausser l'atclier de quatre-vingts pieds de longueur, je le présère à deux autres de quarante pieds, si les senètres sont bien closes, avec les précautions indiquées ci-dessus, & si on sait ménager la chalcur produite par les sourneaux. On objectera qu'un grand bâtiment présente plus de surface à l'air extérieur, & par consequent au

Tome IX.

froid: mais dans la supposition donnée, la furface ne fera-t-elle pas la même? Que produit donc le mur de séparation? Rien ou presoue rien. Ainsi en bâtissant, on économisera la construction d'un mur de refente, & on laiffera au grand atelier une circulation d'air plus confidérable, s'ans diminuer la masse de chalcur qui doit y régner. Dans les chaleurs suffoquantes, dans un temps lourd & bas, on reconnoîtra l'avantage d'un atelier d'une vaste étendue... Dans les climats plus méridionaux, où l'on ne craint pas les froids tardifs; plus l'atelier fera spacieux, nieux les vers y réuffiront. Si on lui donne quatre-vingts pieds de longueur, le plancher doit être élevé de treize a quatorze pieds. Si on craint la depense de la construction d'un second atelier, on peut élever un étage audessus du premier, lequel sera toujours terminé par un grenier, pour les raisons que j'en ai données.

Sur un atelier de quarante picds de longueur, il doit y avoir quatre ouvertures ou trappes, placées pres des murs à la distance de dix pieds les unes des autres. Elles fe ont pratiquées dans la partie du plancher, ou de la voûte, qui separe le premier du rez-de-chaussée. Le pourtour de l'ouverture sera en hois de chene tres-sec, & recevra dans son entaille, d'un pouce au moins, la trappe ou porte également en bois de chêne, fixée par des charnières. Cette porte ne doit pas excéder le niveau du carrelage. Semblables ouvertures, & en pareil nombre, communiqueront de l'interieur de l'arelier au grenier, & seront placees en sens oppose aux premieres, afin de renouveler l'air plus promptement, & fur une plus grande fuperficie tout à la fois. Celles-ci fermeront aufli exactement que les premières, & pourront, au moyen d'une ficelle ou d'un contre-poids, être ouvertes ou fermées de l'intérieur de l'atelier. On prévoit leur usage; par la suite on en connoîtra l'importance.

#### SECTION IV.

Des effets ou meubles nécessaires dans un atelier.

Par les effets nécessaires dans un atclier, j'entends parler 10. des inftrumens propres à communiquer la chaleur. 2°. Des tablettes destinées à supporter les vers à soic. 3°. Des claies on clayons qui fervent à les changer de place, ou à les transporter d'un endroit dans un autre. 4°. Des échelles ou marche-pieds. 5°. Des thermomètres.

1°. Des procédés pour communiquer ou conserver la chaleur. Cet article est presque inutile pour les pays vraiment méridionaux, où l'on a plus besoin d'un air frais que de chaleur. L'usage le plus ordinaire, pour donner de la chaleur dans un atelier, est d'avoir de grandes terrasses ou ballines en cuivre ou en fer, où l'on met du charbon pour le faire allumer à l'air extérieur, & le rapporter enfuite dans l'atelier. La précaution est indispensable, autrement les hommes & les vers périroient asphi-\* xiés par la vapeur mortelle du charbon. Pourquoi cette vapeur est-elle mortelle? c'est que pendant l'ignition le charbon rend l'air fixe (consultez ce mot) qu'il contenoit. Or comme l'air atmosphérique ne contient qu'un quart ou un tiers d'air pur ou vital, il est donc dans l'ordre des lois phyfiques, que la grande quantité d'air

fixe du chatbon, vicie & détruise l'action du peu d'air vital repandu dans l'atmosphère. Avec la précaution de faire allumer le charbon hors de l'atelier, on a fait, il est vrai, évaporer une grande partie de son méphitisme; mais il n'en conserve encore que trop jusqu'à ce qu'il soit entièrement confumé. Ce brafier allume qu'on rapporte dans l'attlier produit son effet, il échauffe l'atmosphère intérieure, mais en mêmetemps il la vicie & la corrompt. Il est facile d'en juger par la difficulté, que ressent un homme à respirer, lorsqu'il entre pour la première fois dans un lieu femblable. On dira: les ouvriers s'y habituent, pourquoi les vers ne s'y accoutumeroient-ils pas? La supposition n'est pas exacte. L'ouvrier va, vient, il entre, il fort, il n'y conche pas. A tout moment il a la facilité de dégorger ses poumons de l'air infect, & d'en respirer un plus pur : le ver, au contraire, est forcé de vivre dans le même bain d'air méphitifé. Il faut encore observer que ces bassines pleines de seu echauffent trop subitement l'intérieur de l'atelier, & le ver demande une chaleur douce & égale dans tous les temps. La braise, il est vrai, s'est pas aussi déletère que le charbon dans sa première ignition, mais personne n'osera dire qu'elle ne produit aucun effet funeste. Des expériences malheureuses & souvent repetces ont fait & font payer par des afphixies les fuites de l'ignorance ou du prejuge. On doit toujours se rappeler, que la nature a pourvu les vers de feize stigmates pour respirer; elle indique donc par ce nombre le besoin qu'ils ont continuellement de respirer un air pur. l'ose affirmer que l'insalubrité

de l'air, & la chaleur mal ménagée, font les causes principales de leurs maladies. La feuille en occasionne aussi; mais elles feroient moins dangereuses si elles n'étoient précédées par celles que le mauvais air procure. Ainsi il faut exclure tous les vaisseaux où l'on met du seu, quoiqu'on ait la précaution de le couvrir de cendres. Il est essentiel de le suppléer par des poèles, dont nous allons examiner les essens.

La matiere combustible ne brûle dans un poele qu'autant que le seu est entretenu par un courant d'air frais & humide. Ce principe est trop bien reconnu en phylique pour avoir besoin d'être discuté. Il attire certain frais du dehors de l'atelier en dedans. Pour vous en convaincre, prenez une bougie allumce, présentezen la flamme à l'ouverture d'une serrure; quand mê ne il y auroit plufieurs portes dans l'atelier, vous verrez que la flamme approchée vers toutes les serrures, se dirigera en dedans. Cette flamme suit donc le courant d'air attiré par le poële échauffe. On suppose que toutes les fenètres soient fermees. Le courant d'air frais n'occupe donc que la partie basse de l'arelier, & sa partie supérieure est beaucoup plus échauffee, par la tendance naturelle que l'air echauffe par le poële, a de gagner la region superieure. La chaleur est done inegale dans l'atelier. Voila un defaut... Le courant d'air frais attire l'humidité de l'atmosphere de l'atelier. Sans humidite point de flamme: le fer rougit au feu ardent sans flamber; mais si dans cet état on jette un peu d'eau par-deffus, une petite flamme paroit aussitôt. Un poèle absorbe donc l'humidité de l'atmos-

phère de l'atelier; par confequent il est trop sec & moins propre à être respiré. Voici un fait a l'appui de ce que j'avance. Dans les ferres où les poëles font employes, on place au-dessus, des terrincs pleines d'eau, dont l'évaporation rend à l'air une humidité proportionnée à celle que les poëles absorbent. Sans cette précaution il ne resteroit pas une feuille aux arbres qu'on veut conferver. C'est donc un défant dans un atelier qu'un air trop sec. La cheminée feroit donc préferable, si elle pouvoit échauffer un grand atclier fans beaucoup de depense : mais cela n'est pas possible. Quel est donc le moyen d'échauffer un atelier sus nuire aux qualités de l'air necessaire à la refpiration, & de distribuer la chaleur par-tout également? Voilà la queftion que je me propose de resoudre. fans craindre d'attaquer les pratiques en ulage.

Pour un atelier de quatre-vingts pieds de longueur, je demande 1º. quatre poèles, & d'ux pour celui de quarante pieds. Ils seront places en dehors, au rez-de-chauffee de rieur. 2º. Dans la partie du mar correspondante au fourneau, & dans cera des tuyaux de fix pouces de diamètre, en fonte ou en terre cuite à l'épreuve du feu. 3°. La partie de maçonnerie qui touche le fourneru. fera girnie en argile bien co royle, à l'epaisseur d'un pouce, ou en platre. Sans cette precaution, la chaleur reduiroit en poussière le mortier, en détruisant le lien eni unit le fable & la chanx. Si l'on ne craint pas la dépenfe, on supplée les tuyaux en terre cuite par des pierres taillees

Iiii 2

fuivant cette forme. 4°. Ces tuyaux monteront perpendiculairement dans l'épaisseur du mur, jusqu'à un pied au - dessus du plancher qui sépare l'atelier du rez-de-chaussée. 5°. A ce point le tuyau formera un coude, pour s'emboîter avec les inyaux de l'atelier. La partie coudée anra une porte qui donnera la facitité de nétoyer les tuyaux. 69. Ceux de l'atelier seront en fonte ou en tôle, ou en terre à l'épreuve du feu. Si on ne craint pas la dépense, on les, a en faïence. 7°. Ces tuyaux seront éloignés du mur, de six ou huit pouces, & soutenus, selon le besoin, par des collets de ser scelles dans le mur. 8°. Un peu au-deffous de l'etage supérieur, ils seront ouverts ou fermés à volonté, par une fourape, dont le fil de fer qui la fera mouvoir, fera à la portce des ouvriers. 9°. Enfin ce tuyau pussura à travers l'étage supérieur, & se terminera à deux pieds au-dessus de fon toit.

Suivant les lois de la physique, la chaleur, la flamme, la fumée, fuivent nécessairement le courant d'air. L'expérience prouve qu'étant renfermées dans des tuyaux, elles se portent à de très-grandes distances. C'est à nous à savoir en tirer le parti le plus convenable à nos besoins. En multipliant les tuyaux dans un atelier, nous distribuons la chaleur qu'ils apportent, qui se perdroit dans l'atmosphere extérieure. La plus petite courbure d'un tuyau, est quelquefois fuffisante pour faire circuler dans le contour d'un appartement, la chaleur apportée par un seul tuyau. Les cheminees à la Franklin prouvent tout le parti qu'on peut retirer de la chaleur. D'après ma propre expérience, je puis affurer que des tuyaux de plus de quatre-vingt-dix pieds, ne nuifent point à la fortie de la fumée. En fuivant ce procédé, deux poëles peuvent suffire pour un atelier de quatre-vingts pieds.

l'ai dit qu'il falloit que les tuyaux sussent à fix ou huit pouces de distance du mur. En voici la raison. S'ils touchoient le mur, il absorberoit trop de chaleur, en raison de celle que l'air extérieur lui soutireroit continuellement, au préjudice de l'air intérieur; parce que tous les suides tendent à se mettre en équilible. Les ouvriers mal-adroits peuvent heurter ces tuyaux; il est facile de prévenir cet inconvénient, en plaçant une balustrade qui les

avertira de les éviter.

Si on adopte cette méthode, on se convaincra, 10. qu'elle est plus économique que les autres, puisqu'on profite de toute la chaleur. 2º. Que les vers peuvent aisement être toujours à la même température, au moyen des trappes qu'on ouvre ou qu'on feime, suivant le besoin. 30. Que l'air n'est point vicie par la fumée, ni par l'air méphitique qui s'exhale du charbon. 40. Que la chaleur de l'atmosphère étant insuffisante, on y supplée, en jetant dans les poëles quelques matières combustibles. 50. Que la chaleur douce, étant une fois concentrée dans l'atelier, y est fixée, n'ayant pas d'iffue pour s'echappei; & quoiqu'elle attire un peu d'air exterieur, on est toujours maitre de la tenir an degre convenable, à trèspeu de frais. Pour fixer la chaleur dans l'atelier, on pourroit ctablir un tanibourà la porte exterieure, qu'on n'ouvriroit qu'autant que l'autre seroit fermée. Heureux les hommes qui

babitent les climats où ces précautions ne font pas nécessaires. C'est principalement dans l'endroit où les vers sont leur première mue, qu'il faut être attentis aux changemens & à la pureté de l'air.

20. Des tablettes. Il est question d'un atelier uniquement destiné à l'éducation des vers à soie : par conséquent les montans & les tablettes doivent être à demeure. La partie inférieure des montans, fera enclavée dans le carrelage, & la supériente attachce par des goussets en fer, contre les chevrons du plancher. A la distance de dix-sept à dix-huit pouces du carrelage, ils feront percés d'une mortoife de chaque coté, dans laquelle entrera la traverse qui, bien chevillée, affujettira les deux montans. Une nouvelle traverse sera placée plus haut de la même manière, à la distance de dix-sept ou dix-huit pouces de la premiere; & ainsi de suite, suivant les mêmes proportions, jusqu'an plancher supérieur. Le nombre des montans doit être proportionné à la pesanteur & a la longueur des tablettes qu'ils supporteront. Disposés dans la largeur des tablettes, ils seront à la distance de trois pieds, & dans la longueur, de fix à fept. On se sert communément de chevrons de sapin de quatre pouces d'équarrissage, polis à la vailope fur toutes leurs faces. Pour des tablettes de quatorze à quinze pieds de longueur, & placees fur la lurgeur de l'atelier, trois paires de montans de la force indiquée, suffisent. C'est la meine chose, si on les dirige sur la longueur. Je demande encore qu'une traveise semblable aux precedentes & de la même force, réunisse les montans les uns aux

autres, afin que toutes les tablettes ne fassent qu'un corps. Cette traverse sera placée au niveau de la tablette supérieure, pour servir d'appui à l'échelle dont les ouvriers ont besoin pour distribuer la seuille. changer les vafes, nétoyer les tables. &c. Pour rendre le service commode, il faut laisser entre les tablerres féparées les unes des autres. & formant un corps, ou atelier, un espace de trente-fix pouces, afin que les ouvriers aillent & viennent fans fe gêner réciproquement. D'après une pareille disposition, on dira pent-être que je perds beaucoup de terrain, & qu'il feroit facile de nourrir plus de vers à soie, en laissant des allées moins larges. Je conviens de ce fair: mais je demande a mon tour, aux partifans de l'entaffement, combien ils retirent de cocons des quarante mille œufs que contient une once de graine, en supposant que l'année soit bonne? S'ils sont de bonne foi, ils avanceront qu'ils n'ont pas le tiers des quarante mille. L'air vicié. qui est un effet de l'entassement, est la cause de cette mortalité qui réduit la récolte au tiers de ce qu'elle devioit être. Je dis plus : trois cents cocons peferont à peine une livre. Il faudra, peut être, quatorre livres de cocons pour obtenir une livre de foie. Ou est donc l'avantage d'une telle education? Suivant ma methode. la perte des sers, élevés dans un air pur, à une chaleur douce & fans étre entasses, ne sera pas du quart. Les cocons seront plus fermes, plus pefans: la foie plus forte & plus belle. Voils des faits dont chacun pent se convaincre, en prenant la peine d'effayer, & de juger enfaite quelle est la meilleure manière de

procéder. Des vers dont la vie a été d'une durce longue & doulourcuse, ne peuvent faire que des cocons

d'une qualité très-mediocre.

Les tablettes seront en planches, assez fortes & bien seches. Elles seront assemblées par feuillures, affermies par trois traverses clouées pardessous, dont une à chaque extrémité, & l'autre au milieu de la longueur. La surface où les vers seront placés, sera blanchie à la varlope. Elles teront entaillées aux quatre coins qui touchent les montans, de manière à être fixes sur leurs supports. Elles n'excéderont pas les montans, dont l'épaisseur sera renfermée dans les tablettes.

Il y a des auteurs qui conseillent de garnir les tablettes d'un rebord de douze à quinze lignes de hauteur, pour empêcher la chute des vers. Cette précaution est inutile & nuisible. Les vers monteront sur ce rebord, & tomberont de même : les ordures resteront dans les angles. Pour éviter la perte des vers qui meurent par leur chute, on peut garnir la tablette inferieure d'un rebord en toile de fix pouces de largeur, elle amortira le coup occafionné par la chute. D'autres auteurs ont propose de diminuer graduellement de quelques pouce, la largeur des tablettes de haut en bas : mais le nombre des vers qui périt par les chutes est trop peu considérable pour perdre cet espace. En ayant la précaution de les tenir au large, & de donner plus de feuilles au milieu qu'aux bords, on évitera les chutes, parce que les vers ne tombent qu'en cherchant leur nourriture.

S'il étoit possible de se procurer facilement, & à peu de frais, des

roseaux, ou cannes, comme en Provence, je préférerois les tablettes faites avec leurs bois refendus & enlacés, aux tablettes de planches. quoiqu'elles exigent plus de montans ou supports. Les interstices qui se trouvent entre les mailles, donnent passage à la circulation de l'air & entretiennent le courant, même à travers la litière & les feuilles : elles sont plus économiques que les plan-

Au furplus, de quelque nature que soient les tablettes, il faut les tenir dans une grande propreté, tous les jours les balayer, les nétoyer, les frotter avec de la paille, surtout si les excrémens des vers y sont attachés. comme il arrive, s'ils ont la diarrhee.

30. Des claies & clavons. Les claies sont de perites corheilles d'osier de vingt-quatre à trente pouces de longueur, sur douze à quinze de largeur. Les clayons, celles d'un plus petit diamètre. Leurs rebords ont un pouce & demi de hauteur environ. Il est essentiel qu'elles soient faites avec des osiers menus & dépouilles de leur écorce. Ces claies servent à contenir les vers, à mesure qu'is sortent de l'œuf, & même jusqu'apres leur première mue. Elles sont enfuite employées pour les changer d'une tablette à une autre. Leur nombre doit être proportionné au fervice de l'atelier.

4º. Des échelles & marche - pieds. Les piemières, faites en hois leger, mais solides, sont preferables aux marche-pieds, qui font plus lourds & incommodes a manier. On appuie les échelles contre les traverles qui reunissent toutes les tablettes; alors elles font solides, & l'on peut faire le fervice commodément & sans danger. 5°. Des thermomètres. (Confultez ce mot) Il est hon d'en avoir plufieurs, soit à liqueur colorée, soit au mercure. Il faut s'en procurer qui foient terminés en spirale plutôt qu'en boule, & dont les graduations soient bien espacées. Ceux dont la base est en spirale, sont très-sensibles à la plus légère impression de chalcur ou de froid; les points de graduation rêstant pas trop rapptochés, ils sont plus aises à distinguer. Le nommé Assier-Perica, à Paris, sait très-bien

## SECTION V.

les thermoniètres à spirale.

Du local destiné à la première éducation.

Il faut un certain degré de cheleur dans l'atmosphère, pour que l'œus du ver à soie éclose sans le secours de l'art. Comme il est nécessaire de nourrir le jeune ver avec de la feuille tendre, il faut recourir à l'art, & procurer à la couvée une chaleur artificielle à un degré convenable, pour saire éclore les œus dans le même temps. Afin d'éviter la dépense du bois & du charbon, on aura un endroit peu spacieux, facile à échausser, & dans lequel on puisse renouveler l'air à volonte.

Le local destiné à la première éducation, n'exige pas la disposition d'un atelier en règle, tel qu'il vient d'être décrit : cet ordre de tablettes est inutile, puisqu'on tient les vers sur des claies jusqu'après la première mue, & même la seconde, si l'éducation n'est pas forte. On peut donc les saire éclore dans l'infirmerie, & les y garder jusqu'après la première ou seconde mue. Nous allons parler

de ce local.

### SECTION VI.

De l'infirmerie pour les vers malades.

C'est un lieu destiné à loger les vers malades ou trop foibles, après leur muc. Je regarde cette précaution comme très-importante. Les vers qu'on nomme trainards, parce qu'ils font foibles, restent presque toujours ensevelis sous les feuilles, où ils pcrissent étoussés par le mauvais air qui y est concentre. Tant qu'ils vivent, ils font incommodes par l'agitation de ceux qui font vigoureux, & qui ne leur laissent que les côtes ces feuilles. Dans les épidémies, le bon sens prescrit de séparer les malides de ceux qui se portent bien, si l'on ne veut pas tout perdre. Dans tous les cas l'infirmerie est démontice nécessaire. A cet objet de salubrité se réunit une économie réelle : car, ou il faut jeter les vers malades ou trainards, afin qu'ils ne confomment pas la feuille inutilement; ou les placer à l'extrémité des tables pour les faire vivre.

Si les vers placés au bout des tables viennent à mourir, ils nuiront aux autres par la putréfaction de leurs corps. Les ouvriers ont beau être vigilans & foigneux, il y aura toujours du danger, parce qu'un ver malade vicie lui-mime l'air pendant qu'il vit, à plus forte raifon dès qu'il est mort, surtout dans un endroit chaud. Ainsi le meilleur moyen, est de les separer absolument des autres, aussitet qu'on soupçonne qu'ils languissent.

Une infirmerie doit être en petit, un atelier tel qu'on l'a decrit : il fuffit d'y avoir un petit nombre de tablettes pour loget les vers malades, ou fimplement des claies, lorsque l'éducation n'est pas considérable. Ensin il faut proportionn.r le local au nombre, de même que dans une ville on bâtit un hôpital, dont la grandeur est proportionnée à sa population. Mais il faut surtout qu'on ait une très-grande facilité d'en renouveler l'air promptement, lorsqu'il est nécossaire. On doit comprendre l'importance de ce moyen: car la plus grande partie des vers qui périssent, ne meurent que par les effets d'un air vicié.

### CHAPITRE IV.

De la fenille de murier.

## SECTION PREMIÈRE.

De la qualité de la feuille considérée comme nourriune du ver à soie.

Il faut consulter l'article Mûrier, afin d'éviter les répétitions, & surtout le chapitre XII, sur la qualité de la feuille.

Le mûrier pourroit être appelé arbre de soie, puisque son écorce est un assemblage de fibres soyeuses, qui se prolongent dans les pétioles des feuilles, & de-la dans toutes les nervures, & même dans leurs écorces supérieures & inférieures jusqu'au parenchyme ou substance molle & verte qu'elles renferment. Ce parenchyme est encore un mucilage soyeux, ou au moins d'une nature gluante, qui légèrement macéré dans l'eau, s'etend en manière de fil de foie. Le ver se nourrit donc d'une matière soyeuse, il ne la crée pas, mais il la prépare dans son estomac,

comme l'abeille y prépare le miel & la cire. Quoi qu'il en foit de ces affertions, que je laisse à examiner aux naturalistes, toutes les seuilles ne sont pas également bonnes pour la nourriture des vers, comme il a été dit au chapitre XII déja cité. On n'obtiendra jamais une soie de bonne qualité, lorsque les vers seront nourris avec la seuille d'un arbre planté dans un terrain gras & humide, & rarement une éducation réussit lorsqu'elle est faite avec cette sorte de feuille.

La meilleure feuille est celle d'un tetrain sec, pierreux, sablonneux & élevé. Les arbres produisent moins que les précèdens, toutes choses égales d'ailleurs, mais leurs feuilles font plus favoureuses, & le principe nutritif n'est point trop délayé dans l'eau de la vegétation. Si on mache quelques-unes de ces feuilles, on reconnoîtra à la faveur, qu'elles font plus mucilagineuses, plus douces, plus fucrées, que celles des mûriers plantés dans un terrain humide. Il est facile de prevoir combien il y a de nuances entre les principes nutritifs de ces arbres. 10. Relativement à leur age. Les feuilles d'un jeune arbre font trop aqueuses, les sucs moins élaborés que celles des arbres faits & même vieux. La différente qualité du vin fait avec le raisin d'une jeune ou d'une vieille vigne, confirme ce que j'avance. 2º. Relativement à leur exposition. Le produit des muriers plantes an nord, est toujours au-dessous du médiocre. Il est facile d'en comprendie la cause. Les seuilles des arbres plantes au levant & au midi, sont présérables à toutes les autres. Celles des côteaux l'emportent de beaucoup sur celles de la plaine.

3º. Relativement aux espèces de muriers. La feuille du fauvageon fournit la foie la plus fine, mais elle est difficile à cueillir, & l'athre en produit peu. La rose s'estenille facilement, ainsi que l'arbre greffé : leurs feuilles sont plus grandes, plus larges, mieux étoffées, & leurs sucs moins épurés. Quant aux mûriers à gros fruit noir, vulgairement dits d'Espagne, leurs feuilles ne peuvent convenir, dans nos climats, qu'à la nourriture des vers après la quatrième mue, jusqu'an moment de la montée. Il vaut encore mieux s'en passer, parce que cette espèce de feuille a trop de sucs, & est fort aqueuse. De ces généralités qui se modifient suivant les climats, passons a des détails de pratique.

Nous avons dit que l'air vicié & respiré par les vers, étoit la cause principale de leurs maladies. La qualité des seuilles leur en occasionne aussi. Celles de mûriers sont leur unique aliment. Donnons-leur donc une nourriture saine & qui leur convienne. Avant de décider quelle est la meilleure, examinons une question importante, qui est de favoir, s'il est avantageux ou non, de dépouiller, chaque année, le mûrier de ses seuilles; s'il est nuisible de l'en dépouiller seulement en partie.

Le mûrier cst un arbre etranger à l'Europe; & quoiqu'il y soit aujourd'hui un des arbres les plus robustes, & qui craigne le moins les vicissitudes des faisons, & les intempéries tubites ou extrêmes, il n'en conterve pas moins la manière d'être qui lui est propre, sans craindre d'accident du depouillement deses seuilles. Il n'en est pas de même de nos arbres indigènes; une pareille dépouille leur

Tome IX.

nuiroit beaucoup & les seroit mourir, si elle avoit lieu tous les ans. Quoique l'on puisse dépouiller le mûrier chaque année, sans qu'il cn réfulte les mêmes dangers que les autres arbres éprouveroient, s'ils fubissoient une pareille depouille, je dirai an cultivateur, d'après ma propre experience, qu'il fera très-bien de conferver successivement un certain nombre d'arbies, sans les effeuiller, furtout l'année qui suit une trille un peu forte. Je dirai encore: observez attentivement les mûriers l'année qui fuir celle du repos, examinez la force de leurs pousses, la belle couleur de leurs feuilles; & pour diffiper tous vos dontes, pesez un sac de cette feuille, comparez-en le poids avec un pareil sac de feuille des autres arbres effenillés l'année précédente, & vous jugerez que la première est mieux nounie : par conséquent l'arbre qui l'a produite est dans un meilleur ctat que l'autre. Il seroit à propos de laisser le mûrier fe reposer tous les cinq ou fix ans. Ce repos doit être détermine suivant la force de sa végétation.

Lorsqu'on ne cueille les feui'les d'un mûtier, qu'au quart, au tiers ou à la moitié, on nuit essentiellement à l'arbre; les feuilles qui restent absorbent & détouinent la seve, ce qui arrête le développement des yeux qui contiennent la feuille de l'année suivante.

## SECTION II.

De la manière de cueillir la feuille.

Le propriétaire défire, avec le moins d'argent possible, faire récolter le plus qu'il est possible de seuilles; il Kkk a raison dans un sens, mais il perd dans un autre; 1°. parce qu'on abyme les branches de ses arbres; 2°. parce qu'on leur gâte beaucoup de feuilles. Toutes celles qui sont froisses, mâchées, meurtries, déchirees, sont autant de seuilles perdues, parce que le suc s'en extravase, s'en corrompt facilement par le contact de l'air; ensin le ver ne les mange que lorsque presse par la faim, il ne trouve pas autre chose. Il n'y a donc point d'économie de s'en servir, puisqu'on a payé inutilement le prix de la cueil-

lette, du tiansport, &c.

Les journalières ont pour habitude. & afin d'accelérer l'ouvrage. disent-elles, de tenir d'une main le fommet d'un rameau, & de couler leur autre main sur toute sa longueur de haut en bas, afin de détacher les feuilles. L'opération est expéditive; mais el'es écorchent l'écorce, & attaquent le bourgeon, ou œil, que la feuille nourrilloit. La raison dicte donc de cueillir la feuille de bas en haut. Ce que je vais dire paroîtra peut-être bien fingulier, bien minutieux; mais il est bon d'exercer la citique. Je foutiens qu'une femme commodément placée fur son échelle, avancera autant qu'une autre ouvrière, en se servant de ciseaux, & en coupant chaque feuille l'une après l'autre. Il est vrai qu'à la fin de la journée elle aura plus fouvent remué la main, mais elle aura moins eu d'agitation & moins de peine. (Il ne s'agit pas ici des mûriers a branches chiffonnes, ni de ceux à feuilles étroites, menues, en bouquets). Il refulte deux avantages de l'opération du cifeau; 10. le travail va presque aussi vîte, & la journaliere coupe les feuilles dans la circonference où

sa main peut s'étendre: 20, le pétiole ou bout de la queue, qui reste attaché à l'arbre, est au bourgeon qui doit repouiser, ce que le bont de pétiole est aux greffes que l'on fait au mois d'noût. Si on le supprime, la greffe perit. D'après cette idée si simple & si conforme au but de la nature, je fis l'experience dont je viens dedonner le resultat. La comparaison des depenfes en journees, suivant les deux méthodes, fut, je l'avoue, en faveur de la premiere, de bien peu de chose; mais mes arbres s'en portèrent peaucoup mieux; & toutes circonstances egales, its feuillerent beaucosp plutôt que les attres; enfin la beile verdure de leurs feuil'es m'annonça bientôt l'utilité de l'opération.

On ne manquera pas de m'objecter qu'il n'est pa possible qu'une femme tenant des ciseaux d'one main, ne foit pas excédée de fatigues, lorsqu'il faudra avec l'autre prendre chaque feuille à part, pour la mettre dans le tablier attaché devant elle, en maniere de sac, ou même dans un fac fuspendu à l'une des branches ou à l'echelle. C'est précisément ce que je desire que l'on évite, comme une continue etablie contre tout principe raisonnable. 1°. La chaleur que le corps communique aux feuilles contenues dans la v. se ceinture de l'ouviière, accelère sa fermentation. 20. La feuille est un pou moins froissée dans le tablier que dans le sac, où on la presse & la ferre afin qu'il y en entre davantage. Or l'experience de tous les jours, de tous les temps, n'apprend-elle pas que plus la feuille de murier est prassee, plus elle fermente, & plus promptement elle s'échauffe & le gâte ? La même

expérienceapprend que pareille feuille est très-nuisible aux vas, & leur occasionne des maladies sérieuses. La prudence d'ête donc d'éloigner le plus qu'il est possible ce genre d'altération. Si on gagne quelque chose par la prompte cueilleire de la feuille, on perd le double & le triple du bénésice par la mortalité des vers.

Afin de ne pas tomber dans cet abus criant, afin de ne pas multiplier la dépense inutilement, je demande que l'on étende sur la terre de grands draps pour recevoir les feuilles coupees par la cueilleufe. De cette maniere, elles restent saines, intactes & entières; elles ne s'échauffent pas, parce qu'elles font environnées d'un grand courant d'air; enfin lorique les draps en sont couverts, on les releve doucement les uns après les autres, on reunit les feuilles fur un seul que l'on porte à l'ombre. E les y restent ainst jusqu'au moment où elles doivent ctre t ansférees à l'atelier. L'est le moment de nouer les toiles par les quatre coins, afin qu'elles ne ton bert p s dan le clemin; mais on ma récution de ne pas trop 1. ' a seams l'endroit ou l'on cue s ferilles, on ne peut pas se pre " r d' l'embre, elics feront recouver as par une toile, avec la precaution de tonir foulevees plusieurs de leurs extremites, afin oue par-deffus il regne un courant d'air. En suivant ce procedé, les feui les rendues dans l'atelier seront presqu'aussi fraîches que si elles tortoient de l'arbre. Enfin on aura une noutriture excellente pour les vers, & on ne se sera pas écarte des lois de la nature, objet unique & qu'on ne doit jamais perdre de vue.

## SECTION III.

Lu temps propre à la cueillir.

Si on étoir maître des saisons, se on disposoit à son cré des nuages, je dirois : ne cueillez les feuille que lorfque le foleil luit, lorfqu'il a diffipé l'humidité causee par la transpiration des feuilles, & furtout par la rofée; mais souvent l'eloignement du champ plante en múriers, avec l'atelier desvers, quelquefois la continuité ou la fréquence des pluies momentances. occasionnent beaucoup d'embarras. L'expérience de tous les temps & de tous les lieux, a prouvé que la feuille mouillée, donnée telle aux rers, après leurs deux premières maladies naturelles, ou mues, ou changement de peau, leur en cause de très-graves & même de mortelles. Il est donc indifpenfable & urgent que l'art vienne au fecours, en un mot que toute humidite soit diffipée avant de présenter la feuille aux vers. C'est pourquoi j'ai conseile, en pulant des ateliers, de menager pir-dessus & sous le comble du toit, la même étendue en greniers que celle des ateliers. La même raifon m'a engage à prescrire que les tuyaux des pales paffaffent à travers le plancher qui couvre l'atelier, & vintlent fortir par le toit de la maison, & encore mieux se rendre tous dans des ga nes de cheminces, menagees aux deux extre-

On se contente communément d'étendre les senilles dans les has, ou pririe inserieure de l'acclui. Ce local est excellent pour les montenir dans leur frucheur, lorsque la sisson est belle, de lorsqu'il fait claud; Kkk 2

mais ces bas deviennent insuffisans ou nuisibles, lorsque la faison est décidée à la pluie, comme il arrive quelquefois, ou même loisque la pluie ne dure que quelques jours; parce qu'alors toute l'atmosphère est humide, & par conféquent son humidité tend à se mettre en équilibre avec celle du magasin à feuilles. On ne peut donc pas en tenir les fenêtres ouvertes. & l'humidité reste concentrée dans le magasin. Le seu des cheminées, la chaleur des poëles, en dissiperont en vapeur, il est vrai, une partie; mais pour peu qu'on les pouffe, la ch leur réunie à l'numidité accélerera la fermentation des feuilles, & par confequent leur décomp fition, enfin leur putréfaction. Dans le grenier, au contraire. l'efpace oftima enfe, les feuilles peuvent être étendues sur des toiles, & n'être pas amoncelces les unes fur les autres; enfin la chaleur des tuyaux de poëles correspondans dans la cheminée, y établira un point de réunion de chaleur p'us fort que celui qui fubfiste dans le grenier, & par conféquent elle y établira, 10. un courant d'air que suivra l'humidité; 2º. attirera tout le mauvais air disseminé dans le grenier, & produit par la transpiration des feuilles. En remuant de temps à autre ces fevilles sans les froisser, elles scront bientot sèches. & en état d'être données aux vers fans crainte de leur nuire. Cependant si les tuyaux de poële ne donnoient pas une chaleur suffisante, & capable d'etablir un grand courant d'air, il conviendioit de faire un feu clair & ardent dans l'une des deux cheminées des extrémités, & non pas dans toutes les deux à la fois, parce que nécessairement l'une ou l'autre

tireroit mal, attendu que les courans d'air se contrarieroient. Ce n'est donc pas en raison de la chaleur qui résulte de ce seu, que je propose ce moyen, pu sque cette chaleur, quelque activité que l'on suppose au seu, doit être comptée pour pen, en raison de la vaste étendi e du g enier; mais je le propose comme le meilleur & le plus sur des ventilateurs, quand même tous les vitraux du grenier seroient fermes. Ils sont inutiles dans cette circonstance pour accélérer le coutant d'air; celui qui vient par l'escalier, & du reste de l'intérieur de la maison, suffit pour chasser & faire passer avec lui dans la cheminée, toute l'humidite produite par les feuilles étendues sur le plancher du grenier; tout courant d'air un peu fort defleche dix fois plus vîte que la chaleur & que le gros foleil. C'est une vérité demontrée en physique & fur laquel'e je n'infisterai pas.

Toute espèce de mouillure de pluie sur les feuilles est-elle ega ement nuisible aux vers? M. l'abbé Sauvages, à si juste titre connu par son excellent Trane sur les miliers & fur l'éducation des vers, & qui merite encore plus de l'être par ses vertus & la douceur de son caractère, s'explique ainsi : « J'ai fait deux ou trois » fois l'epreuve de servir à mes vers » de la feuille légerement arrosce, » ou plutôt aspersée avec de l'eau » de pluie, & je vis clairement que » certaines pluies ne leur donnoient " point de mal, tandis que d'autres » les tuoient : il venoit à ces der-" nicrs, d'abord après avoir mangé, » une goutte de liqueur brune à la » bouche, qui est le signe ordinaire » lorfqu'ils sont empoisonnes. J'ai » eslayé de donner, une année, de

» deux eaux de pluie, tombée en dif-» férens temps; j'en arrosai deux pa-» quets de feuilles séparées, & un troi-» sieme le fut avec de l'eau de puits. » Les vers qui mangèrent de ce der-» nier, & l'un des deux autres, ren-» dirent la plûpart la goutte brune » & périrent. Ceux qui avoient mangé » les feuilles de l'autre paquet, n'eu-» rent point de mal : les vers étoient » du même âge, élevés ensemble & » jouissant, selon les apparences, d'une

» Il n'y a pas de doute que les » eaux de pluie ne différent les unes » des autres, selon la nature des lieux » où s'elèvent les vapeurs, qui en » font la matière. C'est de là qu'elles » tirent leurs bonnes ou mauvaifes

» qualités».

» santé égale.

Je pense à ce sujet comme M. l'abbé Sauvages; (confulter l'att cle Pluie) il est constant qu'une plaie d'orage doit être plus dangereuse, consideree comme eau, que la même eau d'une pluie qui se soutient depuis plusieurs jours, parce que celle d'or ge bal ye subitement, & se charge de toutes les émanations repandues dans l'atmosphère, tandis que lorsque la pluie est de durée, celle qui tombe après la première ou la feconde heure. n'y trouve plus aucune matière à s'approprier. Quoi qu'il en soit, le fait rapporté par M. l'abbé Sauvages confirme la fatale expérience que la feuille mouillée nuit aux vers; que s'il y a des exceptions, el es sont rares; enfin que comme le cultivateur n'est pas en état de distinguer l'essence de ces pluies, il doit par nécessité les regarder toutes comme funestes, & agir en consequence.

#### IV. SECTION

De la manière de conserver les seuilles.

Si la faison est belle, la chose est facile; il suffit de les ctendre sur des toiles, ou sur des planches dans les rez-de-chaussée de l'atelier; & de peur de les amonceler les unes fur les autres, de leur donner le plus qu'il est possible de superficie, en contact avec l'air atmosphérique. Un bon cultivateur suppléoit les planches & les toiles par un filet qu'il avoit lui - même fabriqué. Ce filet divisé en plusients pièces, convroit tout le sol de l'atelier. Il réunissoit les quatre coins a'une partie du filet. & transportoit ainsi les feuilles dans la magnonière sans les froisser & fans être manices deux fois. Si le carrelage du rez-de-chaussée est humile naturellement, les planches font a preferer aux filets, quoiqu'elles necessitent une operation de plus dans le trai sport des feuilles. On les réunit affer ficilement avec un rateau à dents de bois, & il sert également à les éparpiller.

Un abu impardonnable est de laiffer passer la nuit, ou un temps conficierable, aux feuilles renfermées ou presses dans les sacs ou dans les toile, parce qu'elles s'y échauffent promptement & beaucoup. A quelque heure qu'elles arrivent dans l'atelier, il est in lispensable de ne pas attendre un seul instant à les répandre sur les tablettes ou for les carreaux.

Afin de raffembler dans le même tableau tous les abus qui naissent de la négligence ou de l'abfurde insouciance des propriétaires & des journaliers, il fussit de considérer que

les cueilleuses entassent les feuilles dans des sacs, à mesure qu'elles les ram flent; que ces feuilles passent a nsi la journée entière; que ces sacs pleins, font tenus au gros folcil; enfin que le foir arrive, ils font amoncele, fur une charrette, fortement affuj tiis & presses par la corde de la char ette, afin qu'ils ne tombent pas dans la route. Voila donc, pendant pres de donze henres, des feuilles complimees, froiffces, meutries. Quelle déterioration n'eprouverontelles donc pas encore, fi pendant la nuit on les laisse dans le sac? l'ai vu de ces feuilles tellement échauffees, qu'on tenoit avec pe ne la main dans leur sac. Le paysan attrioue cet échauftement, ainsi que les maladies des rers, qui en font la fuite nécef faire, à sore, à maléfice, jetés par de méchantes gens ; & c'est leur ignorance & leur manque de prévoyance qui font l'office des méchantes gens, Cueillez avec les précantions indiquées; transportez d'une manière ou d'une autre, en comprimant & froiffant les fcuilles le moins qu'il sera possible; enfin, fans perdre un feul instant, qu'elles soient etendues & remuées de temps à autre dans un lieu pas trop fee, afin qu'elles confervent leur souplesse & leur fraicheur. Tel est le point elientiel, qui previendra presque toutes les malacies des vers.

Tant que la faison est seche, le rez-de-chaustee de l'atelier suffit à la dessistant des seulles Mais lorsque la seuille a été cueille mouillée, ou lorsqu'enfin les pluies continuent, ou lorsqu'enfin l'air aunosphérique est trop chargé d'humidité, il convient alots, des qu'elles arrivent des champs, de les transporter dans l'etage supérieur

de l'atelier proprement dit, ou grenier, & de les y étendre ainsi qu'il a éte dit; & que chaque couche de feui le soit la moins épaisse qu'il est possible. C'est dans ces cas surtout, qu'il convient d'établir un feu vif & clair dans l'une des deux cheminées, de fermer presque toutes les portes & fenétres, & de ne laisser ouverte que la faule porte qui correspond à l'escalier, surtout si elle est placée à l'extremité correspondante à la cheminée. Elle seule établira un grand courant d'air attiré par le feu de la cheminée, elle dissipera bien vite & l'humidite causée par la pluie, & celle causée par la transpiration des feuilles. On peut, afin d'éviter la maind'œuvre, avoir une ou plusieurs trappes, communiquant du grenier à l'atelier, par lesquelles on y feroit tomber les feuilles sur des filets, & les magnonières la distribueroient ensuite aux vers. Les fenêtres multipliées dans ce grenier, ouvertes ou fermées à propos, deviendront de bons ventilateurs, lorsque l'air extérieur ne sera pas absolument trop humide.

## CHAPITRE V.

## SECTION PREMIERE.

Du choix de la graine.

Les Auteurs sur l'éducation des vers à soie ne sont pas d'accord sur cette question: Faut-il se procurer chaque annce de la graine etrangère, telle que celle d'Espagne, de Piémont & de Sicile; ou employer celle de ses propres vers a soie? L'experience a prouvé 1º, que la graine d'Espagne & d'Italie, rénssit tresbien à la troisème & quattième année seulement. 2º. Que la graine du pays, provenant d'une bonne education,

réussit aussi fort bien. Mais si les circonstances rendent l'éducation mauvaise, la graine qu'on obtiendra sera d'une mauvaise qualité: alors il est à propos de la changer, ou pour mieux dire de s'en procurer de l'etranger, ou du pays même, si l'éducation a été meilleure que chez soi.

Il faut observer que le commerce de la graine de vers à soie est exposé à quelques friponneries, lorsqu'on n'a pas des correspondans fideles. En voici une, parmi bien d'autres. Ceux qui achètent des cocons pour les faire filer, en separent les blancs pour les vendre aux fabricans de fleurs artificielles. Avant de les livrer, & afin qu'ils fassent moins de volume, ils les coupent en deix, enlèvent la chrysali le, & la placent dans un endroit chaud où elle se change en papillon, & pond enfuite les œufs. Il est sife de comprendre que cet insede contratié dans sa marche naturelle, a fouffirt; fa géneration doit done s'en reffentir. Il ne faut pas s'en rapporter aux marchands de cocons pour avoir de la graine; ils ont grand foin d'en offrir aux pauvres habitans des campagne. parce que s'ils faisoient grainer chez eux, ils choisiroient les meilleurs cocons, & le marchind n'y trouveroit pas fon compte. D'ailleurs, il est interesse a vendre la graine qu'il a des cocons blancs & des autres qui percent malgré ses soins.

Autrefois une once de graine produifoir quatre-vingts ou cent livres de cocons. Dix livres de cocons & douze au plus, donnoient une livre de foie. Aujourd'hui a peine a-t-on trente ou quarante livres de cocons, d'une once de graine, & il fiut quinze ou feize livres de cocons pour une livre de soie. Cette différence provient en grande partie du mauvais choix de la graine. Ainsi je ne saurois trop recommander aux perfonnes qui font des éducations de vers à soie, de faire grainer chez elles, en choisssint les meilleurs cocons. Je patlerai de ce procédé à la fin de ce travail.

La bonne graine a une couleur d'un gris foncé & ardoifé; quand on l'écrale entre les ongles des deux pouces, elle cède avec bruit & pétillement; il en fort une humeur vifqueuse & transparente. Ainsi une graine écrasce sans pétillement & sans qu'il en forte une liqueur visquesse

est mauvaise.

Voici encore un autre procédé pour connoître si la graine est bonne. & pour la separer de celle qui est mauvaife. Ayez un vase plein d'eau aux deux tiers, veil z doucement votre graine. Celle qui fera bonne ira au fond, étant bien remplie de lique ur vifqueuse; la mauvaise ctang vice furnagera. Enlevez la mauvaife, & verfez la bonn: fur un linge fufpendu, que vous aurez prepare pour cet effet. I aites-la fecher promptement, en la failant passe: successivenient für Lifferens linges doux & lecs, jusqu'à ce que toute l'hun idité foit bue par les linges. Pour être plus certain qu'elle fera bien feche quand on la mettra couver, on peut la laisser pendant decx ou trois jou's se ressurer fur des linges, qu'on change toutes les douze heures. Il est tres escentiel qu'elle foit parfaitement fèche, loifqu'on la mettra dans les nouets ou dans les boites; autrement l'humidité jointe à la chaleur, amineroit la ferm ntation, & la couvee feroit perdue.

La graine qui surnage est mauvaife pour deux raifons; 1º. parce qu'elle n'a pas été fécondee, & alors elle est de couleur jonquille : malgré cela, elle contient une humeur gluante & transparente. On la nomme graine vierge. Des auteurs pretendent qu'elle éclôt & qu'il en soit un ver à foie. L'expérience ne m'a jamais prouvé ce fait contraire aux lois génerales de la nature. Quoi qu'il en foit de cette affertion, en supposant que la graine non-fécondée produise des vers, ils doivent être chétifs, foibles, & des confommateurs de feuilles fans profit. Le meilleur expédient est donc de les jeter. 20. La graine peut êtremauvaile, & furnager quoiqu'elle ait été fécondée, parce qu'elle aura été desséchée: alors elle n'est propre à rien, & ce seroit en vain qu'on prendroit la peine de la faire éclore.

#### SECTION IJ.

De l'époque & de la manière de faire éclore la graine.

Imitons la nature dans fes opérations. C'est le seul livre à consulter. Elle prépare par des gradations infenfibles la chaleur nécessaire au développement des graines, des germes, des œufs; elle n'agit pas ordinairement par fauts & par bonds. Chaque être a, s'il est permis de s'expliquer ainfi, ion temps d'incubation. On peut retarder même d'une année l'époque où les œufs du ver à soie écloront, en les tenant dans un lieu où la température de l'atmosphère soit au-dessous du degré de chaleur convenable à la fortie du ver de sa coque; mais l'art ne retardera qu'avec beaucoup de peine le développement des boutons du mûrier. Le ver à peine éclos doit le nourrir de sa teuille la plus tendre; & comme la main de l'Eternel a fixé la feuille de mûrier pour la feule nourriture de cet infecte, il a donc également marqué le degré convenable à sa fortie de la coque. Cependant quoique le ver à soie & les mûriers soient acclimatés en France depuis plus de deux siècles, le ver a toujours retenu quelques qualités propres au pays d'ou il a été transporté. Il convient donc que dans l'éclosion du ver, l'art leconde un peu la nature, & trompe la différence des climats que l'homme a rapproches par fon industrie intéressée... La coque de l'œuf du ver est criblée de pores, comme celle de l'œuf de la poule. C'est par ces pores que s'opère la transpiration qui, dans l'œuf de poule, occasionne le vide que l'on remarque; & la diminution de sa partie glaireuse plus ou moins confidérable folon le temps & le lieu ou on le conserve; mais la transpiration ne peut pas exister sans qu'il existe en même-temps une infpiration, puisque les poumons des petits poulets d'Indes, &c. éclos dans leurs œufs, & avant leur fortie, sont deja dilatés par l'air, au point, qu'en prétant une oreille attentive, on entend leur glouffement ou petits eris. Ils diffèrent en cela de l'enfant dont le poumon ne se dilate, dont les bronches vésiculeuses ne s'ouvrent que lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère. C'est alors que commence son inspiration & la respiration. Il faut conclure de ces points de faits, établis ici pour bases fondamentales, que les differens procedes établis pour l'éclosion, sont pour la plûpart dangereux, & cependant c'ell c'est de ce point capital que dépend en grande partie la suite d'une bonne & heureuse éducation.

Quand doit-on faire couver? Cette quession est importante. Si ons'en rapporte à Chomel, à Isnard, la lune joue un grand rôle, & ils cherchent à le prouver par de longs saisonnemens; les rapporter ici, ce sesoit encore accréditer, & peut-être renouveler pour plusieurs lecteurs trop crédules, une erreur aussi aosurde qu'elle est ancienne. (Consultez Particle est ancienne. (Consultez Particle est ancienne) Peu importe qu'elle foit nouvelle, pleine ou en déclin. Interrogez la faison, le moment du développement de seuilles sur le mûrier, & vous aurez un guide plus certain

que la lune.

L'homme veut toujours mettre du fien, & jusque dans les plus simples operations de la nature, il croit en savoir plus qu'elle & la gouverner. Plusicurs propriétaires pensent faire des merveilles en lavant les graines, avant de les faire éclore, dans du vin vieux & spiritueux; mais comme ce procédé est simple, d'autres ont voulu rencherir & ont prefété les vins, on mufcats, ou de Mialaga, ou de Chypre, &c. La première expérience, cent & cent fois repétée, a prouvé à l'observateur sans prévention, qu'une éducation ainfi preparce ne reuflissoit pas mieux que celle dont l'éclosion avoit été simple & naturelle. La même experience a prouve que de tous les œufs imhibés avec des vins liquoreux, aucun n'a éclos. L'homme de bon fens devoit en être convaincu par avance, puisqu'il étoit clair que la seule partie aqueufe devoit fe disliper par l'évaporation, & que l'abondante partie sucrèe & visqueuse de ces vins se Tome IX.

colleroit fur l'œuf, s'y dessécheroit comme un vernis, & entin en boucheroit à tel point les pores, que le malheureux insecte y mourroit étoussée. Que conclure? qu'il est plus prositable aux propriétaires de sai e boire leur vin aux magnoniers, que de le sacrifier en pure pe te dans une operation inuaile ou dangereuse.

La pouffée de la feuille du mîrier est l'indice certain du moment où l'on doit fai e éclore; première maxime.

Plus, toutes circonfiances égales, la pouffée des fetilles & l'éclofion font hatives, & plus on doit compter for une bonne & heureuse éducation; seconde maxime. Elles exigent quel-

ques observations.

Si dans nos climats les faifons suivoient une marche progressive & constante, ces deux maximes seroient vraies à la rigueur. Des gelées tardives, & furtout dans les pays rapprochés des montagnes, détruisent dans une nuit les effets d'une végétation mife en activité par une continuité de beaux jours. Dans ces circonstances aulli critiques que facheuses, fi un propriétaire a fait éclore toute fa graine, il n'a plus d'espoie, puisque la gelée a broui toutes les feuilles des mûriers. Ses vers refleront-ils douze, quinze à vingt jours fans manger? ils mourront de faint, à moins que par une fage prévoyance, il ait garanti du froid soit un certain nombre d'arbres, foit une certaine étendue de mûriers disposés en haie ou en palissade élevée. La chose est possible & on ne fauroit trop prendre une telle précaution; maispour celuiqui vit du jour au jour, qui se lamente dans ce cas sans songer au lendemain, il ne lui refte d'autre parti que de jeter ses vers, & L111

sa récolte est perdue pour cette année. S'il achète de la nouvelle graine. elle sera d'un prix exorbitant; & comme la seconde éclosion aura été très-tardive, le succès de son éducation fera très-incertain. La prudence dicte donc d'avoir ou moins toujours en réferve, une double provision de graines. Le pis aller sera d'avoir de la graine inutile, on que l'on vendra encore aux infoucians qui renvoient toujours du jour au jour. La perte feramodique: & peut-on la comparer à celle d'une récolte entière? Rien n'empêche que le propriétaire vigilant ne foit à l'abri des événemens, puisqu'il est le maître de les prévoir, & qu'il y remédie en effet avec un pen d'attention. Dans tous les cas, qu'il ait 10. double provision de graines; 20. des palissades de mûriers fuffifantes pour attendre qu'en cas de gelée. la seconde feuille seit revenue sur les mûriers. Dans les commencemens, lorfque les vers sont encore jeunes, ils consomment bien peu de feuilles; & si pendant les jours de gelées tardives, on a foin de couviir avec des toiles, avec des paillassons les palissades de múriers, on est assure d'avoir assez de ces premières feuilles pour attendre la pouffée des nouvelles. Alors la 1écolte entière sera sanvée par cette petite attention. L'amateur, dans la seule vue de conserver les fruits de ses arbres en espalier, ne craint pas de faire la depense des toiles; & le cultivateur, pour lequel la récolte de la soie est d'une bien plus grande importance, negligeroit ces petits moyens! C'est le cas de lui dire comme Hercule: aide-toi & le ciel t'aidera.

Lorsque l'hiver a été rude & qu'il

s'est prolongé jusqu'en avril, l'obfervation prouve que l'on n'a plus à redonter les gelées rardives. C'est alors qu'il fant pousser par l'art l'éclofion des vers, afin qu'ils soient montés avant les chaleurs étoussantes du mois de juin. Dans ce cas, la poufsée des feuilles est prompie, & son developpement rapide. Mais si l'hiver a été précoce, doux, sans caractère bien prononcé, on doit alors ne mettre couver que la moitié de la graine, à moins qu'on n'ait pris les précautions indiquées cideffus. En voici encore une bien fimple & bien facile, indiquée par l'excellent auteur. M. Boissier de Sauvages, de l'ouvrage intirulé : Education des vers à soie. Loisque par imprévoyance, ou par impossibilité, on ne s'est pas procuré par avance des espaliers que l'on peut tenir à l'abri du froid, on peut y suppléer pour avoir de la feuille hâtive, en piquant de bonne heure en terre, de jeunes scions de múriers, au pied d'un mur expose au midi, & en les arrofant fouvent. Ces précautions prouvent donc la nécessite de faire éclore de bonne heure, afin de fouftraire les vers à la chaleur du mois de juin.

Il est encore une observation essentielle à faire. Il fant que le ver quand il éclor, & dans tout son premier âge, soit nourri avec de la seuille tendre. Dans moins d'un mois, elle aura pris tout son accroissement, alors elle est trop dure pour lui. C'est donc la manière d'être de la saison & du climat en général, qui annonce l'époque à laquelle on doit mettre éclore. La vie du ver est en général de 45 à 50 jours, lorsque rien ne la contraire, & lorsque la

faison marche d'un pas égal; lorsque la faison est naturellement retardée, il convient par art, c'est-à-dire par une chaleur artificielle plus soutenue d'accélérer les mues du ver, & par consequent de diminuer sa vie comme ver. On en parlera dans la suite. Venons aux différens procédés mis en usage pour l'eclosson.

La quantité d'œufs que l'on doit mettre éclore, même en une seule fois, doit être proportionnée à l'efpace que ces mênies vers occuperont par la suite, même en supposant qu'ils soient très à l'aise. Si on se rappelle ce qui a été dit ci-dessus de la configuration & organisation exterieure du ver, on verra de quel nombre de stigmates ou ouvertures de la trachceartère le ver est pourvu; d'où l'on conclura combien l'animal inspire & respire, & par consequent quelle quantité confiderable d'air pur il vicie. Ce fait est prouvé de nouveau par l'expérience de tous les jours. Qu'un particulier mette éclore une once de graine, & qu'il ait un valle appartement destiné dans le temps à recevoir les vers, souvent il retirera de cette once un quintal de cocons, tandis que celui dont les appartemens feront petits, bas & refferres, tirera à peine trente livres de cocons par once de graine, s'il en a mis éclore plusieurs onces, & s'il a nourri les vers. Il y a deux manières de faire éclore la graine, ou par art, ou spontanément un peu aidé par l'art, & même

fans art suivant les climats.

1º. Par art. Plus la graine a été tenue dans un lieu frais & humide, & plus elle est dure à éclore. La méthode la plus usitée dans nos campagnes, est de diviser la graine en paquets, chacun d'une, deux, trois

& même de quatre onces; de placer ces graines au milieu d'une toile fine, douce, un peu ufée; dont on réunit les quatre coins, & qu'on lie ensuite fortement avec un fil, en observant cependant de laisser plus de moitié de vide dans chaque fachet. Ces fachets font tenus suspendus dans des poches de toile ou de coton, blanches de lessive, & n'etant imprégnées d'aucune mauvaise odeur. Des semmes. des jeunes filles placent pendant le jour ces poches, ou entre deux de leurs jupes, ou entre leur chemife & leurs jupes. Pendant la nuit ces poches sont placées dans leur lit, a côté d'elles, afin de maintenir àpeu-près le même degré de chaleur à l'incubation des graines. Une fois ou deux, dans les 24 heures, on delie les fachets, on remue la graine afin que celle du milieu revienne sur les bords, & fuccessivement celle des bords dans le milieu, pour égalifer autant qu'il est possible l'incubation: cette méthode réussit du plus au moins, & elle est sujette à des inconvéniens.

La chaleur est trop concentrée, trop étouffée; l'air n'est pas affez renouvelé, ni l'évaporation de l'œuf affez diffipée. La preuve en est que fi on ne remuoit pas la graine, on la trouveroit agglutinée l'une à l'autre par l'humidite de la transpiration. D'ailleurs est-on assuré que la transpiration insensible de la personne qui porte les fachets, est pure & faine, que sa sueur abondante ne nuira pas aux graines, & que l'une & l'autre ne vicieront pas l'air ambient de ces graines? Qui pourra répondre que pendant la nuit, la personne couchée ne se roulera pas sur les sachets & n'écrafera pas la graine? La chaleur LIII a

procurce à la graine, par cette méthode, n'est estimée que de dixhuit à vingt degrés; mais on peut l'évaluer de vingt-de ux à vingt-quatre, lorsqu'elle est placée dans le sein

d'une jeune personne.

Il y a des parsonnes qui convent réellement la graine, en restant couchées pendant tout le temps de l'incubation, afin de lui procurer le même degré de chaleur. Elles le trompent, car la chaleur est plus forte pendant le sommeil, que pendant le réveil. Qui n'a pas éprouve ce fait, en se reveillant en sueur, tandis qu'on a à peine chaud, lorsqu'on demeure dans le lit fans dormir? D'autres exposent la graine au soleil, dans des boites garnies de papier; elles les mettent ensuite entre des oreillers échauffés au foleil on devant, le fen. Cette méthode feroit préférable à la première, si l'on étoit assuré d'une continuite de beaux jours, necessaires pour cette opération, & si après avoir retiré la graine du foleil, on lui procuroit le même degré de chaleur; ce qui n'est pas toujours praticable.

20. De l'incubacion spontanée. Elle a lieu lorfque le ver celôt, par le seul effet de la chaleur de l'atmosphère, comme les chenilles éclosent fur les arbres. Cette méthode oft la meilleure dans les p y ou l'on ne craint pas le retour du fioid. & ou la chaleur s'étant une fois fait fentir, elle augmente tous les jours progreflivement. Dans ces climats, il faut laisser agir la nature, & se contenter de placer la graine dans des boîtes, à l'épaisseur de deux lignes au plus.

Il y a peu de climats en France qui jouissent de cet avantage, sans que l'on foit obligé d'avoir recours à l'art, que je crois tra pour faire éclore les vers Je puis dire, d'après ma, xpérience . que dans nos provi-S vers eclos naturellement ne recent jamais bien, parce qu'il est rie de les voir éclore dans le temps ou les mûriers bourgeonnent. Or pour qu'ils reuffiffent, il faut absolument qu'ils ayent de la feuille tendre à manger, dès qu'ils font éclos.

On doit se ressouvenir, que j'ai parlé d'une infirmerie pour les vers malades : c'est dans cet endroit qu'il faut dépoter la graine pour la faire éclore, parce qu'il est facile de l'échauffer au d gre récessaire pour cet objet. In a fera dans des boîtes, ou fur cer claies legères, à l'épaisseur de deux agnes; le tond fera garni en papier doux, & la graine converte avec un papier pareil.

Lorfqu'on transporte la graine dans le lieu indiqué, elle fort d'un endroit frais où elle a été confervée : il ne faut donc pas lui donner tout de fuite trop de chaleur. Le passage fubit de la fraîcheur a une chaleur trop forte, lui nuiroit beaucoup, en occasionnant tout de suite une transpiration trep considérable de la liqueur visqueuse qui est la nourriture du germe. Il sustit que la chaleur foit de huit à dix degres. On fe procure aisement cette temperature avec un peu de feu; & si le thermomètre montoit trop, alors on introduit l'air exterieur en ouvrant une fenêtre on une porte. Enfin on tache d'établir un courant d'air, pour obtenir la temperature defiree.

Pendant le premier jour, la graine fera à la chaleur de huit à cix degrés seulement; le second, de dix

à douze, & les jours suivans, de quinze à dix-huit. Cependant, il faut observer, que si la fenille pousse, il faut presser la graine, afin que les vers, au moment de leur naissance, n'avent pas une fenille trop dure. Dans ce cas, il convient d'augmenter la chalcur gr duellement de dix-huit à vingt; on peut même la porter jusqu'a vingt cinq degrés sans danger, poervu qu'on aille peu a peu. Il n'y a que le pallège trop fubit d'un foble degré de chaleur à un plus fort, qui loit nuifille, Ainfi en allant douce ent, il n'y aura rien à crain re pour la couvée. Loi sque la graine est constamment à la temperature de quinze à seize degres, elle est neuf a onze jours à celore. Dans les deux derniers jouis, il oft à propos de la pouffer jufqu'a vingt, mais toujours graduellement; les vers eclosent alors avec plus de facilité & également.

Quand la graine est disposée, comme il vient d'être dit, pendant les trois ou quatre premiers jours, on la visite deux fois par jour; on leve le papier qui la couvre, & avec la barbe d'une plume on la remue, on l'égalile, & ensuite on la recouvre. Les autres jours, il suffit de la remuer une fois le matin ou le soir.

A mesure que la graine approche du moment d'éclore, sa couleur cendrée devient blanchitée. Avec l'habitude d'observer, on peut connostre le ten ps ou les vers eclosent. S'ils sont no rs ou d'un brun sonce, c'est un signe certain d'une bonne santé: mais lossqu'ils sont rougeures, on peut les jeter : ils consommeroient de la feuille, sans qu'il en resultat aucun avantage. Il arrive quelquesois que des vers éclosent en petit

nombre avant les autres : ils ne vulent pas la peine d'être gardés. Les foirs qu'ils exigeroient ne ferroient point compentés par le profit qu'on en retrieroit. Dans une bonne education, tous les vers doivent aller également, c'est-à dire, avoir leurs mues en même-temps ou à peu d'heures de distance, afin qu'ils montent tous ensemble pour coconner; ce qui évite beaucoup de peine & de foins.

Auffitôt qu'on s'apperçoit, par le changement de couleur de la graine. que les vers sont sur le point d'eclore, on met sur les boites une feuille de papier, criblée de petits trous trèsrapprochés, qui couvre toute la graine. On place fur ce papi r, quelques feuilles tendres & fraîches, mais sans être hunifies. A mesure que le ver sort de sa coque, il passe par les trous du papier pour venir chercher la feuille. Je le repète : il faut que la feuille foit tendre, fraîche & point humide. Cette première nourriture contribue essentiellement à la santé des vers, pour toute la durce de leur vie. Si la feuil e cit humide, elle leur donne la diatrice, & les affoiblit au point que souvent ils ne supportent pas la première mue. Si elle est dure, ils ne penvent pas la ronger; ils fouffrent de la faim, & ils trainent une vie languissante. Si quelqu'un doute de ces effets, ci'il en taffe l'experience fur que ques douzaines de vers, & il se convair cra de la verité de mon affertion.

Les vers éclos dans le même jour, feront mis dans des boites nu merotees, suivant l'ordre de levées. La première sera numérotée 1, la seconde 2; ainsi de suite pour toutes les autres. On fait les levées deux sois par jour, le matin & le foir. Depuis sept heures du matin jusqu'à neuf, c'est le temps où l'on trouve le plus de vers éclos. Les Chinois portent l'attention pour les levées jusqu'au scrupule, car ils les font toutes les heures. Faire une levée, c'est prendre sur la boîte, où est la graine, tous les vers montés sur les feuilles; il ne faut pas les prendre avec les doigts, mais avec une épingle très-longue, afin de ne pas les toucher, pour ne pas risquer de les blesser.

Les vers des boîtes numérotées ne doivent point être mêles: on parvient à les égaliser, c'est-à-dire, à les suire muer à-peu-près dans le même temps, par l'ordre des données. Voici comment on s'y prend. Lorsque tous les vers sont éclos & placés dans les boîtes numérotées suivant l'ordre de lour naiflance, on donne à manger aux vers, en commençant par le dernier numéro, jusqu'à ce qu'on arrive au premier. On comprend, à préfent, l'utilité de numeroter les boîtes. Lorfque la couvée a bien réussi, il est rare qu'en suivant le procédé que je viens d'indiquer, on ne parvienne pas à faire muer les vers dans le même temps; s'il y a beaucoup de différence dans les levées, il faut en mettre dans les données, c'est-à-dire, donner une demi-heure ou une heure plus tard aux premiers qu'aux derniers.

Quoiqui on foit très-attentif au degre de chaleur qui est nécessaire pour faire éclore les vers à foie, il est non-feulement très-rare, mais il n'arrive jamais qu'ils éclosent en même temps; après le second jour, on n'a plus que des trasnards: ainsi je suis d'avis qu'après avoir fait des levées, pendant deux jours, il faut jeter le reste de la graine, qui exigeroit des soins minutieux, sans

qu'il en réfultât un avantage capable d'en dedommager. Pour cette raison, il faut toujours mettre un tiets de graine de plus; c'est-à-dire, si on veut une nourriture de deux onces, il faut en mettre trois, parce que dans une masse de graine, tous les œufs ne sont pas également séconds; une patrie peut être dessechée par l'évaporation: d'ailleurs, comme je l'ai dit, malgré tous les soins qu'on prend, tous les vers n'eclosent pas en même temps, a'il y a toujours des traînacds ou tardi's, qu'il faut sacrisser.

Ce qui contribue beaucoup à avoir des vers taidifs, c'est l'epaisseur de la graine dans les boîtes ou dans les nonets. Il est presque impossible alors de procurer le même degré de chaleur à tons les œufs: les vers qui se trouvent au tond, ont de la peine à gagner la surface, pour passer par les trous du papier & monter sur la feuille; ils pouvent être les premiers éclos & les derniers levés. Je ne puis donc trop recommander de bien égalifer la graine dans les boîtes; qu'elle n'y soit point pressée ni tropépaisse, & qu'elle sourenaice deux sois par jour, comme je l'ai dit plus haut. Ces soins paroissent minutieux, mais ils font très-importans pour avoir une bonne éducation; il n'y a que l'expérience qui puisse en faire connoître la nécessiré, & je suis bien assuré d'avoir l'approbation des personnes qui font des éducations.

#### CHAPITRE VI.

Des premiers soins après que les vers sont éclos.

#### SECTION PREMIÈRE.

## De la chaleur convenable aux vers.

On ne peut pas dire que le ver à soie craigne tel ou tel degré de chaleur, dans nos climats, quelque considérable qu'il soit. Originaire de l'Afie, il supporte dans son pays natal une chaleur, certainement plus forte qu'il ne peut l'épiouver en Europe; mais il craint le passage subit d'un foible degré de chaleur à un plus fort. On peut dire, en général, que le changement trop rapide du froid au chaud & du chaud au froid, lui est très-nuisible; dans son pays, il n'est pas exposé à ces sortes de vicisfitudes; voila pourquoi il y réullit très-bien, & fans exiger tous les foins que nous fommes obligés de lui donner. Dans nos elimats, au contraire, la température de l'atmosphère est très inconstante; & sans le secours de l'art, nous ne pourrions pas la fixer dans les ateliers, ou nous failons l'education des vers à foie.

Une longue fuite d'expériences a prouvé qu'en France, le feizième degré de chaleur, indiqué par le theimomètre de Réaumur, ctoit le plus convenable aux vers a feie. Il y a des éducateurs qui l'ont poussé jusqu'à dix-huit, & même jusqu'a vingt, & les vers ont également bien réussi. Il ne faut pas perdre de vue ce principe, que le ver à foie ne craint pas la chaleur, mais un changement trop prompt d'un état à Pautre; ainsi, en

le faisant passer, dans le même jour, du seizième degré au vingtième, je suis persuade qu'il en éprouveroit un mal-aise sort nuisible à sa santé. S'il arrive qu'on soit obligé de pousser les vers à cause de la seuille, dont il n'est pas possible de retarder les progres, on doit le faire graduellement, de sorte qu'ils s'apperçoivent à peine du changement. Le ver à soie sousser de la chaleur, que par la dissiplications de la chaleur, que par la dissiplication de respirer, s'il est dans un mauvais air.

M. Boiffier de Sauvages va nous appiendre, d'après les expériences qu'il a faites, jufqu'à quel degré on peut poufier la chaleur, dans l'éducation desvers à foie, fans craindre de leur noire.

" Une année que j'étois pressé par la pousse des feuilles, deja bien écloses, des les derniers jours d'avril. je donnai a mes vers environ trente degres de chaleur aux deux premiers jours, depuis la naillance, & environ vingt-huit pendant le reste du premier & du second âge; mes vers ne mirent que neuf jours, depuis la naissance Julqu'a la feconde mue inclusivement. Les personnes du metier qui venoient me voir, n'imaginoient pas que mes vers à soie pussent résister aune chaleur qui, dans quelques minutes, les faisoit suer elles-mêmes à grosses gouttes. Les murs & les bords des claies étoient si chauds qu'on n'y pouvoit endurer la main: tout devoit périr, difoit-on, & être brûlé; cependant tout alla au mieux, &, à leur grand étonnement, j'eus une récolte abondante ».

» Je donnai dans la fuite vingtfept à vingt-huit degrés de chaleur au premier age, vingt-cinq ou vingtfix au fecond; & cc qu'il y a de fingulier, la durce des premiers ages de ces éducations-ci, fut à-peu-près égale à celle de la précédente, dont les vers avoient eu plus de chaleur; parce qu'il y a peut-être un terme au-delà duquel on n'abrége plus la vie des insectes, quelque chaleur qu'ils éprouvent. Il est vrai que mes vers avoient en dans cette écucation & dans l'éducation ordinaire, un pareil nombre de repas; mais ce qu'il y a de plus fingulier encore, c'est que les vers ainsi hâtés dans les deux premiers âges, n'employoient que cinq jours d'une mue à l'autre dans les deux ages fuivans, quoiqu'ils ne fussent qu'à une chaleur de vingt-deux degrés; tandis que les vers qui, dès le commencement, n'ont point cté poulses de même, mettent, à une chaleur toute parcille, fept à huit jours à chacun de ces mêmes âges; c'est à-dire, au troifième & au quatrième. Il femble qu'il fuffit d'avoir mis ces petits animaux en train d'aller, pour qu'ils suivent d'enx-mêmes la première inpullion ou le premier p.i qu'on leur a fait prendre».

» Celui dont nous venons de patler, qui opère une croissance rapide, donne en même-temps à mes infectes une vigueur & une activité qu'ils portent dans les âges suivans; ce qui est un avantage dans l'éducation hâtée, c'est-à-dire, poussee par la chaleur, & qui, outre cela, prévient beaucoup de maladies. Cette éducation hâtée, abrége la peine & le travail, & délivre plutôt l'éducateur des inquiétudes qui, pour peu qu'il ait de sentiment, ne le quittent guère jusqu'à ce qu'il ait déramé ».

» Pour suivre cette méthode, il convient de faire beaucoup d'attention à la saison plus ou moins avan-

cée, à la poussée plus ou moins rapide de la fcuille, & si elle n'est pas enfuite arretce par les froids... D'un autre côté, si la poussée de le feuille est tardive, & qu'elle soit suivie de chaleurs qui durent long temps, & comme on doit orcinairement s'y attendre, & que c pendant on ne faile que peu de feu aux vers à soie, ils n'avancent gueres, on prolonge leur jeuneile; cependant la feuille croit & durcit; elle a pour eux trop de consistance; c'est le cas de les hater par une éducation prompte & chaude, afin que leurs progres suivent ceux de la fenille, ce qui est un point effentiel ».

» Si les éducateurs se décident de bonne heure pour cette méthode, ils mettront couver, s'ils sont sages, au moins huit jours plus tard que leurs vossins qui suivent la méthode ordinaire, & les calculeront la durée des âges; ou bien ils s'arrangeront de s'açon que la fin de l'éducation tombe au temps où la feuille a pris

toute sa croissance ».

Avant de terminer cet article, il reste encore des observations à faire. 10. Si dans l'atelier, il regne un grand courant d'air, foir par l'attraction qui a lieu de celui d'une porte par le feu d'une cheminée, ce courant d'air excite une sensation froide sur le ver, par l'évaporation de sa chaleur; alors les vers, pour se soustraire à la fraîcheur, se rejoignent les uns contre les autres, afin de fe servir mutuellement d'abris, ou bien, ils se portent tous vers le côté de la tablette le moins exposé à ce courant d'air, ou enfin, ils se cachent autant qu'ils peuvent dessous ou derrière les feuilles qui deviennent pour eux une espèce de paravent. D'après les

les dispositions de l'atelier , dont j'ai donné la description, il est facile de n'avoir que le courant d'air que l'on défire, & l'on est toujours le maître de graduer la chaleur, & de la maintenir au degré jugé nécessaire suivant les circonstances, 2º. Si l'atelier n'est éclairé que d'un seul côté, & que la partie la plus voifine des fenêtres recoive directement la lumiere du foleil, on verra les vers fuir cette lumière autant qu'il dépendra d'eux. Le trop grand jour les fatigue. Il est donc essentiel que l'atelier soit éclairé au moins de deux côtés; que l'on puisse y modérer la trop grande clarté, afin que le ver se plaise également sur tous les points des claies ou des tablettes. Ils aiment à être à leur aise, ils mangent plus tranquillement, & ils en profitent mieux.

#### SECTION II.

De la propreté, indispensable pendant l'éducation.

Si on fe rappelle la description du ver à foie, on se rappellera également que la nature lui a donné feize stigmates ou trachées-artères pour respirer, par conséquent qu'il a besoin de beaucoup d'air pur; & que par l'inspiration & la respiration, il en vicie. l'infifte sur ce point, parce que je le regarde comme la base première d'une bonne éducation. La conféquence à titer est donc qu'on ne doit laisser dans l'ate ier au une matière sujette à corruption & a putréfaction, parce que dans sa décomposition elle donne de l'air fixe on air mortel, qui augmente la manvaile qualité de celui de l'at-Tome 1X.

mosphère dans laquelle l'animal respire. A cet égard, l'infouciance du paysan est extrême, il n'y fait même pas attention. Chez lui le fol de l'atelier est souvent couvert d'un pouce on deux de débris de feuilles ou de crottin de vers. S'il balaye, il pousse & amoncelle toutes les ordures dans un coin, ou par leur amoncellement. la fermentation agir plus fortement, & les putréfie plus vîte... D'autres ne changent la litière des vers qu'après chacune de leurs mues. Enfutte on est étonné que la plus grande partie de ces petits animaux périffent fucceffivement, ou de langueur, ou même par des maladies épidémiques.

A quel figne doit-on reconnoître qu'on doit changer la litière, opération qu'on nomme déliter? Est-ce lorsque la litière est parvenue à plufieurs pouces d'épaisseur? Cette indication devient vague & ne dit rien, puisqu'elle tient ou en raison de l'age des vers, qui augmente le volume de leurs excrémens, on en raison de la chaleur & du froid (ils mangent plus lorfqu'il fait chaud que lorfqu'ils ont froid); ou enfin relativement à la quantité de feuilles que l'educateur leur donne ou de trop ou pas affez. L'indication la p'us fuivie en general est celle-ci : lorfqu'en p ssant la main fous la litière, on la trouve humide, c'est le moment de la chassge . l'ose dire que cette indication est abusive; paree qu'entre l'numidité & la moilissare qui furvient. il n'y a qu'un pas; tout comme il n'y a qu'in pas entre la moilissure & li puticfaction, furtout fi e le est aidée par la chaleur. Je ne vois qu'un feut moyen efficace; 'ett del changer petit a petit tortes le 14 herres, excepte pendant I seneques desmues, Manum

A cet effet, tenez vos vers toujours à l'aise sur des claies ou sur des tablettes; le matin, au repas qu'on leur donne, ne jetez des feuilles que la quantité suffisante pour couvris la moitié de la longueur des tablettes. Alors les vers se porteront tous de ce côté, & même pour les y mieuxforcer, diminuez un peu sur le côté opposé la quantité de feuilles, dans le repas qu'on leur donne le soir : alors presses par la faim, ils courront avec rapidité à la feuille nouvelle, & se hâteront d'abandonner l'ancienne. On dira peut-être que ce procédé augmente la confommation des feuilles. Cela ne peur pas être, & produit un effet tout contraire. L'animal, à moins qu'il ne soit pressé par un vif besoin, ne mange pas la feuille qu'il a piétinée pendant long-temps, ni celle qui est échauffée par la litière, ou qui a contracté une saveur, ou une odeur désagréable en séjournant sur la lirière. Ainsi le procédé que j'indique est donc plus économique que le procédé ordinaire. Si sur la partie de la tablette où l'on n'a point jeté de feuilles, ou si dans la litière de ce côte, il reste quelques vers, ce sont des traînards, des foibles, des languissans qui demandent à être séparés des autres, & portés à l'infirmerie, ainsi qu'il sera dit ci-après.

Lorsque les vers sont tous sur le côté où l'on a jeté la feuille nouvelle, alors on enlève toute la littère du côté opposé; & sans différer, on la potte dans un lieu très-cloigné de l'atelier. Ce qui dans un jour a été pratiqué sur un côté, on le pratique de même le lendemain pour l'autre, & ainsi de suite: d'où il résulte que toutes les quarante-huit heures la li-

tière est completement enlevée, & qu'elle n'a jamais trop d'épaisseur ; que les vers malades ne peuvent pas s'y cacher, enfin qu'elle n'a pas le temps de devenir humide, encore moins de moisir, de se putrésier, ni de vicier l'air atmosphérique de l'atelier.

L'expérience a prouvé que si l'on jette sur la litière déja très-épaisse & même moisse, de la chaux en poudre, l'alcali de cette chaux neutralise les émanations de ce corps fermentant, qu'elles ne font plus nuifibles aux vers, & que les vers ne sont en aucune manière affectés par cette pouffière de chaux, quoiqu'elle les touche; enfin qu'ils mangent sans inconvenient la feuille un peu recouverte de fine poussière de cette chaux. Cet expédient peut être réellement utile, lorsque l'on manque essentiellement de bras pour le service de l'atelier, mais dans toute autre circonstance, si l'on délite entièrement dans les quarante-huir heures, il est impossible que la litière nuise aux vers.

Que l'atelier soit exactement balayé une & même deux fois par jour suivant le besoin; que chaque sois on ait soin d'arroser le plancher, foit pour empêcher que la poussière ne s'élève & n'incommode les vers. foit parce que l'eau attire & abforbe de l'air atmosphérique une grande quantité d'air fixe, & par conséquent en débarrasse le premier au grand avantage des vers. Cet arrosement doit être plus copieux & plus souvent répété, lorsque la chaleur extérieure est étouffante, & surtout lorfque le temps est lourd, bas, chargé d'electricité, & par conféquent à l'approche des orages qui annoncent le tonnerre. Enfin éloignez scrupuleusement de l'atelier toute espèce de fleurs, & surtout toute espèce de fruits, même les mûres, parce que de tous les fruits cette espèce est une de celles qui donnent plus d'air fixe. En général, les sleurs en produssent moins que les fruits.

Les habitans de la campagne s'imaginent faussement que brûler des parfums, des herbes odoriférantes, du lard, du vieux cuir, &c. est un excellent remède, & une pratique falutaire dans l'éducation des vers à foie. Binnissez-les absolument, inême celle du vin bouillant, dans lequel on a mis de la muscade & du girofle, & qui est en grande recommandation dans certains cantons. La plùpart de ces fumigations semblent detruire pour un moment les miasmes de l'air fixe; mais dans le fait elles servent seulement à les masquer, à les envelopper pour un temps; & comme elles n'ont aucune propriété pour les neutraliser, elles sont donc complettement inutiles. Les vers, pendant ces fumigations, & les exhalaisons de ces prétendus parfums, paroiffent un peu plus gaillards & difpos; mais leur mal-aise recommence bientôt après. Cependant je ne nie pas que Pustion du vieux cuir, qui produit une émanation ou volatilifation d'alcalis, ne concoure un peu à neurraliser l'acide de l'air fixe. Malgré cela, je perfilte & perlifterai toujours à dire qu'il vaut mieux déméphitifer l'air atmospherique de l'atelier, en établissant à propos & autant de fois que le besoin l'exigera, un nouveau courant d'air pur; ce qui s'exécutera fans peine par les ventoules on petites ouvertures pratiquées sons le toit du plancher supérieur, & au niveau du carrelage de l'atelier, ainfi qu'il a été dit en décrivant l'escalier... La propreté; et quoi encore? la propreté: renouvelez l'air à mesure qu'il se méphitise; alors vous bannirez les maladies si fréquentes, & souvent si subites & si dangereuses dans les éducations.

## CHAPITRE VII.

Mala:lies des vers.

#### SECTION PREMIERE.

De la rouge.

Cette maladie est ainsi denommee de la couleur rouge, plus ou moins foncée, qu'offre à l'œil la peau du ver, au moment, ou peu de temps après qu'il est forti de sa coque. Les vers attaqués de cette maladie paroissent engourdis & comme asphixies. Leurs anneaux se dessèchent peu à peu, & ils ressemblent alors à de véritables momies. Leur couleur

rouge devient blanche.

Cette maladie ne fait pas toajours mourir les vers qui en sont attaqués à la première mue, ni même aux fuivantes. Quelquefois ils ne meurent qu'après la quatrieme mue, loriqu'ils ont confommé la feuille inutilement. Si leur existence se prolonge inson'à cette époque, ils ne conservent pos leur couleur rouge; il feroit facile de les reconnoitre & de les séparer des autres. Ils prennent une teinte beaucoup plus claire, qui les rend meconnoissables à l'ail le plus habitué à observer. Quelquesois ils vont jusqu'ala montee, & ils font des cocons de nulle valeur, qu'on nomme Mmmm 2

vulgairement cafignons, parce qu'ils font mous & mal tissus.

La rouge est occasionnée par deux causes: 10. par la trop grande chaleur que l'œuf a éprouvée pendant l'incubation, qui a desseché la partie fluide ou l'humeur visqueuse rensermée dans la coque, qui devoit servir de nourriture au germe : en étant privé, le ver est sorti foible, malade, enfin mal constitué pour avoir souftert. 20. Par le passage subit du froid au chaud, ou du chaud au froid. Le moyen de prévenir cette maladie, est donc d'en détruire la cause, & certainement il est très-facile. Que la graine foit toujours au même degré de chaleur; & s'il est nécessaire de l'augmenter, comme il peut arriver fuivant les circonstances, dont j'ai parlé plus haut, il faut que l'augmentation soit graduelle, & non pas précipitée.

Lorsque la couvée est infectée de cette maladie, on ne doit en attendre aucun succès. Le meilleur expédient, est de la jeter, & de se procuter de la nouvelle graine. Tous les soins qu'on prendroit des vers seroient en pute perte. Au reste, lorsqu'on ménage la chaleur, comme je l'ai prescrit, cette maladie ne peut pas avoir lieu. Sur toute la couvée, on peut trouver quelques vers, & c'est-là un petit accident auquel on doit s'attendre, même en prenant les précautions les plus exactes & les

plus rigoureuses.

## SECTION II.

Des vaches, ou gras, ou jaunes.

Quelques Auteurs divisent cette maladie en trois classes; mais les caractères spécifiques qu'ils en don-

nent ne me paroissent point assez prononcés pour être de leur sentiment. Il se peut faire, que la variété des noms, pour la même maladie, suivant les disserens cantons, soit la cause de cette distinction en trois classes. J'avoue que dans un pays elle peut présenter des circonstances qu'on n'appercevra pas dans un autre. Malgré cela, je persiste à croire que cette maladie est la même, à quelques modifications près, insuffisantes pour lui donner un caractère qui la disserencie essentiellement.

Voici quels font les véritables caractères de cette maladie; 1°. la tête du 1er est enslée: 2°. la peau qui recouvre ses anneaux a le lussant d'un vernis; 3°. les anneaux sont gonslés; 4°. la circonsérence de l'ouverture des stigmates est d'un jaune plus ou moins soncé; 5°. le ver donne une eau jaune, qui paroît telle

sur la feuille.

Cette maladie fe manifeste communément à la seconde mue; elle est rare aux autres, & plus encore

à la quatrième.

M. Constant du Castelet, un des premiers & des meilleurs cerivains sur l'éducation des vers à soie, d't « que cette maladie est occasionnce par une eau visqueuse & acide, qui pénètre les deux ampoules ou facs que les vers ont aux flancs, & qui ctant mêlce avec la gomme, dont ils doivent former leur fil, s'oppose à la perfection de la cuite de cette même gomme, & cause à toutes les parties de l'insecte une tension générale qui lui fait alonger les pieds : bientôt après il devient mou, ensuite il se raccourcit & crève sur la litière. L'humeur âcre qui en fort tue tout autant de vers qu'elle en

rouche : c'est ce que semblent prévoir ceux qui sont attaques de cette peste, car ils fuient les autres & se retirent aux bords des tablettes. S'ils n'ont pas le temps ou la force d'y arriver, ils crèvent au milieu de leur litière. Ceux qui se portent bien les fuient aussi & se retirent à l'écart ».

» Les caufes, fuivant l'Auteur cité, de cette maladie mortelle, sont 10. de leur avoir donné à manger une feuille cueillic humide, ou gardée dans un endroit humide ou mal propre. 2°. S'ils ont mangé une feuille remplie de fibres amères & dégoûtantes, telle que celle des mûriers qui ont moins de cinq ans. 3°. De les avoir nourris d'une feuille trop tendre, tandis qu'ils auroient eu besoin d'une nourriture plus solide, ainfi qu'il arrive presque toujours, lorqu'on a la manie des vers à soie hatifs. On se procure un mûrier, qui à la faveur d'une exposition chaude & avantageuse, pousse la feuille prématurément, & suffit pour nourrir le ver à soie, quelquefois jusqu'à la seconde mue : mais cette feuille finie, on est oblige de leur donner d'une autre qui est à peine épanouie, quoiqu'ils ne dussent manger alors qu'une feuille plus avancée. 4º. Lorsqu'on les a laissés sur la litière trop accumulée, foit pour leur avoir donné trop abondamment de la feuille, ou loisqu'au lieu d'emporter leur litière toutes les fois qu'on les rechange, on en fait un tas dans leur loge».

J'admets dans tonte son étendue la quattième cause indiquée par M. du Caffelet. Quant aux autres, malgré la véneration que j'ai pour ses opinions, je ne les regarde que comme des causes très-cloignées, quoiqu'elles foient réellement nuisibles à la santé des vers. J'ajouterai encore, que les indications extérieures de la maladie sont trop vagues. & ne la dé-

signent pas assez.

La maladie dont il est question est occasionnée par l'air mosérique, exhalé des corps en putrefaction : il faut bien le distinguer de l'air fixe ou méphitique, qui s'exhale des corps dans leur première fermentation, foit acide, foit vineuse. On appellera, fi l'on veur, le premier air, inflammable, quoiqu'il y ait quelque différence. Or cet air mofétique reconnoît pour cause; 1º. le peu de renouvellement de l'air atmosphérique de l'atelier, furtout dans les angles & dans les parties où cet air n'est point agite. Tous les jours nos hopiraux en offrent de funettes exemples sur les malades. 2º. La vapeur qui s'exhale de la litière, prefice & 2ccumulée, & suttout lorsque la moififfure commence à la gagner, ainfi que la chaleur produite par la fermentation. C'est un air mortel. Il n'est done pas surprenant que les vers le fuient, & gagnent le bord des tablettes, pour venir respirer un air plus pur, ou moins infecté. Tenez l'atelier dans une grande propreté; ayez foin d'y renouveler l'air, par les moyens que l'ai indiqués; enlevez fouvent la litière; vous detruirez par ces moyens fimples, les caufes de la mortalité des vers.

Des qu'on s'apperçoit que quelques vers sont attaques de cette maladie, on doit craindre qu'elle ne se communique aux autres. Il faut donc les examiner avec attention, & fur le moindre doute enlever ceux qu'on croit attaqués, & les transporter dans l'infirmerie, où le seul changement d'air peut les remettre, si la maladie a fait peu de progrès. Quant à ceux qui sont reconnus pour avoir reellement cette maladie, il n'y a d'autre expédient à prendre, que de les jeter dans le sumier, de les y enterrer, asin que les poules ne les mangent pas, ce qui pourroit les empoisonner.

VER

#### SECTION III.

Des morts blancs ou tripés.

M. Rigaud de Liste, habitant à Crest, est, je crois, le premier qui air distingué cette maladie des autres. « Le ver, dit-il, étant mort, conferve fon air de fraîcheur & de santé; il faut le toucher pour reconnoître qu'il est mort. Alors on ne peut mieux le comparer-qu'à une tripe».

Cette forte de mort subite, est causée par l'air fixe ou méphitique, & souvent elle est accéléree par la manière d'être de l'air atmosphérique extérieur. Si la chaleur est forte & soutenue, le remps bas & chargé d'électricité, toutes ces causes reunies, augmentent la première fermentation acide de la litière, & même des seuilles placées dans le dépôt, si elles sont accumulées les unes sur les autres. Alors l'abondance d'air méphitique émané de la litière, sait mourir subitement les vers.

Pour prévenir le mal, abandonnez toute espèce de sumigation, qu'on a très-grand tort de conseiller en pareil cas: tenez les senêtres de l'atelier exactement sermées, excepté une ou deux qui seront ouvertes du côté du nord: ouvrez tous les soupiraux entre le plancher supérieur de l'atelier & l'etige au - dessus : ensin arrosez

largement & a pinfieurs reprifes dans le jour, les carreaux avec de l'eau : elle absorbera la sui abondance de l'electricité atmospherique de l'atcier. Voilà ce que pratiquent les lainires dans le temps des orages, afin d'empêcher le lair de tourner; & ce moyen leur réuilit. Je puis affurer, d'après l'expérience, que les vers ne feront point incommodes ni par l'air ni par l'eau. Ces précautions sont trèsutiles dans les temps d'orage, où au moment de jouir de la plus belle récolte, on la perd dans un jour prefqu'entierement. Ces accidens sont fréquens dans nos provinces du midi. Ils le feront beaucoup moins en faisant usage du procédé que je viens d'indiquer.

L'air méphirique, n'est pas la seule cause de la mort prompte des vers; l'électricité atmosphérique y contribue au moins autant, & de la même maniere qu'elle concourt à faire tourner le lair, & à la prompte & étonnante putrésaction des corps animalisés, surtout du poisson de mer. Quoi qu'il en soit de cette opinion, voici un fait qui prouve la justesse de son application sur les vers à soie.

Une année je disposai des fils de fer, affez minces, le long des quarre tablettes réunies par leurs supports; ces mêmes fils de fer turent prolongés fur toute la longueur des furports; enfin, tous réunis par le bas & sur le carreau de la chambre, ils traversoient le mur & alloient se plonger dans une citerne pleine d'eau. Les autres tablettes de l'atelier, ne forent pas ainfi armees de conducteu:s electriques. La failon fut, par fois, orageuse, cependant exempte de ces grandes chalcurs suffoquantes, qu'on éprouve quelquefois. La litière de toutes les tablettes de l'atelier,

étoit changée aussi souvent que je l'ai conseillé : ainsi toutes les circonstances furent égales. Je ne crains pas de certifier que sur toutes les tablettes armées de conducteurs, les vers à foie furent constamment plus alertes, plus fains que fur toutes les autres; enfin que les tablettes non armées, voisines de celles qui l'étoient, se ressentirent un peu du bienfait des conducteurs. Après cela, fera-t-on étonné que l'observation ait engagé les paysans à armer avec de la vieille féraille, le dessous des nids où les poules doivent couver? De graves auteurs ont traité cette pratique de puérilité : avant de la condamner, il convenoit d'avoir fuivi l'expérience.

### SECTION IV.

Des harpions ou passis.

Ces dénominations vulgaires ont passe des provinces méridionales dans celles du nord, lorsque l'éducation des vers à soie y a été connue. Harpion dérive du mot grisse ou serre;

passis de souffrir.

Cette maladie n'est pas récllement distincte de la rouge, elle n'en est qu'une modification. Elle se manisseste des les premiers jours de la naissance du ver, par une couleur jaune; celledes passisest un peuplus soncée. Il sautvoir ce qui a cte dit de la rouge. Ces deux dernières maladies, c'est-à-dire, les vers qu'on nomme harpions, passis, deviennent tels par les mêmes causes qui donnent la maladie qu'on appelle la rouge. On reconnoit les vers malades, 1°. a leur couleur, tirant sur le jaune. 2°. Ils sont essiés, leur peau

ridée & plus courts que ceux du même âge. 3°. Ils alongent leurs pattes grêles & crochues. 4°. Ils mangent peu, languissent & sont dans un état de marasme. Isaut traiter ces vers comme ceux attaqués de la rouge: c'est pourquoi je renvoie à cet article, qui est la première section du chapitre septième, sur la maladie des versafoie.

Loisque les passis sont rares après la première mue, on peut essayer de les soigner à l'infirmerie: mais comme je suis persuadé qu'ils ne feront jamais bien, il vant mieux les jeter; & fi, avant la premiere mue, on s'apperçoit que la couvée en est entièrement infectée, pour lors j'insiste pour qu'on ait recours à de la nouvelle graine. Je ne dirai plus rien à ce sujet, je ne serois que me répéter; il suffit d'ajouter, qu'il saudra un peu pousser les vers de cette seconde couvée, en suivant les procédés de M. Sauvages, que j'ai cité. Prenez garde que je dis qu'il faut pousser les vers, & non pas la couvée; on tomberoit dans l'inconvénient qu'on cherche à reparer. Que la couvee se fasse petit a petit, afin que les œufsne soient pas trop desséchés par la chaleur : on vient de voir les inconvéniens qui en refuitent.

Des que les vers de cette dernière couvée feront éclos, on aura recours à la feuille la plus tendre. Auffi-tôt après la première mue, on les poufferapar la chaleur, afin que les autres mues foient plus rapprochées.

## SECTION V.

De la luzette, ou luisette, ou clairette.

Le nombre des vers attaqués de

cette maladie, est communément peu confidérable; elle se manifeste après les mues, mais plus ordinairement après la quatrieme; elle ne provient pas d'un defaut dans la couvée, comme quelques-uns le prétendent; il faut plutôt en autribuer la cause à quelque désectuosité dans l'accouplement & dans la ponte : les vers, attaqués de cette maladie, mangent comme les autres & font les mêmes progrès en longueur, & non pas en groffeur. Cette maladie se manifeste par la couleur du ver qui devient d'un rouge clair & ensuite d'un blanc sale. En l'observant avec attention, on s'appercevra qu'il laisse tomber, par ses filières, une goutte d'eau visqueuse, & que son corps est transparent; ce qui l'a fait nommer luzette, nom vulgairement donné à ces infectes qui répandent de la lumière pendant la nuit. Dès qu'on découvre des luzettes dans les tables, il faut les jeter; cer vers mangent la feuille, fans qu'on puisse attendre qu'ils feront un cocon.

Après la quatrième mue, on trouve quelquesois des luzettes disposées à faire un cocon; elles se donnent beaucoup de mouvement & vont de côté & d'autre pour trouver à se placer. Il ne faut pas attendre qu'elles s'épuisent par leurs courses & qu'elles perdent toute leur soie; puisqu'elles sont arrivées à ce point, il faut en prositer; pour cet effet, on les place dans des paniers où il y a des bran-

chages fecs.

### SECTION VI.

Des dragées.

Ce n'est point une maladie du ver

à soie, puisque son cocon est fait, lorsqu'on le nomme dragée. Un cocon dragée ne renferme pas une chrysalide, mais un ver raccourci & blanc comme une dragée. Voila d'où provient cette dénomination. Si le ver. après avoir fait son cocon, n'a pas pu se transformer en chrysalide, c'est une preuve qu'il a foutfert. Mais quelle est cette espète de maladie? personne n'a pu encore la designer. On trouve des éducations entieres, dont tous les cocons sont dragées en très-grande partie. Au furplus il ne faut pas s'en affliger; la foie de ces cocons est d'une ausli bonne qualité que celle des autres. On n'éprouve de la perte qu'en vendant les cocons, parce qu'ils sont très-légers: mais si on les fait filer à son profit, on sera au pair. On connoît un cocon dragée en l'agitant. Le ver desséché & rensermé fait un bruit sec, que les autres cocons ne rendent pas.

## SECTION VII.

Des maladies occasionnées par la qualité de la feuille.

1°. Du miellat. (consultez ce mot) Sur le murier, le miellat oft une secretion gommeuse un peu âcre. La seuille miellée occasionne aux vers des purgations qui les rendent sobles & languissans. Si cet.e secretion est abondante sur les seuilles, elle s'oppose à la transpiration, en se collant aux ouvertures des stigmates; & les vers en perissent, sur-tout à l'approche des mues, parce qu'ils n'ont pas la force de se dépouiller de l'ancienne peau. D'ailleurs, quandils n'eprouveroient pas la dissiculté de respirer, ni de changer de peau, il est toujous vrai

vrai & démontré, par l'expérience, que les excrémens des vers devenus fluides & dyssemble de la fermentation putride, & qu'il résulte de cette putridité, qu'une plus grande quantité d'air atmosphérique de l'atelier est sorte que les excrémens des vers sont fluides, il saut renouveler l'air de l'atelier, par les procédés déjà indiqués, & changer la litière.

Si on a de l'eau courante, on place les feuilles dans des corbeilles, pour les laver à grande eau. Elle suffira pour dissoudre & entraîner le miellat qui est sur les seuilles de mûrier; si on n'a pas une eau courante, on trempe les feuilles dans des baquets, à plusieurs reprises, en ayant attention de changer l'eau. Auffitôt que le lavage est fait, on étend les feuilles sur des draps à l'ombre, ou elles égouttent pendant quelques minutes; enfuite on les porte dans le grenier où on les étend au large, & on a foin d'ouvrir les senêtres, afin d'établir un prompt & fort courant d'air. Lossqu'on n'a pas de grenier, on étend les feuilles à l'ombre & au courant de l'air; on les agite de temps en temps, en prenant les coins des draps fur lesquels elles sont, pour les secouer. Par ce moyen, celles du fond viennent en deslus; l'on répète cette opération, jusqu'a ce que la seuille soit sèche, & en état d'être transportée an magafin.

On fuit communément une autre méthode, mais le lavage est presertable à tous égards. La voic. On amoncelle dans des facs la teuille miellee, & même on l'y presse beaucoup. Dans cet état, elle fermente promptement. L'air fixe qui s'en dé-

Tome IX.

gage, ainfi que les autres caufes de la fermentation, concourent à diffoudrele miellat. Auffitôt que le miellat est détaché par la fermentation, on porte les feuilles dans un endroit frais, bien aéré; on les étend & on les renue, jusqu'à ce qu'elles ayent perdu l'odeur de la fermentation.

Une feuille de cette forte a subi deux altérations, celle du miellat & celle de la fermentation : elle est donc plus mauvaise que si elle n'en avoit subi qu'une. En séchant, elle n'acquiert pas ce qu'elle a perdu pre Pévaporation à la suite de la fermentation. Le lavage est donc préserable, puisqu'il n'altere pas la qualité de la feuille, au moins d'une maniere aussi sensible.

Quoi qu'il en foit de toutes ces méthodes, il est hors de doute que la feuille miellée nuit aux vers d'une manière très-pernicieuse; par consequent il vaut mieux les faire jeuner que de leur en donner. D'ailleurs tous les mûriers, quoique dans le même canton, ne sont pas assectes du miellat.

20. De la rouille des fluilles. ( Povez le 8c. vol., pag. 643.) Les mûriers places dans un terrein bas, dans des vallées étroites, près des rivières & des ruisseaux, ou dans des champs trop fumés, ont fouvent leurs feuilles tachées de la rouille. Le vir à foie a de la repugnance à manger cette feville tarhée par la ronille, a moins qu'il ne foit presse par la faim. S'il est nourri avec cette forte de feuille, pendant plusieurs jours, il fouffre, il languit, il s'épuife, parce qu'il n'a pas une nourriture affez abondante, eu egard à fon appetit. Il ronge toute la partie verte de la feuille, & laisse celle qui oft rouillee. Nnnn

Ses progrès sont donc retardés, par le désaut d'une bonne nourriture, ou qui n'est pas assez abondante. Par conséquent, lorsque la seuille rotillée n'auroit pas d'autre désaut que celui de ne pas nourrir sufficienment les vers, & de les retarder, il sufficit pour qu'on dût se dispenser de la leur donner.

S'il survient de la pluie après quelques taches de rouille, elles sont eclavées. & la feuille continue à prendre son accroissement, sans que la rouille saffe d'autres progrès. Dans cet état on peut la donner aux vers. Asin qu'ils ne souffrent pas, il fant multiplier les données, ou les faire plus sortes, parce que la seuille rouillée n'est point aussi substantielle que celle qui ne l'est pas. D'ailleurs, à volume égal, le ver a moins à manger, puisqu'il laisse la partie rouillée, qui est dure & presque sans suc.

Quand on a la prévoyance d'avoir plus de mûriers qu'on a de vers à nourrir, on peut se dispenser de leur donner de la feuille rouillée, parce qu'il est rare que tous les aibres en foient attaqués, quand même ils feroient dans le même canton. Toutes choses égales d'ailleurs, il faut rejeter la feuille rouillée, si on peut en avoir d'autre. Au reste on ne peut pas dire que la feuille rouillée occafionne aucune maladie aux vers; fon feul inconvénient est de n'être pas une nourriture affez substantielle, & qu'au lieu d'un fac de feuille, qu'on donneroit aux vers, & qui seroient bien nourris, fouvent deux ou trois de feuille rouillée, ne suffisent pas. Voille par conséquent un surcroît de depende en seuilles & en journées

pour la cueillit. Dans une grande éducation il faut tout calculer.

#### CHAPITRE VIII.

De la manière de gouverner les vers à foie dans leurs différens ages.

#### SECTION PREMIÈRE.

Conduite des vers depuis leur na: sance jusqu'à la première mue, ou premier âge.

Aussitôt que le ver est sorti de sa coque il cherche à manger : c'est pour cette raison qu'il fait des efforts, pour se tirer de la gêne ou il est au fon des boîtes, & qu'il râche de gagner le papier percé, dont la graine est couverte. Lorsqu'il est bien conduit, par une chaleur douce & modérée, il mange, dans la journée une quantité de feuilles dont le poids egale celui de son corps. Mais comme son appétit augmente en raison de la chaleur qu'il éprouve, il mange davantage lorsque le degré de chaleur est plus fort. Voilà ce qu'a éprouvé M. Boiffier de Sauvages dans son éducation hatée, ainsi que je l'ai dit plus haut. Il est donc trèsimportant, dans tous les âges du ver, d'observer le degré de chaleur de l'atelier, afin de se régler pour les données.

Dans les premiers jours de la naissance des vers, choisissez la feuille la plus tendre, pir exemple, celle de la pourrette de muiter, ou des jeunes sauvageons. N'en cueillez, pour ainsi dire, que pour le besoin du moment. Cette seuille tendre se fletrit promptement, & dans cet état le 227 la dedaigne. Si vous faites la pro-

vision pour la journée, après la donnée, remettez le surplus dans un endroit frais, mais point humide; elle y prendroit une saveur desagréable, & les vers la dédaigneroient. Dans ces premiers jours, il est esfentiel de leur donner une nourriture qui les statte, & l'on ne peut pas mieux y réustir qu'en leur offrant une seuille tendre & bien fraîche.

Plufieurs Auteurs confeillent de hacher la feuille, & l'experience en démontre la nécessité, los squ'elle est large & un peu trop forte : 10, les petits morce ux présentent plus de bords, & I on fait que les vers attaquent & rongent la feuille par les bords. 20. Les vers ont plus de facilité pour se disperser egalement, puisqu'une seuille cource en plusieurs morceaux présente infiniment plus de bords, & alors chaque ver trouve fans peine à se placer pour manger. A meture qu'il grossit, on hathe la feuille moins menue, & l'on ceile cette opération après la seconde mue.

Pour faire les levecs, la feville hachee n'est pas commode; je préfé erois, dans ce cas seulement, de donner les seailles entières, asin de les prendre par le pérole, lorsqu'elles font bien convertes de 1ers.

On n'est pas d'accord sut le nombre des repas qu'on doit donner aux vers nouvellement nes. Les uns n'en veulent qu'un feul, d'autres deux, trois et même quatre. Lorsqu'on ne donne qu'un repas, la feuille doit être distribuée avec abondance : qu'en résulte-t il? la feuille se stetrit avant que le ver ait mangé sclon son appetit, & il la dedaigne. Le ver souffie donc de la faim, & la feuille est petdue. Un autre inconvénient assex grave, est, que la litiere etant com-

posée d'une femille tendre, se decompose & pourrit p'omptement; les vers tespirent donc de honne heure un mauvais aii ; ce qui prefige des accidens pour les ages fuivans. Ce n'est pas à l'epoque de la naissance des vers, qu'ils exigent des soins pinibles: il fuffit d'avoir un peu d'affiduité a les veiller, & à tournir à leurs befoirs. La methode la plus générale, est celle des trois repas; un de grand matin, le second à midi, & le troifieme le foir. Quand on veut donner toutes les fix heures, il faut répandre la feuille avec écoromie. C'est une erreur pernicieuse de donner aux vers à tout moment : 10. c'est une perte de feuille inutile; 2º, on augmente la litière, qui farmente facilement & Jonne un mauvais air; 30. le ver mange fans appétit ou se promène sur la feuille ; 4". il n'a pas le temps de repos nécessaire pour sa digestion. Lorsqu'il est réglé dans ses repas, il se jette avec avidite sur la feuille fraîche qu'on lui donne, la mange sans rich perdre, & il profite beaucoup mieux.

Dans une éducation hâtive, aidée par une chaleur de vingt-fix à vingt-huit degres, les repas doivent étre de deux en deux heures pendant les deux premiers jours, & les fuivens on les reduit à fix par jour pour le reste de l'éducation.

Quelle quintite de feuilles doit-on donner à chaque repas? L'educateur intelligent qui a fixé le nombre des repas à trois on à quatte, juge après le premier, de ce qu'il loit donner au fecond. Si les vers n'ont laifié que les nervures des feuilles, s'il levent & agitent les têtes avec impatience, lorfqu'il vient pour leur donner le fecond repas, il augmente un peu la Nn nu 2

quantité de la feuille. Il faut avoir une attention scrupuleuse de répandre la fcuille également par tout, afin que les vers trouvent à manger facilement, sans être obligés de s'entasser les uns sur les autres. Lorsqu'on apperçoit des clairières, c'està-dire des places vides, on y jette des feuilles pour y attirer les vers. Il faut qu'ils soient à leur aise dans tous les âges de leur éducation. & aussitot qu'on s'apperçoit qu'ils sont trop rapprochés, on jette de la feuille hors de la place qu'ils occupent, afin

qu'ils s'y portent.

Dans le premier age des vers, il n'est pas aussi aisé de les éclaireir que dans les suivans, à cause de la petitesse de leur corps. Voici la manière la plus fimple d'opérer cet éclaircissement. Donnez aux vers de la feuille nouvelle, fans être hachée; si vous avez retardé la donnée d'une demi-heure, ils se jeteront sur cette feuille avec avidité, & dans un infrant elle en sera couverte. Alors on prend les feuilles par leurs pétioles & on les place sur d'autres claies. Cette manière est plus expeditive. que celle de foulever, avec une aiguille à tricoter, la couche de feuilles où reposent les vers. On ne craint pas de les meurtrir, puisqu'on ne les touche point. C'est en éclaircisfant les vers, qu'on peut juger de leurs progrès. Plus ils feront à leur aile, mieux ils profiteront. A cet age ils occupent très-peu d'espace; ainfi on a toujours plus de local qu'il ne faut pour les étendre.

Le moment de la première mue approche, la nature a pourvu à ce que l'animal acquière la force convenable pour passer heureusement ce temps pénible, en augmentant son

appétit pendant 24 heures, & quelquefois un peu plus. Cette disposition à manger est appelée petite frèze. A la seconde mue, elle dure trentefix heures, à la troisième, quarantehuit, à la detnière, soixante. A cette époque, un repas de plus est nécesfaire, & la donnée sera plus forte. Cet appétit extraordinaire etant satisfait, l'infecte a plus de force; son corps rempli d'alimens, se gonfle, sa peau se détend. & la mue s'opère facilement. (Voyez le commencement de cet article sur le mécanisme de la mue).

Voici ce que dit M. de Sauvages, à l'époque de la mue. « On a diminué la dose des repas à la veille de la mue, & on l'a réglé sur le foible appétit de la plus forte masse des vers, & ensuite sur celui des traîneurs, ou ceux qui sont les derniers à s'aliter. Si l'on n'avoit pas cette attention, les vers les premiers alités se trouveroient entre deux couches de feuilles ou de litiere. qui, vu l'humidité qu'elle concentre, ne peut être dessechée que par une forte chaleur, ne peut manquer de moifir, & les vers de s'en ressentir tòt ou tard».

» Pour éviter de trop épaissir la couche de litière, dès que les deux tiers des vers sont alites, on interrompt tout-à-fait les repas au hafard de laisser en souffrance les traîneurs que l'on sacrifie au plus grand nombre. Ces traineurs, outre le jeune forcé qu'ils éprouvent, sont encore exposés à leur tour à être ensevelis fous la litière; car dès que les premiers vers alités, ou environ les deux tiers du total, se sont dépouilles, on reprend les repas & on leur en fert deux ou trois sur la même place,

jnsqu'à ce que le reste ait mué à un petit nombre près. On tire alors tous ces nouveaux vers de la litière pour les porter à la place qu'on leur a

préparée ».

Si on a levé les vers, foit pour les éclaireir ou pour les changer de litière, on aura peu de traîneurs; tous ceux qui se portent bien muent en même-temps, à quelques heures près. Ainfi l'on n'aura point de vieille litière à la veille de la mue, & les données qui auroient été forcées pour les traîneurs, n'autont pas lieu, & les vers alités ne croupiront pas dans une atmosphere mal saine. Des que le ver commence à amarer fon corps avec les fils de soie, on ne doit plus le déranger. En touchant à la litière on detruitoit les points d'appui qu'il s'est préparé pour faciliter sa mue : il seroit oblige d'en fournir d'autres, ce qui l'épuiseroit, & le rendroit incapable de muer.

Pendant la mue une chaleur trop forte fatigue les vers. Le degré le plus favorable est de dix-huit à vingt. Si elle est au-desious de quinze, la nune est penible, & le ver se morfond. Les bonnes mues ne doivent durer que trente heures, ou trente-fix au plus. Après la mue il ne faut pas presser les repas; il est à propos que la plus grande quantité ait mue. À cette époque on peut supprimer un ou deux repas, sans danger: par ce moyen, on donne aux autres le

temps de se dépouiller.

On reconnoît que la mue a éte honne: 1°. lorsque les vers s'agitent avec vivacite des qu'on sousse l'égerement sur eux; 2°. s'ils ne peuvent pas être contenus dans l'espace qu'ils occupoient auparavant; 3°, quand ils sont parfaitement egaux en grosseur

& en longueur; 4°. s'ils se jettent avec avidité sur la seusile; 5°. lorsqu'ils ne quittent pas la litière pour errer sur le bord des tables; 6°. lorsqu'on trouve peu de traineurs, de malades ou de morts sur la vieille litière.

Au premier age le ver à foie a fur fon corps des poils longs qui disparoissent en partie, à mesure qu'il avance & fait des progrès. Su couleur d'un brun foncé s'éclaireit de même en devenant plus gros & plus long.

SECTION II.

Du temps & de la manière de déliter.

Deliter, c'est ôter le ver à soie de dessus la litière, formée par les débris des feuilles & par ses excrémens. Quand faut-il déliter? le plus fouvent qu'il est possible; les vers en feront beaucoup mieux, n'étaut pas exposés à respirer un air vicie. Comment faut-il déliter? de la même manière que j'ai dit qu'il falloit éclaircir. ( Voyez la section précédente). On regardera cette methode comme minutiense, mais je soutiens qu'elle est excellente pour entretenir les vers en bon état, & c'est de la que dependent les succes de l'éducation. Voici la méthode de M. Sauvages. on la trouvera plus expéditive; mais est-cl'e meilleure? Je m'en rapporte à l'experience.

« Les magnoniers qui donnent peu de chaleur à leurs vers, & beaucoup de feuilles, ce qui est le plus ordinaire, font sujets à voir la litière s'epaissir fous leur bérail, & doivent être attentifs à en prevenir les mauvais effets. Le remede est de dellier plus frequennment, lorsque la litière acquiert plus de deux doigts d'épaissimment. On délite de deux façons dans les deux premiers ages; on en enlevant entièrement la litière, ou en n'en retranchant que la moitié; ce qu'on appelle châirer. Si au besoin de déliter se joint celui d'éclaircir, on enlève tout à fait la litière. On prépare pour cet effet des claies garnies de leurs papiers, le tout léché au feu. On donne un repas de feuilles entières, (ainfi qu'il a été dit cidesfus, & l'opération est la même). Pour les trainards on resserre la litière en la pl'ssant sous la claie; les vers épars & les traînaids se rendront fur les plis, si on a soin d'y jeter de la nouvelle feuille. Des que tout est ramaile, on porte ces derniers venus vers leurs camarades, après avoir reconnu leur état de fanté. Quant aux douteux & aux malades. on les separe ».

» S'il n'est question que de châtrer la litière ou d'en diminuer l'épaiffeur, on le fait en beaucoup moins de temps, & fans plus de peine. On prend la litiere à deux mains par un des bouts pour la foulever à la fois, faisant en sorte de ne pas la déchirer; tancis qu'on la soutient par deflous avec le papier de la claie: alors on en fait rabattre ou toniber une moitié sur l'autre en la pliant en deux. Pour f.ciliter l'operation & empêcher en même-temps que les vers des deux côtés ne se mêlent, on met une feuille de papier listé dans le pli. Une moitié de la litière se presentant de cette façon, par deffous on à l'envers, on en fépare aisément un lit ou une couche, qui soit la moitié ou environ de l'epailleur. Cela fait, on remet cette moitié à sa première place en la prepant par deflous le papier lisse ou

du côté des vers, & l'on opère sur l'autre de la même maniere. Les disserentes parties de la litière étant lièes & entrelacces dans les commencemens, soit par l'affaissement, soit par les fils de soie que les jeunes vers ont filé, on la manie tout d'une pièce, & sans la séparer, pour peu qu'on y apporte d'attention & d'adresse.

"On observera encore sur cela; 1°. que quand on a delité, ou change la litière, & que les vers ont eu ensuite deux repas, ils risquent moins de passer à traveis les trous de la claie & de se perdre. On peut alors tirer les papiers de dessous la litière, qui sera par leur secours plus exposée à l'air, & moins sujette à l'humidité. 2°. Dans les bonnes éducations ordinaires, on se contente de châtrer la litière, une ou deux sois, selon le besoin d'une mue à l'autre, pendant les deux premiers âges ».

## SECTION III.

Du second age, depuis la fin de la première mue, jusqu'à la sin de la seconde.

A cette époque, la couleur du ver prend une teinte de petit gris, ou gris de perle, parsemée de petit staches noites, mais peu visibles. Les anneaux près de la tête sont d'un gris plus clair. La longueur du ver est, a cet âge, de quatre lignes. Deux ou trois jours apres la mue, on distingue sur le milieu du dos deux croissens noirs, placés à cé l'un de l'autre, & dont les pointes sont tournées vis-a-vis les unes des autres.

L'éducation des vers à soie n'exige pas à cette époque d'autres soins que ceux qu'on a déja pris. Comme ils occupent encore peu d'espace, on peut les garder dans l'infirmerie. mais toujours sur des claies numérotées, par les raisons que j'en ai données. On aura foin que tous les vers d'égale force soient ensemble. C'est le cas de faire avancer les derniers afin qu'ils atteignent les piemiers. J'ai déja indiqué le moyen qu'il faut prendre, qui confisse à devancer les repas des derniers, & même à leur en donner un de plus, dans la journée. Tout cela doit être combiné avec le degré de chaleur. Cette attention ne paroîtra pas minutieuse aux éducateurs intelligens, qui comprennent combien il est important que tous les vers marchent d'un pas égal vers le ternie de leur carrière, qui est la montée ou le coconnage. Quand on a des vers de plusieurs couvées, ou qui ne muent pas dans le même temps, c'est un embarras très-considérable. Je le répite encore, faites, à cet age, tout votre possible pour que tous les vers de la même couvée muent en même temps.

Il faut continuer à donner de la feuille tendre, & même la hacher, si elle est forte, furtout à l'approche

de la seconde mue.

## SECTION IV.

Du troisseme age, depuis la sin de la seconde mue, susqu'à la sin de la troisseme.

Ne cessez pas d'égaliser les vers après la levée, comme il a cté dit. Ils ont sait beaucoup de progres,

car la longueur de leur corps elè de dix à douze lignes. Au second jour après la mue, la couleur de leur peau est plus claire & devient un peu blanche. On peut connoître à cet âge, par la couleur des pattes, quelle fera celle du cocon. Si elles sont blanches, le cocon le fera auffi, & fi elles font jaunes, il fera jaune. Les vers commencent à cette époque à consonmer beaucoup plus de feuilles que dins l'age précédent : on aura attention que les données foient plus forces; ma's on observera toujours dans toutes les données de ne pas répandre la feuille trop épais, sous pretexte que les vers mangent beaucoup. Il vaudroit mieux faire une donnée de plus. Le ver dédaigne la feuille pictince & échanfiée; s'il ne la mange pas, elle épaissit la litière. J'ai deja dit combien il en refultoit d'inconveniens.

A cette époque, on met les vers fur les tablettes, en suiv nt le numéro des claies. Si on n'a pas réuffi à les égalifer par les procèdes que j'ai indiques, il faut toujours essaver d'en venir à bout, dans l'espérance qu'on réuffira au moins à la qu trième mue. L'étendue de la furface des tablettes, doit être proportionnee a la quantite de 1875. Ceux qui proviennent d'une once de graine, doivent par la suite occuper un espace de soixante pieds carres, lorique l'education reuffit. Il est bien sare qu'on leur accorde autaut d'esprce. Cependant l'experience prouve, que p'us ils sone refieries, plus il en meurt. & la raifon en est evidente : ceux oui langaiffent & qui le remettroi et s'ils etoient à l'aile, sont étouties; ceux qui furvivent deviennent maledes,

à cause du mauvais air qu'ils respirent. Plus ils seront au large, mieux ils réussiront. Voilà une vérité que l'expérience confirme chaque année, rarement il y a des vers malades lorsqu'ils sont au large. N'avez-vous de la place que pour une once de graine, n'en mettez pas deux : vous aurez plus de cocons avec cette seule once, qu'avec deux. D'aurai de la peine à convaincre le simple habitant des campagnes, qui dit, que deux onces donnent plus de vers à soie, qu'une. Cela est vrai, s'il a un emplacement pour cette quantité.

#### SECTION V.

Du quatrième âge, depuis la fin de la troissème mue, jusqu'à la fin de la quatrième.

Observez à cet âge, comme à tous les autres, la même propreté pour les vers, & ayez soin qu'ils soient au large. Plus ils groffissent, plus ils exigent d'attention relativement à l'air qu'il est nécessaire de renouveler, parce qu'ils en vicient beaucoup plus, puisque leur corps augmente de volume confidérablement. Ils en respirent une plus grande quantité, que dans les ages précédens. Il faut changer la litière tous les jours, ou tous les deux jours au moins. Leurs excrémens augmentent en raison de leur noutriture & du volume de leur corps. Or ctant beaucoup plus gros, & mangeant considérablement, la litière doit augmenter de même. Toutes circonstances égales, plus les vers font au large & tenus avec propreté, mieux ils se portent; par

conséquent on peut attendre qu'ils feront de très-beaux cocons.

Au fortir de la quatrième mue le ver a 20 ou 22 lignes de longueut. Sa tête est grosse, son corps gros & ramasse, & le dernier anneau épaté. Il paroît un peu couleur de chair, mais il s'éclaircit deux ou trois jours après, lorsqu'il commence à entrer dans la grande frèze ou briffe.

## SECTION VI.

# De la grande frèze ou briffe.

Pendant les deux ou trois premiers jours après la quatrième mue, on donne les repas plus abondans de quatre en quatre heures. On a dû reserver pour cette époque la meilleure feuille & la plus nourriffante, telle que celle des vieux arbres, plantés dans des terreins secs, qui cependant fournissent une bonne végétation. Quelquefois la grande faim du ver à soie, qu'on appelle briffe, se manifeste le second jour après la mue. Il ne faut pas la provoquer par une chaleur trop forte, j'en dirai la raison; alors il n'y a plus de règle ni d'économie; fatisfaites l'appetit des vers, donnez-leur autant de feuilles qu'ils peavent en manger; mais ayez foin de changer fréquemment la litière; j'en ai deja dit la nécessité. Cet appétit dévorant dure quelquefois pendant sept ou huir jours, mais il est beaucoup plus fort pendant les derniers.

La grande faim des vers est en proportion de la chaleur qu'ils éprouvent : si celle de l'atelier est maintenue à vingt-cinq degrés, ils se hâteront de manger, mais ils refteront un jour ou deux de moins à la briffe; alors leurs cocons seront minces, peu foyeux, ou, comme on dit, mal étoffes. Plus la briffe se prolonge, (cependant jusqu'a un certain point) meilleur est le cocon. Sa durée ordinaire doit être de fix à sept jours, & au plus de huit. Or fi la chaleur en diminue la durée, l'éducateur doit donc employer les movens propres à la prolonger, afin que le ver ait le temps nécessaire pour préparer la matière soyeuse de fon cocon. Dans ce cas il faut donner de l'air frais dans l'atelier, ce qui est très-facile, lorsqu'il est difposé tel que je l'ai décrit. Alors les vers mangeront plus long-temps, & leurs cocons feront meilleurs. Si la faifon est trop chaude, & qu'on ne puisse pas rafraîchir l'atelier en ouvrant les nortes ou les fenêtres, arrosez les planchers plusieurs fois dans la journée, & ayez, dans l'atelier, plufieurs vaiffeaux remplis d'eau. Il en résultera deux bons effets; 10. l'eau absorbera l'air méphitique répandu dans l'atelier. 2º. La chaleur fera évaporer cette eau; & cette evaporation produira une fensation de fraîcheur : d'ailleurs l'air fera moins sec & plus facile à respirer. Ces procédés bien fimples préviendront la touffe, maladie commune dans les provinces les plus méridionales.

La toute est occasionnée par l'excessive chaleur de l'air extérieur, qui vicie celui de l'atelier. Cela arrive principalement dans un temps bas, lourd & pesant : l'électricité dont l'air est surchargé, excite une prompte fermentation, soit dans les seuilles à demi-rongees, soit dans leurs debris, soit ensin dans les excremens des vers; il en résulte

Tome 1X.

la putridité, & un méphitisme plus ou moins accéléré & plus ou moins funeste. La touffe est en raison de ces genres d'altération. Les perfonnes accoutumées à fréquenter les ateliers, diffinguent aisement l'existence de cette maladie en y entrant. Il faut faire usage des movens que je viens d'indiquer, & on peut y ajouter le procédé suivant. Dans un plat de terre bien vernisse, jetez une poignée de nitre ou salpêtre; avec un charbon allumé mettez-v le feu. La déflagration du nitre donnera beaucoup d'air pur, qui corrigera celui de l'atmosphère & le rendra plus propre à être respiré. C'est dans ce cas fur-tout qu'on s'appercevra des bons effets des conducteurs électriques dont l'ai parlé. Les fumigations, les parfums brûlés, sont des procédes plus nuisibles qu'uti es. S'il en résulte quelques bons effets, c'est lorsque la sumée peut facilement être chassee par un courant d'air frais & pur. Dans ce cas, c'est le conrant d'air qui corrige celui de l'atelier.

Voici une autre méthode qui réufsit affez bien, mais elle est longue & fatigante : elle confifte à plonger, par poignée, les vers d'ins l'eau froide pendant quelques momens, & à les remettre ensuite sur les tables. M. Sanvages s'est convaincu par l'expérience, qu'un ver pouvoit demeurer pendant un guirt-a'heure dans l'eau fans y périr : l'expérience a encore prouve que des vers suffogues par l'immersion, revenoient à la vie, en les soumettant simplement a l'impression d'un air frais. Les effets de la touffe sont rares. On reconnoît les vers qui en font attaqués à la couleur de leur peau 0000

qui est blasarde. Ils reprennent leur couleur naturelle, soit après le bain, soit après que l'air a été renouvelé. On ne craint pas la tousse dans un atelier bien construit & armé de conducteurs. En général, toutes les sois qu'on peut renouveler l'air promptement & avec ficilité, qu'on tient les vers avec propieté, qu'on ne les laisse pas sur une liuière échaussée, on ne doit pas ciaindre qu'ils eprouvent la tousse.

#### CHAPITRE IX.

De la montée des vers à soie.

SECTION PREMIERE.

De l'époque où le ver est prés à faire son cocon.

Sur les derniers jours de la briffe, la longueur du corps du ver à soie, est depuis trente-fix lignes environ jusqu'à quarante ou quarante deux. Il est si plein que sa peau n'est plus fusceptible d'extension. Sa grande faim est tellement rassasice qu'il déduigne la meilleure feuille. Sa couleur devient claire & transparente; ce changement s'opère d'abord aux anneaux près de la tête, & ainfi de suite jusqu'à l'extremité de son corps. Cette transparence est occasionnée par l'expulsion succellive des alimens, qui, à cette époque, différent en couleur & en confistance, de ceux des antres âges : ils sont verdaties & mous. L'insecte ainsi vide n'a plis la même groffeur. Lorfqu'il est parvenu à cet état, les educateurs disent qu'il est mu, ou qu'il est tourné. Dans cet état il est plus alone, il se met à consir

de côté & d'autre, il gagne le bord des tablettes; & quant on ne le surveille pas, il grimpe par les montans & va chercher a faire son cocon, ou dans la partie inferieure de la tablette supéricure, on au plancher, ou dans l'encoignure des murs; enfin dans l'endroit qu'il :rouve le plus convenable. A cette époque. on peut voit le brin de foie fortir de sa filière; il en laisse des traces par tout où il passe. Lorsqu'il est arrivé à ce point, il faut sans plus tarder le placer au pied de la bruvere ou l'on vent qu'il mente. Il ne tardera pa à grimper, a s'amarrer, & a s'enfevelir dars fon cocon, d'ou il ne sortira plus qu'apres s'être transforme en papillon.

## SECTION II.

Manière de disposer les tables pour recevoir les vers prêts à coconner.

Pour faire coconner les vers à soie, on le fert communement de bruyere, parce qu'elle est commune. On peut employer de même toutes sories d'arbrisseaux, on de rameaux, même les pieds de lavande, si commune fur les montagnes, & le chien dent. De quelque espèce que soient les rameaux qu'on veut employer, il faut 1°, qu'ils soient tres-secs. Pour cer effer, on les coupe d'avance afin qu'ils ayent le temps de fecher etant exposes à l'air & au soleil. Si cela ne sushfoit pas & qu'on fut presse, on les passeroit au four, après en avoir sortile pain. 20 Lorsqu' ls sont bien fecs, on les bat, on les fecone pour les depouiller de tertes leurs feuilles qui embarraficroient le ver dans son travail, ou se mêleroient au premier tissu du cocon. 3º. Si les rameaux ou le chiendent font terreux, il fint les laver à grande eau & les laisser socher parfaitement. 4°. Des que les vers à foie font à la quattième mue, il faut préparer la bruyère ou les rameaux, dont on aura befoin, afin de les avoir sous la main, lo. sque les vers feront piêts à monter. Enfin comme c'est un ouvrege qu'il faut faire, on peut le commencer même plutôt, avant d'eire trop presse, foit pour cueillir la feuille, soit pour donner tous fes foins aux vers, qui en exigent beaucoup après la quatrieme mue.

La meilleure mani re de placer la bruyère pour recevoir les vers à foie, ift de faire des cubanes, ou des voutes sur les tablettes. Voici comment on y procede. On dispose les ranteaux en petits paquet, & on le place pres a près les uns des autres, en appuyant le pied fur la tablette inférieu e, & en pliant le fommet en forme de demi-ceintre au-dessous de la tablette superioure, comme s'il s'agissoit de la soutan'r. Le côté oppose étant garri de même, l'enfemble formera une voûte, qu'en nomme avec r ifon cabane. Le bas de la voûte doit être et oit, le milieu s'élargit à mesure que le sommet s'ctend. Qu'on se represente plufieurs voûtes en maconnerie, jointes cusemble par leurs côtes, on aura une idée parfaite des cabanes.

L'onverture des cabenes doit être du côté de la largeur des tablettes, c'est-à-dire, qu'il sout les construi e suivent la largeur, & non pas suivant la longueur. Par cette disposition le service est plus facile; on peut placer les ress dans toute la longueur placer les ress dans toute la longueur.

gueur de la voûte, ce qu'on ne pourroit pas fire, si elles étoient disposses disféremment; & le courant
d'air est bien mênare. Les rameaux
formant la voûte seront espacés de
manière que le ver puisse pénétrez
fans peine entre les brins, asin
qu'ayant tous les points d'appui necestaires, il puisse se points d'appui necestaires, il puisse se points d'appui necestaires, il puisse se prenières
fuppores de son cocon. Sans cette
paccaurion il n'y autroit que le devant des cabanes bien garni.

Lorsqu'on ne veut pas être surpris par la montee, on a la précaution d'avoir à l'avance deux tablettes dispesses en cuences. On travaille aux autres avec moins de précipitation. On porte les vers hàuss dans ces plemières cabane, & les tabletes sur lesquelles ils étoient, sont tout de suite disposses comme

les premieres.

Il faut être bien attentif de ne po ter les vers à la cabane, qu'aut monunt où ils font dilpe fes a monter. Sans cette précaution il faid oit leur donner de la feuille pour les nourrir, & changer la litière, dont la putr faction seroit plus prompte & plus funeste dans un espace tresrefferie. Il oft nécessaire d'avoir la meme attention pour les vers qui ne mang nt plus, & qui ne demandent qu'a faire leur cocon. Il ne faut pas les laitler errer fur les tables; ils perdent beaucoup de soie en ch.rchant à s'amarrer, & ils s'emifent. D ns cet etat, ils font incapibles de faire un pon cocon : quelqueicis leur corps epuile fe metamorph, fe en ch ysalide sans faire de cocon.

#### III. SECTION

Des accidens à craindre à l'époque de la montée.

Voici la question que je me propose d'examiner. Les seconsses produites dans l'air par les coups de tonnerre, le bruit occasionné dans le voisinage ou dans l'atelier même, sont-ils capables de faire tomber les vers à soie de la bruyère? L'opinion la plus commune eit, que les fecousses occasionnées dans l'air, soit par le bruit du tonnerre, foit par celui des coups de fusil, font toinber les vers de la bruyere; ausli les habitans de la campagne redoutent-ils les effets du tonnerre, & si les vers ne réussissent pas à la montce, & que le tonnerre se soit fait entendre, ils le regardent comme la scule cause de la perte de leur éducation. Par la même raison, ils évitent avec soin de faire du bruit, par la crainte de déranger les vers dans leur travail.

Mais fi l'on confulte l'experience, l'on fe convaincra, que ni le bruit du tonnerre, ni celui d'une forte mousqueterie ne font point tomber les vers, & qu'ils continuent à travailler, comme s'ils étoient dans l'endroit le plus solitaire : voici un fait qui confirme ce que j'avance. Il y a environ trente-cinq ou quarante ans, que chez M. Thomé, grand éducateur de vers, un des premiers qui ait écrit for la culture des mûriers & l'éducation des vers à foie. nous tirâmes, en présence de plufieurs témoins dignes de foi, plufieurs coups de pistolets dans l'atelier même, lorsque les vers étoient

au plus fort de la montée. Un feul tomba, & il fut reconnu par tout le monde qu'il étoit malade, & qu'il n'auroit pas coconné. Personne ne révoquera en doute le témoignage de M. Sauvages, qui répéta chez lui la même experience, fans qu'il en résultat aucun effet. L'opinion générale est donc dementie par l'expérience, enfin par des faits absolutment contraires à ce qu'elle veut

propager.

La secousse occasionnée dans l'air par le bruit du tonnerre, ne nuit donc en aucune manière aux vers qui filent leurs cocons. Mais la fulguration, les éclairs, le bruit, annoncent un amas d'électricité dans l'atmofphère qui se décharge, ou d'un nuage qui en a en sur-abondance, sur un autre qui en a moins ou point du tout; ou enfin entre des nuages & la terre, jusqu'à ce que l'electricité soit en équilibre dans la masse totale. Cet équilibre ne peut point s'établir, sans que des êtres foibles n'en foient affectés. Ne voit-on pas des personnes dont les nerss sont délicats ou trop électriques par euxmêmes, avoir des convultions & même la fièvre dans pareilles circonstances? Est-il donc ctonnant, que des vers remplis de foie, qui, comme on le fait, devient électrique par le frottement, mais fans trantmettre son électricité aux corps qui l'environnent, ne foient cruellement fatigués & tourmentés par leur clectricité propre, & par la furcharge qu'ils recoivent de celle de l'atmofphère? Si à cette première caufe, une seconde vient se joindre, on reconnoîtra évidemment ce qui occasionne la chute des vers, & l'on ne l'attribuera plus aux secousses produites dans l'air par le bruit du

tonnerre, &c.

Avant que l'orage se décide, le temps est bas, lourd & pefant; la chaleur si suffocante qu'on pent à peine respirer; la vapeur semble accabler la nature, on ne ressent pas le vent le plus léger, on ne voit pas une seule feuille agitée; les substances animales se putréfient promptement, enfin la touffe se manifette plus ou moins en raison de l'air atmosphérique, & surtout de celui de l'atelier. Les vers penvent donc éprouver une afphixie dans ces momens critiques. Le tonnerre & les éclairs, indiquent le mal, mais ne font pas le mal. Il faut donc employer les moyens que j'ai indiqués en parlant de la touffe. Il en réfultera de bons effets.

#### CHAPITRE X.

Du temps où il faut décoconner ou déramer.

Voici l'époque où l'éducateur va jouir du fruit de fon travail, de ses peines & de ses soins, par une récolte de cocons. Sil a gouverné ses vers à soie, en observateur qui cherche à s'instruire, il jugera de même si les procedés employés sont couronnés par un succès certain. Enfin les personnes qui pensent qu'il faut mettre beaucoup de graine, sans considérer si elles pourront loger tous les vers qui en proviendront, saurontce qu'une once a produit, & ce qu'elle produiroit en observant ce que j'ai dit à ce sujet.

Détamer, ou décoconner, e'est enlever la bruyère des tablettes, dont

on s'étoit servi pour faire des cabanes, afin d'en separer les cocons. Quelle est la véritable époque de cette operation? auflitôt que le ver à soie a jeté sa dernière matière foyense on son dernier fil. Mais comme il travaille dans l'interieur de fon cocon, nous ne pouvons pas connoître l'instant ou il finit son ouvrage. D'après plusieurs experiences, on s'est convaincu, en ouvrant des cocons, à différentes époques, que le ver à soie ctoit quatre jours à filer son cocon. A la fin de ce terme, on peut donc le détacher de la bruyere. Si tous les vers d'une menie éducation montoient dans la même journée, à la cinquieme on pourroit deramer. Il est à propos, lorsqu'on vend ses cocons, de ne pas les laisser dans la bruyère, plus long-temps qu'il n'est nécessaire pour leur perfection, parce qu'ils fechent, & le poids diminue, ce qui est une perte pour le vendeur. Quant à la qualité de la foie, elle n'en est point altérée.

Mais quoique les vers soient bien gouvernés, il est très-difficile qu'ils marchent tous d'un pas égal. Dans la même éducation il y a toujours une différence de plusieurs heures dans les mues, ainfi que je l'ai observé. Cette même différence doit avoir lieu à la montée. Ainfi, quoiqu'il soit certain que le ver ne mette que quatte jours à faire son cocon, il ne faut pas rigoureusement deramer au cinquième; d'ailleurs ils ne travaillent pas tous avec une activité égale; les uns sont trois, les autres quatre, & peut-être cinq jours & plus à perfectionner leur ouvrage. Il est donc prudent d'attendie huit ou dix jours avant de décamer, en

comprant lepuis le commencement

des premiers cocons.

Lorsqu'on détache les cocons de la bruyère, on doit avoir l'attention d'en féparer la première bave, qu'on nomme bourre, & les petits brins de fenille des rameaux, ou de la bruyère, oui peuvent être attachés aux fils de foie. C'est un soin qu'il faut recommander principalement aux enfans qu'on emploie à cet ouvrage. Quand on laisse oit une livre de boutre tur cent livres de cocons, ce seroit beaucoup, & elle sufficielt pour déparer la récoite, qui n'ossirioit pas un coup-d'œii savorable a l'acheteur.

### CHAPITRE XI.

Manière d'éto-ffer les cocons pour empécher la chrysalide de se former en papillon.

Il feroit bien avantageux de fi'er les cocons auflitot qu'ils tont enleves de la bruyere, i a foie en feroit plus belle, mieux luitree, le brin plus fort & plus facile a tirer. Mais cela n'est pas pratiquable pour les perionnes qui font le commerce d'acheter des cocons pour les faire filer: elles ne pourroient jamais reunir des fileuses en assez grand nombre. On peut differer la miillance des papillons, en tenant les cocons dans un endroit frais, mais pas humide, parce que la qualité de la foie en feroit alterea; malgré cette précantion, les papillons percent au bout d'un mois, & quelquefois plutot.

L'ufage le plus ordinaire est d'etousfer les cocons pour faire mouir la chryfalide, & la nécessite preserie ce moyen, fans lequel on perdroit une recolte entière. La methode la plus ordinaire pour cet effet, est d'avoir de grands paniers dans lesque's on met les cocons; on les convre avec des chitfons de vieux linge ou d'etoffe; dans cet état on les porte au foir, après en avoir retire le pain; ils y restent environ une heure. Si la chaleur est trop forte, le brin de soie peut être calcine, alors il se rompt à tout moment pendant le tirage. Il est dore très-important de s'affirer du degre de chaleur du four, avant d'y mettre les cocons. Le quatre-vingtieme degié, qui est celui de l'eau bouillante. lushit pour faire mourir le ver.

Cette methode est la plus usitée, parce qu'elle est facile, & n'occafionne pas de d penfe : mais elle a l'inconvenient de nuire à la quilite de la soie, de dessécher le fil, de lui enlever la partie gommente qui le rend si beau & si lustré. Pour s'en convaincre, il suffit 10. de comparer des cocons passés au four, avec ceux qui n'ont pas subi cette operation : ces derniers font en effet plus beaux, ils ont tout leur brillant, tandis que les autres ont une couleur pale & qui n'est point lustree. 2º. La foie des cocons qui n'ont pas subi l'epteuve du four, a une couleur plus belle & mieux lustree; comparez-la avec la foie des autres cocons.

L'immertion des coçons dans l'eau bouillante doit faire mourir le 1et, fans altérer autant la qualité de la foie, que la chaleur du fout, qui destiche 210 le fil. & surtout la partie gommeuse qui lui donne le lustre. Voila une experience que je propose aux observateurs. Aussiria que les coconstéroient sortis de l'eau, on les mettroit sur des caies très-

claires où ils égoutteroient & fécheroient promptement.

#### CHAPITRE XII.

Du choix des cocons pour graine, de L'accouplement des papillons & de la ponte.

Avant de vendre les cocons ou de les faire filer, il faut choisir sur la totalité, ceux dont on a besoin, afin d'avoir de la graine pour l'annce suivante. Rapportez-vous-en à vous-même, vous ferez toujours plus assurés de votre récolte, en suivant les procédes que je vais indiquer, que si vous donnez votre consi nce aux march nas. On compte commurement une livre de cocons pour avoir une once de graine. Il arrive quelquelois qu'el'e en donne plus, & d'autres fois moins : par constquent, il ne fant pas être rigoureusement exact fur le poids, & en mettre un peu plus, afin de n'êt e pa trompé dans fon calcul. Ainfi je crois, qu'en mettant un fixième ou un huitième au-dessus de la livre, on aura au moins une once de graine.

Il feroit à défirer qu'on pût distinguer parmi les co.ons, ceux qui renférment les chrysalides qui donneront un papi-lon male ou femelle. Il y a des bonnes femmes qui prétendent avoir cette connoitance, & elles affurent que les cocons b'en arrondis aux d-ux houts donneront des femelles, & ceux qui font un pen pointus, des males. Ces indices font tres-incertains. J'ai vu choifir des cocons tres-arrondis, qui ptoduisoient aurant de papill ns mâles que de semelles; & quoiqu'on ait cliaque annee l'attention de ne prendre

que des cocons bien arrondis, tantôt on a plus de máles, tantôt plus de femilles. On est heureux, lorsqu'on a a peu-près autant des uns que de autres. Pour avoir des conno ssances un pen moins equivoques, des anateurs devroient obst ever la fortie des papillons, & examiner ensuite le cocon d'ou ils sont forcis. En enservant avec une attention tres-serupulcuse, la couleur & le tissu du cocon, peut-ètre pourroit-en acquérir des indices plus certains que ceux qu'on prétend avoir.

Dons le choix des cocone, il fant toujours prendre conx des tables dont les vers ont éte les plus hâtifs à monter. Cette promptitude à coconner, est une preuve qu'ils ont jour d'une bonne fante pendant tout le cours de l'ur éducation, ce qui est une presomption favorable pour la genération qu'ils donneront. Il eft encore ties - certain, qu'un ver qui a été pareffi ux dans fes nines. & dent la vie a été prolongée audela du cours ordinaire, a soeffert: fon cocon sera donc d'ene qu'ité médiocre, & le papillon qui en fortira, moins vigoureux que fi le ver eut été toujours bien portant. Par la même raifon, il faut dédaigner les corons des vers qu'on a mis dens des paniers, où ils ont été couverts & ctouffes, pour les obliger à coconver. Il y a des habitans de campagne, peu eclaires, qui, par une ceonomie mal entendne, prernint ces cocons pour avoir de la graine, de même que ceux qui font taches. Voicileur raifonnemert. Ces cocons donneront des papillons comme les autres. Si nous les laissons dans le tas, ils dépareront notre recolte, & nous la vendrons moins. Mais ils

ne font pas attention que les papillons fortis de ces cocons feront foibles, puisque le ver aura souffert : la graine se ressentira de ce vice, ainli que les vers qui en proviendront. Quant aux cocons qui sont tachés, fi c'est par un accident exterieur, ils font bons; mais la tache peut aussi être la preuve que la chiysalide ait fouffert, & alors le papillon

ne sortira peut-être pas.

Il ne faut pas prendre les cocons doubles pour avoir de la graine. Ils font ainfi nommés, parce qu'ils contiennent deux chryfalides. Il est facile de les distinguer des autres, par leur tissu grossier, serré; par la bourre épaisse dont ils sont enveloppés; enfin par leur couleur un peu grifatre, & en général toujours différente de celle des autres de la même éducation. Les papillons des cocons doubles font aussi bons que les autres pour reproduire leur efpèce, il v auroit même de l'avantage à les y destiner; mais le cocon étant très-épais, d'un tissu fort & ferré, le papillon a beaucoup de peine à le percer, & il en fort épuisé; par conséquent il est peu propre à reproduire son espèce. Ne pourroit-on pas aider le papillon dans fon travail? oui, si l'on savoit comment il est dispose dans sa coque, & par quel bout il fort. Le meilleur moven seroit d'ouvrir le cocon, & d'attendre le changement de la chryfalide en papillon. Il resteroit toujours à savoir si cette opération ne nuiroit point à la chryfalide, en l'exposant à l'eir avant le terme fixé par la nature. Voilà encore une expérience à faire; je la propose aux éducateurs qui ont le temps & la facilité de l'entreprendre. La réussite

seroit très-avantageuse, c'est-à-dire, si la graine qui proviendioit de ces papillons, étoit bonne. La foie qu'on retire des cocons doubles est d'une qualité bien inférieure à celle des simples : elle est grossière, & on ne veut pas l'employer pour les étoffes fines. On en fait communément des bas, qui ne sont pas beaux, quoiqu'ils soient de durée.

Il y a des cocons de quatre couleurs; le blanc, le vert-célidon, l'incarnat pâle, & l'orangé. La première couleur oft recherchee, parce qu'on vend plus cher les cocons, qui font ordinairement destinés a faire des fleurs. On a soin d'en meler quelques-uns parmi ceux qui sont destinés pour la graine. Les deux couleurs suivantes sont les plus estimées. On préfère communement les petits cocons au gros, avec raison, car l'expérience a démontré, dans le tirage, qu'un petit cocon Piémontois ou Espagnol, fournit plus de soie qu'un gros. Leur tissu est serré, le fil mince, & leur parchemin épais. Quand on les presse avec deux doigts, on a plus de peine à les faire coder, que les gros.

Loisqu'on a fait le choix de la quantité de cocons, dont on veut avoir les papillons, il faut s'adurer de la vie de la chrysalide, en se ouant chaque cocon auprès de l'oreille, avant de l'enfiler. Si elle est morte & détachée du cocon, elle rend un bruit aigre; le muscardin ou cocon dragée, rend le même bruit. Mais loríque la chryfalide est vivante, elle rend un bruit fourd, & elle a moins de jeu dans le coron. Quand on enfile les cocons en forme de chapelet, il faut enlever toute la bourre qui enveloppe le cocon; elle em-

barrafferoit

665

barrafferoit les pattes du papillon au fortir de la coque. Pour former un chapelet, il faut percei légèrement le cocon avec l'aiguille, de façon que le fil ne passe pas dans l'intérieur.

Après avoir enfilé tous les cocons destinés pour graine, on suspend les chapelets à des perches ou à des clous enfoncés dans le mur, & l'on attend que le papillon forte. Il faut les placer dans un endroit tempéré, afin que la chryfalide ne soit pas trop hatée. Depuis la perfection du cocon, elle reste quinze ou vingt jours, avant sa métamorphose en papillon. A cette époque, il faut visiter les chapelets tous les matins, depuis le lever du so'eil jusqu'à huit ou neuf heures; c'est le temps où l'on trouve les papillons fortis de leur coque. On les enleve tout de fuite pour les placer sur une table destinée à les recevoir, & ou on les fait accoupler. Cette table fera couverte d'une vieille étoffe, telle que du voile ou de l'étamine, afin que le papillon puisse aisement s'y cramponner. On place sur le mur de pareils morceaux de vieille étoffe, sur lesquels on porte les femelles après l'accouplement; on a soin de relever la partie inférieure de ces morceaux d'etoffe en forme de bourrelet, pour recevoir la graine qui pourroit tomber a terre fins cette précaution.

Auflitôt qu'on a vu quelques papillons, il faut tons les matins vifiter les chapelets, ôter les papillons de deffus les cocons, & les placer fur la table, les mâles d'un côté, les femelles de l'autte. Si on en etrouve qui foient déja accouplés, on les prend par les ailes, & on les transporte doucement sur la table.

Tome IX.

Les mâles fortent plus promptement que les femelles, & dans une matinée on en a quelquefois plus que de femelles. Après l'accouplement on met les surnuméraires de côté, pour feivir le lendemain, en cas de besoin. On distingue aisément le mâle de la femelle; il est d'une taille & d'un corfage plus mince qu'elle, & beaucoup plus vif. Ses antennes sont girnies de cils ou poils noirs, plus ferres que ceux de la femelle : le battement de ses ailes est continuel, précipité; la vitesse de ce mouvement semble annoncer le besoin & le désir de s'accoupler. La femelle a une marche lente, elle traîne pefamment son ventre qui est très-gros: les antennes sont peu garnies de poil, & pendent de chaque côté.

Lotfqu'on a ramasse tous les papillons, mâles & femelles, (ce qu'on doit faire tous les matins) il faut procéder à l'accouplement de cette manière. Placez une femelle sur le morceau d'étoffe, dont la table est couverte, & mettez un male à côté d'elle. Suivez tonjours la même ligne, en mettant la femelle & le male à côté l'un de l'autre. Quand une ligne est finie, commencez-en une autre jusqu'à ce que tous les papillons de la journée soient employés. S'il y a des males ou des femelles surnuméraires, placez les sur une autre table jusqu'au lendemain que vous pourrez les accoupler. Il n'y a pas à craindre qu'ils viennent trouver & déranger ceux qui font accomplés, attendu qu'ils ne font pas usage de leurs ailes pour voler, & qu'ils marchent très-lentement. Aussitôt que le mâle est près de la femelle, il bat des ailes avec une vitesse extrême. & il s'accouple tout de suite.

Pppp

La fécondité de la femelle dépend de la durée de l'accouplement, qui doit être de neuf ou dix heures. Alors on les fépare doucement, pour porter la femelle fur le morceau d'étoffe qui est fur le mur, où elle fait sa ponte pendant la nuit. On réferve les mâles, qui paroissent encore vigoureux, pour le lendemain, afin de les donner aux semelles, s'il n'y en avoit pas de nouveaux, qu'il faut toujours présèrer à ceux qui ont servi.

Ouand on ne sépare pas le mâle de la femelle, l'accouplement dure quelquefois pendant dix-huit ou vingt heures, ce qui est très-nuisible à la ponte, car la femelle meurt quelquefois fans avoir pondu, ou après avoir pondu une centaine d'œufs au plus. Ŝi l'accouplement ne dure pas affez, les femelles pondent pen, & souvent des œufs steriles. Lorsqu'on les sépare, au bout de deux ou trois heures, on ne peut le faire qu'avec beaucoup de peine, & alors on occasionne des tiraillemens aux organes qui rendent la ponte plus difficile & moins abondante. Une femelle accouplee pendant neuf ou dix heures, pond au moins cinq cent œufs avec facilité. Lorsque la ponte est finie, la femelle tombe épuisce de dessus le morceau d'étoffe; ou on l'ôte, pour faire place aux autres, dès qu'on s'apperçoit qu'elle ne pond plus.

L'endroit où l'on fait accoupler les papillons ne doit point être trop chaud; il vant mieux qu'il foit un peu frais. Il fant préferer l'exposition du nord à celle du midi. Lorsque la chaleur est considerable, la femelle se sépare du mà'e au bout de deux ou trois heures, pond quelques œus & s'accouple de nouveau. Cette sorte de libertinage est très-nuisible

aux pentes, elles réuffiffent mal, font peu nombreufes & les œufs ne font pas tous également fécondés. Il est donc très-important de ne point placer les papillons dans un endroit trop chaud.

Les personnes qui veillent aux accouplemens doivent, 10. visiter les chapelets chaque jour, vers les fix on sept heures du matin. C'est le temps où les papillons fortent le plus ordinairement. On y va aussi de temps en temps dans la journée, afin d'ôcer les papillons qui pourroiert être fortis, & qui s'accompleroient fur les cocons. 20. Tous les papillons qu'on trouvera fortis, seront placés fur les morceaux «d'étoffe, comme je l'ai dir. 3°. Pendant la durée de l'accouplement, qui est ordinairement de neuf, dix & quelquefois douze heures, on ira examiner s'il n'v a pas des males & des femelles separés, afin de les rapprocher, de la manière que je l'ai observé. 40. On remarquera les femelles obstinées à se séparer, pour les placer fur un morceau d'ctoffe different de celui où l'on mettra celles dont l'accouplement étoit complet, afin de ne pas confondre les œufs bien fecondés avec ceux qu'on doute l'avoir été comme il faut. 50. On aura une grande attention à ne pas metre les mâles nouveaux venus, avec les anciens qui ont deja fervi. Ces derniers seront jetes, si les nouveaux font affez nonibreux pour fervir aux accouplemens. 60. On tiendra la porte & les fenètres fernices, de l'endroit où sont les papilions, afin que les poules ne puillent pas y aller pour les manger. Elles en sont très-triandes. On les en regale, si on veut, lorsque la ponte est finie.

### CHAPITRE XIII.

Des moyens de conserver la graine jusqu'au temps de la couvée.

Lorsque tontes les femelles ont fini leur ponte, il faut les jeter. On laisse les morceaux d'étoffe sur lesquels la graine est collée, attachés an mur, pendant quinze jours environ, fi l'endroir n'est pas trop chaud; autrement il seroit nécessaire de les placer dans un endroit frais, afin d'éviter la fermentation que pourroit occasionner une cha enr trop forte, & peut-être le developpement du germe, qui sans être suivi de la naissance du ver, lui nuiroit considérablement. On évitera avec soin de balayer, & de ne rien faire qui puisse occasionner de la poussière: elle se colleroit sur la coque fraîche des œufs, en boucheroit les pores, & le germe courroit risque d'être étouffé. Au bout de quinze on vingt jours, on détache les morceaux d'ctoffe de dessus le mur, & l'on dispose la graine de façon qu'on puisse la conserver jusqu'a l'année finivante.

Il faut user des mêmes précautions pour conserver la graine, que pour la ponte; c'est-à-dire, qu'on doit éviter de la tenir dans un endroit chaud, où elle éclòroit infailliblement au bout d'un certain temps. Placez la donc dans un endroit frais, mais sans être humide, car elle seroit sexposee à la moissifure ou à la fermentation, & alors elle seroit gâtée. Je n'approuve pas la méthode des personnes qui détachent la graine des morceaux d'étoste, quinze ou vingt jours après la ponte,

pour la placer dans des pots de terre vernisses, ou dans des vesses d'étain. Elle pent s'échausser, si elle est trop entassee. On est obligé de la visiter souvent, de la remuer. Sans cette préceution, ou court les risques de la fermentation.

J'aime benucoup mieux la méthode fimple des magnoniers. Voici en quoi elle consiste. Quinze jours environ après la ponte, ils détachent du mur les morceaux d'étoffe sur lesque's la graine est collée, ils mettent un vieux linge blanc de lesfive, par-deffus, & font un rouleau de chaque morceau. Tous ces rouleaux font mis dans un sac sufpendu au plancher & à un courant d'air. Si la chaleur devient trop forte, le sac est porté dans un endroit frais, mais pas humide, & déposé dans un coffie ou dans une armoire. Lorsque la chaleur diminue, le sac qui renferme la graine, est de nouveau fulpendu au plancher dans un endroit ou il y a un courant d'air. Des que l'hiver approche, on promène encore le fac, & on le fufpend au plancher de la chambre. ou l'on fait le ménage. Si le froid devient rigourcux, le sac est sufpendu au ciel du lit du côté des pieds, & austitôt que le froid cesse d'être rigoureux, il est remis au plancher de la chambre où l'on fait le michage. Quoiqu'on y fasse du feu presque tout le jour, la chaleur n'y est jamais affez considérable pour qu'elle soit nuisible à la graine. En fuivant ce procéde, on ell prefque affuré que la graine fera toujours à-peu près à la même temperature, & qu'au temps de la couvee elle éclôra également.

Relativement à ce procédé, il re

faut pas me citer nos chenilles indigenes, dont les œufs passent l'hiver en pleine campagne, exposés à coutes les intempéries de la faison, & qui cependant éclosent au printemps; & dire que les soins minutieux qu'on prend pour conserver la graine des vers à soie sont inutiles. Je répondrois à ce raisonnement : 10. Après un hiver rigoureux, n'y a-t-il pas moins de chenilles, qu'après un hiver doux? Le froid a donc fait périr une grande quantité d'œufs. 20. Le ver à soie n'est pas indigène à notre climat; il faut donc le rapprocher du fien, & qu'il s'apperçoive peu du changement, si nous ne voulons pas altérer l'espèce. Tout cela doit être un effet de nos ioins. 3º. Le ver à soie peut vivre, coconner, se métamorphoser, pondre fur les arbres, dans le pays d'ou il est originaire. Dans notre pays, au contraire, il périroit s'il étoit abandonné à lui-même. 40. Les Chinois, comme je l'ai observé dans le cours de cet article, font des éducations de vers à soie, comme nous; ils en prennent les mêmes foins. Cependant leur elimat est bien plus chaud que le nôtre : leur foie tant vantée, est le fruit des éducations domestiques. Continuons donc d'avoir les mêmes foins, fi nous voulons réussir dans nos éducations.

J'avoue, qu'il n'y a qu'une très-

forte gelée capable de faire périr le germe des œufs, qui y feroient exposes. Mais sans le faire périr, elle retarde fon développement; & comme tous les œufs ne l'éprouveroient pas également, la couvée seroit très-inégale, ce qui est un grand defaut dans une éducation; on a beaucoup de peine à le réparer malgré les foins les plus affidus. La chaleur cit encore plus dangereuse que le froid. & inême que la gelée. Car si la graine venoit à s'émouvoir quand on la met dans les nouets ou dans les boîtes, elle seroit étouffée dès les premiers jours. Pour bien hiverner la graine, il faut se conformer au remps, & la changer de place selon les circonstances, c'est-à-dire, fuivant la rempérature qu'on éprouve.

Aussitot que le temps de la couvée approche, il faut la détacher des morceaux d'étosse sur les quels elle est collée. On prend la lame d'un couteau très-mince, & point afflée; on la passe entre. l'etosse & la graine, qui se détache aisément.

# CHAPITRE XIV.

Est-il avantageux de faire plusieurs éducations de vers à foie dans le courant de la même année (1)?

Il y a trois ans environ qu'un éducateur de vers à foie, nomme

<sup>(1)</sup> Quelques Aureurs modernes ont avancé qu'en Italie, & surtout dans la Toscane, on étoit dans l'usage de saire deux éducations de vers à soie. J'ai habité ce pays pendant pluseurs années, sans avoir connoissance de ce sait. Je ne me suis pas permis de le nier, & je pouvois cependant le saire sur la réputation dont jouissent les Toscans, d'être bons agriculteurs: mais voici la preuve du contraire, que j'extrais de la Feuille d'agriculture de Florence, n°. 19, du 11 mai 1787.

«Une bruine hors de saison, ayant détruit en très-grande partie la feuille des mûriers,

Bertezen, démontra à la Société d'agriculture de Paris, qu'on pouvoit en faire trois éducations dans le courant de la même année. Je ne l'ai point contu, il est mott. Je vais donc parler à ceux qui pourroient tenir à fon opinion, que je tegarde comme une erreur en économie.

Un agriculteur occupé de s'inftruire, pour faire part de ses connoissances à la classe des cultivateurs qui n'a pas le loisse ni les moyens de faire des expériences, doit bien prendre garde de ne pas trop se passionner pour l'objet qu'il cherche à approfondir par 10s observations. Il peut en naître des erreurs bien suntentes. Un amateur qui a la manie des vers à soie, ne voudroit voir que des mûriers dans ses champs. Celui

qui aime les abeilles, placeroit des ruches par-tout, fans confidérer fi le canton peut les nourrir, &c. Je pourrois citer des exemples de ces fortes de folies, & nommer des perfonnes que la manie des vers à foie a ruinces. Suivons le cours des faisons, en faisant chaque chose dans fon temps. Ne forçons pas la nature; mais recevons ses hienfaits (ans la contraindre à nous donner plus qu'elle ne peut.

Il y a deux questions à résoudre. La première: Fist-il possible de faire plusieurs éducations de vers à soie? La seconde: Seroit-il avantageux de l'entreprendre?

Quant à la première question, j'avoue la possibilité d'avoir deux & même trois couvées de vers à soie

les agriculteurs prudens furent saiss d'une double crainte, & dirent : ou l'on perdra cette année la récolte de la soie, en renonçant à clever des vers, lorsque la seuille du mûrier repousser ou, si on ne veut pas y renoncer, on forcera le murier à une troiseme pousse des ses seuilles; ce qui l'affoiblira considérablement. Dans cette incertitude, une partie des agriculteurs a cmbrassé ce dernier parti . d'autres avant à cœur la conservation de leurs mûriers, ont sait le factisse de la récolte de la soie, pour cette année, & ont fait tailler les arbres. Une troisème opinion s'est élevée. Elle conseille de hasarder la couvée des vers à soie, & propose en même temps de tailler les mûriers, aussitiet qu'ils auront été dépoussifés de leurs feuilles; mais ce dernier procédé n'est pas du goût des agriculteurs, qui prétendent que la taille saite pendant la chaleur, est nuisible au mûrier... Cette diversité d'opinions, ajonte le rédacteur de ce journal, prouve que nous manquois d'expériences. d'observations & de saits, pour établir quelque chose de certain, dans la circonstance actuelle ». Il invite les agriculteurs à des expériences sit une matière aussi importante.

Dans le même journal, n°. 41 du 12 octobre 1787, le rédacteur rend compte

Dans le même journal, n°. 41, du 12 octobre 1787, le rédacteur rend compte d'un discours de don Mariano Mandra-Many, sur les encouragemens à cocorder aux cultivateurs qui seroient une seconde éducation de vers à soie, en Espagne, dans les royaumes de Grenade, de Murcie & de Valente. Il exhorte les agriculteurs à saire des sessais, à en donner le résultat, ainsi que des soins particuliers qu'ils auront pris des mûners, pour réparer le mal cansé par une seconde spoliation de leurs seulles. Les agriculteurs de Murcie & de Valence, n'ont point veulu tenter une seconde éducation, par la crainte de perdre leurs mûtiers. . . Le plus grand obstacle à une seconde éducation, sera toujours celui d'avoir moins de seulles de mûtiers, l'année qui suivra une seconde éducation, & de risquer la pe te des arbres. . .

Après cet extrait littéral du journ-l de l'herènce, je ne me permetirai aucune réflexion fur les trois éducations fuccessives des vers à cie, q e le sieur Bertezen a faites à Paris; encore moins sur celles qu'il avoit saites à Londres précédemment.

dans le courant de la même année. Lorsque l'été est très-chaud, nous voyons les chenilles se métamorphofer en chrysalides de bonne heure, se changer en papillons, saire leur ponte qui éclôt bientor, & nous donner une seconde génération de chenilles. Mais on remarque aussi. que l'année suivante les chenilles sont beaucoup plus rares, parce que la dernière ponte, trop tardive, réuffit mal. Par la même raison, nous pouvons avoir dans la même année. deux ou trois couvées de vers à foie en ayant recours à l'art. Cette-pofsibilité admise, examinons quelle seroit la nature des vers à foie, à leur seconde ou troilième génération, dans la même année.

Dans le cours d'une année, la nature accorde au ver à foie, comme aux autres chenilles, une existence de quarante ou cinquante jours, au plus. Après cette durée, il s'ensevelit dans sa coque, s'y transforme en chaysalide, & en fort, au bout de quinze jours environ, fous la forme de papillon. Il fait auflitôt fa ponte, & meurt quelques jours après. Dans l'education domestique le ver à foie étant bien foigné, ne vit que trente-cinq ou quarante jours au plus. Si la nature a borné fon existence à quarante jours, dans son étar de ver, à dix ou douze, dans l'étar de papillon, le rette du temps est donc necessaire pour la perfection de la seconde génération. Si l'art vient à l'accélérer, il est probable que ce fera au préjudice du ver, qui sortira de l'œuf avant le terme fixé par la nature; & si l'art, au lieu de deux générations, en produit trois, la dernière sera encore plus foible que la seconde.

Maintenant, je vais examiner en économitle; 1°. s'il est possible de faire deux éducations de vers à soie dans la même anné; 2°. s'il est avantageux de l'entreprendre; 3°. s'il est utile de propager l'éducation des vers à soie dans les pays du Nord.

Je ne dis point qu'il foit physiquement impossible de faire deux éducations de vers à foie, mais qu'il est impossible d'avoir une seconde education avec les avantages de la première. Bien plus, j'ose avancer que c'est perdie son temps, & s'exposer a être obligé de renoncer à cette branche d'economie, pour les années suivantes. Voici sur quoi je

fonde mon opinion.

Première difficulté par rapport aux arbres. Le murier est le seul arbre. dont la feuille puisse nourrir le ver à foie, & lui fournir la matière propre à filer son cocon. Il est inuile d'infister sur ce fait, tout le monde en convient. Si le mûrier est le seul arbre qui donne des feuilles propres à la nourriture des vers à soie, le cultivateur est donc intéresse à le ménager, & furtout à ne pas l'épuiser par une seconde cueillette de ses feuilles. Les amateurs de nouveautes regardent ceci commè un paradoxe, ou comme un ancien préjugé. Il faut les convaincre. Le mûrier est un arbre utile, dont on a fait aussi un arbre d'agrément, à cause de la beauté de son feuillage. Qu'on le compare avec celui qui est depouillé tous les ans, il paroitra en meilleur état que lui. Le depouillement de ses fauilles lui est donc nuisible! Ce fait est si certain, que les agriculteurs intelligens taillent les muriers qui en ont befoin, autlitôt qu'ils sont depouillés, afin qu'ils ayent moins

de seuilles à pousser, & que les jeunes scions puissent se forifier par la seconde séve. Or, si au lieu d'une cueillette on en fait deux, le mûtier donnera une troisieme seuille dans la nême année, par consequent ce sera un estort de seve qui tournera à son préjudice, puisque la seve qui produit de nouvelles seuilles, sera en diminution de celle qui auroit fortifié les nouvelles pousses. L'arbre s'affoiblira, buissonnera & perira peutêtre au bout de deux ou trois ans.

Un arbre se nourrit par les seuilles comme par les racines. Les feuilles font des sucoirs par lesquels la plante tire de l'air les principes qui forment la seve descendante. Les racines elaborent & attirent les élémens de la feve montante. Ainsi, comme dit M. Bonnet, « les végétaux font » plantes dons l'air, a-peu-pres » comme ils le font dans la terre. Les » feuilles font aux branches, ce que » le chevelu est aux racines. L'air » est un terrain fertile où les scuilles » puisert abondamment des noutri-» tures de toute espece ». D'après ces verités, il est constant que le dépouillement des fauilles est nuifible aux arbres, puisqu'en le-prive d'une partic des organes qui leur transmettent la nourriture dont ils ont befon.

Deuxième difficulté par rapport à la qualité de la neuriture des vers. Dès qu'ils font éclos, ils ont besoin de manger; il faut donc leur distribuer une seuille tres-tendre. Ou la touver à l'epoque d'ere sconde couvest Les derniers aibres depouilles sont les seul qui ayent une seuille naissime : ira-t-on la cueillir a peine sortie du bouton? C'est le moyen d'epuiser l'arbre, & l'exposer à mou-

rir l'année suivante, en lui ôtant les seuilles qui alloient réparer ses pertes. Les sommités des premiers arbres cueillis neuvent fournir quelques feuilles tendres; mais tuffirontelles julqu'a la seconde mue? hachera-t-on la feuille? Cette opération la divisera sans la rendre p'us tendre. A l'epoque d'une seconce couvée, qui feroit dans le courant de juillet, la chaleur est excessive. la secheresse souvent très-grande; la feuille du murier coit donc etre très-dure : les vers en mangeront peu & lentement; par consequent leur existence sera plus prolongée que celle des vers de la première conver. A cet inconvenient, il faut ajouter celui des orages & des touffes. J'ai dit plus haut combien ils étoient nuifibles aux veri.

Troisième difficulté. Défaut des personnes necessaires pour une seconde éducation. A l'epoque de la premiere éducation des vers à soie, qui commence en mai & finit en juin, il n'y a pas des travaux pressans à faire dins les champs; on peut donc fe livrer à l'education des ses à foie, fans que les aut es objets a', griculture en souttrent. Les semmes soignent les vers à soie; les hommes vont cucillir la feui le & chercher la bruyere pour la montee. l'en ant le temps de l'éducation, tont le monde est occupe aux vers a soie. La recolte des co ons est à poine finie, que la fenaison demande des bras : il faut enfu-te moiflonner, battre les ge bus; certainement perfonne ne reflef insoccupation dans une ferime. A cette menie epoque une partie des femmes est occupee au tirage de la foie, les jeunes personnes à tourner le devidoir; ce travail ctant

fini, tout le monde passe au moulinage de la soie où il est occupé pendant tout l'hiver. Le battage des grains est à peine fini que la vendange approche, ensuite la cueillette des noix, des châtzignes, des olives; la récolte du farrasin, des pommes de tetre, &cc. Trouvez donc du monde qui puisse se livrer à une seconde ou trosseme éducation de vers à soie, sans que les autres régistes en soustrent.

Il faut encore confidérer, que les perfonnes qui ont tuivi une éducation de vers à soie, ont besoin de se livrer à des occupations, qui leur permettent de respirer un air pur. Celui des ateliers, malgré tontes les attentions de la propreté, est toujours chargé de méphitifine; quand on le respire continuellement, on peut en être incommodé; & je suis persuade, qu'une personne qui pafferoit quatre ou cinq mois à faire des éducations de vers à foie, courroit le risque de tomber malade, pour avoir respiré un mauvais air pend int long temps.

En supposant qu'on eût assez de personnes pour entreprendre une · seconde éducacion de vers à soie, seroit-il avantageux de le faire? Non : j'il déja démontié combien un second déponillement étoit muffible aux mûriers. l'ajouterai encore, qu'il feroit même à propos de leur accorder du repos à la troissème année, bien l'oin de les dépouiller deux fois : lorsque la taille a été un peu forte, il ne fandroit pas les effeniller l'année qui la fuir, afin de donner aux pousses le temps de se fortifier. Pour faire une seconde éducation sans cueillir deux fois les mûriers, on pourroit en avoir de réserve : mais

pourquoi multiplier les travaux ? Ne vaut-il pas mieux réunir ces deux éducations dans le temps où l'on trouve avec facilité des perfonnes pour s'en occuper? Est-ce le local qui manque? Si les moyens ne permettent pas de l'augmenter, il faut savoir se botner, & ne pas entreprendre plus qu'on ne peut faire. C'est une mauvaise scéculation que celle de vouloir trop embraffer. L'économie jurale est une forte de commerce qu'il faut proportionner avec ses facultés & ses talens, si l'on ne veut pas se ruiner. Le naturaliste dit : par les secours de l'art, je puis avoir trois générations de sers a foie dans la même année; donc je puis faire trois éducations & avoir trois récoltes de cocons. Cela est vrai. Mais l'économiste doit dire : une bonne éducation suffit, il est avaitageux de l'entreprendre, de la suivre avec foin, on est presque assure du succès. Quant à une seconde, comment la nourrir fans nuire aux arbres; comment la gouverner fans poster projudice aux autres productions de la terre qui demandent nos foins? Il n'y a donc aucun avantage à l'entreprendre. Laissons les amateurs de nouveautés exercer leur curiofité sur ces objets.

La foie est un objet de luxe; faut-il lui facrifier ceux qui sont de nécessité? Tout le monde repondra : non. Voilà cependant où nous conduiroit le système de certains éducateurs de vers à soie. Multipliez les muriers, à la bonne lieure: mais jamais au prejudice des arbres, dont les productions nous sont necessaires. Pai vu des cultivateurs secrifier tout aux muriers, en faire des

des plantations dans des terrains qui ne pouvoient plus donner d'autres productions, parce que les arbres étoient trop rapprochés. J'en ai vu d'autres arracher des noyers pour les remplacer par des mûriers. Voilà le plus mauvais système qu'on puisse imaginer. Un noyer dans toute sa force vaut dix muriers pour le produit; & dans un ménage, l'huile est bien plus nécessaire que la soie.

On peut me dire que l'usage de la soie est très-commun; que nous fommes obligés d'en faire venir de l'etranger. A cela je réponds, qu'il seroit à désirer que le luxe ent des bornes; & alors la foie que nons récoltons pourroit suffire. Cependant il ne faut pas s'imaginer que la foie de France puisse remplacer dans nos fabriques l'organsin de Picniont, ni les belles foies de Nankin; leurs qualites dépendent du climat. D'ailleurs, si nous retirons des soies de l'étranger, nous les renvoyons ouviées dans toute l'Europe, ainsi que bien d'autres productions de notre fol.

Seroit-il avantageux de propager l'éducation des vers à soie dans les pays du nord de la France? Observez que je n'attaque pas la possibilité de cette partie d'économie dans les pays que je viens de citer. Je crois que par les femis on pourroit élever des mûriers, & en quelque forte les naturaliser au nord de la France comme au midi; par consequent on pourroit y faire des éducations de vers à foie. Mais il s'agit de savoir si cette partie économique seroit aussi avantagenfe an nord comme an midi. Je ne le crois pas. Voici sur quoi j'établis mon opinion. Le mûrier cst un arbre originaire des pays chauds; en le propagcant dans des pays fioids,

il exigera plus de foins, il fera exposé à plus de dangers, surrout à ceux de la gelée, dont les suites lui sont très-sunestes. Le mûrier vient par-tout, dit-on; cela est vrai; mais il siut suire une grande différence entre végét. Le prospérer, entre les feuilles provenant d'une bonne ou d'une mauvaise végétation. Le mûrier vient en Prusse comme en Provence & en Languedoc, mais il végète en Prusse & prospère en Provence.

La qualité de la feuille influe beaucoup plus fur la bonne éducation des vers à foie, que le climat où ils sont élevés. Par le secours de l'art, les vers à soie peuvent ressentir par-tout le degré de chaleur du climat d'où ils font originaires; cependant avec beaucoup moins d'avantage, parce qu'il faudra les tenir exactement renfermés dans les ateliers, afin de ne pas perdre la chaleur des poëles; & alors l'air se vicie, n'etant pas renouvelé. Mais on ne peut pas remédier de même à la qualité de la feuille, dont la bonté depend absolument du climat. La grande chaleur soutenue & fans pluie, qui règne dans les climats méridionaux, épure la féve; la feuille du mûrier est noutrie par des sucs plus rastinés, & le principe soyeux n'est point noyé dans une séve trop aqueufe. Dans les pays du nord au contraire, où les pluies sont fréquentes au printemps, & la chaleur très-douce, la végétation en général oft belle, les feuilles du mûrier sont grandes, bien vertes, remplies de jus, parce que la seve est trèsaquenfe, la chaleur ctant trop foible pour faire évaporer en partie l'eau mêlée avec la féve. Il en est de même de tous les végétaux : les

Toine IX.

Q 999

fruits, quoique très-beaux, ont beaucoup moins de faveur que ceux des
pays méridionaux. Or, si dans le
nord la qualité des seuilles du mûrier ne peut pas égaler celle des
feuilles du mûrier du midi, les cocons des vers à foie seront par conséquent inférieurs: ainsi on ne peut
se promettre qu'une soie d'une qualité médiocre, dont le débit sera
peu avantageux, & ne dédommagera pas des frais de l'éducation des
vers à soie.

Les gelées tardives font encore un incouvénient très-à craindre dans les pays du nord, ou malheureusement elles font fréquentes. Elles peuvent arriver au moment où tous les múriets sont seuillés, & alors il faut abandonner les vers éclos. Ces gelées nuisent au mûrier pour les années suivantes, en attaquant les sommités des jeunes pousses, qui meurent par l'effet de la gelée, de forte que la séve étant arrêtee, les branches poussent latéralement, & l'arbre buissonne.

La bonne qualité de la foie dépend de celle de la feuille du mûrier; celle-ci du climat. Il faut donc laisser aux pays qui jouissent de ces avantages, les vers à soie a clever. D'ailleurs, dans le nord, ona d'autres productions qui dédonmagent de

celle de la soie.

Fin du neuvième Volume.









